

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





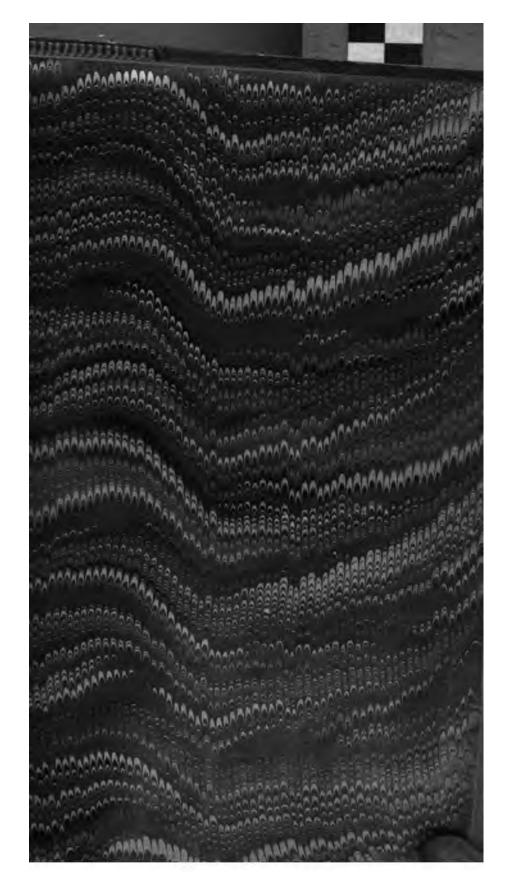



•

.

18933 e 444





# ZOOLOGIE MÉDICALE.

EXPOSÉ MÉTHODIQUE

## DU RÈGNE ANIMAL.

TOME PREMIER.

#### Ouvrages de M. Paul GERVAIS.

- Zoologie et Paléontologie Françaises (animaux vertébrés), ou Nouvelles recherches sur les animaux vivants et fossiles de la France, 2 vol in-4°, avec atlas de 80 planches pétit in-fol. Paris, 1848-1852.
- HISTOIRE NATURELLE DES MAMMIFÈRES, 2 vol. grand in-8, avec planches et figures dans le texte. Paris, 1854-1855.
- DOCUMENTS POUR SERVIR À LA MONOGRAPHIE DES CHÉIROPTÈRES SUD AMÉRICAINS, in-4, avec planches. Paris, 1855.
- RECRERCHES SUR LES MAMMIFÈRES FOSSILES DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, in-4, avec planches. Paris, 1856.
- Théorie du squelette humain fondée sur la comparaison ostéologique de l'homme et des animaux vertébrés, in-8. Paris, 1856.
- Mémoires relatifs à la zoologie et à la paléontologie, publiés dans différents recueils, 1835-1858.
- HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES APTÈRES, par MM. Walckenaer et Paul Gervais, 4 vol. in-8, avec atlas. Paris, 1837-1847.

Paris. - Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

# ZOOLOGIE MÉDICALE.

## EXPOSÉ MÉTHODIQUE

## DU RÈGNE ANIMAL

BASÉ SUR

L'ANATOMIE, L'EMBRYOGÉNIE ET LA PALÉONTOLOGIE

COMPRENANT

La Description des espèces employées en médecine de celles qui sont venimeuses et de celles qui sont parasites de l'homme et des animaux

PAR MM.

#### Paul GERVAIS

Professur de zoologie et d'anatomie comparée à la Faculté des sciences de Montpellier

#### P.-J. van BENEDEN

Professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Université de Louvain

Accompagné de figures intercalées dans le texte

TOME PREMIER

### **PARIS**

#### J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE Rue Hautefeuille, 19

#### LONDRES

**NEW-YORK** 

E BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET

H. BAILLIÈRE, 290, BROADWAY

MADRID, G. BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11

1859

Droits de traduction et de reproduction réservés

|     | · |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
| · . |   |  |
|     | • |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

| EMIER EMBRANCHEMENT. — Adimaux ve                                                        | rtébrés                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CLASSE PREMIÈRE. — Manniféres                                                            |                                           |
| CHAPITRE I. — De l'homme considéré au poin<br>Chapitre II. — Des Mammifères terrestres q | • •                                       |
| le développement placentaire et les dent                                                 |                                           |
| Ordre des Primates                                                                       | -                                         |
| Ordre des Chéiroptères                                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   |
| Ordre des Rongeurs                                                                       |                                           |
| Ordre des Insectivores                                                                   |                                           |
| Ordre des Carnivores                                                                     |                                           |
| Ordre des Proboscidiens                                                                  |                                           |
| Ordre des Toxodontes                                                                     |                                           |
| Ordre des Jumentés                                                                       |                                           |
| Ordre des Bisulques                                                                      |                                           |
| Sous-ordre des Ruminants                                                                 |                                           |
| Sous-ordre des Porcius                                                                   |                                           |
| CHAPITRE III Des Thalussothériens, ou Ma                                                 |                                           |
| sont marins                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| Ordre des Phoques                                                                        |                                           |
| Ordre des Sirénides                                                                      | • · · · · • • · · • • • • · · • • • · · • |
| Ordre des Cétacés                                                                        |                                           |
| Sous-ordre des Cétodontes                                                                |                                           |
| Sous-ordre des Baleines                                                                  |                                           |
| CHAPITRE IV Des Édentés, ou Mammifères                                                   | s terrestres et placentaire:              |
| qui sont homodontes                                                                      | • · • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| CUAPITRE V. — Des Didelphes, ou Mammifè                                                  | res marsupiaux                            |
| Marsupiaux australiens                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| Sous-ordre des Phascolomes                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| Sous-ordre des Syndactyles                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| Sous-ordre des Dasyures                                                                  |                                           |
| Sous-ordre des Myrmécobies                                                               |                                           |
| Marsupiaux américains                                                                    |                                           |
| Sous-ordre des Sarigues                                                                  |                                           |
| Chapitre VI Des Monotrènes, ou Mainm                                                     | ifères ornithodelphes                     |
| Ordre des Échidnés                                                                       |                                           |

## VI TABLE DES MATIÈRES.

| Orare des Ornithorhynques              | 98  |
|----------------------------------------|-----|
| CLASSE DEUXIÈME. — OISEAUX             | 99  |
| Ordre des Accipitres                   | 108 |
| Ordres des Grimpeurs et des Passereaux | 109 |
| Sous-ordre des Perroquets              | 110 |
| Sous-ordre des Grimpeurs               | 112 |
| Sous-ordre des Dysodes                 | 113 |
| Sous-ordre des Syndactyles             | 114 |
| Sous-ordre des Déodactyles             | 115 |
| Ordre des Gallinacés                   | 122 |
| Ordre des Échassiers                   | 125 |
| Sous-ordre des Coureurs                | 126 |
| Sous-ordre des Hérodiens               | 128 |
| Sous-ordre des Limicoles               | 130 |
| Sous-ordre des Macrodactyles           | 131 |
| Ordre des Palmipèdes                   | 133 |
| Sous-ordre des Cryptorhines            | 133 |
| Sous-ordre des Longipennes             | 134 |
| Sous-ordre des Lamellirostres          | 135 |
| Sous-ordre des Plongeurs               | 136 |
| CLASSE TROISIÈME. — REPTILES           | 137 |
| Sous-classe des Chélonochampsiens      | 113 |
| Ordre des Chéloniens                   | 113 |
| Ordre des Crocodiliens                 | 118 |
| Sous-classe des Saurophidiens          | 150 |
| Ordre des Ophidiens                    | 150 |
| Ordre des Amphisbènes                  | 190 |
| Ordre des Sauriens                     | 191 |
| CLASSE QUATRIÈME. — Amphibiens         | 200 |
| Ordre des Batracides                   | 207 |
| Ordre des Salamandres                  | 214 |
| Ordre des Cécilies                     | 220 |
| Ordre des Pseudo-salamandres           | 224 |
| CLASSE CINQUIÈME. — POISSONS           | 224 |
| Sous-classe des Plugiostomes           | 233 |
| Ordre des Sélaciens                    | 236 |
| Ordre des Chimériens                   | 211 |
| Sous-classe des Ganoides               | 241 |
| Ordre des Rhombifères                  | 212 |
| Ordre des Sturioniens                  | 245 |
| Sous-classe des Téléostéens            | 248 |
| Sous-ordre des Acanthoptérygiens       | 251 |

| Table des matières.                         | vii        |
|---------------------------------------------|------------|
| Sous-ordre des Subbrachiens                 | 260        |
| Sous-ordre des Apodes                       | 265        |
| Sous-ordre des Abdominaux                   | 266        |
| Ordre des Squamodermes                      | 275        |
| Ordre des Lépidosirènes                     | 275        |
| Ordre des Silures                           | 277        |
| Ordre des Ostéodermes                       | 279        |
| Sous-ordre des Gymnodontes                  | 280        |
| Sous-ordre des Balistes                     | 282        |
| Sous-ordre des Coffres                      | 282        |
| Sous-ordre des Lophobranches                | 283        |
| Sous-classe des Cyclostomes                 | 283        |
| Ordre des Lampètres                         | 285        |
| Ordre des Branchiostomes                    | 286        |
| DREXIÈME EMBRANCHEMENT. — Animaux articulés | 286        |
| CLASSE PREMIÈRE INSECTES                    | 289        |
| Ordre des Coléoptères                       | 302        |
| Ordre des Orthoptères                       | 315        |
| Sous-ordre des Orthoptères ordinaires       | 315        |
| Sous-ordre des Ricins                       | 317        |
| Ordre des Névroptères                       | 321        |
| Ordre des Hyménoptères                      | 323        |
| Sous-ordre des Aiguillonnés                 | 325        |
| Sous-ordre des Térébrants                   | 348        |
| Ordre des Lépidoptères                      | 351        |
| Ordre des Hémiptères                        | 361        |
| Sous-ordre des Hétéroptères                 | <b>362</b> |
| Sous-ordre des Homoptères                   | 368        |
| Sous-ordre des Poux                         | 375        |
| Sous-ordre des Podurelles                   | 382        |
| Ordre des Diptères                          | 384        |
| Sous-ordre des Rhipiptères                  | 285        |
| Sous-ordre des Succurs ou Puces             | 385        |
| Sous-ordre des Nymphipares ou Hippobosques  | 389        |
| Sous-ordre des Chétocères ou Mouches        | 392        |
| Sous-ordre des Némocères ou Cousins         | 413        |
| CLASSE DEUXIÈME. — Myriapodes               | 416        |
| Sous-classe des Diplopodes                  | 417        |
| Ordre des Pollyxénides                      | 418        |
| Ordre des Glomérides                        | 418        |
| Ordre des Julides                           | 418        |
| Ordre des Polyzonides                       | 419        |
| Sous-classe des Chilopodes                  | 419        |

| 11 | I |  |
|----|---|--|
|----|---|--|

## VIII TABLE DES MATIÈRES.

| Ordre des Schizotarses         | 419<br>421 |
|--------------------------------|------------|
| CLASSE TROISIÈME. — ARACHNIDES | 4 28       |
| Ordre des Scorpioni-les        | 430        |
| Ordre des Aranéides            | 440        |
| Ordre des Galéodes             | 451        |
| Ordre des Phalangides          | 452        |
| Ordre des Acarides             | 453        |
| CLASSE QUATRIÈME. — Grustagés  | 473        |
| Sous-classe des Xyphosures     | 476        |
| Ordre des Limules              | 477        |
| Sous-classe des Podophthalmes  | \$77       |
| Ordre des Décapodes            | \$77       |
| Ordre des Stomapodes           | 484        |
| Ordre des Phyllosomes          | 485        |
| Sous-classe des Edriophthalmes | 486        |
| Ordre des Isopodes             | 486        |
| Ordre des Amphipodes           | 488        |
| Ordre des Lémodipodes          | 489        |
| Ordre des Pycnogonides         | 489        |
| Sous-classe des Branchiopodes  | 490        |
| Ordre des Phyllopodes          | 490        |
| Ordre des Trilobites           | 490        |
| Sous-classe des Entomostracés  | 492        |
| Ordre des Daphnoïdes           | 492        |
| Ordre des Cyproïdes            | 493        |
| Sous-classe des Cyclopigenes   | 493        |
| Ordre des Siphonostomes        | 494        |
| Ordre des Lernéides            | 495        |
| Ordre des Copépodes            | 490        |
| Sous-classe des Cirrhipèdes    | 496        |
| Ordre des Anatifes             | 497        |
| Ordre des Balanes              | 490        |
| Sous-classe des Linguatules    | 499        |
| Ordre des Linguatulés          | 499        |
| Sous-classe des Myzostomes     | 502        |
| Ordre des Mysostomés           | 502        |
| CLASSE CINQUIÈME. — ROTATEURS  | 503        |
| Ordre des Flosculaires         | 504        |
| Ordre des Brachions            | 504        |
| Ordre des Rotifères            | 501        |

### AVERTISSEMENT.

En publiant cet cuvrage, nous nous sommes proposé un double but: donner aux médecins ainsi qu'aux naturalistes la description abrégée, mais exacte, des espèces animales qu'il leur importe le plus de connaître, et, par une comparaison sommaire de ces espèces avec celles dont l'étude peut contribuer aux progrès de la biologie, exposer méthodiquement les principales familles du règne animal en tenant compte des nombreuses découvertes dont la zoologie s'est récemment enrichie.

La connaissance des animaux n'est pas moins utile aux naturalistes que celle des plantes, et, dans beaucoup de cas, elle fournit à la médecine, ainsi qu'aux différentes sciences sur lesquelles celle-ci repose, des données aujourd'hui reconnues indispensables, et qui ont en effet une importance bien supérieure à celles que la botanique peut leur offrir. L'anatomie et la physiologie humaines y trouvent des indications précieuses qu'elles ne sauraient négliger sans perdre le caractère à la fois scientifique et élevé qui les distingue.

En prenant pour base l'anatomie, l'embryogénie et la paléontologie, la zoologie proprement dite est arrivée de son côté à des résultats dont l'exactitude ne peut plus être contestée, et qui ont transformé la classification.

L'observation des animaux les plus simples n'a pas moins contribué à ces rapides progrès des sciences physiologiques que celle des classes supérieures, et c'est par la comparaison de l'homme avec les espèces animales que l'on comprend la nature et la signification de ses organes, ainsi que les particularités qui le distinguent comme être vivant. Plusieurs des maladies auxquelles il est assujetti peuvent à leur tour être plus sûrement combattues lorsqu'on a réussi à se faire une idée exacte des parasites qui en sont la cause essentielle. Aussi les animaux

sont-ils étudiés chaque jour avec plus de soin, et les médecins comprennent, aussi bien que les naturalistes proprement dits, l'importance de cette étude.

De nombreuses et remarquables découvertes ont été faites dans ces derniers temps sur les animaux de toutes les classes. Nous nous sommes attachés à les faire bien comprendre, et nous avons cherché à en appliquer les résultats au classement méthodique du règne animal.

Les caractères que nous avons employés pour établir les grandes divisions primordiales ne sont pas uniquement tirés de la forme extérieure ou de l'organisation envisagée dans l'état adulte; nous avons eu également recours aux données fournies par l'embryogénie, et même, dans certains cas, à celles de la paléontologie, qui nous montrent sous quelles conditions la vie s'est d'abord manifestée à la surface du globe.

Puisque la classification zoologique est l'expression de nos connaissances relativement aux êtres dont elle s'occupe, elle doit tenir compte des diverses phases de leur existence, rappeler les états successifs sous lesquels chacune de leurs espèces se montre à nous, et constater en même temps les différences que la nature a établies entre ces espèces suivant les époques géologiques pendant lesquelles elle les a fait apparaître.

Il y a trois divisions primordiales des animaux (1), comparables aux trois divisions également primordiales que l'on a établies parmi les végétaux, et également fondées sur des particularités importantes de la composition anatomique et du mode de développement.

Ces trois divisions, que nous appellerons des embranchements, sont celles des Animaux vertébrés, des Animaux articulés proprement dits et des Mollusco-radiaires; nous les partagerons en types, et les types, qui sont au nombre de neuf, seront eux-mêmes subdivisés en trente classes.

L'histoire de ces différents groupes sera exposée avec tous les détails nécessaires, et conformément au tableau suivant, dans les deux volumes dont se compose la Zoologie médicale; nous aurons soin de faire connaître dans chaque classe, non-seulement les ordres et les familles qui la composent, mais encore les principaux

(1) Cuvier en admettait quatre: les Animaux vertébrés, mollusques, articulés et radiaires; et de Blainville cinq: les Ostéozoaires ou animaux vertébrés, les Entomozoaires ou animaux articulés, les Malacozoaires ou animaux mollusques, les Actinozoaires ou animaux rayonnés, et les Amorphozoaires ou éponges.

genres appartenant à chacune de ces familles, et parfois même leurs espèces les plus remarquables.

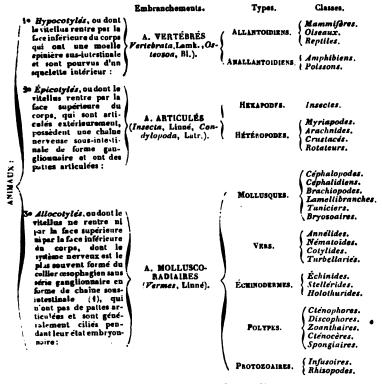

Les espèces qui nous occuperont de préférence rentrent dans quatre catégories principales :

- 1º Celles qu'on emploie comme aliments.
- 2° Celles dont on se sert en médecine, comme les Sangsues, ou qui fournissent des produits employés en pharmacie, comme le Castor, le Chevrotain, le Cachalot, l'Abeille, etc.
- 3° Celles qui sont venimeuses, comme certains Ophidiens, beaucoup d'Arachnides, quelques Myriapodes, etc.; vénéneuses comme différentes espèces de Poissons; ou bien encore urticantes, comme beaucoup de Chenilles et de Polypes.
- 4º Celles qui sont parasites de l'Homme ou des principaux animaux, qu'elles vivent à la surface extérieure de leur corps, dans
- (1) La chaîne ganglionnaire existe dans certaines familles de Vers dont le corps est plus ou moins nettement articulé.

leurs cavités ouvertes, ou dans la profondeur de leurs parenchymes.

Le nombre des espèces de cette dernière catégorie est considérable, et les faits principaux de leur histoire ont souvent une grande importance en médecine. Nos recherches particulières sur les parasites, soit extérieurs ou Épizoaires, soit intérieurs ou Entozoaires, nous ont permis de consigner ici beaucoup de détails entièrement nouveaux, qui sont relatifs à leur genre de vie ou à leur mode de propagation. Nous avons l'espoir que cette partie de notre travail contribuera à détruire quelques-unes des erreurs répandues dans la science, et qu'elle y substituera des notions plus en rapport avec les faits.

Nous n'avons pas non plus négligé, toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, de faire connaître à quels égards l'examen de certaines espèces pouvait être utile à l'anatomiste ou au physiologiste, et on lira sans doute avec intérêt les détails que nous avons donnés sur les métamorphoses des Vers et des Polypes envisagées dans leurs rapports avec la théorie générale de la reproduction. C'est également pour faire comprendre la valeur des données fournies à la physiologie par l'étude du règne animal, que nous nous sommes étendus à plusieurs reprises sur les deux principaux modes de génération : celui de la génération agame ou sans sexes, qui s'observe dans un si grand nombre de familles appartenant aux Mollusco-radiaires, et celui de la génération au moyen de sexes, dont nous avons exposé les deux conditions exceptionnelles appelées par les naturalistes parthénogénésie et arrénotokie.

La parthénogénésie, qui est fréquente chez les Insectes et chez d'autres animaux sans vertèbres, est une génération dans laquelle le sexe femelle intervient seul, les œufs n'ayant pas besoin, pour se développer, du concours des spermatozoïdes. L'arrénotokie a été surtout observée chez les Abeilles: c'est la faculté qu'ont ces animaux de pondre, dans certaines circonstances, des œufs qui n'ont pas non plus reçu l'action des spermatozoïdes, et d'où ne sortent que des mâles.

De nombreuses figures intercalées dans le texte faciliteront l'étude des principales espèces signalées dans cet ouvrage, et contribueront à mieux faire comprendre les métamorphoses que subissent beaucoup d'entre elles.

Paris, 1º octobre 1858.

# ZOOLOGIE MÉDICALE

### PREMIÈRE PARTIE.

ANIMAUX VERTEBRES.

La première des grandes divisions nommées types, dont se compose le règne animal, est celle des Vertébrés, qui sont les plus parfaits de tous les êtres organisés, aussi bien de ceux qui existent maintenant sur le globe, que de ceux qui ont vécu pendant les grandes périodes antérieures à celle d'aujourd'hui, et dont la paléontologie nous retrace l'histoire. En effet, l'organisation des animaux vertébrés surpasse de beaucoup en complication celle de toutes les espèces appartenant aux autres types, et en même temps leurs fonctions acquièrent une incomparable supériorité.

C'est dans cette importante et nombreuse catégorie d'êtres organisés qu'il faut classer l'homme, le plus admirable de tous les êtres vivants par l'harmonieuse perfection de ses organes, et le maître de tous par son intelligence.

Les vertébrés (1) sont facilement reconnaissables à la présence d'un certain nombre de caractères qu'on n'observe point chez les animaux des autres types, et comme l'ensemble de leurs diverses particularités se laisse assez aisément ramener à un plan général unique, susceptible d'être retrouvé dans le corps même de l'homme, l'étude de leurs particularités anatomiques peut être d'un grand secours, si l'on cherche à comprendre les principales dispositions qui caractérisent notre propre espèce. La physio-

<sup>(1)</sup> Les animaux vertébrés, ainsi nommés par Lamarck, ont aussi été appelés animaux pourvus de sang, dans la classification d'Aristote et de tous les auteurs anciens; Ostéozoaires par de Blainville; Myéloneurés, par Ehrenberg; Hypocotylés, par Van Beneden, etc.

logie des vertébrés, comparée à celle de l'homme, l'éclaire aussi d'une vive lumière, et les applications économiques dont ces animaux sont suiceptibles de leur vivant, aussi bien que les produits sans nombre qu'ils nous fournissent àprès leur mort, les rendent on ne peut plus utiles; c'est ce qui justifie l'empressement que les naturalistes ont toujours apporté à les bien connaître.

Les animaux vertébrés sont pourvus d'un squelette intérieur, dont les premiers linéaments ont pour axe la corde dorsale, sorte de gaîne remplie de cellules particulières, qui s'étend de la base de la tête à l'extrémité caudale, en suivant la ligne occupée plus tard, dans la majorité des animaux de ce type, par la série des corps vertébraux. Habituellement, la corde dorsale est envahie, à une époque plus ou moins précoce, par la substance des cartilages, et bientôt après par celle des os, ce qui donne au squelette proprement dit la consistance solide qui le caractérise, et l'on réconnaît alors que sa charpente est formé de la succession d'un certain nombre de segments ou articles osseux auxquels on peut donner le nom d'ostéodesmes (1). Chacun de ces segments a lui-même pour axe ou pour partie centrale l'un des corps vertébraux qui se substituent à la corde dorsale, et il est complété par deux arcs, l'un supérieur, destiné à la protection du système nerveux encéphalo-rachidien; l'autre inférieur, affecté à celle des viscères de la nutrition et de la reproduction.

Les pièces dont se compose la succession des ostéodesmes ou articles osseux des animaux vertébrés, sont différemment composées, suivant les espèces que l'on examine, et surtout suivant les points du corps auxquels elles appartiennent; leur nombre est également variable; mais, ainsi que nous venons de l'intiquer, elles sont toujours divisibles en deux systèmes: celui des pièces supériéures à l'axé rachidien et celui des pièces inférieures à cet axe.

Dans beaucoup de cas une ou deux paires d'appendices, soutenus par des pièces squelettiques, distinctes des ostéodesmes, s'ajoutent aux pièces dures qui servent de charpente au corps, et l'on connaît, en outre, certains vertébrés chez lesquels il existe aussi un squelette cutané ou dermato-squelette (tatous, coffres, syngnathes). Quelques autres éléments osseux dont nous n'avons à nous occuper que pour en rappeler l'existence (phanères sensoriaux, dents, os du cœur ou du pénis) complètent l'ensemble des pièces ossiformes qui caractérisent le type des vertébrés.

<sup>(1)</sup> Voyez Paul Gervais, Théorie du squelette humain. Paris, 1856.

Le système nerveux central des mêmes animaux est formé d'un cerveau et d'une moelle épinière placés l'un et l'autre dans un canal formé par la série des arcs vertébraux supérieurs, et les nerfs qui en partent se divisent en trois sortes. Ceux qui sont appropriés à la sensibilité spéciale n'existent qu'à la tête, siège unique des organes sensoriaux auxquels ils se rendent; ceux de la sensibilité générale sont fournis par les racines médullaires postérieures, et ceux de la locomotilité par les racines médullaires antérieures. Il existe en outre chez les animaux pourvus de vertèbres un système nerveux de la vie organique, dit grand sympathique, lequel résulte d'une double série de ganglions, tantôt séparés entre eux, tantôt coalescents, suivant que le sont eux-mêmes, d'une manière plus ou moins complète, les segments ou zoonites dont ils dépendent. Ces ganglions sont situés dans les arcs infra-vertébraux avec les viscères de la nutrition et de la reproduction aux fonctions végétatives desquels ils président, tandis que le système nerveux supravertébral sert uniquement aux fonctions de relation.

Le tube intestinal est toujours complet, mais sa terminaison anale est assez souvent confondue avec les orifices des organes génitaux et urinaires, ce qui donne alors lieu à la présence d'un cloaque ou vestibule commun. Quant à l'orifice antérieur du canal digestif, il communique à la fois avec l'appareil spécial de la respiration et, chez les espèces aériennes, avec l'appareil olfactif qui sert à introduire l'air dans les poumons, ce qui permet à l'orifice buccal de rester fermé pendant un certain temps. Dans la plupart des animaux aériens, il est en même temps en rapport avec l'appareil de la vue et avec celui de l'ouie, auxquels il fournit des parties accessoires (sac lacrymal et conjonctive; trompe d'Eustache et membrane de la caisse), qui rendent ces appareils plus parfaits.

Le sang des vertébrés circule dans un système de vaisseaux clos, et il y a toujours des vaisseaux capillaires entre les dernières ramifications des artères et le commencement des veines. Il existe aussi des vaisseaux lymphatiques ainsi que des chylifères pour ramener au torrent circulatoire les humeurs abandonnées par le sang dans les diverses parties du corps, ou lui apporter les principes réparateurs fournis par la digestion. Quant au sang proprement dit, il est presque toujours rouge, et ce sont les globules disciformes, soit circulaires, soit elliptiques, dont il est chargé qui lui donnent cette couleur. Il est d'un rouge plus vermeil après s'être pourvu d'oxygène dans les poumons et dans les branchies; il est plus noirâtre après avoir servi à la nutrition des parties, et

c'est cene dernière teinte qu'il présente dans le système des veines qui se rendent au oœur droit.

Le cieur, ou le centre d'impulsion du système circulatoire, est somme de deux oreillettes et de deux ventricules, et alors il constitue en realite deux cœurs adosses l'un a l'autre : ou bien d'une seule greillette et d'un seul ventricule, et alors il est vraiment simple. Dans ce dernier cas, qui est celui des poissons, le cœur est placé sur le trajet du sang noir ou sang charge d'acide carbonique; dans le premier cas, un des cœurs composants a les mêmes fonctions logeur droit, et l'autre coeur gauche est sur le trajet du sang qui a subi l'hématose. Chez les reptiles et chez les batraciens, dont l'activité vitale est moins grande que celle des mammifères ou des oiseaux, les deux ventricules, droit et gauche, communiquent plus ou moins largement entre eux, et il y a par consequent melange des deux sangs. Il peut exister, principalement chez les vertebres inférieurs, d'autres organes pulsatils places sur le parcours du sang bulbe aortique des poissons et de plusieurs batraciens, et certains de ces animaux en montrent même sur le trajet des vaisseaux lymphatiques 'cœurs lymphatiques ; comme on peut le constater chez les grenouilles.

Les différentes sécrétions s'opèrent toujours avec activité aussi bien sur les surfaces externes que sur les surfaces profondes, et les glandes ont le caractère général de sacs ou saccules, simples ou conglomérés, mais elles sont rarement tubulaires comme chez les animaux articulés. Le foie est la glande la plus volumineuse de l'économie; il concourt à la transformation des principes ternaires fournis par la digestion et à l'excrétion des principes azotés en surabondance dans l'économie; mais ces derniers sont plus spécialement éliminés, sous la forme d'urée ou d'acide urique, par les reins, et la fonction de l'urination est à la fois complémentaire et antagoniste de celle de la respiration.

L'urée ou l'acide urique, en dissolution dans un liquide aqueux qui leur sert de véhicule et renferme en même temps quelques autres substances dont le nombre ou la nature peuvent varier avec l'alimentation, forment l'urine. Celle-ci est habituellement liquide (chezles mammifères, les tortues et les grenouilles, par exemple), et quelquefois plus ou moins concrétée et comme boueuse (ex.: la plupart des oiseaux); sa consistance peut aller jusqu'à fournir des masses solides dites urolithes, comme c'est le cas pour les crocodiles, les ophidiens et les sauriens.

La peau des animaux vertébrés rappelle sensiblement celle de

l'homme par sa composition anatomique, mais cette ressemblance est souvent masquée par les variations que présentent sa couche épidermique, son derme fibreux et les organes accessoires (cryptes ou phanères) qui se développent à sa surface. Ces organes accessoires se présentent sous la forme de glandes très diverses, de poils, de plumes, d'ongles ou d'écailles proprement dites.

On distingue rarement à la surface des téguments les traces de la segmentation intérieure due aux vertèbres successives, et c'est dans le squelette lui-même qu'il faut étudier cette segmentation, les ostéodesmes et les articulations des membres y reproduisant des annellations analogues à celle des animaux articulés.

Le corps se divise en tronc et en membres, et le tronc lui-même en tête, thoracogastre et queue. Ces trois parties ne sont pas tou-jours très distinctes l'une de l'autre, et chez les poissons leur séparation est difficile, quoique la tête offre toujours des caractères propres dus à la présence des organes des sens spéciaux et du cerveau, ainsi qu'à la disposition des parties osseuses qui forment le crane et les mâchoires.

La peau des vertébrés est presque toujours bien distincte des couches musculaires sous-jacentes, ainsi que des pièces osseuses appartenant au squelette proprement dit ou névro-squelette. Elle a souvent des muscles à elle (muscles peauciers), qui sont indépendants de tous les autres, et dans certaines espèces elle s'endurcit à la manière du squelette et représente une succession d'anneaux osseux, parfois assez distincts qui rappellent, sauf la composition chimique, ceux des animaux articulés. C'est ce que nous avons déjà signalé pour les tatous, qui sont des mammifères, et pour les coffres ainsi que pour les syngnathes, qui appartiennent à la classe des poissons.

Les deux sens de la vue et de l'ouïe ont leurs organes établis sur un mode qu'on ne retrouve que chez un petit nombre d'autres espèces, et qui ne se voit même chez ces dernières qu'avec un caractère bien marqué d'infériorité.

Les animaux vertébrés ont les mouvements faciles et variés; leur corps est indépendant du sol, et leurs instincts sont remarquables. Les premiers d'entre eux jouissent même d'une véritable intelligence, qui, sans ressembler à celle de l'homme sous tous les rapports, n'en est pas moins incontestable.

Dans toutes les espèces de ce type, les deux sexes sont portés par des individus différents, les uns mâles et les autres femelles, souvent faciles à distinguer les uns des autres par des caractères exterieurs très apparents. Toutefois les serrans, qui sont des poissons de mer assez voisins des perches, sont à la fois mâles et femelles.

C'est dans la partie postérieure de la cavité abdominale, et, en général assez près de la terminaison des intestins, que sont placés les organes reproducteurs des vertébrés. Ceux des mammifères, des reptiles écailleux et des poissons sélaciens se compliquent de certaines pièces accessoires, en partie extérieures, destinées à faciliter le rapprochement des sexes; et il y a chex les femelles d'un grand nombre d'espèces une partie des organes intérieurs qui est plus particulièrement destinée à recevoir le produit de la conception et à en assurer les premiers développements.

Neanmoins beaucoup d'animaux vertébrés pondent leurs œufs avant que le développement en soit avancé, et souvent avant qu'ils n'aient été fécondés, les rapports entre les parents et leur progéniture étant d'autant moins prolongés que les espèces que l'en examine occupent elles-mêmes un rang moins élevé dans la série génerale de ce type. Dans celles de la classe des mammifères ou rapports se continuent après la naissance par la lactation, et ils se continuent parfois après qu'elle a cessé, de manière à constituer de véritables relations sociales, dont l'éducation est le résultat le plus apparent. Mais avant d'arriver à ce degré de perfectionnement, les vertébrés, et plus particulièrement les vertébrés des premiers groupes, subissent diverses transformations successives, qui ne méritent pas moins que celles subies par les insectes le nem de métamorphoses.

Toutes ces différences ne sauraient nous occuper ici sans nous entraîner hors des limites que nous nous sommes imposées; c'est dans les traités de physiologie ou d'embryogénie qu'il faut en chercher le détail. Qu'il nous suffise de rappeler que certains embryons des vertébrés ont, indépendamment de la vésicule ombilicale ou vitelline, qui est toujours insérée à leur face ventrale, une vésicule allantoide et une amnios, et que c'est la vésicule allantoide qui devient le placenta chez les mammifères monodalphes. Les vartébrés pourvus d'allantoide, ou les ollantoidiens, sont les mammifères, les oiseaux et les reptiles écuilleux; les vertébrés sans allantoide, ou les anallantoidiens, sont les batracieus, que beaucoup d'auteurs rangent à tort dans la classe des reptiles, et les poissons de toutes sortes.

#### CLASSE, PREMIÈRE.

#### MAMMIFÈRES.

La classe qui renferme les animaux les plus parfaits est celle des mammifères, dont les espèces sont si remarquables par la complication de leurs organes et par la supériorité de leurs fonctions. Les vertébrés qu'elle comprend sont les mêmes dont on faisait autrefois deux catégories distinctes sous les noms de quadrupèdes vivipares et de cétacés. Leur réunion en une classe unique est justifiée par un ensemble de caractères aussi importants que faciles à saisir,

Celui de ces caractères qui leur a valu le nom sous lequel on les désigne maintenant consiste dans la présence de mamelles, organes spéciaux de sécrétion uniquement développés chez les femelles, et qui sécrètent le lait dont celles-ci nourrissent leurs petits pendant un temps plus ou moins long.

Toujours pourvus d'un cerveau plus considérable que celui des autres vertébrés, les mammifères ont aussi des aptitudes plus diverses que ces derniers, et les hémisphères cérébraux, ainsi que l'intelligence, acquièrent même dans certains d'entre eux un développement considérable. C'est surtout ce que l'on remarque dans les espèces qui sont éducables telles que nos principaux animaux domestiques. Toutefois des mammifères d'un même ordre, et quelquefois des mammifères d'unc même famille, peuvent offrir à cet égard des différences remarquables, et il serait impossible de diviser, comme on a quelquefois proposé de le faire, les animaux de cette classe en deux catégories, suivant qu'ils ont le cerveau pourvu ou au contraire dépourvu de circonvolutions.

Le squelette des mammifères présente plusieurs particularités remarquables dans la conformation de ses éléments osseux. Les os du crâne sont peu nombreux, du moins chez les individus adultes, attendu que plusieurs des pièces qui sont distinctes dans le fœtus ou même pendant le premier âge, se soudent d'assez bonne heure les unes aux autres; l'occipital s'articule avec l'atlas au moyen de deux condyles; la mâchoire inférieure porte par un condyle sur la cavité glénoïde du temporal; cette mâchoire est formée d'une seule pièce osseuse pour chaque côté, etc.

On peut ajouter à ces dispositions ostéologiques, qui sont propres aux mammifères, que ces animaux sont les seuls qui aient des dents à plusieurs racines. Quant à leurs viscères de la nutrilien. Ils affectent anssi certaines dispositions qu'on ne retrouve point auteurs : le parenchyme pulmonaire a une apparence qui lui est propre : les plevres sont completes, et la cavité thoracique, dans laquelle sont loges les poumons et le cœur, toujours double, est separce de la cavité abdominale par un diaphragme : le sang est chaud, et ses globules sont circulaires, sauf dans un petit nombre d'especes.

Les teguments des mammiferes ne sont pas moins caractéristiques: ils sont formés par des phanères de la catégorie de ceux auxquels on donne le nom de poils; ils existent cher toutes les especes, et le plus souvent sur la presque totalité du corps. Les cetacés eux-mêmes u en sont pas entièrement dépourvus, et l'on voit sur la plupart d'entre eux, principalement sur la tête et au museau des jeunes sujets, quelques poils épars très faciles à reconnaître. Les tatous, qui ont la peau en partie osseuse, ont aussi des poils : quelques-unes de leurs especes en sont même abondamment pourvues pendant l'hiver; enfin les pangolins, quoique presque entièrement recouverts d'écailles onguiformes, n'en sont pas non plus absolument privés.

Nombre et distribution géographique des mammifères. —On connaît dans la nature actuelle environ 1700 espèces de ces animaux, et pourtant nous n'avons pas encore observé tous ceux qui existent. Chaque année on découvre des cétacés que les naturalistes n'avaient point encore décrits, et il n'y a que très peu de temps qu'on a pu étudier le gorille, qui est cependant le plus gros de tous les singes, et l'un de ceux qui ressemblent le plus à l'homme. Combien de petites espèces de mammifères nous restent à découvrir; combien d'autres ne nous sont encore qu'incomplétement connues?

Quoi qu'il en soit de ces nombreux desiderata de la science mammalogique, on a pu établir avec précision les données principales de la répartition des animaux mammifères à la surface du globe, soit sur les continents ou sur les principales îles, soit dans les différents bassins maritimes. Buffon avait déjà observé plusieurs de ces grands faits; ses vues à cet égard ont été étendues et singulièrement élargies depuis qu'il a été possible aux naturalistes de comparer d'une manière plus complète les espèces de l'Afrique ou celles de l'Inde à celles de l'Amérique méridionale, et les unes ainsi que les autres avec celles de l'hémisphère boréal. L'examen des mammifères qui vivent à Madagascar, et plus encore celui de la faune propre aux terres australes, ont aussi permis

d'ajouter des remarques importantes à celles que Buffon avait déjà faites. On les a complétées par un examen comparatif des mammières propres à chacune des grandes régions du monde actuel avec :elles qu'on ne retrouve plus qu'à l'état fossile.

Les mammifères sont de tous les corps organisés les plus compliqués dans leur mode d'organisation, et ceux qui occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie zoologique; ce sont aussi ceux de tous les êtres vivants dont la répartition à la surface de notre planète a été réglée avec le plus de précision et suivant les ois les plus rigoureuses. La dispersion de quelques-uns d'entre eux sur tous les points du globe est le fait de l'homme, et point lu tout celui de la nature; elle est postérieure aux grands phénomènes diluviens, ou même tout à fait récente. Les mammifères ainsi rendus cosmopolites sont des mammifères domestiques, tels que le chien, le cheval, le bœuf, etc., ou bien encore parasites, comme les rats et les souris, et, sans l'intervention de l'homme, ils reraient restés cantonnés dans les limites qui leur avaient été imposées à leur origine, car lors de la création chaque continent a reçu les espèces qui lui convenaient le mieux. Ni le cheval, ni le bœuf, ni le mouton, ni la chèvre, n'existaient en Amérique lorsque les Européens s'y sont établis, et les sauvages de la Nourelle-Hollande n'avaient d'autre animal domestique que le chien.

Les caractères des différentes faunes dont le globe terrestre est peuplé se sont conservés dans les espèces sauvages de chacune des grandes circonscriptions géographiques. La région méditerranéenne, le nord de l'Europe, l'Asie septentrionale et les parties froides de l'Amérique forment, sous le rapport de leurs productions mammalogiques, un ensemble assez uniforme dans lequel on peut néanmoins reconnaître certaines divisions secondaires, caractérisées elles-mêmes par le mélange du fond commun avec certaines espèces particulières. Une faune ayant ainsi ses modifications secondaires occupe l'Afrique depuis la haute Égypte et les pentes méridionales de l'Atlas jusqu'au cap de Bonne-Espérance. L'Inde et ses îles nourrissent d'autres espèces que l'Asie boréale; les parties chaudes de l'Amérique septentrionale different notablement par leurs mammifères des parties froides ou tempérées du même continent, et la différence avec les populations propres à l'ancien continent est plus grande encore si l'on examine les espèces qui peuplent l'Amérique méridionale; enfin, on remarque en Australie des animaux qui n'ont plus aucune ressemblance avec ceux des autres parties du monde.

Cependant il s'établit par certaines tles de l'Océanie une sorte de mélange de quelques genres australiens avec ceux de la région indienne, et l'on constate que chaque groupe naturel, et souvent chaque espèce, ont une aire d'habitat qui leur est propre. Les centres d'apparition des espèces sont donc plus nombreux qu'on ne le croirait au premier abord; ils sont aussi d'importance très diverse: l'étude des autres classes du règne animal nous fournira de nombreuses preuves à l'appui de cette proposition. Comme on le voit, les questions que soulève l'étude de la géographie zoologique sont aussi délicates qu'intéressantes, et elles ont une grande importance philosophique.

Madagascar nous offre un exemple remarquable des conclusions curieuses auxquelles peut conduire l'observation des différentes faunes. Ses espèces terrestres sont toutes différentes de celles de l'Afrique, et souvent même elles n'appartiennent pas aux mêmes genres. Cette terre, quoique éloignée de quatre-vingts myriamètres seulement de la côte mozambique, n'est donc pas, comme on le disait autrefois une île dépendant du continent africain: c'est un centre à part, peut-être le reste de quelque grand continent dont une portion considérable se sera abimée sous les eaux de l'Océan indien.

Plusieurs des faunes dont le globe est actuellement peuplé ont été autrefois plus riches en espèces qu'elles ne le sont aujour-d'hui. Celle qui s'étend en Europe et dans les régions adjacentes se composait antérieurement d'un nombre plus considérable d'espèces, et elle possédait en particulier des animaux de grande taille (carnivores, proboscidiens, jumentés et ongulés), qui la rendaient aussi riche et aussi variée que le sont maintenant la faune de l'Afrique ou celle de l'Inde. L'Amérique méridionale a possédé aussi ses espèces gigantesques, et il en a été de même pour la Nouvelle-Hollande, qui nourrissait pendant l'époque pleistocène des marsupiaux aussi grands que les édentés gigantesques de l'Amérique ou que les grands pachydermes existant alors dans l'hémisphère arctique.

Antérieurement à ces populations, dont quelques-unes ont déjà subi tant de pertes, d'autres faunes s'étaient succédé sur le globe, et celles qui ont vécu pendant la période tertiaire ont été plus particulièrement riches en animaux mammifères. On compte en Europe six de ces faunes successives dont l'apparition a précédé celle de l'homme et des mammifères actuels ou diluviens (1). Au con-

<sup>(1)</sup> Voyez Paul Gervais, Zoologie et paléantologie françaises. In-4, 1848 à 1952-

mire, en ne connaît qu'un très petit nombre d'animaux de la nême classe dans les faunes qui ont vécu pendant la période condaire (1), et l'on n'en a encore signalé aucun dans les dépôts e la période primaire qu de transition.

Classification des mammifères. — Beaucoup d'auteurs se sont ccupés de la classification des mammifères. Dans l'antiquité, ristote en a jeté les premiers fondements; Albert le Grand, au loven age, s'en est préoccupé à son tour; elle a fait des progrès rieux au dix-septième siècle par les travaux de Ray, et, au dixuitième, Linné l'a perfectionnée à diverses reprises, en même mps que Brisson et surtout Buffon et Daubenton ajoutaient de ombreuses et importantes observations à celles que la science ossédait déjà relativementaux animaux dont elle s'occupe. Bientôt arès, les recherches ou les essais de Storr, de Pallas, de Bluenbach, de Vicq d'Azyr, de P. Camper, et les travaux d'E. Geofov Saint-Hilaire, de Georges et Frédéric Cuvier, de Blainville, nsi que ceux de plusieurs naturalistes contemporains, ont fait de a mammalogie l'une des branches les plus perfectionnées de toute 1 moolegie. Nous avons donné ailleurs (2) un résumé des progrès rineipaux dont la science est redevable aux naturalistes de toutes s nations qui se sont adonnés à l'étude des animaux mammires, et nous ne saurions, sans sortir des limites du présent ouage, chercher à les rappeler en ce moment. Qu'il nous suffise e dire que les classifications qui ont eu le plus de crédit sont elles de Linné, de G. Cuvier et de Blainville; ce sont les seules ont nous parlerons.

Linné a distingué sept ordres parmi ses Mammalia, ou animaux nammifères: 1° les Primates, répondant aux bimanes et aux quarumanes des mammalogistes plus récents; 2° les Bruta, associaion fautive des édentés aux rhinocéros, aux éléphants, au morse

<sup>(1)</sup> Ce sont : 1° le Spalacotherium Brodiei et le genre Plagiaulacodon, de l'arile de Purbeck (Angleterre), étage crétacé ; 2° le Thylacotherium Broderipii, les imphiberium Bucklandi et Prevostii, ainsi que le Stereognathus, de l'oolithe appenne de Stopessield (Angleterre), terrain jurassique ; 3° le Microlestes antinues, des brèches triasiques du Wurtemberg.

Tous ces mammifères sont de petite taille et assez comparables à certains de nos asectivores modernes, quolque paraissant leur être inférieurs en organisation, mant qu'il leur sont antérieurs chronologiquement. Le Stéréogathus a paru e rattacher à la série des Bisulques omnivores. Quant au Micrelestes, il est trop acomplétement connu pour qu'on puisse rien en dire sous le rapport soologique.

<sup>(2)</sup> Paul Gervais, Hist. nat. des mammifères.

et aux sirénides; 3° les Feræ, ou carnivores, comprenant aussi les insectivores et les marsupiaux, dont on ne connaissait à cette époque qu'un fort petit nombre d'espèces, toutes réunies dans un même genre sous le nom de Didelphis; 4° les Glires ou rongeurs; 5° les Pecora ou ruminants; 6° les Belluæ ou la plus grande partie des pachydermes tels qu'ils ont été définis par les classificateurs plus récents; 7° les Cete ou cétacés.

Les neuf ordres admis par G. Cuvier sont ceux des Bimanes, Quadrumanes, Carnassiers (divisés en Chéiroptères, Insectivores et Carnivores), Marsupiaux (ancien genre Didelphis), Rongeurs, Édentés, Pachydermes (divisés en Proboscidiens, Pachydermes ordinaires et Solipèdes), Ruminants et Cétacés (divisés en Cétacés herbivores et souffleurs).

De Blainville a établi trois sous-classes de mammifères, et il a considéré que la première mérite seule, à cause de l'importance des caractères qui en distinguent les principaux groupes, d'être partagée en ordres.

Cette première sous-classe est celle des Mammifères placentaires, nommés Monodelphes par cet auteur. Elle comprend six ordres ou degrés d'organisation bien distincts: 1° Quadrumanes; 2° Carnassiers; 3° Édentés (divisés en: terrestres ou Édentés proprement dits, et aquatiques ou Cétacés); 4° Rongeurs; 5° Gravigrades (les Eléphants en sont les représentants terrestres, et les Cétacés herbivores les représentants aquatiques); 6° Ongulogrades, (ou les Pachydermes ordinaires, les Solipèdes et les Ruminants).

La deuxième sous-classe est celle des *Marsupiaux* ou *Didelphes*, dont la gestation utérine fort courte est complétée par une gestation mammaire dite marsupiale.

La troisième sous-classe, celle des Monotrèmes ou Ornithodelphes, ne renferme que les deux genres Ornithorhynque et Échidné, qui sont si inférieurs aux autres mammifères par l'ensemble de leur organisation, qu'on a quelquefois proposé d'en faire un groupe parmi les ovipares. Cuvier les réunit cependant aux Édentés.

Chacune des trois classifications que nous venons d'exposer nous donne l'état de la science à l'époque de sa publication, et elle en marque, à beaucoup d'égards, les derniers progrès. Sans prétendre résumer toutes les acquisitions que la mammalogie a faites récemment, nous avons cherché à en indiquer les nouvelles tendances dans la disposition méthodique formulée par le tableau suivant

Dans ce nouvel essai il est tenu compte de certains caractères auxquels on ne recourait pas autrefois, et la comparaison des

mammifères vivants avec les fossiles y a été prise en considération. Les ordres y sont plus nombreux que dans les classifications précédentes, mais aussi chacun d'eux y est peut-être plus naturel et plus nettement circonscrit. Nous avons cherché à les limiter comme le sont les grandes familles naturelles dans les ouvrages de botanique.



#### CHAPITRE PREMIER.

DE L'HOMME CONSIDÉRÉ AU POINT DE VUE ZOOLOGIQUE.

Avant de commencer l'énumération des principaux groupes de mammifères inscrits dans le tableau qui précède, et de parler des produits que chacun d'eux fournit à la médecine, à l'économie domestique ou à l'industrie, nous croyons utile de rappeler en quelques mots les traits principaux de l'histoire de l'homme envisagée au point de vue de la zoologie.

L'homitne emprunte son organisation à la classe des mammifères, et par le plus grand nombre de ses caractères il se rapproche singulièrement de la famille des simiadés, c'est-à-dire des singes. Il a plus particulièrement des rapports avec ceux de ces animaux qui vivent dans l'ancien monde, c'est-à-dire avec les Pithécins et certaines espèces appartenant au groupe de ces derniers ont mêms tant d'analogie avec lui dans leur extérieur et dans leur disposition anatomique, qu'on leur a donné la dénomination d'anthropomorphes, signifiant à forme humaine, pour exprimer cette analogie. Tels sont l'orang-outang des îles de Sumatra et de Bornéo, le chimpanzé et le gorille de Guinée, ainsi que les gibbons, dont les différentes espèces vivent sur le continent de l'Inde ou dans les îles qui s'en rapprochent. Linné réunissait même ces différents animaux dans un genre unique avec l'homme (genre Homo, Linné).

Nous n'avons pas besoin de dire ici que ce mode de classification est maintenant abandonné, et que le genre humain a été débarrassé de ces espèces qui, tout en s'en rapprochant par la formule dentaire (1), par la forme aplatie du sternum, par l'absence de queue et par le manque de callosités (2), n'en sont pas moins des singes véritables, c'est-à-dire des animaux assez différents de l'homme, même par leurs caractères zoologiques, pour qu'on ne les associe pas à lui comme étant ses congénères. Et nous ne parlons point ici, bien entendu, des caractères moraux qui font de l'homme un être si différent de tous les autres. Par ces dernièrs caractères, il est tellement au-dessus du reste des animaux, que l'on a pu dire que, s'il se rattache au même règne par son organisme, il tient de la divinité par la supériorité de son intelligence.

Les aptitudes si spéciales et si remarquables qui distinguent le genre humain à l'égard des autres genres d'animaux; son existence possible sous tous les climats, quelque diversité que présentent ces derniers; l'esprit de sociabilité qui préside à ses relations de chaque jour; la perfectibilité dont il est susceptible et dont l'éducation assure les progrès; son action sur le reste de la nature, qu'il sait faire travailler à son profit en conquérant les forces physiques auxquelles elle est assujettie; les ressources qu'il s'est ménagé par la culture d'un grand nombre d'espèces, soit animales, soit végétales; la multipicité de ses industries, auxquelles tous les

<sup>(1)</sup> La formule dentaire est la même chez l'homme et chez les singes Pithécins; 32 dents chez l'adulte, savoir : † incisives, † canines et † molaires de chaque cêté, et 20 dents de lait : † incisives, † canine et † molaires de chaque côté.

<sup>(2)</sup> Les gibbons ont cependant des callosités.

corps terrestres peuvent servir d'instrument ou de matière première, sont autant de signes distinctifs qui révèlent la supériorité de l'homme, en même temps qu'ils lui permettent l'exercice de plus en plus libre des qualités morales dont il est doué; ils donnent à sa puissance sur le globe une étendue que la faiblesse de son organisation semblait d'abord lui interdire.

Maître de la création actuelle ou en lutte avec quelques-uns des éfres qui la composent avec lui, l'homme agit sur un grand nombre de ces êtres par la chasse, par la pêche et par l'économie rurale. S'il repousse et s'il détruit sans pitié ceux qui sont nuisibles à ses sociétés ; s'il réussit à multiplier, pour ainsi dire, à sa volonté ceux qu'il s'est appropriés par la domestication; d'autre part il recherche les moyens de maintenir dans une proportion numérique en rapport avec ses besoins et dans des conditions favorables d'exploitation les espèces libres, soit terrestres, soit fluviatiles ou marines, dont il tire partie pour son alimentation ou son industrie. La zoologie et la botanique, ainsi que toutes les notions même vulgaires qui se rattachent à l'une ou à l'autre de ces deux sciences, l'éclairent et le guident dans ces différents cas, et il réussit d'autant mieux dans ses entreprises ou dans ses essais qu'il tient davantage compte du naturel et des aptitudes physiologiques des espèces qui l'intéressent. Aussi la connaissance des animaux et des végétaux qui vivent dans chacune des contrées habitées constamment ou fréquentées accidentellement par le genre humain a-t-elle un attrait réel pour l'homme civilisé, et leur étude est inséparable de celle de l'homme lui-même. Notre espèce réagit autant sur la nature que la nature agit sur elle, et, sous ce rapport, comme sous tant d'autres, les études ethnographiques, ainsi que celles qui sont le plus spécialement du ressort de la zoologie, se prêtent un mutuel secours, et s'éclairent aux mêmes sources. Les données auxquelles ces études arrivent sont également du domaine de l'histoire et de celui de l'histoire naturelle, lorsqu'elles ont trait aux motifs qui règlent les rapports commerciaux des peuples, à ceux de leurs migrations ou de leurs envahissements successifs, aux produits et aux richesses qu'ils échangent pacifiquement entre cux, à ceux qu'ils se disputent ou qu'ils s'imposent les armes à la main, ou bien encore aux qualités physiques et morales que les nations tiennent des conditions dans lesquelles la nature a placé chacune d'elles. L'archéologie et la paléontologie se confondent avec l'anthropologie, lorsque, remontant la série des ages, nous cherchons à connaître quelles sont les premières races d'hommes qui ont habité notre sol (1); quelles modifications leur ont imprimées les conquêtes successives des peuples voisins; à quelles populations animales déjà éteintes les premiers habitants des Gaules, ou ceux des autres pays, ont succédé; à quelles espèces, soit féroces, soit simplement sauvages, vivant aux temps héroïques, ces premiers des humains ont disputé le territoire que les nations civilisées cultivent aujourd'hui.

Parmi les caractères physiques qui distinguent plus particulièrement notre espèce d'avec les animaux qui s'en rapprochent le plus par leur structure, les plus importants sont tirés de sa station naturellement et complétement verticale; de la position de sa tête, si avantageusement équilibrée au-dessus du tronc, malgré la grosseur presque disproportionnée de l'encéphale; de l'expression toute particulière de son visage; de la différence considérable qui existe entre ses membres supérieurs, restés libres pour la préhension ou la mimique, et ses membres inférieurs, qui servent essentiellement à la marche.

En associant dans un même genre l'homme et les principaux singes, les naturalistes linnéens avaient donc fait trop bon marché de toutes les particularités physiques qui font de l'homme un type générique si distinct parmi les mammifères primates. L'extension plus grande que l'on accordait du temps de Linné aux divisions de cette valeur ne pouvait justifier une semblable association, et l'on doit s'étonner de l'avoir vu reproduire par quelques auteurs du dix-neuvième siècle.

Peu de temps après Linné, Blumenbach, modifiant l'un des premiers la classification suivie par le célèbre auteur du Systema naturæ, proposa non-seulement de séparer génériquement l'homme d'avec les singes, mais aussi de le retirer de l'ordre qui renfermait ces derniers, et dans lequel le naturaliste suédois plaçait avec eux les lémuridés et les chéiroptères. Blumenbach fut ainsi conduit à admettre, sous le nom de Bimanes, un nouvel ordre de mammifères destinés à recevoir le seul genre Homo, et l'espèce unique qu'il y classa fut l'Homo sapiens de Linné, c'est-à-dire le véritable homme.

Cet ordre nouveau tira son nom de la particularité, qui est en effet spéciale à l'homme, d'avoir les membres supérieurs disposés en mains, c'est-à-dire préhensiles et à pouce opposable aux autres

<sup>(1)</sup> Voyez pour les vertébrés fossiles qu'on a observés en France: Paul Gervais, Zoologie et Paléontologie françaises.

nome. 17

doigts, et les membres inferieurs en forme de pieds plantigrades, mais il faut remarquer que, relativement à la valeur du caractere sur lequel elle repose, cette distinction ordinique n'en est pas moins exagérée, puisqu'elle lui accorde plus d'importance qu'il n'en a réellement. On sait, en effet, que certains genres appartenant aux Quadrumanes diffèrent les uns des autres par des diffèrences que l'on peut considérer comme bien plus considérables que celle-là. Ainsi il y a des animaux de cette dernière catégorie qui manquent de pouce aux membres supérieurs, et d'autres chez lesquels ce doigt n'est pas opposable, ce qui n'empêche pas de les ranger parmi les Quadrumanes; les Galéopithèques, par lesquels on termine habituellement la même série, n'ont à leur tour aucune des extrémités sous la forme de véritable main.

C'est dans la masse du cerveau de l'Homme, ou mieux encore dans la disposition toute particulière de ses hémisphères, et non dans la forme de ses membres, que l'on aurait dû chercher le caractère principal par lequel il se distingue des autres Mammisères, même de ceux qui semblent se rapprocher le plus de lui; mais ce caractère n'a pas paru suffisant à tous les naturalistes pour justifier l'admission d'un ordre distinct, et comme l'organisation de l'Homme a, sous presque tous les autres rapports, une incontestable analogie avec celle des premiers Singes, beaucoup d'auteurs sont revenus à l'ordre des Primates de Linné. Ils y classent donc les Bimanes aussi bien que les Quadrumanes, ce qui fait mieux ressortir les rapports de structure qui les rattachent les uns aux autres.

Si fondée qu'elle paraisse au point de vue de l'organographie, cette opinion n'a cependant pas été partagée par tous les savants.

A certains égards, les Singes anthropomorphes diffèrent moins entre eux qu'ils ne s'éloignent de l'Homme, tout en ayant en rudiment quelques-uns des caractères qui acquièrent chez lui un si complet développement. D'autre part, l'intelligence humaine est tellement supérieure à celle des autres Mammifères, même à celle des plus parfaits, qu'elle semble devoir faire classer l'Homme dans un groupe à part, ou même tout à fait en dehors du règne animal. En outre si, à défaut d'une comparaison plus complète, on met les unes à côté des autres les charpentes osseuses d'un Homme et celles d'un Orang, d'un Chimpanzé et d'un Gorille, ou simplement leurs têtes respectives, on reconnaît immédiatement dans la dépouille de l'Homme des indices de l'incomparable supériorité

qui le caractérise de son vivant, et l'on voit que, tout en s'en rapprochant à beaucoup d'égards, les animaux qu'on a classés à côté de lui ont déjà tous les caractères de la bestialité, et qu'il n'y a pas de place dans leur bolte crânienne pour le cerveau si parfait et si complet qui sert de substratum aux facultés mentales de notre espèce. Mais ce sont là encore des différences relatives plutôt que des différences absolues, et, si l'on peut dire avec Fénelon: « Ce dedans de l'Homme, qui est tout ensemble si hideux et si admirable, est précisément comme il doit être pour montrer une boue travaillée de main divine, » il faut ajouter qu'en formant le corps des animaux, l'Auteur de toutes choses n'a pas fait preuve d'une moindre puissance, et qu'en employant des modèles analogues dans la création de l'Homme et des premiers Mammifères, ce n'est que par de simples modifications dans les détails, ou par des inégalités dans le développement des organes, qu'il a obtenu des résultats si différents.

Le classement de l'Homme avec les autres animaux est done nécessaire au point de vue de la biologie; au contraire, il n'a pas de raison d'être, si l'on n'envisage notre espèce que sous le rapport moral. Cette remarque a été faite depuis longtemps.

Galien définissait l'Homme un animal divin (Çion Quiev); c'est aussi pour exprimer ce double caractère de la nature humaine que Pascal et d'autres ont dit: « L'Homme n'est ni un ange, ni une bête; il tient de tous les deux. » Mais, nous l'avons déjà dit, ce n'est que de l'Homme physique, c'est-à-dire de l'Homme animal, que s'occupe l'anatomiste; et dans ces conditions éloigner l'Homme du reste des animaux pour ne voir que ses qualités morales ou les particularités anatomiques, d'une valeur toujours secondaire, par lesquelles il diffère des premières espèces animales, c'est s'exposer à méconnaître ce que sa nature a de plus accessible à nos moyens d'analyse.

En outre, on justifierait par là les prétentions des personnes qui nient les ressemblances organiques de l'Homme avec les espèces supérieures du type des animaux vertébrés, ou qui contestent la légitimité des conclusions que les naturalistes modernes ont tirées de leur examen simultané. On créerait en même temps un danger réel pour la médecine, puisqu'on la forcerait à rejeter d'un même coup toutes les données que l'étude attentive des animaux a fournies à l'anatomie et à la physiologie humaines aussi bien qu'à la pathologie.

Établir, pour y placer l'Homme, un règne à part dans les classifications naturelles, ce serait donc méconnaître les remarquables découvertes par lesquelles Buffon, G. Cuvier, É. Geoffroy ou de Blainville, et avant eux les anatomistes ou les philosophes de tous les temps, ont démontré les rapports intimes qui rattachent la notion anatomique de l'Homme et la théorie de ses fonctions à celles des animaux supérieurs, et permettent d'éclairer l'étude de notre espèce par celle du règne animal.

En continuant à observer le genre Homo conformément aux principes de la zoologie, on pourra non-seulement arriver à une connaissance plus précise de ses caractères principaux, mais encore classer avec plus de certitude les nombreuses populations entre lesquelles se partage le chiffre de 775 000 000 auquel on évalue la totalité des individus humains qui peuplent le globe. Déjà les caractères soit physiques, soit moraux, qui distinguent les principales nations ont été appréciés avec plus de justesse, et ces nations ellesmèmes, aussi bien que les différents rameaux auxquels elles appartiennent, ont pu être classées avec précision, et leurs rapports de filiation ont été mieux compris. On trouvera dans les ouvrages spécialement consacrés à l'ethnographie tous les développements relatifs à cette branche importante de l'histoire de l'homme (1).

Buffon, Linné, Blumenbach, G. Cuvier, de Blainville et la plupart des grands naturalistes ont établi qu'il n'y a qu'une seule espèce dans le genre humain. Ils se fondent principalement, ainsi qu'on le fait pour les autres groupes des êtres organisés, sur la possibilité d'une fécondité continue entre les individus des différentes races. On ne s'étonnera point que les ethnographes n'aient pas toujours été d'accord sur cette grave question de l'unité de l'espèce humaine, si l'on se rappelle avec quelle incertitude certains naturalistes procèdent souvent dans les questions de spécification, alors même qu'il s'agit des animaux dont l'étude offre le moins de difficultés. Ainsi l'on voit des naturalistes donner à l'espèce une

(1) Voyez, indépendamment des mémoires et articles spéciaux publiés par un grand nombre d'auteurs en renom ou de voyageurs: Buffon, De l'Homme, dans son Hist. nat. gén. et part. — Blumenbach, De generis humani, etc. — Lacépède, Histoire naturelle de l'Homme. — Walckenaer, Essai sur l'histoire de l'espèce humaine. — Virey, Hist. nat. du genre humain. — Bory de Saint-Vincent, Hist. nat. de l'Homme, — A. Desmoulins, Histoire des races humaines. — Prichard, Hist. nat. de l'Homme, trad. de M.Roulin. — D'Omalius d'Halloy, Éléments d'ethnographie. — Maupied, Prodrome d'ethnographie. — Hollard, De l'Hommé et des races humaines, et, dans beaucoup de traités généraux de zoologie, les chapitres relatifs au même sujet.

otombre presque aussi grande que celle du genre proprement dit, tandis que d'autres multiplient d'une manière véritablement exagonde le nombre des espèces qu'ils admettent comme distinctes, qu'il s'agisse des animaux supérieurs ou de ceux qui s'éloi-guent davantage de nous. Sans sortir de la classe des Mammi-ffères, on trouvera de nombreux exemples de ces espèces purement nominales dans les différentes familles des Singes, des Makis, etc.

Nous le dirons donc sans crainte d'être contredits, les naturalistes ne possèdent pas encore le véritable critérium de l'espèce, et si les notions théoriques dont la science s'est enrichie sous ce rapport ont une importance incontestable, elles sont souvent d'une application fort difficile dans la pratique, et il serait peut-être déplacé de demander à l'ethnographie une précision dont la zoologie véritable est encore si éloignée dans bien des cas.

Les résultats auxquels cette science est parvenue par ses intéressantes recherches n'en sont pas moins dignes d'attention. Elle a permis d'ajouter aux caractères moraux que l'on tire de la comparaison des langues ou de celle des religions, ainsi que des rapports sociaux des peuples, les caractères appelés physiques ou naturels, par lesquels ces peuples se distinguent les uns des autres, et qui sont différents selon les contrées ou les origines des nations. Dans ce but, elle note quelle est l'apparence générale du corps; quelles sont les particularités de la tête osseuse et celles de certaines autres parties du squelette; ce qu'il y a de distinctif dans les traits du visage; les différences que présente la coloration; celles du système pileux, etc.

Les questions que soulève cette branche importante de nos connaissances scientifiques sont donc aussi intéressantes que variées; mais de nombreuses difficultés en entravent encore la marche. C'est ce que l'on ne tarde pas à reconnaître, si l'on cherche à établir définitivement, suivant les principes de la classification méthodique, la série naturelle des différentes sortes d'Hommes, telles que l'histoire nous les montre ou comme nous les observons à la surface du globe, à la suite des modifications que le temps, les progrès de la civilisation, les mélanges occasionnés par les conquêtes et d'autres causes encore leur ont fait subir.

Quoi qu'il en soit, on peut admettre trois groupes principaux de populations humaines:

1" Celui des peuples de couleur blanche ou brune, souvent réunis dans les ouvrages d'ethnographie sous le nom de race caucasique,

HOMME. 21

parce qu'on a cru longtemps qu'ils descendaient tous du Caucase ou des régions environnantes. Ils se partagent en six rameaux que 'on désigne par les noms d'européen, de scythique, d'araméen, le persique, d'hindou et d'abyssin. Les deux derniers comprennent les Hommes dont la nuance est déjà très foncée, ce qui les a fait quelquefois classer dans une race à part sous le nom de race brune. Lans ce cas, on leur associe habituellement les Malais.

2° Celui des PEUPLES JAUNES, qui répondent à la race mongolique le beaucoup d'auteurs. Il comprend les rameaux mongol, hyper-oréen, sinique, malais et américain.

Les Américains, qui se sous-divisent en septentrionaux et méidionaux, forment une race à part dans quelques classifications, ous le nom de race rouge. Le rameau hottentot et le rameau boshisman, l'un et l'autre propres à l'Afrique australe, se rapprochent, certains égards, des Hommes jaunes par leurs couleurs, mais ils nt aussi des rapports d'organisation avec les Nègres, auxquels ils ont même inférieurs à plusieurs égards. Ce sont les plus petits et es plus dégradés de tous les Hommes.

3- Les PEUPLES DE COULEUR NOIRE. Les uns sont Africains: rameau afre et rameau nègre; les autres sont Polynésiens ou Australiens: rameau popou, habitant les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-lébrides, les îles Salomon et une partie de la Nouvelle-Guinée; ameau andamène, habitant les îles d'Andaman, l'Indo-Chine, Luçon, a Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Hollande et Van-Diemen.

Pour terminer ce qui est relatif au genre humain, il nous reste dire quelques mots au sujet de son ancienneté sur le globe.

Il paraît bien démontré, par tous les faits maintenant connus, que l'époque de la création de l'Homme est récente, géologiquement parlant. Plusieurs populations d'êtres organisés, fort lifférentes les unes des autres par l'ensemble des diverses espèces, oit animales, soit végétales, qui les ont composées, avaient vécu endant les premières périodes de la vie du globe avant que le enre humain, ainsi que les animaux et les végétaux aujourd'hui xistants, n'eussent apparu sur la terre. Les êtres organisés actuels iont donc pas été contemporains de ceux que l'on trouve enfouis lans les terrains de la période dite tertiaire, et ils sont plus différents encore de ceux qui ont peuplé le globe terrestre pendant les ériodes secondaire et paléozoïque. Notre espèce est plus particulièrement dans ce cas. Les débris humains que l'on trouve enfouis dans les couches régulières du sol, ne se rencontrent que dans des couches récentes, et il n'y en a pas même dans les terrains

tertiaires; par conséquent leur ancienneté est bien moindre que celle de la plupart des autres débris organiques généralement appelés fossiles, dont les terrains de sédiments sont remplis en tant de lieux.

Quelques-uns de ces ossements humains que l'on regarde comme fossiles, paraissent même avoir été ensevelis en même temps que ceux de certains animaux d'espèces éteintes qui caractérisent les premiers sédiments de la période actuelle; du moins les trouvet-on enfouis dans les mêmes couches qu'eux, plus particulièrement dans les cavernes; et, dans certains cas, rien ne permet d'assurer qu'ils y aient été déposés à une date plus récente.

S'il en était réellement ainsi, on devrait reconnaître que, tout en étant postérieur à l'époque dite tertiaire supérieure, l'Homme a vécu en Europe alors que les grands ours (Ursus spelæus et arctoideus, les hvènes (Hyana spelaa, intermedia et prisca), les grands félis 'Felis spelæa', les éléphants (Elephas primigenius), le rhinocéros à narines cloisonnées (Rhinoceros tichorims) et d'autres animaux non moins remarquables, dont la race a été anéantie, abondaient dans nos contrées. Si les gisements humains qu'on a signalés en Amérique sont authentiques, l'Homme y aurait été contemporain des Mastodontes et des grands Édentés dont on recueille si abondamment les débris dans cette partie du monde. Toutefois la présence des ossements humains dans les assises diluviennes qui sont situées en dehors des cavernes, est encore très contestable; et, si l'on devait faire quelque objection à l'opinion que nous exposons ici sur l'époque à laquelle appartiennent les fossiles humains et ceux des animaux domestiques trouvés dans les cavernes dites à ossements, ce serait d'en reporter l'enfouissement à une date encore trop éloignée, puisqu'on n'a pas démontré que notre espèce avait été réellement contemporaine des grands animaux éteints qui viennent d'être énumérés.

## CHAPITRE II.

DES MAMMIFÈRES TERRESTRES QUI ONT, COMME L'HOMME, LE DÉVELOPPEMENT PLACENTAIRE ET LES DENTS DE PLUSIEURS SORTES.

C'est à cette grande et importante division des Mammifères qu'appartiennent les *Primates*, ou quadrumanes; les *Chéiroptères* ou chauves-souris; les Rongeurs; les Insectivores; les Cernivores; les Profescidiens; les Jumentés et les Bisulques: en tout huit ordres, dont les placentas sont établis d'après quatre modes différents, ainsi que nous l'avons indiqué par le tableau de la page 13.

#### Ordre des Primates.

Les Primates, fréquemment appelés Quadrumanes lorsqu'on n'y rapporte que les Singes et les Lémuridés, forment un ordre important de Mammifères, tous plus ou moins rapprochés de l'homme par les principales particularités de leur organisation, et qui ont, comme lui, le placenta de forme discoïde. Ce sont des animaux orguiculés; à pouces généralement opposables, principalement ceux des membres postérieurs; pourvus de trois sortes de dents; ayant le pénis libre, et dont les testicules descendent dans un scrotum. Leurs mamelles ne sont le plus habituellement qu'au nombre de deux, et elles sont placées sur la poitrine; leur régime est en général frugivore, quelquefois notablement insectivore; leur intelligence est souvent très vive, et le cerveau de la plupart d'entre eux montre des circonvolutions plus ou moins profondes; il est établi sur un type analogue à celui de l'homme, mais avec une conformation toujours bien inférieure à celle que présente le nôtre.

Les allures des Primates, et plus particulièrement celles des premiers de ces animaux, rappellent d'une manière assez évidente celles de notre espèce, et leur mimique semble être une reproduction de nos principaux actes. Toutefois les derniers genres de l'ordre (Makis, etc.) sont déjà très différents des premiers sous ce rapport, et leur organisation présente des signes d'infériorité qui doivent les faire considérer comme tout à fait dégradés, si on les compare à ceux des groupes supérieurs. C'est ce que l'on voit même dans la famille des Singes, qui a pour dernier terme les Ouistitis, petites espèces à corps sciuriforme, à pouces antérieurs non opposables et à cerveau complétement lisse.

Il y a deux familles principales de Primates ou quadrumanes: les Simiadés, ou les Singes, et les Lémuridés, comprenant les Makis, ainsi que d'autres animaux qui s'en rapprochent notablement. C'est aussi parmi les Primates que l'on range les deux petites familles des Chéiromydés (genre Chéiromys) et des Galéopithécidés (genre Galéopithèque), dont la première ne renferme qu'une seuls espèce propre à l'île de Madagascar, et dont la seconde fournit aux îles de l'Inde trois ou quatre espèces peu différentes entre elles.

Les Galéopithèques sont remarquables par les membranes aliformes qui s'étendent entre leurs membres, par leurs incisives inférieures pectinées et par leurs pouces non opposables.

Le Chéiromys ressemble aux Rongeurs, en ce qu'il n'a que deux sortes de dents disposées comme celles de ces animaux. Ses deux mamelles sont abdominales.

Nous nous étendrons un peu plus longuement au sujet des deux familles des Singes et des Lémuridés, qui prennent rang immédiatement après l'homme dans la sériation zoologique, et par conséquent avant les Chéiromys et les Galéopithèques dont nous ne parlons ici que pour mémoire.

FAMILLE DES SIMIADES.—Les Singes, ou Primates de la famille des Simiadés, ont le corps sensiblement anthropomorphe, surtout dans les premières espèces, la tête presque arrondie, les yeux rapprochés, le nez écrasé, les oreilles courtes, les pouces, principalement ceux de derrière, facilement opposables aux autres doigts et les dents incisives, au nombre de quatre, en deux paires à chaque màchoire, comme celles de l'homme.

Ils constituent deux tribus bien distinctes: les *Pithècins* et les *Cèbins*, dont l'une comprend les Singes de l'ancien continent et l'autre ceux du nouveau.

I. Les Pithècins ou Singes de l'ancien continent ont la formule dentaire de l'homme (32 dents pour la dentition adulte : ‡ incisives, 1 canines et 3 molaires de chaque côté, et 20 dents pour la dentition de lait : 🛊 incisives, 🕯 canines et 🖁 molaires de chaque côté<sup>1</sup>. Leurs narines sont comme celles de l'homme, séparées par une cloison étroite, et la surface terminale de leur net n'est point en musse, c'est-à-dire muqueuse, comme celle de beaucoup d'autres mammisères; leur queue n'est pas préhensile, et souvent même elle est si courte, qu'elle ne forme, comme celle de l'homme, qu'un coccyx sous-cutané; la plupart ont les tubérosités ischiatiques élargies et garnies de callosités cornées; tous ont des hémisphères cérébraux pourvus de circonvolutions, mais la forme de ces circonvolutions n'est pas la même dans les différents genres, et leur nombre n'est considérable que chez ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. La masse des hémisphères est d'ailleurs bien moindre que dans ce dernier.

On peut établir cinq groupes de Singes pithécins: les Anthropomorphes ou Troglodytins, les Cynocéphalins, les Macacins, les Semnopithécins et les Cercopithécins.

1. Les Singes troglodytins sont les Onangs-Outangs (g. Simie)

de Sumatra et de Bornéo, les Chimpanzés (g. Troglodytes) de Guinée, les Gorilles (Gorilla Is. Geoffr.), aussi de Guinée, et les Gibbons (g. Hylobates) de l'Inde continentale et insulaire. Ces derniers sont les seuls parmi lesquels on puisse distinguer avec certitude plusieurs espèces.

Les singes de ce premier groupe sont, de tous les animaux connus, ceux qui ressemblent le plus à l'homme par leur apparence extérieure et en même temps par leur structure anatomique. Tyson, P. Camper, de Blainville, R. Owen, Vrolik, Duvernoy et quelques autres en ont publié de bonnes monographies anatomiques.

- 2. Les Singes cynocéphalins sont: le CYNOPITHÈQUE (g. Cynopithecus) de Célèbes et des îles voisines, les Mandrilla (g. Mandrilla) de la côte de Guinée, et les CYNOCÉPHALES (g. Cynocephalus), divisés en Chacmas, Babouins, Papions, Hamadryas et Théropithèques. Ce sont des animaux africains. L'Hamadryas, souvent figuré sur les monuments égyptiens, est en même temps d'Arabie.
- 3. Les Singes macacins sont pour la plupart asiatiques (Arctoide, Maimon, Rhésus, Silène, Macaques ordinaires). Leur groupe est représenté en Afrique par le MAGOT (g. Pithecus) et par les MANGABEYS (g. Cercocebus).

Le Magot (Pithecus inuus) est à la fois le Pithèque et le Cynocéphale d'Aristote; c'est peut-être aussi le singe dont il est question dans la Bible, au Livre des Rois (chap. X, v. 22). C'est plus sûrement encore l'animal que Galien a disséqué, et sur l'étude duquel repose en grande partie l'anatomie publiée par le célèbre médecin de Pergame. Il est commun dans plusieurs parties de l'Algérie, et il y en a aussi quelques bandes dans le midi de l'Espagne, principalement sur les rochers de Gibraltar. Vésale est le premier anatomiste qui ait reconnu que l'anatomie de Galien avait été bien plus souvent écrite sur l'étude du singe que sur celle de l'homme; mais la remarque qu'il en fit lui valut de la part des anatomistes de son temps les critiques les plus acerbes, et elle lui suscita de nombreux contradicteurs.

4. Les Singes semnopithécins sont les uns indiens et les autres africains. Les Nasiques (Nasalis larvatus et incurvus), remarquables par le grand allongement de leur nez, le Douc (Semnopithecus nemœus) et les autres Semnopithèques sont dans le premier cas; les Colobes (g. Colobus), dont les mains antérieures n'ont point de pouce ou n'ont qu'un pouce rudimentaire, sont dans le second cas.

Le Douc habite la Cochinchine ; il passe pour fournir un bézoard

dont il est question dans certaines pharmacopées comme d'un puissant alexipharmaque. Cette concrétion se forme, dit-on, dans sa vésicule biliaire.

5. Les Singes cercopithécins. Ce sont les Guenons (g. Cercopithecus) et leurs divisions, dont toutes les espèces sont propres à l'Afrique. Quelques-unes fournissent des fourrures presque aussi belles que celle du Douc.

II. Les CEBINS, ou Singes du nouveau continent. Ils ont les narines séparées par une cloison habituellement élargie; leur queue est toujours évidente, le plus souvent assez longue et fréquemment préhensile; leurs fesses n'ont point de callosités, et leurs dents sont, dans la plupart des espèces, au nombre de 36: § incisives, § canines et § molaires de chaque côté; ceux d'entre eux qui n'ont que 32 dents (g. Ouistiti), par suite de la présence de § molaires seulement, ont comme les autres § avant-molaires, tandis que les Pithécins n'en ont que §; aussi tous les Cébins ont-ils 24 dents de lait: § incisives, § canines et § molaires.

Ges singes se laissent assez aisément partager en plusieurs genres sous les noms de: Hurleurs ou Alouattes (g. Stentor), cités dans les ouvrages d'anatomie comparée à cause de la disposition caverneuse du corps de leur hyoïde; Lagotracres (g. Lagothrix); Ériodes (g. Eriodes); Atèles (g. Ateles), animaux privés de pouces antérieurs aussi bien que ceux du genre précédent; Sagoins (g. Callithrix); Sarou (g. Cebus); Sainiris (g. Saimiris ou Chrysothrix), remarquables par l'allongement de leur cerveau et son manque presque complet de circonvolutions; Dourocoulis (g. Nyctipithecus ou Nocthora); Brachyures (g. Brachyurus); Sakis (g. Pithecia) et Ouistin (g. Hapale ou Jacchus). Les Tamarins sont une subdivision de cet derniers.

Singes rossiles. — A l'époque de G. Cuvier on n'avait encore observé aucun débris fossile susceptible d'être attribué avec certitude à des animaux de la famille des Singes; mais depuis lors on en a recueilli dans plusieurs localités, soit dans l'ancien continent, soit dans le nouveau. Les singes fossiles de l'ancien continent ont été découverts en Europe et dans l'Inde; ils rentrent par leurs caractères dans la tribu des Pithécins. Ce sont, pour l'Europe: Hylopithecus Fontani, Lartet des Hautes-Pyrénées; Pliopithecus entiques, P. Gerv. du Gers.; Semnopithecus monspessulanus, P. Gerv. (de l'Hérault; Macacus pliacemus, Owen (d'Angleterre); Macacus coca sus, Owen (d'Angleterre). Les singes fossiles de l'Amérique ent éte trouvés par MM. Lund et Claussen. Ils appartie mant,

27

comme les singes actuellement existants dans cette partie du monde, à la tribu des Cébins.

FAMILLE DES LÉMURIDÉS. — Ces animaux, dont quelquesuns ont été appelés Singes à museau de renard, forment un groupe bien différent de celui des singes. Ils onten général la face allongée; leurs narines sont entourées d'un petit musie, et leurs ongles sont aplatis, sauf toutesois celui du second orteil, et dans quelquesuns (Tarsiers) celui du troisième, qui sont allongés en griffes, ou, comme disent les naturalistes, subulés. Quelques Lémuridés ont trois paires de mamelles.

Ces Primates sont tous des animaux de l'ancien monde. Inférieurs aux singes par leurs dimensions, ils sont comme eux essentiellement arboricoles, vivent de fruits ou d'insectes, et sont particuliers aux pays chauds. On les rencontre à Madagascar, en Afrique et dans l'Inde.

Ceux de Madagascar sont étrangers par leurs genres et leurs espèces aux Lémuridés africains ou asiatiques, et ils remplacent dans ce pays la tribu des Singes pithécins, qui n'y a aucun représentant. Ce sont les Lichanotins ou Indris (g. Indris ou Lichanotius, Propithecus et Avahis ou Habrocebus), ainsi que les Lémurins ou Maris (g. Makis ou Lemur, Hapalemur, Lepilemur, Cheirogaleus et Microcebus). Les Makis sont surtout recherchés pour leur peau dont les poils, doux et laineux, fournissent une excellente fourrure.

L'Afrique nourrit les GALAGINS ou les PÉRODICTIQUES (Perodicticus), genre composé d'une seule espèce, et les GALAGINS (g. Galago ou Otolicnus) dont il y a plusieurs espèces connues. Le Pérodictique, ou Potto de Bosmann, présente deux particularités bien dignes d'être citées: son doigt indicateur est pour ainsi dire nul, et plusieurs des apophyses épineuses de sa région cervicale sont proéminentes; elles font saillie sous la peau, qui leur fournit une sorte d'étui corné pour en protéger la partie terminale.

L'Inde n'a que deux genres de Lémuridés: 1 · les Loris ou la tribu des Loris (g. Loris), dont il existe deux espèces qu'on appelle Loris poresseux et Loris grêle. Ces animaux ont un rete mirabile sur le trajet des artères brachiales et crurales; 2 · les Tarsiers ou la tribu des Tarsins, dont la seule espèce, type du g. Tarsins, vit aux îles de Bornéo, de Célèbes et de Banka. Quelques auteurs en font une famille à part. Les Tarsiers femelles ont le clitoris perforé par l'urèthre. Quelques Lémuridés ont trois paires de mamelles, l'une pectorale et les deux autres abdominales. Les Galéopithèques ont de chaque côté de la poitrine deux mamelles contiguës l'une à l'autre.

# Ordre des Chéireptères.

Les Chéiroptères, que l'on nomme vulgairement Chawes-souris, sont des mammifères à placenta discoïde, à doigts onguiculés, pourvus comme la plupart des Primates d'une paire de mamelles pectorales, ayant le pénis libre, les mâchoires garnies de trois sortes de dents, le cerveau lisse, et, ce qui les distingue tout d'abord des autres animaux de la même classe, les doigts des membres antérieurs fort allongés, sauf le pouce, sous-tendant une membrane aliforme, qui se prolonge aussi entre les métacarpiens, dans le pli du bras, sur les flancs et entre les membres postérieurs, où elle est ordinairement soutenue par la queue. Cette membrane sert aux Chéiroptères pour s'élever dans l'atmosphère; elle ne s'étend jamais entre les doigts des pieds de derrière, qui sont fortement onguiculés, mais elle présente quelques variations dans son ampleur, selon les genres que l'on examine. Le pouce antérieur des Chéiroptères est libre, onguiculé et comme opposable; leurs autres doigts de la main sont sans ongles, sauf toutefois l'index, mais dans les Roussettes seulement.

Ces animaux sont, en général, de petite taille; la plupart sont insectivores et nocturnes; il y en a sur presque tous les points du globe, même à la Nouvelle-Hollande, à la Nouvelle-Zélande et dans certaines îles de la Polynésie. Cependant leur distribution géographique est établie suivant des règles fixes, et leurs nombreuses espèces se laissent facilement répartir en genres et en familles distinctes, surtout si l'on fait un examen approfondi de leurs différents caractères.

1. La famille des Chéiroptères, qui comprend les PTEROPODIDES ou Roussettes, est l'une des plus faciles à distinguer. Les espèces qui s'y rapportent sont toutes de l'ancien continent ou de l'Australie, toutes plus ou moins complétement frugivores quant à leur régime et, en général, plus considérables par leurs dimensions que celles des autres groupes. Il y a dans les îles de l'Inde des Roussettes (g. Pteropus) qui ont plus d'un mètre d'envergure, et dans beaucoup de localités on recherche ces animaux pour manger leur chair.

D'autres Chéiroptères sont remarquables par la présence d'une feuille nasale, sorte de caroncule membraneuse qui entoure ou surmonte les orifices de leur appareil olfactif. Il y en a dans l'ancien continent et en Australie aussi bien qu'en Amérique; ils n'y

sont pas irrégulièrement répartis. Non-seulement leurs espèces sont distinctes, suivant qu'on les observe dans l'un ou dans l'autre continent, mais encore elles diffèrent par leur genre et même par leur famille.

2. C'est en Amérique seulement qu'existent les PHYLLOSTO-MIDÉS, famille bien circonscrite aussi, dont les espèces sont souvent confondues sous la dénomination de Vampyres, et que l'on fivise en quatre tribus sous les noms de Desmodis (g. Desmodis), le Stenodermin (g. Stenodermin, Pteroderma, Artibieus, etc.), de Flossophagins (g. Glossophaga), et de Vampyrins (g. Vampyrus, Phyllostoma, etc.) (1).

Les Vampyres ou les différentes espèces de Phyllostomidés abondent dans les parties chaudes de l'Amérique, où on les redoute à cause de l'habitude qu'ils ont de sucer le sang de l'homme et des animaux, lorsqu'ils les, trouvent endormis. On a beaucoup exagéré la gravité des blessures faites par ces Chauves-Souris; mais elles n'en sont pas moins réelles, et les Indiens, les nègres ou même les Européens établis dans le nouveau monde ont souvent à en souffrir. Il en est question dans un grand nombre d'auteurs, mais on n'a pas encore établi avec assez de précision la part qui revient à chaque espèce dans ces accidents. Il est bien constaté, rependant, que le Vampyre spectre (Vampyrus spectrum) et le Phyllostome fer-de-lance (Phyllostoma hastatum), qui ont le corps aussi gros que celui d'une poule et dont les dents sont fort grandes, sont bien plus redoutables que les petits glossophages et même que le Desmode, malgré l'acuité des incisives supérieures de ce dernier.

La succion opérée par plusieurs de ces grands Phyllostomes doit épuiser bien plus vite que celle des espèces de moindre taille, et quoiqu'on ne cite véritablement aucun cas de mort, soit pour l'homme, soit pour les quadrupèdes, on peut voir par les récits des voyageurs que les accidents dus aux Vampyres sont parfois assez sérieux. M. Tschudi, qui a parcouru le Pérou, il y a quelques années seulement, rapporte qu'une de ses mules ayant été saignée par ces animaux, il n'a réussi à lui sauver la vie qu'en lui frictionnant les parties blessées avec un liniment composé d'eau-de-vie camphrée, de savon et d'huile. Il cite aussi le cas d'un Indien qui, s'étant endormi dans un état d'ivresse, resta exposé aux Vampyres. La blessure unique qu'il en reçut était placée au visage; elle

<sup>(1)</sup> Voyez Paul Gervais, Documents scologiques pour servir à la mo tographie des Chétroptères sud-américains. In-1, Paris, 1856.

était petite et en apparence légère; toutefois elle fut suivie d'une inflammation locale et d'une tuméfaction telles, que les traits de ce pauvre homme en devinrent momentanément méconnaissables.

Azara s'exprime ainsi en parlant de Phyllostomidés, probablement de la tribu des Sténodermins ou Phyllostomidés frugivores, qu'il a observés au Paraguay: « Les blessures qu'ils me firent, sans que je les eusse sentis, étaient circulaires ou elliptiques, d'une ligne à une ligne et demie de diamètre, mais si peu profondes, qu'elles ne percèrent pas entièrement ma peau.... Quoique mes plaies aient été douloureuses pendant quelques jours, elles furent de si peu d'importance que je n'y appliquai aucun remède. »

- 3. C'est uniquement dans l'ancien monde que l'on voit les RHINOLOPHIDÉS, auxquels appartiennent les g. Mégaderme, Rhinolophe, Nyctère, Nyctophile et Rhinopome. L'Europe nourrit trois espèces de Rhinolophes.
- 4. Une autre grande catégorie de Chéiroptères est celle des animaux de cet ordre qui, tout en étant dépourvus de feuille nasale, comme les Roussettes, ont les dents molaires appropriées, comme celles des Vampyres et des Rhinolophidés, au régime insectivore, et manquent d'ongle au doigt indicateur. On les réunit sous la dénomination commune de VESPERTILIONIDÉS. Ceux-ci montrent quelques différences secondaires, dont les principales ont permis de les partager entre quatre tribus sous les noms de Noctilionins (g. Noctilio), de Molossins (g. Molosse, Promops, Nyctinome, etc.), d'Emballonurins (g. Diclidure, Emballonure, etc.), et de Vespertilionins. Ces derniers comprennent des Chauves-Souris analogues à celles de notre pays; à part les Rhinolophes, ils fournissent toutes les espèces de Chéiroptères que l'on observe en France. L'Italie possède un Molossin assez rapproché des Nyctinomes: c'est le Dinops Cestoni.

Les Noctilionins sont les seuls Vespertilionidés qui soient limités à l'un des grands continents : on ne les trouve que dans l'Amérique.

Les Molossins, dont ils sont d'ailleurs très voisins, ont au contraire des espèces dans l'ancien continent, ainsi que dans le nouveau, et l'on regarde même certains d'entre eux, qui vivent dans l'Inde et aux tles Mascareignes, comme congénères avec ceux que nourrit l'Amérique méridionale. Les différences qui les séparent des animaux américains que nous venons de signaler paraissent, en effet, n'avoir qu'une valeur purement spécifique. Toutefois les vrais Molosses sont des animaux exclusivement américains.

Quant à la tribu des Vespertilionins, elle est, de toutes celles que l'on a établies parmi les Chéiroptères, la plus étendue, et on peut la citer comme réellement cosmopolite. Ce fait n'est pas sans intérêt si l'on fait attention au rang inférieur que les Vespertilionins occupent par rapport aux autres animaux du même ordre, et si l'on compare leur dispersion à la surface du globe, à la distribution si nettement circonscrite des Ptéropodidés ou des Phyllostomidés, qui leur sont supérieurs en organisation. D'autres exemples analogues nous seront fournis par les ordres ou les familles dont nous aurons à nous occuper ultérieurement. Nous citerons dès à présent, comme étant en particulier dans ce cas, les Rats ou Muridés, qui sont les derniers des Rongeurs, et les Geckos. qui sont les derniers des Sauriens. Dans le groupe des Chéiroptères, ainsi que dans beaucoup d'autres, il est également à remarquer que les premières espèces ont des dimensions plus considérables que les autres, et que ce sont aussi celles qui ont la queue le moins développée. Au contraire, les groupes les plus élevés de chaque série sont aussi les plus limités dans leur distribution géographique, et nous aurons l'occasion de faire remarquer ailleurs qu'ils sont en même temps ceux dont les espèces atteignent les plus fortes dimensions, et ceux où elles se distinguent par la brièveté ou même l'absence extérieure du prolongement caudal.

Cette règle s'applique en particulier aux Singes Pithécins, dont nous nous sommes occupé dans le paragraphe précédent.

### Ordro des Rengours.

Les Rongeurs (Glires de Linné) sont, avec les Chéiroptères, ceux de tous les animaux mammifères qui fournissent à la population actuelle du globe le plus grand nombre d'espèces. Il y a près de quatre cents espèces de Chéiroptères, et l'on n'en connaît pas moins de six cents parmi les Rongeurs.

Le caractère le plus apparent de ces derniers est de n'avoir que deux sortes de dents : des incisives et des molaires, sans canines, mais avec une barre, c'est-à-dire un espace vide à la place ordinairement occupée par ces dernières dents chez les animaux des autres ordres. En outre, leurs incisives sont fortes et tranchantes, et il y en a une paire seulement à chaque mâchoire. Les Lièvres et les Lapins ont cependant, en arrière des deux incisives supérieures, une paire de petites incisives supplémentaires.

Les Rongeurs sont des mammifères terrestres, à placenta discoïde, onguiculés, sans pouce opposable, ayant le cerveau ordimairement lisse, dont la verge est cachée, et qui n'ont pas de bourse serotale.

Leur ordre a des représentants dans tous les grands centres zoologiques actuels, même à la Nouvelle-Hollande, qui est si pauvre en mammifères monodelphes, et dans beaucoup d'îles d'une faible étendue, qui dépendent de l'ancien ou du nouveau continent. Toutefois on ne leur connaît encore aucun représentant à Madagascar.

Parmi les nombreuses espèces qu'ils fournissent aux autres régions du globe, il en est qui sont utiles par leur chair et souvent aussi par leur fourrure : tels sont plus particulièrement les Lapins et les Lièvres, de la famille des Léporidés que nous avons déjà cités. Les Castors, les Marmottes, les Écureuils, les Ondatras, les Myopotames, les Chinchillas et beaucoup d'autres, quoique susceptibles, de servir aussi d'aliments, sont surtout recherchés pour leur fourrure à la fois chaude et délicate. Au contraire, il en est d'autres qui ont les poils durs ou même transformés en piquants. L'ans cette catégorie on remarque surtout les Porcs-Épics et autres genres de la même famille, ainsi que diverses espèces de la tribu des Capromys, qui sont souvent désignées par le, nom commun d'Échimys. Il y a des Rats, principalement ceux du genre Acomys, qui sont également épineux.

Certaines espèces de l'ordre des Rongeurs sont des animaux uniquement alimentaires, comme le Cochon d'Inde, qui appartient au groupe des Cavias, et qui est comme eux un animal américain; en effet ce petit mammifère nous est venu du Pérou. Ses poils, simplement soyeux et peu serrés, ne lui fournissent pas une fourrure susceptible de le protéger contre le froid de nos hivers.

Certains Rongeurs sont en même temps des animaux médicinaux: les Castors fournissent un principe très employé comme antispasmodique, et l'on retire des Porcs-Épics des bézoards auxquels les Indiens attribuent des propriétés merveilleuses.

La classification des Rongeurs ne laisse pas que d'offrir certaines difficultés, et malgré les beaux travaux dont elle a été l'objet de la part de l'allas, de F. Cuvier, de M. Waterhouse et de quelques autres maturalistes, elle est encore incertaine à plusieurs égards, quoique l'on retire du crâne et des dents des caractères qui, joints à ceux des autres parties du corps, permettent une diagnose facile de la durant des genres. Nous nous bornerons à donner ici le résumé

succinct de cette classification telle que nous l'avons établie d'après nos propres observations.

I. La plupart des Rongeurs n'ont qu'une seule paire d'incisives à chaque mâchoire; on les désigne habituellement sous le nom de Rongeurs ordinaires; ils constituent plusieurs familles:

Les CAVIADÉS, animaux essentiellement américains, comprennent, indépendamment du Cabiai (Hydrochærus capybara), qui est le plus gros des Rongeurs et le seul qui ait des circonvolutions cérébrales, les Acoutis (Chloromys), les Pacas (g. Cælogenys), les Dolichotis, les Kérodons et les Cobayes, dont le Cochon d'Inde et plusieurs espèces sauvages dites Apéréas font partie.

Les HYSTRICIDÉS, auxquels on arrive par l'intermédiaire des Pacas et des Agoutis, forment un groupe nombreux dont il y a des genres dans les deux continents, et que l'on partage en plusieurs tribus, savoir:

1° Les Hystricins de l'Asie et de l'Afrique, ou les genres Porc-Épic (Hystrix), Acanthion et Athérure.

Le porc-épic ordinaire s'est conservé dans quelques rares localités du royaume de Naples;

- 2º Les Aulacodins (g. Aulacodus) de l'Afrique intertropicale;
- 3° Les Éréthizonins d'Amérique (g. Erethizon, Sphiggure et Chætomys);
- 4° Les Caprontsins, plus nombreux et tous américains, que l'on divise en genres sous les noms de Myopotame, Plagiodonte, Capromys, Dactylomys, Nelomys, Echimys, etc.

Les CHINCHILLIDÉS forment une division peu nombreuse dont les trois genres américains (Viscache, Lagotis et Chinchilla) sont remarquables par la douceur de leur pelage.

Les CTENOMYDES, qui s'en rapprochent à plusieurs égards, et qui sont du même continent, atteignent de moindres dimensions. Leurs genres ont été nommés Ctenomys, Schizodon, Pæphagomys, Octodon et Abrocome.

Les PSEUDOSTOMIDÉS, également américains, appartiennent à des latitudes moins chaudes, et leurs affinités sont moins évidentes que celles des groupes qui précèdent; ils forment deux tribus, les Saccorhoris (g. Saccophorus) et les Saccomysins (g. Saccomys, etc.), les uns et les autres pourvus de larges abajoues, qui leur ont fait donner le nom de Rats à bourses.

A la suite de ces cinq familles, nous en placerons cinq autres qui paraissent former une seconde série dans le sous-ordre des Rongeurs proprement dits. La première de ces familles est celle des SCIURIDÉS, qui est nombreuse en espèces, a des représentants dans les pays chauds aussi bien que dans les régions les plus froides, et pullule surtout dans l'hemisphere horéal. Ses différentes tribus sont:

- 1. Les Castonius, actuellement composés du seul genre Castor, sur lequel nous reviendrons après avoir terminé cette étude analytique de la classification des Rongeurs;
  - 2. Les Auctoritists. ou Marmottes et Spermophiles;
- 2. Les Prézonteus ou les Écureuils volants que Pteromys et Seincoptère ;

4. Les Sciences ou les Ecureuils de tous les pays. C'est à l'un des sons-genres de cette tribu qu'appartient l'animal connu dans le commerce de la pelleterie sous le nom de *Petit-Gris*.

Les GLIRIDÉS ou les Graphiures, les Loirs, les Lérots et les Muscardins, forment une autre famille, dont il faut sans doute rapprocher comme tribu spéciale les ANOMALTRINS (g. Anomalurus), qui rappellent les écureuils volants par leurs allures, ont des membranes entre les flancs et même entre les cuisses; ils vivent dans les parties les plus chaudes de l'Afrique occidentale.

Famille des DIPODIDES. Tous les Gliridés sont des animaux de l'ancien monde; il en est de même des Dipodidés ou GERBOISES (g. Dipus, si remarquables par le grand allongement de leurs pattes postérieures, dont les trois métatarsiens intermédiaires sont réunis en canon. Ont es rencontre essentiellement dans les grandes plaines sablonneuses. Ils forment la tribu spéciale des DIPODINS, à côté de laquelle on doit probablement classer les Pédérins d'Afrique (g. Pedetes ou Helamys) et les CTÉNODACTYLINS (g. Ctenodactylus) également africains.

La famille des SPALACIDÉS, qui se rapproche déjà beaucoup de celle des rats, dont nous parlerons ensuite, est composée d'animaux fouisseurs répandus dans l'ancien continent, ayant la queue courte ou nulle, et qui, dans certains genres, sont presque complétement privés d'yeux. Ceux du Spalax d'Orient, dont il est déjà parlé dans Aristote, sont si rudimentaires, qu'on les prendrait pour les bulbes de quelques poils, et la peau passe au-devant d'eux sans s'y fendre sous forme de paupières.

Les MURIDÉS sont les plus petits des Rongeurs et en même temps les plus nombreux en espèces aussi bien que d'individus. Il y en a partout, même en Australie, et en tous lieux ils se font remarquer par leur importunité ainsi que par leur voracité. La plupart sont granivores, d'autres sont omnivores, et les moissons ainsi que nos provisions de toutes sortes ont grandement à souffrir de leurs attaques.

On partage ces animaux en plusieurs tribus.

C'est à leur groupe qu'appartiennent les Ondatras (Fiber zibethicus) de l'Amérique septentrionale, qui sont une espèce de gros rat d'eau à queue comprimée, et dont les organes génitaux sécrètent une matière musquée; le Surmulor (Mus decumanus), espèce asiatique qui s'est étendue sur tous les points du globe, quoique sa présence n'ait été constatée en Europe que pendant le dix-huitième siècle; le Rat noir (Mus rattus), également étranger à nos contrées, dans lesquelles il s'est introduit au douzième siècle, en suivant les bandes qui revenaient des croisades; la Souris (Mus musculus), qui paratt indigène en Europe, et beaucoup d'autres espèces telles que les Campagnols, le Mulot ordinaire, le Mulot nain, etc., dont on trouvera la description dans les ouvrages spéciaux de mammalogie.

II. Certains Rongeurs ont derrière les incisives supérieures une paire d'incisives plus petites, et leurs molaires sont plus nombreuses que celles des genres précédents. Au lieu de 3 ou 4, ou, ce qui est plus rare, 3 paires, ils en ont 3 ou 4; l'ensemble de leur organisation diffère d'ailleurs par plusieurs caractères importants de celle des Rongeurs ordinaires. C'est à cause de leurs doubles incisives supérieures qu'on les a quelquefois appelés Duplicidentés.

Ils ne forment qu'une seule famille: les LÉPORIDÉS, divisés en Lièvres (g. Lepus), Lapins (Cuniculus et Carpolagus) et Lagomys, auxquels se joignent quelques genres fossiles trouvés en Europe.

Ces Léporidés d'espèces éteintes sont associés dans plusieurs des dépôts tertiaires ou diluviens à des Rongeurs du premier sous-ordre, les uns voisins des Castors, les autres plus semblables aux Hystricidés, aux Sciuridés ou aux Muridés. Les dépôts lacustres de l'Auvergne en ont fourni d'assez nombreux, parmi lesquels on a quelquefoiscité des Caviadés, des Capromysins ou Échimys et même des Chinchillas; mais ces rapprochements de nos espèces fossiles d'Europe avec des Rongeurs exclusivement américains ne nous ont pas paru entièrement justifiés (4).

DE QUELQUES PRODUITS PHARMACEUTIQUES FOURNIS PAR LES RONGEURS, ET PLUS PARTICULIÈREMENT DU CASTORÉUM.

Les Rongeurs ne nous sont pas seulement utiles par leur chair, la peau de beaucoup d'entre eux est aussi employée comme four-

(1) Voyez Paul Gervais, Zool. et Pal. franc., t. I, p. 16, et t. II, Explic. nº 46 à 48.

rure, et certaines de leurs espèces ont fourni ou fournissent encore à la pharmacie des produits que nous devons signaler.

La graisse du lièvre axungia leporis, a été employée contre les blessures et les abcès, et le sang desséché du même animal (sanguis leporis, a été recommandé, aussi bien que ses métatarsiens (ossa leporis, auxquels on supposait des propriétés diurétiques.

La graisse de lapin domestique (axungia cuniculi) a eu aussi un rôle officinal.

Il en a été de même de celle de la marmotte des Alpes (axungia muris alpini;.

Les Porcs-Épics, soit ceux de l'Italie méridionale et du nord de l'Afrique (Hystrix cristata), soit ceux de l'Inde (Hystrix leucura), ont été plus souvent encore cités par les pharmacologistes des derniers siècles à cause du bézoard lapis porci, sorte de concrétion que l'on trouve dans leurs intestins, ou, d'après quelques auteurs, dans leur vésicule biliaire. Ces pierres de porc se tiraient principalement de l'Inde, tantôt de Malacca (lapis porci malaccensis), tantôt de Ceylan (lapis parci ceylanici). Les premières, qui avaient la grosseur d'une noix ou simplement celle d'une muscade, étaient aplaties, émoussées sur leurs contours, rouge brunâtre, légères quoique résistantes, d'une structure grasse et d'un goût amer. C'étaient les plus rares, et l'on dit qu'une pierre d'une demi-once se payait jusqu'à 500 écus, c'est-à-dire 1,500 francs. On les enchàssait et on les suspendait à des chaînes d'or. Celles de la seconde sorte atteignent souvent la grosseur d'un œuf de poule; elles sont noirâtres et également amères. Leur prix était bien moins élevé. Pour s'en servir on les suspend dans l'eau, qui en prend la saveur amère.

On a attribué aux pierres de porc-épic, et dans l'Inde on leur attribue encore, des propriétés aussi efficaces que diverses. On y a vu des espèces de panacées, et on les a recommandées contre la fièvre, l'épilepsie, les palpitations, les convulsions, la jaunisse, le choléra et beaucoup d'autres maladies encore. Les médecins européens ne s'en servent plus.

Les Castors (Castor fiber) sont de gros Rongeurs aquatiques, vivant dans quelques parties de l'Europe, dans l'Asie septentrionale et dans l'Amérique du Nord. Ils sont souvent recherchés pour leur fourrure, quelquefois pour leur chair, et depuis longtemps pour la sécrétion particulière dite castoréum, qui s'amasse auprès de leurs organes génito-urinaires, dans une paire de grosses poches oviformes, faciles à dessécher, que l'on recueille pour la droguerie.

Les castors ont le corps long de 0,65 environ, et la queue longue de 0,30, élargie en palette ovalaire et à surface écailleuse. Leurs pattes de derrière sont palmées. L'ensemble de leurs autres carac-



Fig. 1. - Le Castor.

tères les rapproche plus des marmottes que d'aucun autre groupe des Rongeurs, et les myopotames de l'Amérique du Sud, quoique nommés aussi castors de la Plata, etc., sont des animaux d'une tout autre famille Il en est de même de l'ondatra, qu'on a aussi associé génériquement aux castors véritables; c'est un muridé de la même tribu que les campagnols. Quant à l'hydromys de la Nouvelle-Hollande, qu'on a également placé avec le castor, dans quelques classifications, mais en se basant sur ses habitudes aquatiques plutôt que sur les caractères anatomiques, c'est un animal qu'il faut rapporter, comme l'ondatra, à la même famille que les rats ordinaircs.

Les castors montrent plusieurs particularités anatomiques qu'il n'est pas inutile de signaler îci. Leur cerveau est assez volumineux eu égard à l'ordre dont ils font partie, mais il n'a pas de circonvolutions à la surface de ses hémisphères. Leur estomac est simple. Toutefois il présente dans la région cardiaque, près du commencement de la grande courbure, un gros amas de cryptes sécrétoires rappelant le ventricule succenturié des oiseaux, et qui a sans doute des fonctions analogues. En outre, on trouve sous leur peau, dans la région inguinale, une double paire de poches oviformes, presque grosses comme des œufs de poule. Les poches de la paire supérieure sont remplies d'une matière jaune pâle, de nature huileuse; les inférieures, qui paraissent vides, sont, à proprement parler, celles du castoréum; elles retiennent de nombreux frag-

ments épithéliformes fortement imprégnés de cette odeur, comme le sont elles-mêmes les parois de ces poches.



(\*) a. Partie de la queue. c. Ouverture de dd. Ouvertures des grandes anales et. ni schrètent une methère huileuse jaune, différente dit conterdata. Chacane de ces glandes es ordinairement accompagnée d'une ou plusieur glandes plus petites renfermées avec elles dans un même tissa cellahire et dens une enveloppe masculaire commune, de serie que, avant que estio estrologgo soit essteria, los glandes anales paraissent être su nombre de deux soulement. ff. Ouverture des petites glandes amales, g. Ouverture du canal préputial dans lequel viennent s'ouvrir les deux glandes du castoréum dest l'une à est entière, et dont l'autre à est représentée coupée longitudinalement, afin de montre les replis membraneux de sa surfice datem, en la substance du castoréum. L. Prépace, quisdrique ; il est couvert de petites papilles meiritres, pointues, dirigées en serière; à l'extrémbé de gland se trouve l'erifice de l'erèthre. L. Verys, elle contient dans toute sa longueur une gibaq cur. tilagineuse triangulaire. m. Prostate. n n. Ch de Cooper, pp. Vésicules séminales, qui Valscanx deferents, er. Testicules, v. Vacala,

Fig. 2. — Organes génito-urinaires et poches sécrétoires du Castor (\*).

Enlevées, desséchées et préparées telles qu'on les répand dans le commerce, ces poches ont une apparence testiforme (fig. 3 et 4), qui les a fait prendre autrefois pour les testicules mêmes de l'animal, et c'est sous cette dernière qualification qu'elles sont indiquées dans Dioscoride et dans les auteurs de la Renaissance (1). Aussi Rondelet, qui n'a pas aperçu cette confusion, se deman-

(1) Voir pour l'anatomie du castor, et plus particulièrement pour celle de ses organes sécréteurs: Perrault, Mém. de l'Ac. des sc., t. III, p. 136, pl. 20, et Mém. pour servir à l'histoire des animaux. — Brandt, Medizin. Zoologie, et Mém. de Ac. de St-Pétersb. — Blaiav., vélius anatomiques du Muséum de Paris (inédits).

dait-il si nous pouvons user des poches du castor au lieu de ses testicules (1). C'est aussi sur cette confusion que reposait la fable, dejà réfutée par Dioscoride, du castor qui, sachant qu'on le pour-suit surtout pour l'emploi que l'on fait de ses testicules, s'arrache ces organes et les jette au chasseur pour assurer sa liberté (2).

Les anciens recevaient leur castoréum ou castorium par la voie de la mer Noire (mare Ponticum), et le castor lui-même a été quelquefois désigné par le nom de Canis ponticus. Ce castoréum venu par la mer Noire était de même sorte que celui que nous appelons aujourd'hui castoréum de Russie, et que l'on tire surtout de la Russie d'Asie. Maintenant on emploie aussi dans un grand nombre de cas le castoréum d'Amérique (castoréum du Canada et casto-







réum de la baie d'Hudson), qui nous arrive surtout par la voie de l'Angleterre. Quant au castoréum de provenance européenne, il n'a jamais du avoir une véritable importance commerciale, les castors étant rares en Europe et leur race y ayant même beaucoup diminué depuis longtemps.

En France il n'existe plus aujourd'hui de castors que dans une

(1) • Au lieu d'iceux, user de ces tumeurs des ignes e de l'humeur du dedans. » Hist. ent. des poissons, p. 179. 1558). Rondelet sjoute, il est vrai : « De quoi mon advis est tel, que la liqueur des tumeurs est plus clère, avec plus grande subtilité pour pénétrer, ce qui est montré par l'odeur plus forte de ces tumeurs, que des couillons, pour ce aura aussi aux remèdes plus grande vertu e efficasse. » (2) Vanum est quod narratur, animal ipsum, plus a venatoribus urgetur,

partie du Rhône, celle comprise entre l'embouchure de l'Isère et Arles. L'Angleterre est entièrement privée de ces animaux; mais il paraît qu'ils y existaient encore en 1188, et dans ce pays, ainsi qu'en Belgique et dans plusieurs parties de la France, leur ancienne existence est constatée par les débris qu'ils ont laissés dans le sol (1).

L'analyse chimique du castoréum a été faite par R. Brandt, qui a étudié comparativement celui du Canada et celui de Russie. Il a trouvé un assez grand nombre de substances, parmi lesquelles on remarquera: une huile volatile  $\left(\frac{10 \text{ ou } 20}{100}\right)$  du poids total); une résine particulière  $\left(\frac{122\frac{1}{2} \text{ ou } 586}{1000}\right)$ ; mais cette analyse, faite sans épuration microscopique préalable, et d'ailleurs antérieure aux vues théoriques qui guident maintenant les chimistes dans l'étude des composés organiques, n'a plus un grand intérêt scientifique.

Ayant eu plusieurs fois l'occasion de disséquer des castors du Rhône tués à l'état de liberté, nous avions été frappé de l'analogie qui existe entre l'odeur de leur castoréum et celle que répandent les pousses du saule ou l'éçorce de ces arbres en macération. Ce fait méritait d'autant plus d'être remarqué, que les substances végétales que nous venons de citer entrent pour une grande proportion dans l'alimentation des castors. M. Wöhler (2) a, en effet, publié que la substance qui communique au castoréum son odeur particulière est identique avec le phénol, appelé aussi hydrate de phényle ou acide carbolique (C<sup>6</sup> H<sup>6</sup> O). Le phénol est une substance d'origine végétale, que Laurent a d'abord trouvée dans l'huile de goudron et de houille. Ainsi que Gerhardt en a fait la remarque, il paraît n'être autre chose que de la créosote purifiée, et il a pu être obtenu par ce chimiste par l'action de la chaux sur l'acide salicilique et autres dérivés de la salicine. Or on sait

<sup>»</sup> testes sibi avellere et ablicere : fieri enim nequit ipsos ut attingat, quippe » qui sint velut in sue substricti. » Dioscorides, lib. II, c. 26. (Trad. de Saracénius.)

<sup>(1)</sup> Paul Gervais, Zool. et Pal. franç., t. I, p. 20, et Hist. des mammifères, t. I, p. 309.

<sup>(2)</sup> Ann. d. Chem. und Pharm., 1844, p. 360, et 1848, p. 360. Voir aussi: Pereira, Pharmacoulical Journal, nov. 1851, et Elem. of mat. med., 3° édit., t. II, p. 2270.

que la salicine est un principe amer et cristallisable qui est contenu en grande quantité dans les saules et dans plusieurs autres arbres (1).

### Ordre des Insectivores.

Il y a dans plusieurs ordres de la classe des Mammifères des espèces qui vivent d'insectes; mais on a réservé le nom d'Insectivores à certains genres disco-placentaires, à doigts onguiculés et à pouce non opposable, chez lesquels ce régime est pour ainsi dire constant. Ce sont de petits animaux, à mœurs habituellement souterraines ou nocturnes, ayant le cerveau lisse, dont le pénis est caché et qui manquent de scrotum. Leurs dents sont de trois sortes; mais il est plus difficile de distinguer les unes des autres leurs incisives, leurs avant-molaires et leurs canines que chez les autres mammifères hétérodontes. Les pointes de leurs vraies molaires sont souvent relevées, et leurs autres dents sont ordinairement aiguës.

La taille des Insectivores est en moyenne inférieure à celle des Rongeurs eux-mêmes, et c'est parmi eux que l'on trouve les plus petits de tous les mammifères (2).

L'Australie et le continent sud-américain en sont dépourvus. Cependant il y a aux Antilles une espèce assez grosse de la famille des Musaraignes (g. Solenodon). Madagascar possède aussi une musaraigne qui lui est propre (Sorex madagascariensis), et cette région est en outre la patrie des Tanrecs.

Les Insectivores se rattachent par certains de leurs caractères aux Rongeurs après lesquels ils nous paraissent devoir être placés dans la série naturelle. Plusieurs particularités les relient aussi aux Chéiroptères, qui sont la dégradation extrême du type des Primates; on ne saurait donc les en séparer, quelque inférieurs qu'ils

(1) Un lagopède ptarmigan (*Tetra lagopus*), que nous avons eu l'occasion de disséquer il y a quelque temps, répandait par sa chair, aussi bien que par ses viscères, une odeur très analogue à celle du castoréum. Or, on sait que les lagopèdes mangent aussi des pousses de saules. Démeuve cite leur bile (fiel de géline blanche) comme ayant des propriétés médicinales.

L'hoazin (Opisthocomus cristatus), curieuse espèce d'oiseaux particulière à l'Amérique intertropicale, est également cité comme répandant une forte odeur de castoréum.

Enfin certains insectes vivant sur les saules, les peupliers, etc., particulièrement la Chrysomela populi, sécrètent de l'hydrate de phényle, ainsi qu'on en doit la remarque à M. Liebig.

(2) Ce sont des espèces de la famille des Musaraignes : Sorex etruscus, Perrotettii, gracilis, etc.

soient aux Singes et en même temps au reste des mammifères monodelphes par l'ensemble de leurs particularités anatomiques.

Voici le tableau des genres principaux de cet ordre:

La famille des ÉRINACÉIDÉS, dont les espèces vivent en Europe, en Asie et en Afrique, se partage en quatre tribus :

- 1º Les Érinaceus ou Hérissons (g. Erinaceus);
- 2º Les CENTETINS (g. Ericulus ou Tendrac et Centetes ou Tanrec), de Madagascar et des îles Mascareignes;
  - 3. Les Gymnurus) de Sumatra;
- 4° Les Tupains (g. Hylomys, Tupaia et Ptilocerque). Ces derniers appartiennent à l'Inde.

La famille des MACROSCELIDES n'a que des espèces africaines; elle se partage en Rhynchocyonins (g. Rhynchocyon) et en Macroscélidins (g. Petrodroma et Macroscelides).

La famille des SORICIDES, qui a pour type les Musaraignes, comprend trois tribus :

- 1° Les Mygalins ou Desmans (g. Mygale et Galemys);
- 2º Les Solenodon et Urotrichus);
- 3º Les Soricins ou Musaraignes (g. Crocidura, Pachyura, Crossopus, Amphisorex, etc.).

Famille des TALPIDÉS. Ses tribus sont au nombre de quatre:

- 1º CHRYSOCHLORINS (g. Chrysochlora d'Afrique);
- 2º Scalorins (g. Scalops et Talpasorex, de l'Amérique septentrionale);
  - 3º CONDYLURINS (g. Condylura, aussi de l'Amérique septentrionale);
- 4° TALPINS, ou les g. Talpa, pour les Taupes d'Europe et d'Asie, et Talpops, comprenant la Taupe woogura, du Japon.

Les terrains tertiaires de l'Europe ont fourni quelques espèces assez curieuses de mammifères insectivores, et c'est du même groupe qu'il faut rapprocher la plupart des mammifères fossiles dans les dépôts secondaires dont nous avons déjà parlé à la page 11.

Quelques espèces vivantes d'Insectivores méritent une mention spéciale à cause des propriétés qu'on leur a attribuées.

Les Herissons étaient autrefois employés en médecine. Dioscoride (l. II, c. 2) les cite sous le nom d'Exivos xeroaios, et il attribue des vertus spéciales à leur peau brûlée, à leur chair prise avec du miel et du vinaigre, ainsi qu'à leur foie préparé en infusion. Les auteurs de la Renaissance, et en particulier Matthiole, ont répété dans leurs ouvrages ce que Dioscoride avait dit à cet égard. Aujourd'hui les hérissons ne sont guère recherchés que comme aliment et par les gens de la campagne seulement.

Les habitants de Madagascar mangent les Tanrecs (Centetes tosse); les nègres de l'île Bourbon les recherchent également. Le DESMAN DE RUSSIE (Mygale moscovita) répand une odeur mus-

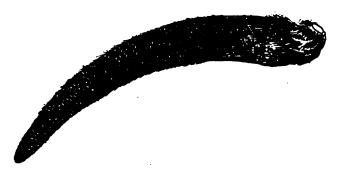

Fig. 8. - Queue du Desman de Russie.

aée très prononcée, qu'il doit à des follicules de sa queue, sur squels M. Brandt a publié une notice anatomique. Dans quelues circonstances on emploie cette partie odorante du Desman name parfum, et cet usage lui donne quelque valeur commersile.

Le DESMAN DES PYRÉNÉES (Mygale pyrenaica), type du g. Galémys, t moins odorant que celui de Russie; mais cependant sa sécrém est encore très prononcée. On le trouve dans quelques inseaux du département des Hautes-Pyrénées, principalement 1 côté de Tarbes.

Les MUSARAIGNES doivent leur odeur musquée à des glandes scées sur les flancs. La grande espèce, de l'Inde (Sorex myorus) présente ce caractère d'une manière très prononcée.

Trois espèces de musaraignes sont surtout répandues en Europe, ais elles ne sont pas les seules qu'on y trouve; ce sont : la Musa-usne musette (Sorex araneus), à dents blanches et à trois paires de tites dents intermédiaires supérieures; la Musaraigne d'eau orex fodiens ou Daubentonii), à dents rouges avec les interméaires supérieures au nombre de quatre; la Musaraigne carreller orex tetragonurus), à dents rouges, avec cinq paires de petites ents intermédiaires supérieures et à incisives inférieures feston-les. Chacune de ces trois espèces est le type d'un genre à part entionné parmi ceux que nous avons énumérés précédemment. Les musaraignes, et en particulier la Musette, sont regardées r les gens de la campagne comme des animaux venimeux, et

dont les bestiaux ont beaucoup à souffrir; mais rien ne paraît justifier cette opinion, qui est cependant très ancienne et très répandue. On la trouve en effet dans Dioscoride, qui donne aux Musaraignes le nom de Moyáln, transporté aux Desmans par les naturalistes modernes. Dioscoride conseille d'employer la musaraigne elle-même contre ses propres morsures, en l'appliquant sur la plaie après l'avoir dépouillée.

Les Taupes (Talpa europæa et cæca) donnent une fourrure très veloutée, dont on fait quelquefois des coiffes pour les enfants. On leur suppose quelques propriétés prophylactiques.

## Ordre des Carnivores.

Les mammifères carnivores sont, de tous les animaux de cette classe, ceux qui se rendent le plus redoutables par leurs instincts féroces. Vivant principalement et presque exclusivement de substances animales, ils poursuivent les autres quadrupèdes, les oiseaux, les poissons même, et portent à l'homme de grands préjudices en attaquant ses espèces domestiques.

Linné les a désignés sous le nom de Feræ, qui signifie bêtes féroces, et G. Cuvier ainsi que de Blainville les ont associés, sous le nom de Carnassiers, aux Chéiroptères, aux Insectivores et aux Phoques. Cependant il paraît convenable de les en distinguer, et on peut les considérer comme formant à eux seuls un groupe parfaitement naturel.

Les Carnivores sont des Monodelphes à placenta zonaire, onguiculés, à ongles disposés en griffes, à pouces non opposables, ayant trois sortes de dents, pourvus de circonvolutions cérébrales, et dont le pénis, fréquemment soutenu par un os spécial, est retenu par son fourreau sous la paroi ventrale; ils ont un scrotum. Ces animaux sont doués d'intelligence; leurs espèces, assez nombreuses, sont partagées entre les différentes parties de l'ancien continent; mais, bien que différentes suivant les grands centres de population, elles n'ont pas leurs genres et encore moins leurs tribus ou leurs familles distribués avec autant de régularité que les Primates, ou plusieurs des autres ordres dont nous nous occuperons plus loin.

Quelques genres éteints de Carnassiers (Hyænarctos, Arctocyon, Palæonictis, Hyænodon et Pterodon) différaient notablement de ceux de la nature actuelle.

1. Les Carnivores forment parmi les Monodelphes hétérodontes n groupe bien distinct. On peut les classer de la manière suivante: Famille des URSIDÉS. Elle comprend les Ours, animaux plantiades, à queue rudimentaire, omnivores, dont les espèces sont pandues dans les deux continents, principalement dans l'hémiphère boréal. On la divise quelquefois en plusieurs genres.

Famille des VIVERRIDÉS. Ses différentes tribus sont:

- 1º Les Subunsins ou les g. Kinkajou, Panda, Raton, Coati et Ictide; s uns américains, les autres asiatiques;
- 2º Les Viverrins, comprenant les g. Cynogale, Civette (Viverra), mette, Linsang, Paradoxure, Paguma, Hémigale, Euplère, Nandinie Cryptoprocte; tous de l'ancien continent;
- 3. Les MANGUSTINS ou les g. Suricate, Bdéogale, Cynictis, Manuste ou Ichneumon, Athylux, Galidie et Galidictis; aussi de l'anen continent.

Famille des CANIDÉS. Elle a pour genres: les Cynhyènes Afrique; les Canis (Loups, Chiens domestiques, Chacals, Chrysovons, Crabiers, Nyctéreutes, Cuons, etc.), les Renards (Vulpes), de ancien et du nouveau continent, les Fennecs d'Afrique et l'Otocyon galement d'Afrique.

La Famille des FÉLIDES, ou des Felis, divisée en plusieurs ous-genres, et à laquelle se rattachent les Guépards (Cynailurus), ossède des espèces aussi remarquables par la beauté de leur elage que redoutables par leur cruauté.

La Famille des HYÉNIDÉS, ou les Hyènes de l'Afrique et de Asie méridionale, neréunit que trois espèces actuellement vivantes l quelques-unes qui sont éteintes. On en rapproche le *Protèle*, ngulier genre africain à molaires toujours rudimentaires.

La Famille des MUSTÉLIDÉS n'est peut-être que la continuaon de celle des Hyénidés. Elle se partage en trois tribus qui sont :

- 1º Les Mélins (g. Blaireau ou Meles, Taxidea, Arctonyx, Hélicte ou lélogale, Mydaus et Mouffette ou Mephitis);
- 2º Les Mustélins (g. Glouton, Ratel, Galictis ou Huron, Marte, Putois, Zorille ou Rhabdogale et Lyncodon, auxquels il faut peut-tre ajouter le genre américain des Bassaris, souvent classé parmi es Viverridés);
- 3° Les Lournins ou les Loutres, partagées en plusieurs genres ous les noms de Loutre ou Lutra, Lataxie, Leptonyx, Aonyx, Ptéronure et Enhydre.

Il ya des loutres dans les trois parties de l'ancien continent, c'esti-dire en Europe, en Asie et en Afrique, ainsi que dans les deux parties du nouveau, c'est-à-dire dans l'Amérique septentrionale et dans l'Amérique méridionale.

Une espèce de cette tribu (l'Enhydre des modernes) est essentiellement marine, et vit dans les parties septentrionales du Pacifique. C'est de tous les Carnivores celui dont la fourrure a le plus de valeur.

II. Certains produits des Carnivores sont assez souvent employés: mais, dans l'état actuel, c'est surtout à cause de leur peau que l'on recherche ces animaux. Celle des ours, de certains viverridés, des félis et de beaucoup de mustélidés est employée pour vétements, pour tapis, etc.

L'hermine est une espèce de carnivore mustélidé, et il en est de même de la zibeline, de la marte, du vison, du putois, de la loutre, etc., dont nos dames font un si fréquent usage.

Peu d'animaux carnivores sont recherchés pour leur chair; on mange cependant celle des ours, et dans quelques circonstances on la conserve en la fumant. En Chine et dans quelques parties de l'Australie, on mange habituellement du chien.

Les Carnivores fournissent aussi quelques graisses dont il est fait usage en parfumerie ou même en médecine (graisse d'ours, de chien, etc.). Elles ont été autrefois désignées par les noms d'adeps ursina, canina, leonina, pardi, vulpina, etc.

On a longtemps ordonné le poumon de renard (1); l'huile de petits chiens, ou décoction huileuse de ces animaux; celle de renard; l'album græcum, ou l'excrément solide de chiens nourris avec des os, lequel est très riche en phosphate de chaux, et d'autres produits ou préparations aujourd'hui inusités.

Beaucoup d'espèces de Carnivores répandent une odeur prononcée. Dans quelques-unes, elle est désagréable (renard, etc.), ou même suffocante (mouffettes) (2); chez d'autres, elle est due à un parfum musqué, fort recherché pour la toilette ou même pour la médecine. Certaines espèces de Viverridés méritent sous ce rapport une mention spéciale.

La Civette (Viverra civetta) est un animal de l'Afrique intertro-

<sup>(1)</sup> On emploie aussi les poumons de quelques autres espèces de mammifères, et ceux du veau, aujourd'hui préconisés, sont depuis longtemps usités pour la fabrication d'un sirop. M. Verdeil admet l'existence dans le parenchyme pulmonaire d'un acide particulier, qu'il a décrit sous le nom d'acide pneumique. (Robin et Verdeil, Traité de chimie anatomique, t. II, p. 460.)

<sup>(2)</sup> M. Lassaigne donne une analyse de l'humeur odorante des mouffettes dans la Journal de physique.

picale, dont la ligne dorsale est surmontée de poils en crinière, et dont la coloration consiste en bandes ou taches noires, distribuées sur un fond gris ou fauve sale, qui passe au blanc sur le devant du cou. Sa queue est annelée dans la première moitié, et entiè-



Fig. 6. - Civette

rement noire dans la seconde. Son corps est long de 0,45 environ; la queue est un peu plus courte que lui. Les poches odoriférantes sont placées sous la région pubienne, et forment un double repli dans la peau du scrotum ou auprès de la vulve; leur ouverture elle-même, en forme de vulve aussi bien chez le mâle que chez la femelle, a fait regarder ces animaux comme hermaphrodites par quelques voyageurs.

ma. L'orifice de chaque poche largement distendu.

5. Sa communication avec la poche proprement dite, cr. Cette poche (celle de gauche a été fendue) d. Séguiche a été fendue) d. Séguiche a été fendue des deux presion médiane des deux presion.



Fig. 7. - Poches odorantes de la Civette.

La substance odorante des civettes, ou la civette des parfumeurs, que nous nommons viverréum, est classée parmi les sub-

stances antispasmodiques; mais elle n'est guère employée en Europe. M. Boutron-Charlard en a publié une analyse (1). Il y signale les substances suivantes: ammoniaque, élaine, stéarine, mucus, résine, huile volatile, matière colorante jaune. Il paraît que les anciens ont connu et employé le viverréum.

Ce sont les nègres qui font le commerce de la civette, et c'était autrefois par les Hollandais que cette substance était surtout apportée en Europe; ils la tiraient de leurs comptoirs de la côte occidentale d'Afrique.

M. Pucheran a signalé dernièrement, comme espèce différente de la civette ordinaire, une civette du Gabon, qu'il nomme Viverra Poortmanni (2).

L'Inde possède une, et, d'après quelques auteurs, deux espèces fort voisines des civettes africaines, et que l'on range habituellement dans le même genre : ce sont les Zibeths (Viverra zibeths), dont M. Gray nomme la seconde espèce admise par lui Viverra tangalunga. Ces animaux vivent dans l'Inde continentale, à Sumatra, à Bornéo, à Célèbes et à Amboine. Leur robe diffère à queques égards de celle des civettes d'Afrique, mais ils ont une poche odorante disposée comme celle de ces dernières.

Il y a en Europe, en Asie, en Afrique, et même à Madagascar, des Carnivores assez voisins des civettes et des zibeths; ils sont pourvus comme eux d'un appareil spécial pour la sécrétion d'une matière odorante. Leurs poches sont toutefois beaucoup moindres et leur viverréum est peu abondant. Ces animaux sont les Genettes (g. Genetta), dont l'espèce européenne a reçu le nom de Genetta vulgaris.

On trouve des genettes de cette espèce en France et en Espagne. Buffon n'en a connu la présence dans notre pays qu'après avoir écrit leur histoire; mais, dans le second article qu'il leur a consacré (Suppléments, t. III), il en décrit une peau qui lui avait été envoyée de Civray en Poitou (actuellement département de la Vienne); et il rapporte, d'après sa correspondance, que chaque année on tue des genettes auprès de Villefranche, en Rouergue (département de l'Aveyron). Toutefois le même volume des Suppléments de Buffon donne à tort, sous le nom de Genette de France (pl. 58), la figure

<sup>(1)</sup> Tome X du Journal de pharmacie.

<sup>(2)</sup> Voici quelle est, d'après M. Pucheran, la diagnose différentielle de cette espèce : « Simillima Viverres civettes, sed major, vittaque oculari nigra nasum non transcunte. »

d'un animal qui est bien de la famille des Viverridés, mais qui est plutôt un paradoxure qu'une genette véritable.

Voici la liste des départements dans lesquels nous avons constaté la présence de la genette (on remarquera que tous sont situés sur le cours de la Loire, ou au midi de ce fleuve, et dans la région méditerranéenne du Rhône): Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Gironde (dans le Médoc), Loiret (au château de la Source, près d'Orléans), Rhône (auprès de Lyon, vers la fin du dernier siècle), Vaucluse, Haute-Loire, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées (1).

Les genettes répandent une odeur agréable, assez voisine de celle du musc, et identique avec celle des civettes ou des zibeths, telle que nous la sentons dans nos ménageries, mais moins forte. Cette odeur est due à une substance onctueuse, que l'on peut recueillir quoiqu'elle soit peu abondante, et que fournit la double poche de la région du scrotum ou du périnée dont il a été question plus haut. La Peyronie, célèbre chirurgien du dernier siècle, a publié une bonne description anatomique de cet organe sécréteur, étudié dans une espèce de genette qui paraît exotique, et qui est peut-être le Genetta indica (2). Les organes sécréteurs de la vraie civette ont été décrits par plusieurs auteurs, entre autres par M. Brandt (3). Ceux des paradoxures sont tout à fait rudimentaires et consistent dans un simple sillon cutané.

Nous terminerons ces détails sur l'ordre des Carnivores par quelques observations relatives au chien domestique.

Le Chien domestique (Canis familiaris) est l'un des animaux les plus utiles à l'homme; il est en même temps son compagnon le plus habituel et le plus sûr. On trouve des chiens chez presque tous les peuples, même chez les plus sauvages, et il y a de ces animaux sous toutes les latitudes. Leurs variétés n'y sont pas moins nombreuses que celles de l'homme lui-même. On a fait descendre les chiens domestiques, tantôt du loup, tantôt du chacal; mais leurs caractères zoologiques, autant que leurs aptitudes, indiquent une espèce distincte de l'un et de l'autre, et les chiens domestiques forment dans le grand genre des Canis une section à part, qui pourrait même être considérée comme réunissant plusieurs espèces, tant les différences qui séparent les unes des autres leurs

<sup>(1)</sup> Il est probable que les genettes existent aussi dans les départements de la même région non signalés ici.

<sup>(2)</sup> Hist. de l'Acad. des sciences, année 1731, p. 443, pl. 24 à 27.

<sup>(3)</sup> Medizinische Zoologie.

principales races ont parfois d'importance. Cependant l'unité spécifique du chien est l'opinion actuellement prépondérante en zoologie.

Les nombreux usages auxquels le chien peut être employé par l'homme sont trop connus pour que nous ayons besoin de les rappeler ici; disons seulement que ces animaux ont aussi quelques applications médicales. C'est ainsi que l'on a proposé de faire coucher des chiens avec les goutteux, dans l'intention de débarrasser ceux-ci de leur mal; que l'on fait quelquefois lécher par ces animaux les ulcères rebelles pour en changer la nature, ou que l'on emploie de jeunes chiens pour teter les femmes qui ont de la difficulté à faire écouler leur lait, ainsi que celles qui ont perdu leur nourrisson ou qui veulent le sevrer.

A côté de ses nombreuses et inappréciables qualités, le chien présente le triste inconvénient d'être exposé à la rage, et dans les régions tempérées de l'Europe il est souvent la cause de la transmission de cette maladie à l'homme; le loup, le renard, le chat, peuvent comme le chien prendre la rage spontanément; l'homme, le cheval, le bœuf, le mouton, ne paraissent la tenir que de ces animaux, et seulement par le moyen de l'inoculation du virus rabique.

Chez le chien, les symptômes de la rage sont l'aversion pour les boissons et les aliments, la tristesse, le besoin de solitude, l'altération de la voix qui devient rauque, les yeux hagards, la langue pendante et couverte d'une sanie blanchâtre, le poil terne et hérissé. C'est par la salive ou par le mucus bronchique qui s'y mêle que la rage est communiquée. Les caractères du virus particulier qui la produit ne sont pas connus, et on a encore peu d'observations exactes sur les conditions dans lesquelles la rage est ou non contagieuse. On a nommé lysses des vésicules, caractéristiques de cette maladie, qui se développeraient sous la langue des individus mordus par des chiens enragés, et l'on a affirmé que la cautérisation de ces vésicules, faite en temps opportun, empéchait le développement des accidents qui accompagnent la période de terminaison; mais la plupart des médecins n'acceptent pas cette théorie. Quant aux causes premières de la rage, elles ne sont guère mieux connues, et il est difficile de considérer les fortes chaleurs comme étant la principale d'entre elles, puisque ce mal est presque inconnu dans les pays chauds. L'état d'abandon dans lequel vivent les chiens, dans certains pays où la législation et la police ne règlent pas convenablement la condition de ces animaux.

ierait plus justement incriminé, et pourtant les chiens errants des rilles de l'Orient ne deviennent point enragés. On constate cependant que les précautions prises dans ces derniers temps dans nos départements, contre les chiens yagabonds, ont diminué le nombre des cas de rage.

M. de Castelnau a observé, pendant son voyage dans l'Amérique du Sud, que la rage se montre assez fréquemment chez les chiens de la Cordillère, tandis qu'elle ne semble presque jamais atteindre coux des régions brûlantes du Brésil.

Plusieurs auteurs ont écrit, sur la rage, des traités complets ou des articles étendus (1).

## Ordre des Probessidiens

Les Proboscidiens, ou mammifères à trompe, sont les plus volumineux de tous les animaux terrestres. Quoique plusieurs naturalistes les réunissent aux Jumentés et aux Porcins, sous le nom commun de Pachydermes, ils sont faciles à distinguer des premiers aussi bien que des seconds; et nous verrons, en traitant des deux ordres suivants, que ceux-ci peuvent également être séparés les uns des autres par d'excellents caractères.

Les Proboscidiens n'ont que deux sortes de dents: des incisives en forme de défenses, et des molaires séparées des incisives par un espace vide; leurs doigts sont au nombre de cinq à chaque pied, mais cachés sous la peau, et leurs membres ont la forme de colonnes; ils n'ont que deux mamelles, qui sont pectorales; leurs testicules ne descendent pas dans un scrotum, et le fourreau de leur pénis n'est pas extérieur; enfin leur cerveau est volumineux, et il a de nombreuses circonvolutions.

A ces caractères on peut en ajouter d'autres qui, pour être tirés du squelette, ne sont pas moins importants à consulter, et prennent même une véritable importance lorsque l'on cherche à se faire une idée exacte des curieuses espèces, aujourd'hui éteintes, qui ont autrefois représenté l'ordre des Proboscidiens sur le globe.

Les Éléphants de l'Afrique (g. Loxodon) et ceux de l'Inde (g. Elephas) sont maintenant les seuls Proboscidiens existants

On ne distingue qu'une seule espèce d'éléphant africain (l'Ele-

<sup>(1)</sup> Trolliet, Saint-Martin, Bellenger (de Senlis), Baruffi, etc. Voyez aussi A. Tardieu, Rapport fait au Comité consultatif d'hygiène publique sur les cas observés en Prance pendant les années 1850 à 1852. (Annales d'hygiène publique, t. I, p. 217 et suiv., 1854).

phas africanus); mais on a récemment admis qu'il y a deux espèces asiatiques de ces animaux: l'Elephas asiaticus et l'Elephas sumatranus. Ce dernier se rapproche d'ailleurs beaucoup plus de l'éléphant asiatique que de l'éléphant africain.

Ces gigantesques animaux ont le régime herbivore; ils vivent par troupes, et se font remarquer par la finesse de leur intelligence. Leur physionomie extérieure diffère beaucoup de celle des autres quadrupèdes. L'homme sait tirer un parti avantageux de leur peau, qui est très épaisse, et surtout de leur ivoire, que l'on emploie souvent en médecine à cause de la gélatine qu'il fournit par l'ébullition, aussi bien que pour le phosphate de chaux qui en forme la partie solide. L'ivoire brûlé à blanc portait autrefois le nom de spode. On se sert aussi de l'ivoire dans son état naturel pour la fabrication des râteliers dentaires et pour faire quelques instruments, tels que des tetines, etc. L'ivoire des éléphants fossiles (Elephas primigenius), que l'on trouve abondamment dans les régions arctiques, est aussi susceptible de nombreux emplois, et il sert dans les arts comme celui des éléphants actuels.

On sait également tirer partie dans certaines circonstances de celui des MASTODONTES, qui sont des Proboscidiens de l'époque tertiaire, dont les espèces ont disparu de la nature vivante. Leur ivoire, quand il est coloré en bleu verdâtre par le phosphate de fer, forme la turquoise osseuse ou odontolithe. En 1750, Réaumur a signalé les turquoises de Simorre (Gers), dans un mémoire inséré parmi ceux de l'Académie des sciences.

Les DINOTHÉRIUMS sont aussi, comme nous l'avons fait remarquer il y a déjà plusieurs années, un genre de Proboscidiens, et c'est à tort qu'on a quelquefois proposé de les réunir aux Sirénides.

#### Ordre des Toxodontes.

Nous nous bornerons à citer ici pour mémoire cet ordre de mammifères que l'on a récemment distingué, et dans lequel se placent deux genres éteints propres à l'Amérique méridionale, les g. Toxodon et Nesodon (1), qui rattachent à certains égards les Ongulés aux Édentés.

<sup>(1)</sup> Voyez Owen, Trans. philos. pour 1853, et P. Gervais, Mammif. de l'Amérique mérid., 1855.

#### Ordro des Jamestés.

Les études auxquelles les mammifères à sabot ont donné lieu dans ces dernières années (1) ont nécessité plusieurs réformes notables dans la classification que Linné et G. Cuvier avaient donnée de ces animaux; et lorsque l'on a pu examiner plus en détail les nombreux fossiles que ce groupe a laissés dans les couches du globe, on est arrivé à une nouvelle répartition de ses espèces.

En tenant compte, ainsi que de Blainville avait commencé à le faire, de la disposition et du nombre des doigts, de la forme de l'astragale et de celle du fémur, de la disposition des dents et de quelques caractères encore, on a reconnu que l'ordre des Pachydermes ne formait pas, comme on l'avait cru d'abord, un groupe naturel; et, en outre, on est arrivé à cette démonstration assez inattendue que les cochons et les autres animaux du même sousordre différaient moins des Ruminants, dont on les éloignait, que des chevaux ou des rhinocéros auxquels on les associait. En effet, parmi les nombreuses espèces éteintes de Pachydermes qui ont été découvertes en France où dans d'autres contrées également riches en fossiles tertiaires, il en est, comme les anoplothériums et d'autres encore, qui sont si évidemment intermédiaires aux Ruminants et aux Porcins, qu'il serait difficile de dire si leur estomac était ou non approprié à la rumination. Ces anciennes espèces avaient, comme les Ruminants et les Porcins actuels, le fémur dépourvu de troisième trochanter; leur astragale était aussi en forme d'osselet, et elles avaient également les doigts fourchus.

Nous parlerons des Ruminants et des Porcins, sous le nom commun de *Bisulques*, qu'ils portaient déjà dans les auteurs antérieurs an siècle actuel; disons d'abord quelques mots des Jumentés.

Les mammifères que nous appelons Jumentés, et dont nous faisons un ordre à part, ont toujours un troisième trochanter au fémur; leur astragale est de forme ordinaire, et leurs doigts sont moins complétement ongulés que ceux des Bisulques, et en même temps impairs ou tout au moins non fourchus. Ces animaux ont également été nommés Pachydermes herbivores et Périssodactyles. Ils ont

<sup>(1)</sup> Voyez de Blainville, Prodrome de 1816 et Ostéographie.—Owen, Quaterly Journal of geol. Soc., 1847. — Pomel, Comptes rendus de l'Acad. des sc., 1848. —P. Gervais, Zoologie et Paléont. franç., t. I, p. 42 et 68.—Id., Hist. nat. des Mammifères.

été fort nombreux pendant l'époque tertiaire; aujourd'hui ils le sont beaucoup moins que les Ruminants. Ils composent les différentes familles des Equidés (Chevaux), des Tapiridés (Tapirs), des Rhinocéridés (Rhinocéros) et des Hyracidés (Damans). A part les damans, qui sont zonoplacentaires et dont le cerveau a peu de circonvolutions, ces animaux ont tous un placenta diffus, c'est-à-dire à cotylédons multiples, et leurs hémisphères cérébraux ont des circonvolutions évidentes et multipliées. Parmi les Jumentés fossiles, nous citerons, comme étant plus remarquables que les autres, les Lophiodons, qui tiennent des Tapirs à plusieurs égards, et les Paléothéridés ou la famille des Paléothériums. Les Lophiodons proper ment dits caractérisent par leur présence le terrain éocène de l'Europe, et les Paléothériums le terrain proïcène. A la famille des Equidés ou Chevaux ont appartenu les Hipparions ou Hippothériums, dont les pieds étaient tridactyles, leurs métacarpiens et métatarsiens latéraux (les stylets des anatomistes vétérinaires) portant des doigts, ce qui n'a pas lieu dans les Équidés actuels.

La famille des ÉQUIDÉS nous fournit le Cheval (Equus caballus), l'Ane (Equus asinus) et le Zèbre (Equus zebra), ainsi que quatre ou cinq autres espèces qui sont loin d'avoir l'utilité des deux premières.

Toutes ces espèces sont particulières à l'ancien continent. Ce n'est que par l'influence de l'homme que l'âne et le cheval ont été transportés en Amérique et à la Nouvelle-Hollande; cependant l'Amérique a eu des chevaux comme l'Europe lors de la période diluvienne, mais ils y ont été anéantis en même temps que les grands animaux dont l'une et l'autre de ces parties du monde étaient autrefois pourvues. Les chevaux qu'on a transportés d'Europe en Amérique y sont en partie devenus libres, et les pampas sont aujourd'hui parcourus par des troupes nombreuses de ces animaux.

Les Équidés nous sont utiles de leur vivant, et peuvent l'être aussi après leur mort. Leur peau fournit un excellent cuir; on peut également s'en servir comme tapis, surtout dans les espèces zébrées ou à teinte isabelle. Leur chair, particulièrement celle du cheval et de l'âne, est employée dans quelques cas, principalement dans certains pays, et l'on sait que dans ces dernières années plusieurs de nos naturalistes ont vanté d'une manière toute spéciale celle du premier de ces animaux.

Tout en reconnaissant que la viande de cheval, et même à l'occasion celle du cheval employé dans les grandes villes européennes, peut, comme la viande de tant d'autres animaux, servir d'aliment lorsqu'elle est saine, diverses personnes ont fait remarquer qu'elle n'avait pas toutes les qualités qui distinguent celle du bœuf, et que d'ailleurs le commerce du cheval, envisagé sous ce rapport, ainsi que son débit, soulevaient certaines difficultés qu'on n'a pas encore résolues.

On a longtemps employé en médecine plusieurs substances tirées du même animal: les châtuignes (lichenes), le sang, la présure hippax de Dioscoride, ou congulum equinum des auteurs de la Renaissance).

On se sert surtout maintenant des crins du cheval, de sa peau, de la corne de ses sabots, et de ses os; sa chair et ses issues sont moins utilisées, et dans la majorité des cas on ne les emploie que comme engrais ou pour la nourriture des porcs.

Le lait de jument est une denrée précieuse pour certaines peuplades de l'Asie. Il pèse 1,0346, est de consistance intermédiaire à relui de femme et à celui de vache, et pourrait à l'occasion remplacer le lait d'ânesse, qui est seul médicinal dans nos contrées. Su crème ne peut que difficilement se convertir en beurre. Les Kalmoucks font aigrir et fermenter ce lait pour obtenir un liquide spiritueux que, d'après Pallas, ils nomment araka.

Voici dans quelles proportions le laît de jument est composé:

| Beurre        | 0,55   |
|---------------|--------|
| Caséine       | 0,78   |
| Albumine      | 0,40   |
| Sucre de lait | 5,50   |
| Sels          | 0,40   |
| Eau           | 91,37  |
|               | 100,00 |

L'Ane (Equus asinus) a fourni quelques drogues à la médecine. Ainsi son sang, mêlé à l'eau de mélisse acidulée, a été prescrit dans la manie, et Dioscoride attribue quelque valeur à son foie (livr. II, ch. 43). Mais c'est surtout pour la peau que cet animal peut être utilisé après sa mort; on tire aussi partie de sa chair.

De son vivant l'anesse nous donne son lait, dont on fait si avantageusement usage contre la consomption.

Le lait d'anesse approche par ses qualités du lait de femme; il pèse 1,0355 et renferme aussi beaucoup de principe sucré; en même temps il est plus riche en caséine, et sa crème se convertit plus difficilement en beurre. On peut augmenter les principes sucrés du lait des anesses en agissant sur l'alimentation de ces animaux.

Voici sa composition en regard de celle du lait de femme.

| Lait de femme. |                        | Lait d'ânesse. |        |               |                         |        |        |
|----------------|------------------------|----------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| (              | omposition<br>movenne. | Maxim.         | Minim. |               | Composition<br>movenue. | Mazim. | Minim. |
| Beurre         | 3,80                   | 7,60           | 0,50   | Beurre        | i,50                    | 1,72   | 0,30   |
| Caséine        | 0,34                   | 0,85           | 0,00   | Caséine       | 0,60                    | 0,85   | 0,10   |
| Albumine .     | 0,30                   | 1,90           | 0,60   | Albumine .    | 0,55                    | 2,05   | 0,92   |
| Sucre de lait  | 7,00                   | 8,20           | 5,60   | Sucre de lait | 6,40                    | 7,30   | 5,90   |
| Sels           | 0,18                   | 0,23           | 0,16   | Sels          | 0,32                    | 0,35   | 0,27   |
| Eag            | 87,38                  | n              | n      | Eau           | 89,63                   | >      |        |
|                | 100,00                 |                |        |               | 100,00                  |        |        |

FAMILLE DES TAPIRIDÉS. — Il y a deux espèces de Tapins (g. Tapirus) dans l'Amérique méridionale (Tapirus americanus et Tapirus pinchaque), et une troisième dans les parties méridionales de l'Inde: à Malacca, à Sumatra et à Bornéo (Tapirus indicus). Le tapir américain est au nombre des animaux dont on a conseillé l'acclimatation en Europe, mais il n'est pas encore réellement domestique, même dans son pays natal. Ce serait un animal alimentaire. L'Europe a possédé, pendant l'époque tertiaire, des espèces du genre Tapir; on trouve particulièrement leurs débris en France.

FAMILLE DES RHINOCÉRIDÉS. — Les Rhinocéros sont des animaux de l'Asie et de l'Afrique, et leur famille est représentée en Europe par plusieurs espèces fossiles. Ces grands pachydermes forment même plusieurs genres.

On ne tire aucun parti agricole des Rhinocéros, la brutalité de leurs instincts s'y opposerait, et chaque jour la civilisation les repousse davantage dans les forêts épaisses ou marécageuses qui leur servent de repaires. Leur chair, principalement celle des jeunes, passe pour assez bonne; leur peau épaisse sert à différents usages chez les peuples de l'Afrique centrale et de l'Inde.

De tout temps on a recherché dans les mêmes contrées, ainsi qu'en Europe, les cornes de ces animaux, qui sont formées uniquement de substance cornée et dont on fait des coupes. On leur attribue des propriétés merveilleuses, celle, par exemple, de permettre immédiatement de reconnaître les poisons qu'on y a versés.

Les Romains connaissaient déjà ces coupes, et à l'époque de la Renaissance on a exalté leurs prétendues propriétés. Clément VII en offrit une à François I'', croyant, assure-t-on, lui faire un cadeau très précieux; aujourd'hui elles n'ont d'attrait, du moins en Europe, que pour les amateurs de curiosités: aussi en conserve-t-on dans différents musées.

Les Hollandais établis au Cap ont attribué des propriétés médi-

cinales au sang des rhinocéros, et les Chinois ainsi que les Hindous emploient jusqu'à leur urine.

Famille des HYRACIDÉS. Cette famille ne renferme que le seul genre des Damans (Hyrax), qui sont de petits animaux à peine supérieurs aux lièvres par leurs dimensions, à corps allongé, bas sur jambes, sans queue et à oreilles raccourcies. On les trouve en Syrie, en Abyssinie, au Cap et en Guinée. Les damans forment plusieurs espèces.

Celle de Syrie (Hyrax syriacus) est bien certainement le Saphan de la Bible, dont le nom est traduit par Chœrogrylle dans la version des Septante, et par celui du Lapin ou ses synonymes dans les versions latine, française, allemande, anglaise, etc.; mais dans la traduction arabe on l'a remplacé par celui de Vahr, qui est précisément l'une des dénominations vulgaires du daman au mont Sinaī. En Syrie, les Arabes indiquent aussi le saphan ou vahr par le nom de Ghannem Israēl, c'est-à-dire agneau des enfants d'Israēl. Ce saphan était l'un des animaux dont la chair était interdite par le Lévitique. Au Cap et dans le sud de l'Afrique on mange les damans (Hyrax capensis et arboreus), et l'on tire de ces animaux un produit médicinal auquel on attribue des propriétés analogues à celles du castoréum.

Cette substance est l'hyracéum (dasjespis des colons hollandais), que l'on voit aussi quelquefois dans les pharmacies européennes. On la trouve dans les lieux habités par les damans, principalement sur les pierres. On la regarde tantôt comme formée par leurs excréments, tantôt comme un dépôt de leur urine. Elle est brune, cassante, à cassure résineuse; mais, lorsqu'elle est fraîche, elle a une consistance un peu gluante, ce qui permet de la réunir en masses plus considérables. Elle a une odeur pénétrante que l'on a comparée à celle du castoréum. On l'emploie en dissolution dans le vin comme antispasmodique, principalement contre les phénomènes hystériques; sa composition, d'après Schrader (Jahrb. für die Pharm., 1818), serait:

| Substance jaunâtre très odorante, soluble dans l'alcool et dans l'eau.    | 38  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Substance brune soluble dans l'eau                                        | 25  |
| Graisse                                                                   | 1   |
| Résine verte soluble dans l'alcool absolu                                 | 2   |
| Bésidu insoluble (corps étrangers, tels que terre végétale, sable, etc.). | 34  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | 100 |

Cette analyse, d'ailleurs ancienne, est, comme on le voit, peu concluante, et elle ne décide pas la question de savoir si l'hyra-

céum, que Buffon et d'autres auteurs appelaient pissat de damm, est ou non l'urine de ces animaux. Des études plus récentes ont fait penser que le principe odorant et actif qu'il renferme se rapprochait de celui qui caractérise le castoréum; mais son odeur est moins intense, et elle est en même temps un peu différente. On prépare avec l'hyracéum une teinture (tinctura hyracei) qui se substitue au castoréum.

Pereira (1) et M. L. Soubeiran, dans une note publiée en 1856 dans le Journal de pharmacie et de chimie, se sont occupés de l'hyracéum plus longuement que nous ne pouvons le faire ici. Ils admettent, avec M. Andrew Smith et d'autres voyageurs, que cette substance est un mélange des urines et de la matière fécale des damans, telles que ces animaux les déposent dans les creux des rochers, où l'on va en effet chercher l'hyracéum; et ils apportent en preuve que l'étude microscopique y fait découvrir des débris de tissus végétaux, mêlés à des cristaux qui ont les caractères des cristaux d'acide urique.

#### Ordre des Bisulques.

Ainsi qu'on le faisait autrefois, nous comprendrons sous le nom de Bisulques les mammifères ongulés qui ont les pieds fourchus. Ces animaux ont, comme nous l'avons déjà dit, l'astragale en forme d'osselet, et leur fémur manque de troisième trochanter; tous présentent un placenta polycotylédonaire, et la plupart ont le cerveau pourvu de nombreuses circonvolutions. Les uns ont la propriété de ruminer, c'est-à-dire de ramener les aliments à leur bouche après les avoir ingérés dans la partie de leur estomac que l'on désigne par le nom de panse ou d'herbier; ce sont les Ruminants; d'autres n'ont pas cette faculté, et leur estomac est plus ou moins simple. On n'y distingue pas de panse comme à celui des Ruminants, et il ne montro ni le bonnet, ni le feuillet, ni la caillette comme l'estomac de ces derniers; ces animaux se groupent asser naturellement autour des porcs et des sangliers, si l'on ne tient compte que de leurs espèces actuelles; nous les appellerons Porcins, ainsi que le faisait Vicq d'Azyr. Toutefois nous commencerons l'étude des Bisulques par celle des Ruminants, qui nous paraissent plus élevés qu'eux en organisation.

(1) Éléments de matière médicale, tome II, page 2276. Le daman du Cap se nourrit principalement d'une plante aromatique et sucrée, le Cyclopia genistoiles, que les colons du Cap emploient eux mêmes en infusion théilerape sous le mande honig thes.

## Sous-ordre des Ruminants.

Ces animaux se partagent en cinq familles: les Bovidés, les Girafidés, les Cervidés, les Moschidés et les Camélidés.

La famille des BOVIDÉS, aussi appelés Cératophores parce qu'ils sont les seuls mammifères qui aient des cornes proprement dites, c'est-à-dire des prolongements osseux du frontal recouverts d'un étui corné, a pour système dentaire 32 dents: § incisives, § canines et § molaires de chaque côté, les canines inférieures étant incisiformes et les molaires herbivores et à doubles croissants.

Ils se partagent en quatre tribus:

- 1º Les Bovins (g. Bibos, Taurus, Paphagus ou Yack, Bison, Bu-balus ou Buffle et Ovibos);
  - 2 Les Caprins (g. Capra ou Chèvre, Ibex ou Bouquetin et Kemas);
  - 3. Les Ovins (g. Ovis ou Mouton et Musimon ou Mouflon);
- 4º Les Antilorins ou Antilopes, divisées elles-mêmes en un assez grand nombre de genres.

Cette famille, qui comprend les différentes espèces de bœufs, les chèvres de toutes sortes, les moutons, dont il y a tant de variétés et probablement plusieurs espèces, ainsi que tous les animaux nommés antilopes, gazelles, etc., est sans contredit l'une des plus importantes et des plus utiles de toute la classe des Mammifères.

Elle nous fournit divers animaux auxiliaires dont la force nous est d'un très grand secours pour les travaux de l'agriculture ou pour les charrois, et des espèces sont essentiellement alimentaires, aussi bien celles que nous multiplions en dotnesticité, et dont nous réglons l'élève pour ainsi dire à notre gré, que celles qui sont restées sauvages. Certaines régions, principalement l'Afrique, en nourrissent en très grand nombre. Nous tirons encore de ces animaux un lait abondant, dont il se fait dans tous les pays, et plus particulièrement en Europe, un usage journalier, soit comme lait frais, soit lorsqu'il a été transformé en beurre ou en fromage.

Le cuir des Ruminants, leur poil, surtout celui des chèvres et celui des moutons qui fournit les laines, sont aussi pour l'homme civilisé des objets de première nécessité, et il n'est pas une seule de leurs parties dont on ne puisse faire un usage avantageux, soit dans l'industrie, soit en agriculture. Leurs excréments eux-mêmes sont une source de richesse et d'abondance, puisqu'ils constituent d'excellents engrais.

Le Boser pomestique (Bos tenerus) est l'un des Ruminants qui sont

à la fois des animaux de travail et des animaux de boucherie; il fournit près de la moitié des viandes dites d'animaux domestiques que l'on mange annuellement en France. En effet, ces viandes se divisent ainsi qu'il suit :

| Viande d'espèce bovine | 302,000,000 kil<br>83,000,000<br>305,000,000 | ogt. |
|------------------------|----------------------------------------------|------|
| Total                  | 690,000,000                                  |      |

Poids énorme en apparence, dont Paris consomme à lui seul plus de 72,000,000 kilogrammes, et qui cependant parattra insuffisante si l'on pense qu'une grande partie de la population de nos campagnes ne mange que peu ou point de viande, ou que celle à laquelle elle a recours consiste en conserves, souvent malsaines, dont le porc est la principale base. C'est ce qui a fait dire à M. Isidore Geoffroy, dans son livre sur les substances alimentaires et à l'occasion du peu de cas que l'on fait de la viande de cheval: « Il y a des millions de Français qui ne mangent pas de viande, et chaque mois des millions de kilogrammes de bonne viande sont par toute la France livrés à l'industrie pour des usages très secondaires ou même jetés à la voirie (1). » La viande de bœuf est celle qu'on a le plus souvent analysée (2). Telle qu'elle est débitée par les bouchers, elle est formée en majeure partie de fibrine, principalement de celle dite musculaire, ainsi que d'albumine. Elle renferme en outre beaucoup de membranes pour la plupart très fines provenant du tissu connectif, dit tissu cellulaire, et l'on y trouve aussi d'abondants vaisseaux, souvent remplis de sang et de lymphe, ainsi que des nerfs avec les différents éléments qui les composent.

- (1) Lettres sur les substances alimentaires, et particulièrement sur la viande de cheval. Paris, 1856.
- (2) Consulter à cet égard les recherches et les analyses de MM. Chevreul, Liebig, etc.

| Voici le résultat d'une de ces analyses :                    |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Eau                                                          | 77,17  |
| Fibres charnues, vaisseaux et nerss                          | 15,80  |
| Tissu tendineux réductible en gélatine par la coction        | 1,90   |
| Albumine                                                     | 2,20   |
| Substances solubles dans l'eau coagulables par l'ébullition, |        |
| créatine, créatinine, etc                                    | 1,05   |
| Matières solubles dans l'alcool                              | 1,86   |
| Phosphate de chaux                                           | 0,08   |
|                                                              | 400.00 |

Une bonne analyse de la chair musculaire elle-même n'est donc possible qu'après la séparation de toutes ces substances accessoires d'avec les fibres musculaires proprement dites, et il faut encore en distraire la graisse qui s'y trouve interposée en proportion variable. En outre, la chair montre des différences dans la nature de ses principes constitutifs suivant le sexe, l'âge, l'état de castration ou d'intégrité, le régime, etc., des animaux qui la fournissent. Dans le premier âge, la chair de bœuf et celle des autres animaux sont plus fournies en éléments gélatineux, et leurs os, dont il faut aussi tenir compte lorsqu'on traite les questions relatives à l'alimentation, en renferment dans une plus grande proportion. La chair du bœuf bien nourri est riche en osmazome'; c'est à cette substance que les bouillons qu'elle fournit doivent leur arome particulier.

Le sang du bœuf, sagraisse, la graisse particulière de ses os, dite moelle de bœuf, sa bile, souvent analysée, et plusieurs autres de ses organes, dont nous ne ferons pas l'énumération complète (cerveau, thymus ou ris de veau, etc.), ont dans l'alimentation, dans l'économie domestique et dans l'industrie des usages que tout le monde connaît.

Le lait de vache (1) est un de ceux que l'on emploie le plus ordinairement, et l'on en fait des fromages très variés ainsi que la plupart des beurres les plus usités. Voici sa composition comparativement aux autres laits dont nous donnons ailleurs l'analyse :

| Compo    | sition moyenne | . Maximum. | Minimum. |
|----------|----------------|------------|----------|
| Beurre   | 3,20           | 5,40       | 1,45     |
| Caséine  | 3,00           | 4,30       | 1,90     |
| Albumine | 1,20           | 1,50       | 1,09     |
| Sucre    | 4,30           | 5,25       | 3.90     |
| Sels     | <b>0</b> ,70   | 0,88       | 0.65     |
| Eau      | 87,60          | <b>,</b>   | »        |
|          | 100,00         |            |          |

(1) Les caractères élémentaires du lait sont bien connus. Ce liquide réunit des principes azotés à des principes gras et sucrés tenus les uns et les autres en suspension dans une sérosité aqueuse, où ils sont mèlés à différents sels. C'est donc une réunion des principaux aliments plastiques, respiratoires et salins, et il peut par conséquent suffire à la nutrition, même chez des sujets adultes; c'est pourquoi le lait peut rendre de si grands services en médecine. Son analyse, soit chimique, soit physiologique, a été faite avec le plus grand soin, et de nombreuses publications lui ont été consacrées. Hermhstadt, Schubler, Braconnot, Lassaigne, Péligot, Lecanu, Simon, Chevalier et Henry, Quevenne, Dumas, Playfair, Blondlot, Boussingault et Lebel, Doyère, Vernois et Becquerel, Poggiale, Joly et Filhol, etc., s'en sont successivement occupés. M. Donné a fait paraître, en 1837, un mémoire, souvent cité depuis, qui a pour titre: Du lait et en particulier de celui des nouvrices, considéré sous le rapport de ses bonnes et de ses mauvaises qualités nutritives, complété par de nouvelles recherches, ce travail a été repro-

On sait que le suc sécrété par le quatrième estomac des Ruminants a la propriété de faire cailler le lait, et l'on utilise cette propriété dans l'économie domestique. En effet, la présure n'est qu'un mélange de suc gastrique du veau extrait du quatrième estomac avec le lait ingéré par l'animal, et l'on s'en sert comme d'un ferment pour faire cailler le lait. Autrefois on lui donnait le non de coagulum, et l'on en prescrivait l'emploi comme médicament on comme adjuvant dans certaines circonstances. Cette substance at riche en pepsine, principe actif de la digestion des aliments platiques, et l'on conçoit qu'elle puisse être d'une grande utilité dans les digestions difficiles et dans les maladies organiques de l'automac. C'est sans doute à la présence du même agent que les pids des salanganes doivent en grande partie leurs propriétés réconfortantes, et c'est sur la même remarque que reposent les prépartions nouvellement conseillées dans lesquelles entre la pepsine (t).

Parmi les autres espèces bovines nous citerons de préférence: Le Zébu (Bos indicus), ou bœuf à bosse de l'Inde, qui est assez voisis du bœuf ordinaire pour qu'on l'ait souvent regardé comme n'en étant qu'une simple variété; le Buffle (Bos bubalus), employé en Asie et dans quelques parties de l'Europe, principalement en Italie, et l'Yack (Bos grunniens), des montagnes de l'Asie centrale.

La Chèvre (Capra hircus) nous fournit ses poils, sa peau, ses cornes, sa chair, surtout estimée dans le jeune âge, son sang, principalement celui du bouc, longtemps vanté en médecine presque à l'égal de celui de bouquetin, et son lait, qui est plus léger et, assure-t-on, plus excitant que celui de la vache ou de l'ânesse. Voici sa composition:

| (             | Composition moyenne | . Maximum. | Minimum. |
|---------------|---------------------|------------|----------|
| Beurre        | 4,40                | 5,10       | 3,15     |
| Caséine       | 3,50                | 4,00       | 2,00     |
| Sucre de lait | 1,10                | 3,35       | 0,50     |
| Sels          | 0,35                | 3,90       | 2,70     |
| Eau           | 87,30               | 0,40       | 0,30     |
|               | 100,00              |            |          |

duit par M. Donné dans son Cours de microscopie complémentaire des études médicales, anatomie microscopique et physiologie des fluides de l'économie, 1844, p. 347 et suiv.

(1) Les anciens ne recommandaient pas seulement la présure ou le coagulum de veau; ils se servaient aussi de celle du chevreau (coagulum hædi), du poulain (coagulum hinnuli), du lièvre (coagulum leporinum) et du phoque (coagulum vituli marini). Voyez à cet égard Vuecker, Antidotarium speciale, p. 308 (1577). Pour les préparations de pepsine, voyez le travail de M. Corvisart, publié récemment.

On cite plusieurs exemples de boucs dont les mamelles étaient développées et sécrétaient du lait comme celles des chèvres.

Les Bouquerns vivent dans les grandes chaînes des Alpes, des Pyrénées, du midi de l'Espagne, etc. Leur sang desséché a occupé pendant les derniers siècles une place importante dans l'officine les pharmaciens. Voici comment on le préparait : après en avoir séparé la sérosité, on le desséchait au soleil ou à une chaleur modérée, de manière à le rendre cassant et susceptible de se réduire facilement en poudre. On lui attribuait, ainsi qu'au sang du bout qu'on préparait de même, des propriétés sudorifiques et apéritives. Le sang de bouc le plus estimé était celui des individus nourris pendant un mois de pimprenelle, d'ache, de persil, de manve et de saxifrage.

Il y a plusieurs espèces de bouquetins; celles des Alpes, des Pyrénées, deviennent de plus en plus rares. C'est à tort qu'on a quelquefois regardé ces animaux comme la souche des chèvres domestiques: ils sont d'un genre différent (g. *Ibex*). La même erreur a été commise pour les mouflons, que l'on a donnés comme le type sauvage de nos moutons, et pour les aurochs, qu'on a regardés comme l'origine des bœufs domestiques.

Le Mouton (Ovis aries) nous est surtout précieux par sa laine, qui fournit des tissus dont les qualités médicales ou hygiéniques sont connues de tout le monde, et par sa chair, si habituellement employée dans l'alimentation. Dans certaines parties de la France en la substitue pour la confection du bouillon à celle du bœuf. Enfin, le lait de brebis est usité, soit à l'état liquide, soit transformé en beurre ou en fromage. Voici sa composition:

| Beurre        | 7,50   |
|---------------|--------|
| Caséine       | 4,00   |
| Albumine      | 1,70   |
| Sucre de lait | 4,30   |
| Sels          | 0,90   |
| Eau           | 81,60  |
|               | 100,00 |

donnant ensemble 18,40 pour 100 de matières solides.

Le fromage de Roquesort est sait avec le lait des brebis de la région des Cévennes. Dans le même pays on sait aussi un usage habituel du beurre de brebis.

La laine est imprégnée d'une sueur odorante, le suint (o'source des Grecs, d'où l'on a fait æsypus). Dioscoride l'inscrit parmi les substances médicinales, et on la trouve souvent citée dans les pharmacopées des deux derniers siècles. M. Chevreul en a extrait deux espèces de corps gras, qu'il a décrits sous les noms d'élaiérine et de stéarérine.

La graisse du mouton fournit une grande partie du suif employé dans les arts. Elle rentre avec la graisse de bœuf, aussi très usitée, celle du veau, du bouc, de la chèvre, du chevreau, du cerf, du daim, du chevreuil et des autres animaux ruminants, dans la catégorie des substances grasses d'origine animale, que l'on désignait autrefois par le nom de sevum, répondant à notre mot suif, et qui se trouvaient ainsi distinguées des graisses moins consistantes à la température ordinaire, qui recevaient le nom d'adeps, en langage vulgaire, graisse proprement dite. C'est dans cette seconde catégorie que l'on rangeait les graisses des carnivores dont nous avons parlé à propos des animaux de cet ordre, la graisse humaine, la graisse de porc ou l'axonge et la graisse de certains oiseaux, parmi lesquels l'oie, le canard et le chapon étaient alors les plus employés.

Les recherches des chimistes modernes, et en particulier celles de Fourcroy, de M. Chevreul, de M. Heintz, etc., ont déjà notablement élucidé l'histoire des substances grasses, en montrant quelle était la nature des principes immédiats qui les composent, et quelle analogie il y a entre les matières grasses d'origine animale et celles que l'on retire du règne végétal.

Les Antilopes, ou ruminants de la tribu des Antilopins, comprennent une centaine d'espèces, réparties dans les genres Alcéphale, Tragélaphe, Oryx, Gazelle, Saïga, Céphalophe, etc. Il y a des antilopes grandes comme des bœufs, tandis que d'autres restent aussi petites que les chevrotains, dont elles ont toute l'élégance. C'est surtout en Afrique que vivent ces animaux; cependant il v en a aussi un certain nombre en Asie. L'Amérique n'en a que très peu, et il n'y en a que deux en Europe : 1° Le Chamois (Rupicapra europæa), appelé Isard dans les Pyrénées: il vit dans ces montagnes, dans les Alpes et en Grèce; 2º le Saïga (Saïga tartarica). animal plus commun dans les parties septentrionales de l'Asie. principalement dans les monts Altaï, et que l'on rencontre sur quelques points de l'Europe orientale. Il existait encore dans l'Ukraine pendant le dernier siècle, mais il y était devenu rare; aujourd'hui on ne l'y rencontre plus. Cette espèce est le Colus de Strabon. C'est une de celles appartenant à la tribu des Antilopes dont on recherchait jadis les bézoards.

Les bézoards, dont nous avons déjà prononcé le nom à propos du bouc et du porc-épic, sont des espèces de calculs que l'on trouve accidentellement dans l'estomac de certains animaux, particulièrement dans celui des antilopes ou de certains autres mammifères, les uns ruminants, les autres étrangers à ce groupe. L'éléphant, le cheval, le rhinocéros, le castor, le cochon, le chien et même le morse sont cités pour leurs bézoards, tout aussi bien que les animaux dont nous nous occupons en ce moment; mais c'est de ces derniers que l'on retire les qualités de bézoards qui ont eu autrefois le plus de réputation. Ces corps, que l'on faisait venir de l'Asie ou de l'Afrique, se voient encore dans beaucoup de collections où l'on a conservé d'anciens droguiers; toutefois on ne s'en sert plus aujourd'hui, du moins en Europe.

Les bézoards sont de consistance pierreuse, formés de couches concrétiques, émoussés à leur surface, amygdaloïdes, piriformes ou assez analogues aux bâtons les plus épais des échinides du genre Cidaris. On remarque habituellement au centre de leurs couches quelques brins de substance végétale, d'origine évidemment alimentaire, qui ont servi de centre aux couches superposées dont ils sont formés.

On a longtemps attribué à ces corps des propriétés tout à fait merveilleuses, telles que celle de détruire les poisons et surtout les virus, et on les regardait comme essentiellement sudorifiques. Un préjugé établissait même qu'il suffisait de les porter en amulettes pour se préserver complétement. Leur nom est tiré de l'arabe, et c'est par les médecins de cette nation, pendant tout le moven âge à la tête de la science, qu'ils ont été introduits dans la médecine européenne. En effet, il n'en est pas encore question dans les auteurs grecs et romains, mais les Maures d'Espagne les mentionnent fréquemment. Matthiole, qui en parle sous le nom de lapides bezahar, donne d'ailleurs l'origine de ce nom (1), et il rappelle l'opinion des auteurs contemporains, que ces corps se formaient dans le larmier de certains cerfs (2). Pallas a imposé le nom d'Antilope bezoartica au pazan de Buffon, qui vit dans l'Afrique centrale; mais les bézoards de cette espèce n'ont été employés que postérieurement à la Renaissance. Ceux dont on s'est servi dans les siècles derniers ont été distingués en deux catégories: les bézoards orientaux, ou bézoards d'Asie et d'Afrique, et les

<sup>(1) «</sup> Lapis quem Arabes suo idiomate bezahar vocant. »

<sup>(2. «</sup> In cervorum oculorum angulis. »

bézoards occidentaux, parmi lesquels on rangeait ceux que fournissent les lamas des Andes et même ceux du chamois, de la chèvre et du bœuf. Ces derniers avaient une valeur bien inférieure à celle des autres.

M. Woehler, qui a analysé les bézoards orientaux, y a trouvé un acide organique, qu'il a d'abord nommé acide bézoardique, mais auquel il a reconnu depuis lors les caractères de l'acide ellagique, découvert par Braconnot dans l'infusion de noix de galle longtemps exposée à l'air. M. Robin attribue la présence de cet acide dans les bézoards à l'altération de l'acide tannique que contiennent certains aliments usités par les animaux dont on tire les bézoards. Il est possible d'ailleurs que ces concrétions présentent des différences dans leur composition, suivant les espèces dont elles proviennent; mais c'est ce qui n'a pas encore été constaté.

M. Guibourt a analysé un bézoard intestinal qui contenait \( \frac{96,56}{100} \) d'oxa

late de chaux. Il suppose qu'il avait été formé dans le corps d'un chameau. Le même auteur a donné, sur ces bézoards, de nombreux renseignements auxquels nous renvoyons (1).

On confond quelquesois avec les bézoards, mais à tort, des pelotes pileuses à substance finement seutrée, et dont la surface est revêtue d'une concrétion lisse qui ressemble à du carton très résistant. Ces pelotes, dont la forme est circulaire, se rencontrent aussi dans le corps des ruminants, principalement dans leur panse, on les nomme égagropiles. Leur volume est habituellement celui d'une orange. Parmi les espèces qui nous en ont sourni, nous citerons la girase, qui n'avait point encore été indiquée sous ce rapport. Les égagropiles résultent de la réunion, sous sorme sphérique, des poils que les Ruminants avalent en se léchant.

La famille des GIRAFIDÉS, qui est la deuxième du sous-ordre des Ruminants, ne se compose que du seul genre GIRAFE (Camelo-pardalis), qui n'existe qu'en Afrique.

La famille des CERVIDÉS, sans être aussi riche en espèces que celle des Bovidés, l'est beaucoup plus que celle qui précède, et l'on y distingue même trois genres, dont l'un, celui des CERFS (Cervus), se partage à son tour en dix ou douze sous-genres (Daims, Recurves, Élaphes, Panolies, Axis, Cariacous, Blastocères, Chevreuils, Guemuls, Daguets, etc.). Les trois autres genres de cette famille

<sup>(1)</sup> Revue scientifique, t. XIV, et Hist. nat. des drogues, 4° édition. Paris, 1851, t. IV, p. 94. Voyez aussi Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1853, t. XVIII, p. 323-

sont ceux des Rennes (Tarandus), ÉLANS (Alces) et Cervules (Cervulus).

Les différentes espèces des Cervidés ont, sous certains rapports, les mêmes propriétés, et ce que l'on a dit du Cerr élaphe ou cerf ordinaire (Cervus elaphus) peut s'appliquer à toutes les autres, qu'il s'agisse des mœurs, des qualités de la chair ou de la nature des bois, etc.

Le cerf a fourni plusieurs substances à la matière médicale : sa graisse, sa moelle ou graisse des os, sa verge (priapus cervi), l'os de son cœur (crux cervi ou os cordis cervi), auquel on substituait souvent celui du cœur de bœuf, et ses bois, encore employés aujourd'hui sous le nom de corne de cerf (cornu cervi).

La corne de cerf est utile par sa substance organique, essentiellement gélatineuse, ou par sa matière terreuse, qui est du phosphate de chaux. Par le premier principe, elle sert à composer une gelée que l'on édulcore avec du sucre, et qui est nutritive et émolliente, en même temps qu'elle peut servir d'excipient pour des médicaments plus actifs. Par le second, elle est utile après calcination ou sans calcination, soit qu'on l'ait porphyrisée, soit qu'on l'ait simplement réduite en fragments.

La corne de cerf entre dans la décoction blanche de Sydenham et dans diverage autres préparations. On la préfère à l'état de râpure. Par la distillation sèche, elle fourait le sel ou esprit volatil de corne de cerf, souvent employé comme antispasmodique par les médecins des siècles précédents, mais presque abandonné de nos jours. La même distillation donne une buile noire et empyreumatique nommée huile animale de Dippel ou huile pyro-animale, dont on s'est également servi comme antispasmodique. En ajoutant jusqu'à parfaite saturation au sel volatil de corne de cerf de l'acide succinique dissous dans l'eau, on obtient le succinate d'ammoniaque pyroligneux ou esprit de corne de cerf succiné. Cette préparation a été employée avec succès pendant l'épidémie de choléra qui a régné à Gand pendant l'été de 1834.

La corne de cerf que l'on vend sous forme de cornichons, c'està-dire la corne obtenue par la section des andouillers, est la seule forme sous laquelle on doive accepter cette substance dans les drogueries, si l'on veut avoir réellement de la corne de cerf. Ràpée, elle devient la corne grise; la corne blanche n'est pas de la corne de cerf, mais tout simplement de la râpure d'os de bœuf.

Le cerf élaphe vit en Europe; il est encore commun dans les grandes forêts de l'Allemagne et de la Russie; il existe aussi dans

le nord de l'Asie avec les mêmes caractères, et l'Amérique septentrionale possède une race ou espèce peu différente, qui est remarquable par des dimensions supérieures. Celle-ci est le cerf wapiti (Cervus canadensis). Un cerf également supérieur à ceux d'aujourd'hui a laissé ses ossements dans les terrains diluviens de l'Europe.

Le cerf de Corse (Cervus corsicanus), celui de la province de la Calle en Algérie (Cervus barbarus) et celui de Grèce diffèrent un peu du nôtre, et présentent pour principal caractère distinctif d'avoir l'andouiller basiliaire simple, au lieu d'être double, et la perche bifurquée au lieu d'être trifurquée.

Parmi les autres espèces de la famille des Cervidés, nous nous bornefons à citer:

Le Chevreuil (Cervus capreolus), dont on a recommandé autrefois la présure, le foie, le fiel et même la fiente, comme ayant des propriétés médicinales;

L'ELAN (Cervus alces, aujourd'hui Alces maclis), animal de grande taille dont le bois acquiert un développement gigantesque, et dont



Fig. 8. - Bois de l'Élan.

les narines ne sont point entourées d'un musle nu comme celles des autres animaux du même groupe.

On conserve encore dans quelques anciens musées des pieds isolés de l'élan (pieds gauches) dont le sabot passait autrefois pour avoir des propriétés antiépileptiques;

Le Renne (Tarandus rangifer), est aussi un type de genre. C'est, par excellence, l'animal domestique des Lapons, des Samoyèdes et des Esquimaux. Il leur sert de bête de somme et d'animal de trait, leur donne son lait et leur fournit après sa mort sa chair, qui est une bonne viande de boucherie; sa peau, qui leur sert de fourrure; son cuir, qu'ils emploient pour courroies, etc. Ses bois ont les mêmes usages en médecine et dans l'industrie que ceux des autres espèces des cerfs, et il donne encore d'autres produits. Dans

l'espèce du renne, les femelles ont des bois aussi bien que les mâles.
On a trouvé dans plusieurs parties de la France (dans le Loiret,
dans le Puy-de-Dôme, dans le Lot), ainsi qu'en Belgique, des ossements de rennes appartenant à la même espèce que ceux du Nord.
Ils sont enfouis avec des restes de l'éléphant fossile, du Rhingceros
tichorhinus et des autres mammifères diluviens.

Famille des MOSCHIDÉS. On pourrait la regarder, aussi bien que celle des girafes, comme une simple tribu de celle des cerfs; mais les espèces qu'elle renferme sont plus petites que celles indiquées parmi les Cervidés proprement dits, toujours privées de cornes et de bois, et pourvues de fortes canines à la mâchoire supérieure. Leur estomac manque de feuillet, et leur fœtus a un placenta zonaire, deux caractères qui indiquent leur infériorité par rapport aux Cervidés véritables.

On partage les Moschidés en trois genres, sous les noms de Moschus ou Chevrotain, Tragulus et Hyæmoschus.

Le genre Moschus a pour type l'animal du musc; celui des Tragulus renferme les petites espèces propres aux îles de la Sonde, que l'on nomme improprement Chevrotains, et celui des Hyæmoschus repose sur une espèce africaine dont le caractère le plus remarquable est d'avoir les métacarpiens et les métatarsiens principaux divisés dans toute leur longueur comme ceux des Porcins, tandis que ceux de tous les autres Ruminants sont réunis sous forme de canons.

Les CHEVROTAINS PORTE-MUSC, que Linné nomme Moschus moschi-



Fig. 9. - Chevrotain porte-musc.

ferus, sont considérés par plusieurs naturalistes modernes comme

formant plusieurs espèces, savoir: le Chevrotain de Sibérie, (Moschus sibiricus, Pallas), vivant en Mongolie et dans la Sibérie, depuis les monts Altaï jusqu'au bassin de la Léna supérieure; le Chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus véritable), du Thibet et du Népaul; le Chevrotain a ventre blanc (Moschus leucogaster, Hodgson), du Népaul, et le Chevrotain a ventre jaune (Moschus chrysogaster, Hodgson), également du Népaul.

Les chevrotains, dont la taille est un peu inférieure à celle du chevreuil, sont des animaux timides qui fuient la présence de l'homme. Ils vivent habituellement isolés, se tenant sur les rochemes carpés, dans les vallées des montagnes couvertes de bois épineux et auprès des glaciers. En hiver, ils cherchent des localités moins froides. A l'époque du rut, les mâles se battent pour la possession des femelles, et ils se font de fortes blessures au moyen de leur canines. Le rapprochement des sexes a lieu en novembre et en décembre. Ces animaux sont alors très gras. Les femelles mettent bas en mai ou en juin; elles ont un ou deux petits à chaque portée.

Ce sont les mâles qui sont odorants : aussi quand on tue un de

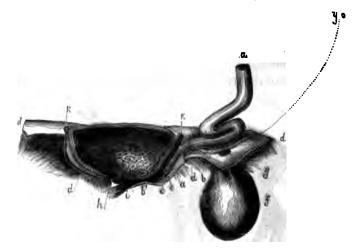

Fig. 10. — Organes génitaux et poche sécrétoire du Chevrôtaia porte-musc (\*).

animaux, lui enlève-t-on avec soin sa poche musquée, de matirer partie de cet organe et en même temps à ne point

"ge dans son fourreau b. c. L'urètre d. d. Peau de l'abdomen. c. La glande f. Le "inre donnant passage au cordon testiculaire. h. Orifice de la poche du musc. i â, â. Limites de la poche du musc y. o. La place où est situé l'anus.

souiller par la sécrétion odorante qu'il renferme la chair, qui est employée comme aliment. C'est sous le ventre, à l'extrémité du fourreau de la verge et en communication avec le prépuce, qu'est placé cet appareil sécréteur, dont M. Brandt donne une bonne description dans sa Zoologie médicinale. Il est oviforme, un peu aplati, pèse de 20 à 32 grammes, et atteint un pouce et demi environ dans son plus grand diamètre. Le musc renfermé dans cette poche est à demi fluide, tant qu'il est frais, et de couleur rouxbrun; son odeur est très forte. Il est amer et possède à un haut degré les propriétés du musc desséché que nous employons. Celui-ci s'est durci; sa teinte est devenue encore plus foncée; il est d'apparence granuleuse et se laisse facilement réduire en poudre. On le préfère conservé dans la poche qui l'a produit; mais ce n'est pas toujours une garantie contre la sophistication, et l'on a beaucoup de peine à obtenir cette substance parfaitement pure.

Nulle odeur n'est aussi subtile que celle du musc, et il n'en est pas de plus persistante. Elle se conserve pendant de longues années dans les armoires où l'on a placé de cette substance, et les objets que l'on serre ensuite dans les mêmes endroits s'imprègnent à leur tour de l'odeur musquée.

Indépendamment des chevrotains, il existe d'autres animaux qui répandent des émanations analogues. Certaines musaraignes, les desmans, l'ondatra, plusieurs Viverridés que nous avons déjà cités, le bœuf musqué (Ovibos moschatus), sont remarquables sous ce rapport. Les excréments des chauves-souris et les chauves-souris elles-mêmes sont aussi dans ce cas. Il y a des crocodiles à odeur musquée: l'élédon (Eledon moschatus), qui est un mollusque céphalopode de la famille des Poulpes, jouit de la même propriété, et on la retrouve chez certains insectes.

Le muse des chevrotains est l'un des meilleurs antispasmodiques que l'on connaisse, et son emploi en médecine est très fréquent. On lui reconnaît d'ailleurs plusieurs autres propriétés (1). C'est aussi un objet de parfumerie très usité, quoique son odeur, et surtout l'abus qu'en font certaines personnes, soient parfois des plus incommodes.

On ne peut affirmer que les anciens, soit les Grecs, soit les Romains, aient réellement connu cette substance, et qu'ils l'aient employée. Aristote, Pline et Dioscoride n'en parlent pas, non plus

<sup>(1)</sup> Matthiole disait déjà du musc: « Cor frigidum ac tremulum roborat, et comnibus ipsius affectibus opem præstat potus atque illitus. »

qu'Élien et Oppien, qui vivaient cependant au troisième siècle de l'ère actuelle; mais il en est certainement question dans Aétius, médecin grec de la fin du cinquième siècle, et dans Sérapion, naturaliste arabe du dixième. Au commencement du quatorzième, on trouve le musc indiqué par Marco-Polo dans son histoire du Thibet. Cependant, vers la fin du dix-septième siècle, on était encore assez mal renseigné en Europe sur l'origine du musc; c'est ce dont on peut juger par ce qu'en dit Demeuve dans son Dictionnaire pharmaceutique (1).

Des analyses de ce produit de sécrétion ont été faites en 1803 par Thienemann; en 1805, par Bucholz; en 1820, par MM. Guibourt et Blondeau; en 1824, par Westler et Buchner; en 1829, par Reinmann et Geiger; mais ces analyses ne nous donnent pas encore une notion suffisamment précise de cette précieuse substance. Ainsi elles ne nous disent pas quelle est la nature spéciale du principe auquel le musc doit surtout ses propriétés. On y indique des corps gras fixes (stéarine, oléine, cholestérine), une huile acide combinée avec de l'ammoniaque, une huile volatile, de la gélatine, de l'albumine, et même de la fibrine, ainsi que différents sels calcaires auquels s'ajoutent encore des substances étrangères provenant de la sophistication (sable, etc.), des poils, également ajoutés par supercherie ou provenant de la peau qui protége l'organe secréteur.

Quelques chimistes ont comparé le principe odorant du musc au bouquet des vins, et ils ont admis qu'il était dù à un acide volatil, qu'on y trouve en effet, mais dont on n'a pas encore pu reconnaître la véritable composition. Cet acide serait lui-même uni à un alcali également volatil, et l'un et l'autre seraient susceptibles d'être isolés séparément par la distillation avec la chaux, ce qui permettrait d'en faire l'étude comparative, si l'on opérait sur une masse un peu considérable; mais c'est ce que l'on n'a pas encore fait, et il est jusqu'ici impossible de dire à quelle série chimique appartiennent les principes immédiats qui sont propres au musc.

Quelques substances ont la propriété de faire perdre au musc son odeur ou de la dissimuler tant qu'elles lui sont associées.

En Sibérie, les chevrotains à musc mangent essentiellement des

<sup>(1) «</sup> Le musc, dit cet auteur, se fait du sang échaussé et bouillant de cet animal, au nombril duquel il se sorme un abcès qui, étant mûr, il prend plaisir à se frotter le ventre contre les pierres et troncs des arbres pour saire ouvrir cet abcès et en saire sortir la matière; laquelle, venant à se dessécher et digérer par le soleil, dégénère en un musc très odorisérant que les habitants de ce pays-là renserment dans des vessies, » Demeuve, loc. cit.

plantes marécageuses, ainsi que des feuilles d'arbousiers, de rhododendron et de Vaccinium vitis idea. Au Thibet, ils trouvent des
herbes plus savoureuses, et le musc y est de meilleure qualité. Le
Delphinium glaciale, qui croît dans les monts Hymalaya, à quatre
ou cinq mille mètres d'élévation, est aussi recherché par ces animaux. C'est une plante remarquable par son odeur musquée, et
les habitants de ces contrées élevées pensent que les chevrotains
lui doivent leur propriété odorante. Cette opinion n'est peut-être
pas dépourvue de tout fondement; et il est possible que le principe particulier des chevrotains, de même que celui des castors,
soient fournis à ces animaux par quelques-uns des végétaux qui
forment leur nourriture habituelle. L'origine végétale de certaines
substances que nous tirons des animaux est un fait aujourd'hui trop
bien démontré pour qu'il soit nécessaire de faire remarquer l'in-

térêt d'un travail qui serait entrepris dans cet ordre d'idées sur les principales sécrétions des animaux.

Il y a différentes sortes de muscs naturels; M. Guibourt, dans son histoire naturelle des drogues, décrit ceux de Chine, d'Assam, de Tonquin, du Bengale (1) et de Sibérie ou de Kabardin; ce dernier est apporté en Europe par les négociants russes.

Dans la droguerie, on distingue aussi les muscs d'après leur mode de conservation en deux sortes principales: 1° ceux qui sont en roche ou en versio



Fig. 11. - Musc de Chine.



Fig. 12. - Musc Kabardin.

en poche ou en vessie, c'est-à-dire encore retenus dans l'organe

(1) C'est-à-dire venu par voie du Bengale, les véritables Chevrotains à musc manquant à cette partie de l'Inde.

sécrétoire et laissés contre une rondelle de la peau du ventre encore revêtue de ses poils: le trou qui en perce le centre est celui de l'orifice préputial; il sert aussi d'issue à la poche odorante; 2° ceux qui sont hors de vessie; ces derniers sont les plus fréquemment adultérés.

La famille des CAMÉLIDÉS n'a pas avec les cerfs et les genres qui précèdent les mêmes affinités que celle des Moschidés, et par l'ensemble de ses caractères elle tient à la fois autant des Ongulés non ruminants, par les genres Anoplotherium et Oréodon (1), que des Ruminants proprement dits. Toutefois ce sont encore des animaux qui ruminent, et ils ont les métacarpiens, ainsi que les métatarsiens principaux, soudés en canon, ce qui n'avait pas lieu chez les anoplothères. Leur dentition est déjà moins anomale que celle des genres dont nous avons parlé; ainsi on leur trouve des dents incisives supérieures (2), et leurs canines inférieures ont la forme ordinaire.

Los Chamontix et les Lamas sont los seuls animaux actuels de cetto famillo (3).

Les Chambaux (g. Camelus) sont originaires de l'Arabie et des parties de l'Asie qui s'en rapprochent. A l'est, ils vont jusqu'en Chine; su nord et à l'ouest, jusqu'en Crimée et dans quelques parties de la Russie d'Europe, ainsi qu'en Afrique, où les Arabes les ont répandus sur une surface très étendue, principalement ceux de l'espèce à une bosse, cette espèce est le Chambau dromadaire (Camelus dromedarius). Au contraire, le Chambau a deux bosses (Camelus bactrianus: est resté essentiellement asiatique.

Dans la Haute-Égypte et en Arabie, la fiente des chameaux sert depuis une époque très reculée à la fabrication du sel ammoniac (chlorhydrate d'ammoniaque). Autrefois l'Europe tirait cette substance de l'Égypte : d'où le nom de sel ammoniac, rappelant

- (1) L'anoplothérium et les animaux voisins sont fossiles dans les terrains tertiaires moyent et inférieurs de l'Europe : les oréodons sont un genre également ancien , dont ou trouve les débris dans l'Amérique septentrionale. Les premiers rappellent par cortains de leurs caractères les chameaux, propres comme eux à l'ancien continent, et les seconds se rapprochent des lamas, qu'on n'observe qu'en Amerique.
- (2' Nous avons montré qu'il y en avait trois paires, mais il faut les chercher sur des individus très jeunes. M. Owen a fait également cette remarque.
- Les Camélidés sont, avec une ou deux espèces de cerfs exotiques, les seuls mammifères connus dont les globules sanguins soient elliptiques comme ceux des vertebrés ovipares.

que c'était vers le temple de Jupiter Ammon qu'on en faisait le commerce. C'est le chlorhydrate d'ammoniaque, qui sert à faire l'ammoniaque liquide. Depuis une cinquantaine d'années, on le prépare en Europe dans de grandes cornues, par la distillation sèche de diverses substances d'origine organique, telles que les os, les chiffons de laine, la corne, etc.

Les Chameaux servent comme bêtes de somme et aussi comme animeux alimentaires. Leur lait est, pour les peuples de l'Afrique et de l'Arabie, une précieuse denrée.

Les Lamas (g. Auchenia) appartiennent à la chaîne des Andes; ce sont des Camélidés plus petits que les chameaux, et dont l'espèce domestique (Auchenia glama) était d'une très grande utilité aux habitants du Pérou avant la conquête espagnole. L'Amérique était alors dépourvue de nos animaux domestiques; et par les qualités de leur chair, par leurs poils susceptibles d'être avantageusement tissés, par leur lait, les lamas remplaçaient à certains égards plusieurs de nos espèces; ils étaient aussi employés comme bêtes de somme.

Le lait des lamas est intermédiaire par ses qualités à celui de l'anesse et à celui de la vache. En volci la composition:

| Beurre        | 3,10   |
|---------------|--------|
| Caséine       | 3,00   |
| Albumine      | 0,90   |
| Sucre de lait | 5,60   |
| Sels          | 0,80   |
| Eau           | 86,60  |
|               | 100.00 |

### Sous-ordre des Porcins.

Les Porcins sont des Bisulques non ruminants, et dont l'estomac n'est jamais compliqué à la manière de celui des espèces du sous-ordre qui précède. Celui des cochons est même tout à fait simple, et l'on ne voit à celui des pécaris qu'une double dilatation des courbures. Ici les dents sont appropriées au régime omnivore, du moins celles des espèces actuelles, car dans certains genres fossiles elles étaient complétement herbivores. Leur formule la plus habituelle est : \frac{3}{3} incisives, \frac{1}{4} canines et \frac{7}{4} molaires de chaque côté. Les métacarpiens et les métatarsiens principaux restent séparés l'un de l'autre à tous les âges, au lieu de se réunir en un canon unique, vers l'époque de la naissance, comme cela a lieu dans la très grande majorité des animaux qui ruminent. Toutefois les

pécaris prennent en partie la disposition propre à ces derniers. Les genres actuels du sous-ordre des Porcins sont assez peu nombreux. On n'en compte que cinq.

HIPPOPOTAMES (g. Hippopotamus). Les hippopotames sont d'énormes animaux à corps allongé, à gueule très fendue, à contours arrondis, ayant sous la peau, qui est épaisse, une forte couche de graisse. Ils vivent dans les grands fleuves de l'Afrique, et perdent chaque jour du terrain devant les progrès de la culture et de la civilisation. On emploie l'ivoire de leurs incisives, et surtout celui de leurs canines, qui sont considérables. Il sert à la fabrication des dents artificielles et des faux râteliers, mais on lui préfère l'ivoire d'éléphant, qui jaunit moins rapidement. La chair des hippopotames est estimée. Leur peau, très épaisse, sert à fabriquer des boucliers et d'autres objets. Leurs testicules, préparés en infusion, ont été anciennement recommandés contre la morsure des serpents (Dioscoride, II, 25).

Phacochères (g. *Phacochærus*). Singuliers animaux africains, à canines très grosses et très allongées; à dents incisives, en partie caduques, et dont la dernière molaire inférieure est complexe. Les phacochères ont des mœurs tout à fait sauvages.

Babiroussas (g. Babiroussa). L'unique espèce de ce genre habite Célèbes et les Moluques où elle est estimée comme animal alimentaire. On la retient quelquefois dans un état voisin de la domesticité.

SANGLIERS ET PORCS OU Cochons (g. Sus). Ces animaux sont particuliers à l'ancien continent; et il en existe naturellement en Europe, en Afrique, en Asie, dans les îles de l'Inde et jusque dans la Nouvelle-Guinée. Ils constituent plusieurs espèces. Les porcs, ou cochons domestiques, sont très utiles comme animaux alimentaires, et leur graisse, connue sous le nom d'axonge (axungia), a de nombreux usages dans les préparations pharmaceutiques. L'axonge est formée de  $\frac{38}{100}$  de stéarine et de  $\frac{69}{100}$  d'élaïne.

Suivant les pays et les saisons, on mange la viande des porcs fraîche, cuite ou crue, ou bien encore salée ou fumée. Cuite, elle est sans inconvénient; mais il n'en est pas de même lorsqu'elle l'a été incomplétement ou lorsqu'elle est simplement fumée ou salée. Elle renferme des œufs de tænias, des cysticerques et des échinocoques, qui peuvent se transformer en tænias dans le corps des individus qui se nourrissent ainsi. L'infection vermineuse est plus certaine encore si la chair de porc est mangée crue, comme on le fait en Abyssinie. Les cochons, dont les tissus mous sont envahis

par les hydatides du genre Cysticerque, sont dits cochons l'adres, et cette maladie porte elle-même le nom de ladrerie; c'est sans doute pour en prévenir les suites que la loi de Moïse et celle de Mahomet ont défendu l'usage du porc.

Les cochons de lait ont été recommandés en médecine, à cause de l'abondance de leurs principes gélatineux, et c'est pour la même raison qu'on a employé, ou que l'on emploie encore, les jeunes chiens, les agneaux de naissance, les oiseaux nouvellement éclos, les grenouilles et certains poissons. Le poumon de cochon, son astragale (αστραγαλος, Dioscoride, II, 62) et quelques autres de ses parties ont été autrefois préconisés comme ayant des vertus médicinales. Tout cela est également tombé en désuétude.

PÉCARI (g. Dicotyles). Ce genre comprend des suidés plus petits que les précédents et propres aux régions chaudes de l'Amérique; leur chair est bonne à manger, et ils se reproduisent assez facilement en Europe; mais ils sont sensibles au froid et sujets aux tubercules. On en admet deux espèces, qui sont très peu différentes l'une de l'autre; ce sont les Dicotyles torquatus et Dicotyles labiatus.

### CHAPITRE III.

DES THALASSOTHÉRIENS OU MAMMIFÈRES PLACENTAIRES QUI SONT MARINS.

Les mammifères dont nous avons parlé précédemment sont comme ceux dont nous traiterons dans nos quatrième, cinquième et sixième chapitres des animaux terrestres, et c'est à la surface des continents ou sur les tles qu'on les rencontre. Si quelques-uns d'entre eux peuvent, comme les desmans, les castors, les loutres, les chironectes et les ornithorhyngues, fréquenter les caux douces. ils n'en ont pas moins la propriété de marcher avec plus ou moins de facilité sur le sol, et il est aisé de reconnaître, à l'examen de leurs principaux caractères, qu'ils appartiennent bien aux mêmes ordres que les espèces terrestres. Sous ce rapport, le nom de Géothériens ou mammifères terrestres leur convient également. Un seul d'entre eux, l'enhydre ou la loutre du Kamtschatka, qui est en même temps le plus complétement aquatique, peut passer pour réellement marin. Au contraire, les mammifères marins auxquels nous donnons, par opposition aux précédents, le nom de Thalassothériens sont avant tout des animaux nageurs, et la marche leur est difficile ou même impossible; leur corps est plus ou moins fusiforme; leurs pattes sont courtes et empêtréer, souvent même transformées à ce point en rames natatoires, qu'on n'y distingue plus extérieurement les doigts et que les ongles y font souvent défaut. Dans ce cas les membres postérieurs manquent même tout à fait, et la queue, qui prend une extension considérable, se transforme en un énorme gouvernail, qui rappellerait entièrement la queue des poissons s'il n'était transversal au lieu d'être vertical. C'est ainsi qu'elle est disposée chez les Sirénides et chez les Cétacés. Chez les Phoques, dont la vie est moins exclusivement aquatique, il y a encore des membres postérieurs, et, à l'encontre de ce que l'on observe chez les deux groupes que nous venons de citer, la queue est toujours assez courte et de forme ordinaire.

On a essayé, mais sans succès, de classer les mammifères mariss dans les ordres des mammifères terrestres qui sont comme eux pourvus de placenta, et l'on en a réuni les différents groupes à ceux dont ils ont le régime. C'est ainsi que l'on a proposé d'associer les Phoques aux Carnivores, ce qui est adopté par G. Cuvier et de Blainville, et, qu'à l'exemple du second de ces naturalistes, on a réuni les Sirénides aux Porcins ou aux Éléphants, et les vrais Cétacés aux Édentés; mais il y a dans la structure des uns et des autres, et plus particulièrement dans la disposition de leurs appareils locomoteurs, des différences que ces associations méconnaissent, et un semblable mode de classification a en outre le désavantage d'éloigner les uns des autres les trois ordres des mammifères marins, qui, sous certains rapports, ont pourtant entre eux des affinités qu'on ne saurait contester.

Ces animaux sont tous placentaires, et leur cerveau a des hémisphères pourvus de circonvolutions; ils comptent parmi ceux qui sont doués d'intelligence, et à ces différents titres ils ont plus d'analogie avec les groupes qui précèdent qu'avec ceux qui suivent. Leurs dents ne sont pas aussi diversiformes que celles des mammifères énumérés dans le premier chapitre. Les Phoques ont cependant trois sortes de dents, mais leurs molaires ne se divisent pas en plusieurs catégories comme celles des mammifères placentaires à dents hétérodontes; les Sirénides ont deux sortes de dents, des incisives et des molaires, et leurs molaires sont aussi à peu près uniformes; enfin les Cétacés sont réellement homodontes, et c'est par ce caractère surtout qu'ils ressemblent aux Édentés.

La répartition hydrographique des mammifères marins présente des particularités dignes d'être remarquées et qui montrent que PHOQUES. 79

ces animaux, pas plus que ceux qui vivent à terre, n'ont été répandus avec irrégularité à la surface de notre planète. Les phoques des mers boréales diffèrent spécifiquement, et même pour la plupart génériquement, de ceux des mers australes; et si l'on compare les Cétacés sous le même rapport, on remarque qu'une faune maritime occupe les régions boréales maritimes qui relèvent du grand bassin polaire et atlantique septentrional, tandis qu'un autre ensemble d'espèces peuple les eaux de l'hémisphère austral et celles du Pacifique ainsi que la mer des Indes. La Méditerranée relève de la première grande circonscription, mais elle v forme par certaines de ses espèces une sous-division digne d'être signalée. La mer Rouge se rattache au contraire, par ses espèces aussi bien que par sa position géographique, au système de la faune anstrale. Les Thalassothériens, qui nagent avec moins de facilité, les Sirénides par exemple, sont limités d'une manière bien plus étroite. Ainsi, dans l'Atlantique, les Lamantins des parages américains sont d'une autre espèce que ceux de la côte occidentale d'Afrique.

Quoique les eaux salées occupent à la surface du globe une étendue bien plus considérable que l'ensemble réuni des continents et des tles, les mammifères marins sont beaucoup moins nombreux que les animaux de la même classe qui vivent à terre ou dans les eaux douces; mais si les Thalassothériens le cèdent aux autres par le nombre de leurs espèces, ils l'emportent sur elles par leurs dimensions. Vivant dans un milieu plus dense que le nôtre, ils sont parfaitement appropriés à ce mode d'existence, autant par leur masse et par la graisse qui les allégit, que par leur forme et la disposition de leurs organes locomoteurs. Plus volumineux en moyenne que les mammifères des autres ordres, ils ont aussi des espèces qui sont supérieures à toutes les autres par l'énormité de leurs dimensions.

Parmi les mammifères marins qui fréquentent les côtes de l'Europe tempérée ou qui les habitent constamment, on distingue plusieurs espèces de phoques et des cétacés de plusieurs familles; mais il n'y a pas de sirénides. Nous dirons cependant quelques mots des espèces de ce dernier groupe à cause des divers genres d'utilité que l'on peut en tirer.

### Ordre des Phoques.

Les Phoques joignent au caractère d'être pourvus de quatre membres onguiculés, mais courts et empêtrés, celui d'avoir trois sortes de dents; toutefois leurs molaires sont uniformes, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer; leur cerveau a ses lobes olfactifs (nerfs olfactifs des anthropotomistes) de même forme que ceux de l'homme et des singes. Ces mammifères vivent de poissons et d'autres animaux marins. Il y a trois familles de Phoques:

La famille des TRICHÉCHIDÉS ou les Morses (g. *Trichechus*), dont l'unique espèce est de grande taille et vit dans les régions arctiques;

La famille des OTARIDÉS ou Phoques à oreilles (g. Otaria et Arctocephalus);

La famille des PHOCIDÉS, qui se partage elle-même en trois tribus: 1° les Stemmatopins (g. Macrorhine et Stemmatope); 2° les Pélagins (g. Sténorhynque, Lobodon, Pélage, Leptonyx et Ommatophoque; 3° les Callocéphalins (g. Callocephalus et Halichærus).

On prend quelquefois sur nos côtes de la Méditerranée le Pelagius monachus ou phoque moine, et sur celles de l'Océan, de la Manche ou de la mer du Nord le Stemmatopus cristatus, ainsi que les Callocephalus vitulinus (veau marin ordinaire), Callocephalus discolor et Callocephalus leporinus.

Les Phoques sont nombreux sur les côtes désertes qui avoisinent les pôles, ou dans certains parages peu fréquentés des côtes de l'Amérique du Sud ou de l'Australie. Des bâtiments armés exprès vont leur faire la chasse, afin de procurer au commerce l'huile et la peau de ces animaux. Leur chair a un goût désagréable, ce qui n'empêche pas qu'on la mange dans certains parages et dans certaines circonstances; ainsi MM. Quoy et Gaimard rapportent que, pendant le voyage autour du monde de la corvette française l'Uranie, l'équipage s'empara du phoque à trompe (Macrorhinus proboscideus), dont la chair contribua pendant trois jours à l'alimentation de cent vingt hommes.

### Ordre des Sirénides.

Les espèces de cet ordre sont peu nombreuses; elles manquent de membres postérieurs, ont les membres antérieurs disposés en palettes natatoires, la queue forte et élargie transversalement près de son extrémité, les mamelles, au nombre de deux et pectorales, et les dents de deux sortes. Leur corps est pisciforme et presque dépourvu de poils.

Les Sirénides constituent trois genres bien distincts, auxquels il faut ajouter celui des *Halithériums*, qui a autrefois vécu en Europe, et n'est connu que par les ossements qu'il y a laissés dans le sol.

81

Les RTTINES ou Stellères (g. Rytina) paraissent manquer entièrement de dents, du moins dans l'âge adulte. Leur espèce est propre aux régions les plus septentrionales du grand Océan, où elle est devenue très rare; on croit même qu'elle y a été complétement anéantie depuis une cinquantaine d'années.

Les Ducones (g. Halichore) ont une forte paire d'incisives supérieures et plusieurs paires rudimentaires de dents inférieures qu'on peut également regarder comme des incisives; leurs molaires sont uniradiculées. Ces animaux ont la queue échancrée.

Ils vivent dans la mer Rouge, dans la mer des Indes et dans certains parages de la Nouvelle-Hollande, principalement vers le détroit de Torrès. En Australie on se sert actuellement de l'huile de leur foie, à laquelle on reconnaît les mêmes propriétés médicinales qu'à l'huile de foie de morue.

Les LAMANTINS (g. Manatus) ont les incisives si rudimentaires, qu'on peut dire qu'elles sont nulles; leurs dents molaires sont multiradiculées. Les supérieures ont trois racines et les inférieures deux seulement. La queue de ces animaux est arrondie, au lieu d'être échancrée.

Il y a des lamantins au Sénégal et au Chadda ou Benné (Manatus senegalensis et M. Vogelii), et d'autres en Amérique, dans le golfe du Mexique et dans les grands fleuves de l'Orénoque et des Amazones (Manatus americanus et M. latirostris).

Ces animaux mériteraient de fixer l'attention des naturalistes. Leur chair est abondante et, dans beaucoup de lieux, on peut encore se les procurer abondamment. Leur peau est susceptible d'être employée dans les arts, et il est également possible d'utiliser avantageusement plusieurs autres de leurs organes.

Comme nous l'avons fait remarquer ailleurs, les animaux de ce genre pourraient être inscrits sur la liste des espèces domesticables à plus de titres que beaucoup d'autres qu'on y a déjà placés. Il serait facile, en effet, de parquer les lamantins dans des lacs d'eau douce ou d'eau saumâtre, comme ils le sont naturellement en Afrique et dans l'Amérique. Leur transport dans nos régions offrirait seul des difficultés; mais, en fait de domestication, il ne faut pas songer uniquement à l'Europe. Ce serait déjà faire un grand pas que de donner aux autres parties du monde le moyen de profiter plus utilement des animaux qui y vivent à l'état de liberté. En effet, beaucoup d'espèces, faute de ménagements, tendent déjà à disparaître devant les progrès de la culture et de la civilisation, qui devraient au contraire chercher à les conserver pour les utiliser.

Ces réflexions trouvent en partie leur justification, surtout en ce qui concerne les lamantins, dans le passage suivant que nous empruntons aux voyages de M. de Castelnau:

a Presque tous les jours, pendant que l'expédition descendait de Nauta à Pebas (haut Amazone), on péchait, dit cet infatigable naturaliste, des Vaccas marinas (lamantins), qui forment la base de la nourriture animale des habitants. L'un de ces animaux a été gardé cinq ans dans un parc à tortues. Lorsqu'on l'y mit, il était très jeune et n'avait qu'un mètre de long. Pendant qu'il y avait séjourné, il avait acquis environ la moitié en sus (1). »

On trouve les lamantins cités dans quelques anciennes pharmacopées pour leur rocher ou oreille interne dont on faisait une péudre usités autrefois en médecine.

#### Ordre des Cétàcés.

Les Cétacés sont, de tous les Mammifères, ceux dont l'organisation est le mieux appropriée pour la vie aquatique : aussi les forme est-elle en apparence peu différente de celle des Poissons; toutefois il est facile de les en distinguer, même extérieurement, et l'ensemble de leurs caractères, soit anatomiques, soit physiologiques, montre de la manière la plus évidente que ce sont bien des animaux de la première classe. Par leur génération placentaire it par le grand développement de leur cerveau, les Cétacés occupent même un rang élevé parmi les Mammifères, et autant que l'or peut en juger par le petit nombre d'observations dont leurs différents genres ont été l'objet, ils sont aussi remarquables par leur intelligence.

Leur corps fusiforme se termine par une rame caudale large et échancrée, et ils ont le plus souvent sur le dos une nageoire catanée; leurs narines sont disposées en évent et ouvertes sur le front par un orifice simple ou double; leurs mamelles sont placées près de l'anus, et leurs dents, toujours uniradiculées et souvent fort nombreuses, ont en général une forme conique, et elles sont appointies. La peau des Cétacés n'est pas entièrement dépourvue de poils, mais elle n'en présente que quelques-uns épars sur le corps et sur la tête; cependant le museau de l'Inia de Bolivie en est habituellement couvert. Par contre le pannicule graisseux des Cétacés est très développé, et ces animaux fournissent en quantité considérable une huile que l'on emploie à de nombreux usages.

(1) De Castelnau, Histoire de son voyage dans l'Amérique du Sud, t. V, p. 32.

Cette huile des cétaces est un mélange d'oléine, de margarine et d'un peu de Cétine ou blanc de baleine associés à un autre principe gras que les chimistes ont nommé *Phocénine*. On retire aussi des Cétacés diverses substances utiles pour la médecine, et les fanons des baleines, ainsi que les dents ou les os des cachalots, iont également des objets importants pour le commerce. La cétine, nommée à tort sperma ceti ou blanc de baleine, se trouve abondamment dans la matière huileuse qui gonfle la tête des cachalots.

On peut partager les Cétacés en deux sous-ordres: les Cétacés tontes ou les cachalots et les dauphins, qui sont les Cétacés pourvus de dents apparentes, et les Baleines ou Cétacés à fanons.

### Sous-ordre des Cétodontes.

Les espèces de ce groupe ont des dents et point de fanons. Elles forment trois familles : les *Physétéridés* ou Cachalots, les *Zíphidés* et les *Delphinidés*.

La famille des PHYSETERIDES comprend les deux gentes Cachalot et Kogia.

Les Cachalors (g. Physeter) sont d'énormes Cétacés à tête renflée en avant, et à dents inférieures fortes et coniques. Ils doivent le premier de ces caractères à l'accumulation d'une substance grasse, mélange de cétine et d'huile proprement dite, qui s'amasse au-dessus de leur rostre et dans toute la grande excavation en forme de cirque qui se voit sur leur tête osseuse, en avant d'une crête due au relèvement des os maxillaires et de la partie postéfieure des incisifs. C'est à cause de ce grand développement céphalique que les Physétéridés ont recule nom de Cétacés macrocéphales, sous lequel on les désigne souvent, et c'est surtout pour se proeurer la cétine contenue dans cette énorme masse qu'on leur fait la chasse.

La cétine, aussi appelée sperma ceti et blanc de baléine, était autrefois encore plus employée en médecine qu'elle ne l'est aujourd'hui;
son utilité dans les arts est des plus grandes. On s'en servait, sous
forme de potion, contre les phlegmasies des organes pulmonaires
et contre les coliques néphrétiques. De nos jours, on l'emploie en
térat et en pommades pour oindre les crevasses du sein, les pustules
de la variole, etc.; elle joue aussi un rôle en parfumerie, principalement dans la fabrication du cold-cream, sorte d'adoucissant employé pour la peau.

Fourcroy l'avait considérée comme identique avec l'adipocire ou gras de cadavre, mais elle a une autre composition. Quand on l'a

isolée des corps gras auxquels elle est associée dans le cachalot, c'est une substance blanche, plus brillante que la cire, cristalline, à cassure écailleuse, et d'apparence onctueuse. Considérée au point de vue chimique, elle peut être regardée comme un palmitate de cétyle, c'est-à-dire comme une combinaison de l'acide palmitique, que fournissent aussi certains palmiers, avec de l'éthal, ou alcool éthylique. Ce dernier s'obtient en saponifiant le blanc de baleine.

L'huile des dauphins contient aussi de la cétine, et il est très probable qu'il en existe avec plus d'abondance encore dans l'excavation cranienne des Kogies (g. Kogia), qui sont de petits cachalots propres à la mer des Indes et au grand Océan, ainsi que dans la tête des hyperoodons, des ziphius et des platanistes.

L'ambre gris (ambra cinerea des officines) est une concrétion spéciale aux véritables cachalots, que l'on emploie assez souvent en médecine. On la trouve en pleine mer, flottant à la surface des eaux; dans d'autres cas elle est rejetée sur le rivage par la vague. Il y en a surtout auprès de Madagascar, à Java, aux Moluques, aux Maddives, en Chine, aux Antilles, et en général dans tous les parages habituellement fréquentés par les cachalots. Les courants en portent aussi dans d'autres lieux.

L'ambre s'amasse dans les intestins des cachalots, et il est rendu sous forme de boules irrégulières composant en partie les excréments de ces animaux. C'est donc une sorte de coprolithe, et l'on y voit fréquemment les débris des mollusques dont les cachalots se nourrissent, par exemple des becs cornés de céphalopodes de la famille des Poulpes. Cependant l'opinion la plus répandue est que l'ambre gris ne se forme que dans certaines maladies des gigantesques Cétacés qui le fournissent, et l'on dit que tous les individus n'en produisent pas.

Il a l'apparence pierreuse, et ressemble un peu à de la pierre ponce ou à certains lignites terreux. Sa densité n'est pas très grande; on peut le rayer avec l'ongle ou l'entamer avec les dents. Sa cassure est irrégulière et il est un peu friable. Son odeur, dans les circonstances ordinaires, est faible, un peu suave; sa couleur est gris noirâtre, légèrement cendrée et piquetée. Certains cachalots le fournissent en grande quantité, et l'on cite un baleinier qui en trouva 50 livres dans les intestins d'un seul de ces animaux, et 130 livres dans ceux d'un autre. La Compagnie hollandaise des Indes orientales possédait une masse d'ambre du poids total de 982 livres; mais cette masse énorme résultait peut-être de l'agrégation des fèces de plusieurs cachalots, car à sa sortie des intestins,



u'on l'en extrait, l'ambre n'a pas habituellement la conque nous lui connaissons dans le commerce.

émis des opinions assez diverses et presque toujours fort sur l'origine de l'ambre. Avicène croyait que c'était un bii découlait de quelque fontaine de la mer; d'autres y ont excréments d'oiseaux, de crocodiles ou de phoques, et le les organes génito-urinaires ou biliaires des cachalots. olo avait déjà dit qu'il provient des baleines, c'est-à-dire ins Cétacés de grande taille; et les détails donnés par dans ses Exotica, par Kæmpfer dans ses Amænitates, ainsi Swediaur (1) et par les voyageurs modernes, ont montré que alots la fournissent exclusivement.

er et Caventou, qui en ont donné l'analyse à une époque prochée de nous, la regardaient comme formée par des illaires; mais la présence de débris de céphalopodes montre elle s'amasse dans l'intestin et point dans la vésicule biliaire iments n'entrent pas. La bile que l'ambre renferme est de la ée dans les intestins. D'après les chimistes que nous venons ner, elle y est représentée par 100 d'une substance assez à la cholestérine, qu'ils ont nommée ambréine. Des prinprants sont mêlés à cette ambréine et lui donnent son odeur. E Lille pensait, sans doute avec quelque raison, que cette ont l'analogie avec celle du musc a été souvent remarquée, e aux poulpes musqués (g. Eledon) dont les cachalots pafaire une ample consommation. On pourrait également r que l'ambre doit sa couleur noirâtre à l'encre de ces molet des autres céphalopodes dont ils se nourrissent. Quelteurs assurent que l'ambre s'amasse principalement dans m des cachalots.

substance a une pesanteur spécifique moindre que celle de dinaire (de 0,844 à 0,849). Elle est employée comme antilique et comme stimulant. Elle passe aussi pour avoir des tés aphrodisiaques.

probablement plusieurs espèces de cachalots, mais on n'a ore réussi à établir leur diagnose comparative, et le plus on les réunit encore sous la dénomination unique de *Phy- icrocephalus*. Il échoue quelquefois de ces animaux sur nos in cachalot est venu se perdre en 1741 à l'embouchure de , auprès de Bayonne (2); un autre a été laissé par le reflux

urnal de physique, 1784.

meuve (Dict. pharmaceutique, édition de 1693) dit que l'on trouve de

dans la baie de la Somme, le 19 janvier 1769, auprès de Saint-Valery, et, en 1784, trente ont échoué simultanément sur la côte de Bretagne, à Primelin, non loin d'Audierne (Finistère). On en voit aussi de temps à autre sur les côtes de la Grande-Bretagne ou sur celles de la Belgique, de la Hollande, du Hanovre, etc. (1). Leur présence dans la Méditerrannée est beaucoup moins certaine, et l'on ne mentionne encore comme étant de ce genre qu'un grand cétacé qui se perdit auprès de Nice en 1726. Mais était-ce bien un cachalot? C'est ce qui n'est pas démontré, et Risso n'y voit qu'une grosse espèce de dauphin, à laquelle il donne le nom de Delphinus Bayeri (2).

Autrefois la pêche des cachalots, de même que celle des baleines, se faisait principalement dans les régions du Nord; mais ils y sont devenus rares, et les progrès de la navigation ont permis de les poursuivre dans le Sud. Il a été publié, il y a quelque temps, en Amérique, une carte de la distribution hydrographique de ces animaux.

Les cachalots mâles deviennent notablement plus grands que les femelles.

La famille des ZIPHIDES réunit quelques espèces moins grandes que les cachalots véritables, et qui, sauf quelques petites dent rudimentaires, ne présentent qu'une ou deux paires de ces organd réellement comparables par leur volume aux dents des cachalots, lls se partagent en cinq genres, dont quatre ne comprennent qu'une seule espèce chacun. Ce sont les Hyperoodons (H. Butzkopf, de l'océan Atlantique; les Ziphius (Z. cavirostris, de la Méditerranée) décrits par G. Cuvier comme fossiles; les Berardius (B. Arnouxii, des parages de la Nouvelle-Zélande); les Dioplodons (D. densi-

l'ambre gris « aux côtes du Médoc, principalement lorsque le vent d'occident souffle impétueusement; » et Donadei (Journ. de physique pour 1790) rapporte en avoir trouvé aussi dans le golfe de Gascogne un morceau du poids d'un kilogramme et qui, d'abord mou et visqueux, acquit bientôt la solidité et la dureté de celui du commerce.

- (1) Albert le Grand a parlé du blanc de baleine d'après deux cachalots échosés l'un à Utrecht et l'autre sur les côtes de la Frise. Ambroise Paré en signale un autre laissé par les caux à l'embouchure de l'Escaut, à peu de distance d'Apvers, en 1577 (OEuvres complètes d'Amb. Paré, nouvelle édition. Paris, 1840, t. III, p. 779), et l'Écluse, que nous avons déjà cité, en a enregistré deux autres : l'un pour 1601, l'autre pour 1605. En 1723, il en vint un à l'embouchure de l'Elbe, et en 1788 douze périrent à Walderwick, sur la côte de Suffolk.
- (2) Lacépède cite un cachalot qui aurait été pris en 1715 sur les côtes de la Sardaigne; mais on n'a pas non plus la preuve que ce serait bien un cachalot véritable. On a aussi parlé d'animaux de ce genre pris dans l'Adriatique.

rostris, de la mer des Indes, et D. europœus, de la Manche), et les Mésoplodons (M. sowerbensis, ou Delphinus micropterus, de l'océan Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord).

La famille des DELPHINIDÉS se partage en cinq tribus, dont chacune offre quelque espèce digne d'être mentionnée ici.

Les PLATANISTINS comprennent trois genres fort curieux ayant encore une certaine analogie avec les précédents: ces genres sont ceux des Platanista ou Dauphins du Gange, des Inia ou Dauphins à long bec, de l'Amazone et de ses affluents, et des Stenodelphis, de l'embouchure de la Plata. Les anciens connaissaient déjà le plataniste, et nous savons par Élien qu'ils en recherchaient la matièra grasse pour en faire des emplâtres (1).

Les Delphinis se divisent en Lagenorhynques, Delphinaptères, Tursiops ou Tursio, Delphinus ou Dauphins véritables, et Delphinorhynques.

Les Orcins, en général plus gros que les autres et à rostre plus court, sont les genres Orque, Globicéphale, Grampus et Béluga.

Les Monodontins, ou Narwals, n'ont qu'une seule espèce, le Monodon monoceros, remarquable par la grande dent qui lui sort de la bouche comme une épée. Cette dent, qui est quelquefois double, fournit un très bel ivoire; on en donnait autrefois un prix fort élevé. Elle sert à cette espèce, qui est par excellence le Cétacé des mers polaires, à percer la glace de manière à pouvoir arriver jusqu'à la surface pour y respirer, et comme les narwals vivent en troupes, ce sont les mâles adultes qui sont spécialement chargés de ce soin.

Le Béluga serait peut-être mieux classé avec les Narwals, auxquels il ressemble à tant d'égards, qu'avec les Orcins, quoi qu'il manque de la grande dent des premiers. On a de la peine à le distinguer du narwal femelle, et les Groënlandais le désignent par le même nom.

Le Béluga, qui a reçu le nom générique de Delphinaptère parce qu'il manque de nageoire dorsale, a des dents aux deux mâchoires, tandis que les Narwals en manquent, ou du moins n'en ont d'autres que la grande défense qui les a fait appeler Monodon par Linné et Ceratodon par Pallas.

Les Phocenis, ou les Marsouins, sont le Marsouin de nos ners g. Phocena; et le Neomeris, espèce sans nageoire dorsale qui fréquente les côtes du Japon.

(1) Elien dit en parlant du Gange: « Cete procreat, quorum adeps unguentorum usum præstat. » Lib. XII, c. 41. On possède au musée de Copenhague la tête d'une très petite espèce de marsouins propres aux côtes du Groënland.

On mange encore dans beaucoup d'endroits la chair des dauphins, et l'usage n'en est pas même abandonné en France. Autrefois elle y était plus estimée, et Belon nous apprend qu'il en paraissait de son temps sur la table de François I<sup>er</sup>. La cervelle de ces animaux n'a pas comme leur chair le goût d'huile de poisson qui répugne dans cette dernière. Quant à leur graisse, elle sert pour l'éclairage; on l'utilise cependant aussi dans les arts.

Les côtes de la France et de la Belgique sont visitées ou même habitées constamment par une douzaine d'espèces de Delphinidés, dont voici les noms:

Orca gladiator (Orque, Epaulard ou Gladiateur) de la Méditerranée et de l'Océan;

Globicephalus melas ou Delphinus globiceps de quelques auteurs: de l'Océan et de la Manche;

Grampus rissonius ou Dauphin de Risso: de la Méditerranée; Grampus griseus ou Dauphin gris: de l'Océan;

Tursiops tursio ou Nésarnack: de la Méditerranée et de l'Océan; Delphinorhynchus rostratus: de l'Océan, de la Manche et de la mer du Nord;

Lagenorhynchus leucopleurus: de la mer du Nord, où les pêcheus l'appellent Temninck;

Delphinus delphis ou Dauphin proprement dit, nommé aussi Bædoie, etc.: de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche et de la mer du Nord;

Delphinus Tethyos: de la Méditerranée;

Delphinus marginatus: de la Manche, à Dieppe;

Delphinus dubius : de l'Océan;

Phocæna Rondeleti ou Marsoin proprement dit: de l'Océan, de la Manche et de la mer du Nord.

# Sous-ordre des Baleines.

Gros Cétacés dépourvus de dents apparentes et dont la mâchoire supérieure porte de longues papilles cornées constituant les fanons ou baleines du commerce. Ces animaux ne forment qu'une famille:

La famille des BALÉNIDÉS. Elle se subdivise elle-même en deux genres principaux : les vraies *Baleines*, ou Baleines congénères de la Baleine franche, et les *Rorquals* ou Baleines à ventre plissé, dont on fait deux sous-genres.

Ces Cétacés sont, avec les cachalots, les plus volumineux de tous

les Mammisères et aussi de tous les animaux existants; ils ont jusqu'à 60 pieds (20 mètres) et plus de longueur. Leur tête est plus forte à proportion que celle des Delphinidés, et elle est allongée ou régulièrement arquée; dans aucun cas elle n'est rensiée ni brusquement tronquée en avant comme celle des Physétéridés. Les mâchoires inférieures ont dans leur rainure gingivale de petites dents rudimentaires biparties qui n'apparaissent point à l'extérieur, et ne sont un peu reconnaissables que chez les jeunes sujets (4).

On recherche ces animaux pour leurs baleines ou fanons et pour leur huile. Leurs os servent à fabriquer du noir animal. On arme spécialement des navires pour la pêche des baleines, et les campagnes auxquelles cette pêche donne lieu sont toujours longues et difficiles, parce que ces grands Cétacés ont fui les baies plus rapprochées des pays civilisés, où on les prenait autrefois, ce qui a obligé les baleiniers à se rendre sur les côtes occidentales de l'Afrique, dans les parages du cap Horn, à la Nouvelle-Zelande et dans les mers du Japon, ainsi que sur la côte nord-ouest d'Amérique, ou dans les régions arctiques et antarctiques les plus voisines des pôles. Les Russes, les Danois, les Anglais, les Français et les Américains se livrent surtout à cette pêche.

Les Groënlandais sont très friands de la couche graisseuse sousépidermique des baleines mangée fraîche. Ils lui trouvent, disentils, un goût de fruit.

On prenait autrefois des baleines jusque sur les côtes de France, dans le golfe de Gascogne et dans d'autres parties des mers de l'Europe; mais on n'a que trop constaté qu'elles avaient abandonné successivement les parages où l'homme les inquiétait. Quelques naturalistes pensent, mais à tort, que c'étaient bien des baleines franches que l'on pêchait alors sur nos côtes; mais il est plus probable que c'étaient des rorquals, ou bien encore, des baleines australes, animaux qui, tout en étant devenus plus rares dans les mêmes régions, s'y montrent encore quelquefois. Comment, en effet, expliquer dans la première opinion que les vraies baleines ne viennent plus même individuellement dans nos mers.

Les Baleines proprement dites (g. Balæna) ont la partie rostrale du crâne étroite, fortement arquée et supportant de longs fanons noirs. C'est à cause de ce dernier caractère, et parce qu'elles sont plus massives et plus grosses, qu'on les préfère aux Rorquals. L'espèce des régions arctiques est le Balæna mysticetus; celles de

<sup>(1)</sup> Veis les travanz d'É. Geoffroy et ceux de M. Eschricht.

l'océan Atlantique et du Pacifique ontreçu plusieurs dénominations, mais on n'en distingue encore avec certitude qu'une seule sorte: celle nommée Balæna austrulis.

Les Ronquales (g. Rorqualus) ont, sous la gorge et sous le ventre, de grandes cannelures longitudinales formant comme des plis de la peau. Leur tête est plus allongée et moins arquée, et leurs fanons sont plus courts. Ces animaux sont aussi plus élancés et moins chargés de graisse que les baleines du genre précédent, Comme ils sont aussi plus vifs dans leurs mouvements et plus dangereux, et qu'ils donnent moins de profit, on évite le plus souvent de les poursuivre. Lorsqu'on les attaque, ils fuient horizontalement au lieu de plonger comme les baleines. L'huile qu'on en retire et qui passe quelquefois dans le commerce provient surtout d'individus échoués naturellement. Des échouages ont lieu de temps en temps sur nos côtes, et il se passe peu d'années sans que l'on n'en signale.

C'est aux Rorquals qu'appartiennent les baleines à longues na geoires (Balæna longimana, capensis, etc.), dont on a vu des exemplaires dans des lieux très éloignés les uns des autres, tels que les côtes de la Hollande, les îles Bermudes, le Cap et les mers de Japon. On en a fait un genre à part, sous le nom de Kyphobalæna. Quelques auteurs pensent qu'elles ne constituent qu'une seule espèce.

D'autres Rorquals, distingués génériquement sous le nom de Pterobalæna, ont les nageoires moins allongées; nous en avons de trois espèces dans les mers d'Europe: le Rorqual Rostré (Rorqualus rostratus) (1) qui vient presque sur nos côtes, soit dans l'Océan, soit dans la Manche et qu'on appelle aussi Pterobalæna communis, parce qu'il est plus répandu; le Rorqual GRAND (Pterobalæna gigas) et le Rorqual MINEUR (Rorqualus minor), qui se tient plus au Nord. Celui-ci n'a que quarante-huit vertèbres; sa longueur totale ne dépasse pas 10 mètres.

#### CHAPITRE IV.

# DES ÉDENTÉS OU MAMMIFÈRES TERRESTRES ET PLACENTAIRES QUI SONT HOMODONTES.

Les Édentés sont des mammifères terrestres, à génération placentaire, à dents uniformes et quelquefois nulles, dont les espèces,

(1) Répondant au Balana musculus de Linné. Il va jusque dans la Méditer-

bien moins nombreuses que celles dont nous avons parlé sous le nom de Placentaires hétérodontes, diffèrent aussi de celles-ci par la singularité de leurs formes, et leur sont toujours inférieures par l'ensemble de leurs caractères. Ces animaux sont en même temps assez différents les uns des autres pour qu'on les divise en plusieurs ordres, ou tout au moins en sous-ordres distincts. Comme ils n'ont aucupe importance, soit pour la médecine, soit pour l'industrie, nous en parlerons très brièvement et en leur conservant les noms de Tardigrades, Mégathères, Myrmécophages, Oryctéropes, Dasypades et Manides, sous lesquels ils ont été indiqués dans le tableau de la page 13.

## Sous-ordre des Tardigrades.

Les Tardigrades sont les mêmes animaux que l'on nomme aussi Paresseux, et dont Buffon a écrit l'histoire d'une manière assez peu exacte sous les noms d'Unau et d'Ai. La première de ces espèces est le type du genre Cholère (Cholæpus); elle est remarquable, entre autres particularités, par le grand nombre de ses côtes (24 paires); la seconde, et deux ou trois autres fort semblables à elle par l'ensemble de leur organisation, forment le genre Ai (Bradypus ou Achœus). Les Ai sont les seuls mammifères qui aient plus de sept vertèbres servicales. On leur en trouve tantôt huit, tantôt neuf, selon les espèces. Leur système artériel présente des particularités intéressantes. De même que les Cholèpes, ces animaux sont de l'Amérique équatoriale.

## Sous-ordre des Mégathères.

Ces espèces sont fossiles. C'étaient des animaux gigantesques, tous propres à l'Amérique, et dont les différents genres peuvent être rapportés à deux familles:

- 1º Les MÉGALONYCIDÉS, dont les mieux connus ont été décrits sous les noms de Lestodon, Mylodon, Megalonyx et Scelidotherium;
  - 2. Les MÉGATHÉRIDÉS, ou le g. Megatherium.

Quoique terrestres et très trapus les Mégathères avaient de grands rapports d'organisation avec les Tardigrades, qui vivent au contraire sur les arbres, et il serait peut-être plus conforme aux principes de la méthode naturelle de les classer dans le même groupe qu'eux.

ranée: c'est alors le Balanq antiquorum des auteurs, ou Balanopterus Aragons de Farines et Carcassonne.

## Sous-ordre des Myrmécophages.

Il y en a trois genres, souvent indiqués sous la dénomination commune de Fourmiliers: ce sont les Tamanoirs (g. Myrmecophaga), les Tamanouas (g. Tamandua) et les Myrmidons (g. Myrmidon, Didactyle, Dionyx ou Cyclothurus). Tous trois sont de l'Amérique équatoriale. Ils sont remarquables par l'absence de dents, par le grand développement de leurs glandes salivaires, et par la disposition pour ainsi dire filiforme de leur langue. Ils rentrent dans une famille unique, celle des MYRMÉCOPHAGIDES.

## Sous-ordre des Oryctéropes.

Animaux africains ne constituant qu'une seule famille (ORYC-TÉROPIDÉS), et qu'un seul genre, ORYCTEROPE (Orycteropus), peutêtre même qu'une seule espèce. On les trouve en Abyssinie, en Sénégambie et dans l'Afrique australe. Il est possible que l'on doive en rapprocher les grands Édentés fossiles en Europe, auxquels on a donné le nom de Macrotherium.

## Sous-ordre des Dasypodes.

Cesont les Tatous ou la famille des DASYPODIDES, dont les espèces, soit éteintes, soit vivantes, sont toutes américaines et se laissent aisément partager en plusieurs genres. Ces animaux ont des dents, mais ils n'en ont pas tous le même nombre. Leur peau est transformée sur le dessus de la tête, sur le dos et à la queue, en une cuirasse formée par un grand nombre de petits compartiments. On trouve de bons caractères pour la diagnose des genres dans la disposition, coalescente ou non, des zones de cette carapace, dans le nombre et la forme des dents, dans les variations du système digital et dans la disposition de la queue. Certains Tatous fossiles (g. Glyptodon, Hoplophorus, Chlamydotherium) atteignaient des dimensions gigantesques.

#### Sous-ordre des Munides.

Il comprend les Pangolins (g. Manis), qui forment dans la nomenclature mammalogique la famille des MANIDÉS. Leur principal caractère consiste en ce qu'ils ont, indépendamment de quelques poils, de nombreuses plaques onguiformes, formées de matière comée et disposées comme des écailles imbriquées sur leur tête, leur dos et leurs flancs, ainsi que sur leur queue et leurs pattes.

Ces animaux vivent en Afrique et dans l'Asie méridionale. En Guinée on mange leur chair. Leur similitude avec les Reptiles les a fait quelquefois appeler Lézards écailleux. On les connaît en zoologie sous les noms de Pangolins et de Phatagins, et l'on en fait souvent deux genres.

#### CHAPITRE V.

#### DES DIDELPHES OU MAMMIFÈRES MARSUPIAUX.

La quatrième grande division des Mammifères est celle des Maraquiaux, aussi appelés Didelphes, parce qu'ils répondent au genre Didelphis de Linné. Ces animaux, dont les formes rappellent fréquemment celles des Géothériens hétérodontes, et dont les dents sont aussi de plusieurs sortes comme celles de ces derniers, présentent la singulière particularité d'être dépourvus de placenta. Leurs fœtus ne séjournent que pendant un temps très court dans l'utérus, qui a une disposition particulière. Ils en sont expulsés par suite d'une sorte d'avortement normal, avant d'avoir terminé leur premier développement, et c'est aux mamelles, auxquelles ils restent suspendus immobiles pendant un certain temps, qu'ils le complètent.

Habituellement les organes mammaires sont entourés par un repli de la peau du ventre qui forme au-devant d'eux une sorte de poche : d'où le nom de Marsupiaux (tiré de marsupium, une bourse) qui a été donné aux mammifères sans placenta rentrant dans cette catégorie, et celui Didelphis qu'on laisse en propre aux marsupiaux américains, c'est-à-dire aux Sarigues; il s'appliquait dans Linné à tous les animaux à bourse, et faisait allusion au dédoublement de leur vagin, ou bien encore à la double gestation, interne d'abord et ensuite mammaire, qu'on n'observe que chez eux seuls.

Les Marsupiaux présentent, en outre, plusieurs particularités dignes d'être signalées. Leur cerveau montre une infériorité marquée sur celui de la plupart des mammifères placentaires. Le corps calleux y est rudimentaire; mais les lobes olfactifs, ainsi que les tubercules quadrijumeaux, y sont assez volumineux; cependant il y a quelquefois des circonvolutions à la surface des hémisphères. Le pénis des mâles est bifide et dirigé en arrière, tandis que celui des

Monodelphes l'est en avant. Chez les Marsupiaux le sérotum pend au-devant de sa racine. Le bassin est pourvu en avant du pubis d'une paire d'os accessoires, dits os marsupiaux, qui peuvent être considérés comme représentant une paire de fausses côtes abdominales. La tête supérieure du péroné est plus développée que che la plupart des Monodelphes; elle s'articule avec le fémur et représente homologiquement, par son extrémité supérieure, la saillie olécrânienne du cubitus; elle a même une petite rotule dans le tendon du biceps crural. Cette saillie en forme d'olécrâne du péroné et son articulation avec le fémur sont d'ailleurs une disposition dont on voit déjà la trace chez les Monodelphes insectivores et chez les Édentés, et on la retrouve avec plus de développement encore chez les Monotrèmes, qui sont bien évidemment les derniers de tous les Mammifères par l'ensemble de leur organisation.

Les Marsupiaux fournissent à l'Amérique la curieuse famille des Barigues ou Didelphidés, et à la Nouvelle-Hollande presque toute la population mammifère de ce continent. En effet, à part quelques Rongeurs, un certain nombre de Chauves-souris et les Monotrèmes dont il n'y a que deux genres, on ne connaît en Australie, en fait de mammifères, que des Marsupiaux, et ils y sont assez variés pour y remplir à certains égards les principaux rôles que les Monodelphes hétérodontes et homodontes jouent dans les diverses contrés de l'ancien continent; fait curieux qui acquiert un nouveau degré d'intérêt, si l'on remarque que certains mammifères fossiles, dont on recueille les débris sur le même continent, étaient aussi de mammifères marsupiaux.

Les espèces actuelles de ce groupe remarquable sont utiles à l'homme par leur fourrure (Kangurous, Phalangers, Thylacynes, Dasyures) ou par leur chair (Kangurous, Phalangers, etc.). On a proposé l'acclimatation de plusieurs d'entre eux dans nos contrées. Celle des Kangurous serait surtout à désirer, et l'on constate déjà avec satisfaction que ces animaux ont reproduit dans plusieurs parties de l'Europe : en Angleterre, par exemple, en Belgique, en France, dans le royaume de Naples et en Espagne. Ils fourniraient un excellent gibier dont on pourrait peupler nos forêts, et leur peau serait avantageusement employée comme fourrure. Indépendamment des Marsupiaux particuliers à l'Australie, il existe quelques animaux du même groupe dans plusieurs des archipels qui sont situés entre cette partie du monde et l'Inde continentale. Ainsi l'on en trouve à la Nouvelle-Guinée, et il y en a aux îles Moluques. Le continent asiatique n'en possède point, et il n'y en a pas non plus

dans l'Afrique ni dans l'Europe. Cependant il en a existé dans cette dernière pendant l'époque tertiaire (1).

Les différences par lesquelles les cinq groupes principaux de Marsupiaux se distinguent les uns des autres, sont assez importantes pour faire considérer chacun de ces groupes comme un ordre à part. Ainsi que nous l'avons fait pour les Édentés, nous ne les indiquerons ici que comme des sous-ordres, et comme ils ne possèdent non plus aucune propriété utilitaire bien saillante, nous ne tonsaererons qu'un petit nombre de lignes à chacun d'eux.

#### I. MARSUPIAUX AUSTRALIENS.

Ce sont les Phascolomes, les Syndactyles, les Dasyures, les Myrmécobies, auxquels s'ajoutent les Nototherium et les Diprotodons, genres éteints dont les espèces étaient supérieures en dimensions aux plus grands Marsupiaux existant de nos jours.

#### Sous-ordre des Phascolomes.

Ils me forment que la seule famille des PHASCOLOMYDÉS et le genre unique des PHASCOLOMES (Phascolomys) qui ont les doigts libres et au nombre de cinq à chaque pied, la queue tout à fait rudimentaire, et les dents de deux sortes (incisives et molaires). On les nomme aussi Wombats.

#### Sous-ordre des Syndactyles.

Ainsi appelés parce que leurs second et troisième orteils, qui sont grêles, sont réunis sous la peau jusqu'à la phalange on-guelle. Ils sont de quatre familles différentes:

La famille des MACROPODIDÉS ou Kangurous, dont il y a trois espèces à la Nouvelle-Guinée, les autres, assez nombreuses, étant de l'Australie et de la Tasmanie.

La famille des PHALANGIDÉS, partagée à son tour en trois tribus: les PHASCOLARCTINS (g. Phascolarctos ou Koala); les PHALANGISTINS (g. Phalangista ou Phalanger, Trichosurus, Pseudochirus et Dromicia); les PETAURISTINS ou Phalangers volants (g. Petaurista, Belideus et Acrobates).

(1) Ces Marsupiaux européens, dont la première espèce a été décrite par G. Cavier, paraissent avoir été fort rapprochés des Sarigues, et plus particulièrement des petites espèces de cette famille qui vivent dans l'Amérique méridionale.

Certains phalangers vivent à la Nouvelle-Guinée, aux îles Moluques et à Célèbes. On suppose que ceux de ces dernières îles ont peut-être été connus des anciens, et que Plutarque fait allusion à des phalangers lorsqu'il dit dans son Traité de l'amour des parents pour leurs enfants: « Fixez votre attention sur ces chats qui, après avoir produit leurs petits vivants, les cachent de nouveau dans leur ventre, d'où ils les laissent sortir pour aller chercher leur nourriture, et les y reprennent ensuite pour qu'ils dorment en repos. » Il est vrai que d'autres auteurs ont pensé qu'il s'agissait ici de chats de mer, c'est-à-dire de poissons de la famille des Squales, dont plusieurs sont vivipares.

La famille des TARSIPEDIDES ne renferme que le genre Tarsipes, dont l'espèce unique n'est pas plus grosse que la souris.

La famille des PÉRAMÉLIDÉS comprend les Péramèles ou les g. Chæropus, Perameles et Peragalea.

# Sous-ordre des Dasyures.

Ils représentent les Carnivores dans la sous-classe des Marsupiaux. Les uns ont les allures et la taille du loup, d'autres celle du glouton, d'autres encore celle des genettes, des fouines ou des belettes. Ils rentrent également dans une famille unique, celle des DASYURIDÉS. Leurs. genres ont été décrits sous les noms de Thylacynus, Sarcophilus ou Diabolus, Dasyurus, Phascogale et Antechinus. Une seule espèce est étrangère à l'Australie: c'est l'Antechinus melas, qui est de la Nouvelle-Guinée.

## Sous-ordre des Myrmécobies.

La famille des MYRMÉCOBIDÉS, formée du seul genre MYRMÉCOBIE (Myrmecobius), a de l'analogie avec celle des Dasyuridés; mais ses dents sont différentes, et elle a plus de molaires (‡) qu'aucun autre groupe de mammifères hétérodontes, soit monodelphes, soit didelphes.

#### II. MARSUPIAUX AMÉRICAINS.

Ils ont 50 dents (\(\frac{5}{4}\) incisives, \(\frac{4}{4}\) canines et \(\frac{7}{4}\) molaires de chaque côté); leurs pouces de derrière sont opposables, et ils n'ont pas la disposition des second et troisième orteils qui caractérise les Syndactyles, dont quelques-uns, les Phalangers par exemple, ont éga-



lement le pouce des pieds de derrière aussi opposable que celui des Singes ou des Lémuridés.

Ce sont les Sarigues ou la famille des DIDELPHIDÉS, divisée elle-même en quatre petits genres, sous les noms de Sarigues (Didelphis), Chironectes (Chironectes), Micourés (Micoureus) et Hémiures (Hemiurus). Les Didelphes fossiles en Europe sont provisoirement classés dans cette famille sous le nom générique de Peratherium.

#### CHAPITRE VI.

#### DES MONOTRÈMES OU MAMMIFÈRES ORNITHODELPHES.

Les derniers des Mammifères sont, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les Échidnés et les Ornithorhynques, deux genres propres à l'Australie, qui ne comprennent probablement qu'une espèce chacun. Leur organisation, considérée d'abord comme très paradoxale, devient plus facile à interpréter, si on les reporte à leur véritable place dans la classification, c'est-à-dire au point où s'opère le passage de l'organisation mammifère à celle des Ovipares aériens. Toutefois ces animaux ne sont pas, comme on l'a cru d'abord, dépourvus de mamelles, et le produit de leur conception ne sort pas du corps des femelles sous la forme d'un œuf ordinaire pourvu d'une coquille calcaire et propre à subir extérieurement son développement.

Les tubes galactophores des Monotrèmes sont considérables, mais ils sont pour ainsi dire dissociés, et leur point d'affleurement à la surface de la peau des flancs ne se relève pas sous forme de tetine ou mamelon; quant à leurs œufs, ils apparaissent dans l'ovaire sous la forme d'ovules plus volumineux que ceux des autres mammifères, et lorsqu'ils sont passés dans les oviductes (il n'y a point ici d'utérus, ni par conséquent de trompes proprement dites), ils y subissent leur développement embryonnaire et fætal, mais sans fournir de placenta, et c'est lorsque le fætus est à terme qu'il déchire ses enveloppes pour venir au monde extérieur à la manière de celui des Ovovivipares (vipères, blennies, squales, etc.). Un autre caractère des Échidnés et des Ornithorhynques qui révèle aussi leur infériorité par rapport au reste des mammifères est de n'avoir qu'un seul orifice terminal pour les organes de la génération, de l'urine et de la défécation : ce qui constitue un véritable cloaque analogue à

celui des Oiseaux. C'est à ce caractère, qu'on ne retrouve dans aucun autre groupe de la même classe, que ces animaux doivent le nom de *Monotrèmes* par lequel on les désigne collectivement. Celui d'Ornithodelphes que de Blainville leur a imposé fait allusion à la ressemblance de leurs organes génitaux femelles avec ceux des Oiseaux.

Ces particularités remarquables ne sont pas les seules que présentent les animaux de ce groupe. Leur bassin porte des os marsupiaux aussi développés que ceux des Didelphes les mieux doués sous ce rapport, et leur appareil scapulo-sternal ressemble autant à celui des Sauriens qu'à celui des Mammifères. Le manubrium, ou partie antérieure du sternum, s'y divise en deux branches ayant la forme d'un T, et, en même temps qu'il y a chez les Monotrèmes une omoplate et une clavicule bien développées, il existe aussi à leur épaule un os coracoïdien distinct, ce qui ne s'observe que chez les Ovipares.

Les deux genres de cette sous-classe servent l'un et l'autre de type à un ordre particulier.

#### Ordre des Échidnés.

Animaux terrestres; fouisseurs, dépourvus de dents, ayant les lèvres enveloppées dans un étui corné, ce qui constitue une sorte de bec ou de rostre; seur cerveau a des circonvolutions.

La famille des ÉCHIDNIDÉS ne renferme que le seul genre ÉCHIDNE (Echidna), qui a pour principaux caractères génériques d'avoir le corps en partie recouvert de piquants aigus, la queue courte, le rostre assez allongé et comme tubulaire, la langue longue et filiforme, les ongles forts et bien disposés pour creuser le sable. La seule espèce authentique est l'ÉCHIDNÉ ÉPINEUX (Echidna hystrix), qui dépasse peu la grosseur du Hérisson, mais qui a les formes moins ramassées.

#### Ordre des Ornithorhynques.

Animaux nageurs, palmipèdes, à cerveau lisse, à dents de consistance cornée peu nombreuses et de forme obsolète, à bec corné, élargi et aplati.

La famille des ORNITHORHYNCHIDES est composée du seul g. ORNITHORHYNQUE (Ornithorhynchus), formé par l'ORNITHORHYNQUE PARADOXAL (Ornithorhynchus paradoxus). Cet animal vit dans les rivières ou dans les lacs; la membrane de ses pattes antérieures déborde les ongles; son bec rappelle en quelque sorte celui des Ca-

nards; ses poils ne sont pas épineux; sa queue est de longueur médiocre et subaplatie. De même que l'Échidné, l'Ornithorhynque vit à la Nouvelle-Hollande; c'est aussi un animal peu volumineux. L'ergot corné que les mâles ont près du talon a passé pour venimeux, mais il ne l'est pas : c'est un organe qui sert à faciliter le rapprochement des sexes.

# CLASSE DEUXIÈME.

OISEAUX.

Les Oiseaux forment, sans contredit, la plus naturelle des cinq classes dans lesquelles on a divisé les animaux vertébrés, et leur caractéristique est facile à établir. Les plumes dont leur corps est couvert sont des organes phanériques de même nature que les poils, mais bien différemment conformés ; elles fournissent leur signe distinctif le plus apparent. En outre, les mâchoires des Oiseaux sont garnies d'un bec corné au lieu d'avoir des lèvres molles, comme ceiles de la plupart des Mammifères, et elles manquent de dents; leurs membres antérieurs n'ont que trois doigts, plus ou moins incomplets, et ils portent sur toute la longueur de la main ainsi que sur l'avant-bras, des pennes ou plumes plus longues que les autres, qui dans le plus grand nombre des espèces étendent considérablement la surface de ces membres et les transforment en larges rames appropriées à la locomotion aérienne. C'est ainsi que les membres antérieurs des Oiseaux sont transformés en ailes. Leurs membres postérieurs servent seuls à la marche. Ils ont ordinairement quatre doigts; quelquefois moins, jamais plus. Le nombre des phalanges y varie de deux à cinq. Le doigt postérieur, appelé pouce, n'en a que deux; mais les phalanges des autres doigts augmentent progressivement en nombre à partir de l'interne jusqu'à l'externe.

Les os métatarsiens des trois doigts principaux sont soudés ensemble en une pièce unique; leur forme est allongée et ils ne portent point sur le sol, de telle sorte que le talon est toujours plus ou moins relevé, ce qui fait souvent prendre son articulation pour celle du genou et le véritable métatarse pour la jambe. Ces os métatarsiens, à l'ensemble desquels on donne dans les descriptions ornithologiques le nom de tarse, sont habituellement recouverts par un épiderme d'apparence écailleuse. Cependant ils sont garnis de plumes dans certaines espèces. Des plumes plus fortes que celles du corps, comparables à celles des ailes et constituant aussi de véritables pennes, sont implantées à la partie postérieure du corps des Oiseaux; elles sont supportées par les vertèbres coccygiennes, et constituent ce qu'on nomme leur queue, sorte de gouvernail qui leur est très utile pour se diriger pendant le vol (1).

A ces caractères extérieurs on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, qui, pour appartenir à des organes profonds, n'en sont pas moins importants. Ceux que l'on tire du squelette sont assez nombreux: la mâchoire inférieure est décomposée en plusieurs pièces, à droite et à gauche, comme chez les autres Ovipares, et elle s'articule avec le crâne par l'intermédiaire d'un os tympanique distinct (os carré); l'ossification de la boîte crânienne est précoce; il n'y a qu'un condyle occipital; les vertèbres cervicales sont toujours plus nombreuses que chez les Mammifères ou les Reptiles (on en compte de 11 à 24 suivant les genres); il n'y a pas de vertèbres lombaires indépendantes de la région iliaque; le sacrum est formé d'un nombre d'éléments vertébraux plus considérable que chez les autres animaux; les vertèbres caudales sont toujours peu nombreuses, et le plus souvent l'os qui les termine et qui supporte les rectrices, est en forme de soc. On peut reconnaître, en l'examinant dans la série des espèces, que cet os coccygien terminal est lui-même formé par la coalescence de plusieurs corps vertébraux. Les côtes ont presque toujours des apophyses récurrentes, soit articulées, soit ankylosées sur le milieu de leur bord postérieur. Le sternum est

(1) C'est ce qui avait engagé de Blainville à donner aux Oiseaux le nom de Pennifères, mais ce terme n'a pas prévalu. Les plumes de certaines espèces d'Oiseaux sont remarquables par la singularité de leur forme, par leur couleur os par leur éclat métallique; aussi sont-elles recherchées comme objets d'ornement, ou comme moyens de préserver du froid.

La plupart de celles qui sont employées appartiennent à la catégorie des pennes (Autruche, Coq, etc.); d'autres sont de l'ordre de celles qu'on nomme couver-lures, et qui dans la condition ordinaire garantissent la base supérieure ou inférieure des pennes alaires ou caudales (Paradis, Marabous, Paon, Aigrette). On utilise aussi comme fourrure les plumes proprement dites, c'est-à-dire celles du corps (Grèbe, Manchot, etc.); ou comme coussins (Poule, etc.). Le duvet n'est pas moins précieux (Cygne, Eider, etc.). L'édredon est un duvet fourni par une espèce de Canard propre aux régions du Nord, l'Eider (Anas mollissima).

En 1853 il est entré en France 104,390 kil. de plumes de toute espèce, représentant une valeur de 703,639 fr. L'Algérie compte dans cette importation pour 384 kil. de plumes blanches d'Autruche, à 100 fr. le kil., et 316 kil. de plumes makes, à 10 fr. le kil.

grand et large; une forte saillie caréniforme, nommée brechet, s'élève sur sa face antérieure dans la plupart des espèces. Elle a été comparée à la quille d'un navire: son principal usage est de fournir une insertion plus solide aux muscles pectoraux, dont le développement est ici proportionné à celui des ailes. Le bord postérieur du sternum est souvent échancré, d'autres fois simplement festonné, ou même entier, dispositions qui ont une fixité remarquable dans les différentes espèces de chaque sous-ordre, et dont on tire de bonnes indications pour la classification. L'épaule de tous les Oiseaux est composée de trois paires de pièces (omoplates, clavicules, dont la réunion forme la fourchette, et os coracoïdiens ou présischions); le bassin manque de symphyse pubienne, sauf chez l'Autruche, et ses trois paires d'os (ilium, pubis et ischion) ont une disposition et un développement particuliers. Le coude des Oiseaux présente souvent un sésamoïde rotuliforme, sésamoïde qui est même double dans le Manchot; le radius et le cubitus restent séparés l'un de l'autre; le squelette de la main est incomplet; le péroné est grêle et rudimentaire; il n'y a pas de véritable tarse; les trois métatarsiens principaux sont déjà réunis en un canon unique au moment de l'éclosion; le quatrième est rudimentaire.

Les os des Oiseaux manquent presque toujours, et cela de très bonne heure, de substance médullaire; ils reçoivent dans leur intérieur une certaine quantité d'air qui leur est fournie par l'appareil respiratoire, ou même par l'oreille et les narines; ce dernier cas est celui des os du crâne. Cet état de *pneumaticité* est l'un des traits caractéristiques des animaux de cette classe.

Le poumon des Oiseaux diffère aussi à plusieurs égards de celui des Mammifères; il communique avec des sacs aériens, auxquels la disposition presque toujours rudimentaire du diaphragme permet de s'étendre dans l'abdomen. Le cœur ressemble à celui des Mammifères, et la circulation est double comme celle des animaux de cette dernière classe, ce qui, joint à une respiration plus active (on dit qu'elle est double et que celle des Mammifères est simple), donne aux Oiseaux une température plus élevée encore que celle des animaux mammifères (de 39 à 44°). Cette plus grande production de chaleur est en rapport avec une plus grande énergie des fonctions vitales, et surtout avec une plus grande activité locomotrice.

Le cerveau des Oiseaux est moins parfait que celui des Mammifères. On n'y trouve que des faibles rudiments du corps calleux et de la voûte; le cervelet y est proportionnellement volumineux, surtout dans son vermis; il n'y a que deux tubercules optiques (les tubercules quadrijumeaux des Mammifères; mais ils sont grands et rejetés sur le côté, et les hémisphères), qui ne sont pas assez étendus pour les recouvrir, sont lisses ou à peine sillonnés à leur surface. Les tubercules olfactifs sont rudimentaires.

Quant aux organes des sens, ils participent à cette dégradation. Celui du goût est presque toujours imparfait. Les cavités olfactives ont peu d'étendue. Il n'y a pas de véritable conque auditive, et l'oreille moyenne n'a qu'un seul osselet, qui répond à l'étrier. Mais l'œil le cède peu à celui des Mammifères et paraît même lui être supérieur à certains égards. On y remarque toujours une troisième paupière; la partie antérieure de la sclérotique est soutenue par un cercle de pièces osseuses; enfin il est presque toujours pourva intérieurement d'un repli de la choroïde auquel on donne le nom de peigne. Les Oiseaux devant voir de fort loin, leur cristallin est presque toujours déprimé; néanmoins celui des espèces aquatiques approche plus ou moins de la forme sphérique, et il ressemble sous ce rapport à celui des Poissons ou des Mammifères aquatiques.

La voix des Oiseaux est variée et souvent très agréable; son organe principal réside dans une modification de la trachée-artère au point qui avoisine les bronches: on le nomme larynx inférieur. Cet organe est quelquefois assez compliqué dans celles de ses parties qui entrent en vibration, et l'on y trouve des muscles particuliers. Leur nombre s'élève jusqu'à cinq ou six paires dans nos Oiseaux chanteurs et chez les espèces exotiques qui ont une voix analogue.

Si nous examinons maintenant les viscères de la digestion et ceux de la reproduction, nous y remarquerons des particularités non moins curieuses. La bouche manque de dents; la partie inférieure de l'æsophage est souvent dilatée en jabot; la portion de l'estomac qui répond au cardia est fortement crypteuse : elle reçoit le nom de ventricule succenturié. Au contraire, les parties qui dépendent de la région pylorique sont souvent renforcées par un grand développement musculaire, et elles constituent un gésier, ce qui a lieu chez le Moineau, le Coq, le Canard, etc. L'intestin est plus ou moins long, suivant la spécialité du régime, et l'on y remarque, principalement dans les Oiseaux qui se nourrissent de substances végétales, un double cæcum qui est quelquefois fort allongé; en outre diverses espèces ont un troisième cæcum, lequel est toujours rudinnentaire et placé sur le trajet de l'intestin grêle.

Le rectum aboutit dans la poche nommée cloaque, qui ressemble au cloaque des Monotrèmes et de beaucoup d'Ovipares. Cette poche lui est commune avec la terminaison des ureteres [1] et celle des conduits génitaux (oviductes ou canaux déférents, suivant le sexe). Les ovaires des Oiseaux sont médians; leur oviducte gauche est le seul qui se développe.

La génération de tous les oiseaux est Ovipare, et leurs œufs sont enveloppés d'une coque calcaire. Ces œufs, une fois pondus, ne se développent qu'à la condition d'être soumis à une température constante, à peu près aussi élevée que celle des Oiseaux eux-mêmes, et les femelles les convent, du moins dans la plupart des espèces. Cependant l'Autruche les place dans le sable chaud du désert, ce qui suffit le plus souvent à leur éclosion. Le Megapodius tumulus, oiseau gallinacé de la Nouvelle-Hollande, les recouvre d'une couche épaisse de débris vegétaux dont la fermentation leur fournit autant de chaleur qu'il en faut pour les faire éclore. Les Anis et quelques autres espèces couvent en société.

On peut faire incuber artificiellement les œufs de tous les Oiseaux. Déjà les anciens Égyptiens pratiquaient cet art, et la même industrie subsiste encore dans leur pays ainsi que sur quelques points de l'Inde. On l'a perfectionnée en Europe, et l'on voit dans certaines villes des couveuses artificielles qui font éclore des Poulets par centaines. C'est un genre d'industrie qui paraît appelé à rendr d'incontestables services.

Les œufs de la Poule contiennent en moyenne 15 grammes 2 décigrammes de jaunc et 23 grammes 6 décigrammes de blanc.

Le blanc d'œuf ou albumen est en grande partie composé d'al-

(1) Les Autruches rendent une urine liquide qui s'amasse dans un réservoir particulier dépendant de leur cloaque. L'urine des autres Oiseaux est au contraire épaisse et boueuse; elle renferme une grande quantité d'acide urique sous forme d'urate d'ammoniaque. Le guano, qu'on rapporte en si grande quantité des tles situées près de la côte occidentale de l'Amérique équatoriale où s'abritent un nombre immense d'Oiseaux aquatiques, est essentiellement formé par l'urine desséchée de ces animaux. C'est une substance très azotée, et dont on fait un excellent engrais. L'urine de nos espèces domestiques a des propriétés analogues. On a autrefois employé en médecine l'urine ou même toute la fiente des Oiseaux, et dans les anciennes pharmacopées il est souvent question sous ce rapport de celle des espèces suivantes:

Hirondelles: leurs excréments ont été employés en topique contre les ophthalmies:

Huppes: leurs excréments ont passé pour résolutifs; Pigeons: leur fiente a servi à faire des topiques. 104 OISEAUX.

bumine; il renferme cependant aussi quelques sels et un principe sulfuré. Coagulé par la chaleur, il devient opaque et prend une belle couleur d'un blanc mate. Celui du Vanneau devient au contraire transparent, opalin et verdâtre. Il est alors tellement dur, qu'on peut le tailler en petites pierres qui sont employées dans plusieurs contrées de l'Allemagne pour la bijouterie commune. Le blanc d'œuf non coagulé est plus fluide dans certaines espèces d'œufs

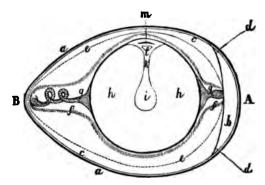

Fig. 13. — Coupe théorique de l'œuf de la Poule (\*).

que dans ceux de Poule; quelquefois sa consistance est comme gélatineuse.

Le jaune d'œuf ou vitellus est blanc et séparé de lui par une membrane propre dite vitelline. Il est formé en très grande partie d'une matière grasse phosphorée et d'une petite quantité d'albumine ainsi que de certains sels, et il donne un abondant précipité d'un principe azoté particulier que MM. Dumas et Cahours ont appelé vitelline. MM. Valenciennes et Fremy, qui ont étudié plus récemment ce principe, lui trouvent une très grande analogie chimique avec la fibrine.

Indépendamment des produits que nous avons déjà mentionnés, les Oiseaux sont précieux par leur chair, et l'on peut citer parmi

<sup>(\*)</sup> A et B. Gros bont et pelit bout de l'œuf. a. Coquille, b. Espace vide entre la coquille et l'œuf ou chambre à air. c. Membrane extérieure du blanc. d. d. Limites du blanc da côté de la chamb à air. e. c. Limites des couches fluides et des couches épaisses ou profondes du blanc. f. f. Couches très épaisses ou tont à fait internes du blanc. g. g. Les chalaxes, sortes de ligaments glaireux qui servent de moyen d'anion entre la membrane de l'albumen et le juune. h. h. Le jaune enveloppé par la membrane vitelline, i. Cavité centrule du jaune qu renferme une mutière claire communiquant par un canal (k) avec les cellules qui forment le camulus proligère (t), m. La cicatricule, tache blanche adhérente à la surface du jaune et qui pendant l'incubation devient le lieu du premier développ ment embryonuaire.

eux d'excellents gibiers ainsi que des espèces domestiques donnant lieu à une exploitation lucrative, quoique susceptible de faire encore de grands progrès. Les œufs des Oiseaux occupent dans l'alimentation une place aussi importante que leur propre chair, la substance vitelline et l'albumine dont ils sont formés étant au nembre de nos meilleurs aliments azotés. La multiplicité des préparations auxquelles ils se prêtent, et la facilité avec laquelle on les conserve, les rendent également précieux.

A l'époque de la ponte, on va chercher dans certains parages du Nord, les œufs des Oiseaux aquatiques; les peuples de l'Afrique recueillent ceux des Autruches, et il en est de même dans beaucoup d'autres lieux pour les œufs de certains autres Oiseaux; mais l'importance de ceux de la Poule est supérieure à celle de toutes les autres. Sur tous les points du globe on élève ce précieux volatile, et ses œufs sont une des bases de l'alimentation.

On vend sur les seuls marchés de Paris plus de 140 millions d'œufs de Poule chaque année, sans compter ceux que les consommateurs reçoivent directement du dehors ou qui sont pondus en ville, et dont le total peut être évalué à un sixième du chiffre précédent. Indépendamment des œufs qui sont consommés sur son propre territoire, la France en exporte encore pour l'Angleterre presque autant qu'il s'en mange dans Paris.

Les œufs sont non-seulement employés comme substance alimentaire, ils ont aussi de nombreux usages dans l'industrie des vins, et dans beaucoup d'autres circonstances. Ils sont aussi très souvent utilisés en pharmacie.

Autrefois on attribuait des propriétés particulières à leur coquille (putamen ovi), qui entre encore dans quelques poudres dentifrices; à leur pellicule (pellicula ovi), que l'on donnait comme fébrifuge dans les cas de fièvres intermittentes; au blanc d'œuf (albumen ovi); au jaune d'œuf (vitellus ovi); à l'huile qu'on extrait de leur jaune durci (olea ovi). Fraiche, elle est douce. On s'en sert contre les gercures des seins, contre les hémorrhoïdes, contre les engelures, etc.

Les œufs entrent dans la pommade antilaiteuse et dans les lavements adoucissants; on s'en sert aussi pour l'emplatre jaune, pour la mixture analeptique, pour l'alcool albumineux et pour la mixture antiaphteuse.

L'analogie qui existe, sous certains rapports, entre la composition chimique des œufs et celle du lait des Mammifères a fait supposer récemment qu'on pourrait les substituer à ce dernier dans l'alimentation des nouveau-nés. C'est ainsi que le fait vulgaire de la fabri-

cation du lait de Poule ou bouillon à la reine, a presque acquis auprès de quelques savants l'importance d'une théorie scientifique. M. le professeur Joly a publié un mémoire sur ce point, parmi ceux de l'Académie de Toulouse et dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. Il en a également fait le sujet de sa thèse inaugurale pour le doctorat en médecine (t).

- Il y a des Oiseaux sur tous les points du globe, aussi bien à la surface des continents que dans les archipels ou sur les moindres lles, et beaucoup de ces animaux sont essentiellement nageurs. Les ornithologistes modernes qui ont, il est vrai, compté comme espèces beaucoup d'Oiseaux qui n'eussent été pour Buffon et même pour Cuvier ou de Blainville que de simples variétés, portent à 8 300 km nombre des Oiseaux actuellement connus; ils comprennent toute fois dans ce chiffre les quelques espèces éteintes que l'examen des débris fossiles recueillis dans plusieurs dépôts tertiaires, principale ment en Europe, a permis de classer génériquement. Le nombre des Oiseaux actuels est donc très considérable si on le compare à celul des Mammifères ou des Reptiles. Les particularités si remarquables qu'ils présentent dans leur genre de vie, l'art qu'ils apportent dans la construction de leurs nids ou dans l'éducation de leurs petits, sont des plus curieux; mais les développements qu'ils exigeraient néces siteraient plus de place que nous n'en pouvons accorder à l'ornithe logie tout entière. Nous chercherons seulement à donner au lecteur une idée exacte de la classification des Oiseaux, et en même temps que nous ferons cet exposé nous continuerons à signaler les substances que certaines espèces d'Oiseaux fournissent à l'économie domestique ou à l'industrie.

Classification. — Ainsi qu'on en a souvent fait la remarque, la classification des Oiseaux présente encore plus de difficultés que celle des Mammifères. Quoique les espèces y soient plus nombreuses et plus semblables entre elles, on a plus de peine à les répartir en groupes naturels, et dans la plupart des cas la subordination de ces groupes les uns par rapport aux autres y est en même temps incertaine. Les caractères du bec, des narines et des pattes, auxquels on a presque toujours eu recours, sont loin d'avoir la même importance que ceux que l'on obtient de la dentition et des pieds envisagés chez les Mammifères, et le cerveau des Oiseaux a été bien moins étudié que celui de ces derniers animaux. Aussi les ornithologistes, presque entièrement privés d'une base précise sur laquelle ils puissent faire reposer leurs classifications, ont-ils

<sup>(1)</sup> Faculté de Paris, année 1851.

went changé du tout au tout leurs systèmes, et cette instaité se trouve parfois dans les travaux d'un même auteur sans 'on le voie arriver pour cela à des résultats plus définitifs.

Tel auteur place à la tête de la classe les Autruches, tandis que autre y met au contraire les Oiseaux de proie, ou bien encore Perroquets.

Brisson admettait vingt-trois ordres d'Oiseaux, tandis que Linné, rier et beaucoup d'autres avec eux n'en reconnaissent que six. In est également très éloigné d'être d'accord à propos de la séion des groupes.

l'observation anatomique n'a pas encore permis de triompher toutes ces difficultés, mais elle a néanmoins conduit à quelques altats qui méritaient d'être pris en considération. C'est du canal stinal, du cerveau et surtout du squelette, qu'elle a tiré ses lleures indications.

es données fournies par le squelette, et plus particulièrement le sternum et ses annexes, sont principalement dues aux rerches de Blainville ainsi qu'à celles de l'un de ses élèves, Lherminier, aujourd'hui médecin praticien à la Guadeloupe. sont une grande importance lorsque l'on cherche à établir lélimitation des groupes naturels de cette classe. C'est ce que is essayerons de faire voir en traitant successivement des six ègories admises par Cuvier, et en cherchant à établir les moditions principales dont chacune d'elles est susceptible.

Nous en parlerons conformément au suivant, mais sans prétendre 71 indique définitivement la série naturelle des groupes.

| Ordres admis par G. Cuvier.          | Divisions à établir dans ces ordres.                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. ACCIPITRES                        | Accipitres diurnes. Accipitres nocturnes.                              |
| 2 et 3. Grimpeurs et Pas-<br>SEREAUX | Perroquets, Grimpeurs. Dysodes. Syndactyles. Déodactyles.              |
| 4. GALLINACÉS                        | Gallides.<br>Colombins.                                                |
| S. ECHASSIERS                        | Brévipennes ou Courours.<br>Hérodiens.<br>Limicoles.<br>Macrodactyles. |
| 6. PALEFFEDES                        | Cryptorhines. Longipennes. Lamellirostres. Plongeons. Vanchots.        |

#### Ordre des Acelpitres.

Les Accipitres ou Oiseaux de proie, dont les principaux caractères consistent dans la forme crochue et acérée des ongles, dans la disposition également crochue du bec, et dans la présence à la base de ce dernier d'une membrane appelée cire, se laissent facilement partager en deux groupes principaux dont nous ferons seulement des sous-ordres, pour rester autant que possible dans les errements suivis par la majorité des auteurs; ces deux sous-ordres sont ceux des Accipitres diurnes, qui chassent de jour, et des Striges ou Accipitres nocturnes qui chassent pendant la nuit ou au crépuscule.

## Sous-ordre des Accipitres diurnes.

Ces oiseaux, les plus redoutables de tous par leurs habitudes carnassières, représentent dans la classe qui nous occupe les espèces carnivores de la série des Mammifères. Ils se rapportent à deux familles principales.

La famille des VULTURIDÉS ou Vautours, qui répond à l'ancien genre *Vultur*, n'est pas aussi bien armée que celle dont nous parlerons ensuite. Elle a des espèces dans les deux continents, mais elle n'en fournit aucune à l'Australie.

Les Vulturidés propres à l'ancien continent rentrent dans les genres Vultur, Otogyps et Neophron; nous en avons plusieurs dans le midi de l'Europe. Ceux d'Amérique sont les Sarcoramphus, ou Condors, les Gryphus, les Cathartes et les Coragyps.

Les GYPAETES (g. Gypaetus) qui fréquentent les grandes montagnes du midi de l'Europe et de l'Asie ainsi que celles du nord de l'Afrique, établissent une sorte de transition entre les Vulturidés et les Falconidés. Leur espèce européenne est connue en Suisse sous le nom de Læmmergayer.

De Blainville rapprochait des Vulturidés une espèce d'oiseaux un peu plus grande que les Vautours ordinaires, mais plus lourde et à ailes rudimentaires et inutiles au vol, qui fut trouvée à l'île Maurice par les premiers navigateurs qui y abordèrent à la fin du xv' siècle. Cet oiseau, dont la race fut bientôt anéantie, est souvent cité sous le nom de Droxte (Didus ineptus). On ne le connaît plus que par un petit nombre de débris, restés dans les collections européennes, principalement en Angleterre, en Hollande et en Danemark. Sa classification est encore incertaine et l'on a proposé de le placer tantôt auprès des Vautours, tantôt avec les

ruches, tantôt avec les Albatrosses, tantôt avec les Pigeons, squ'aucune de ces manières de voir ait réellement prévalu. endant il paraît certain qu'on ne doit associer le Dronte ni aux ruches et autres Brévipennes ni aux Palmipèdes. L'étude de ostéologie décidera si c'est un Vulturidé ou un Colombin.

a famille des FALCONIDÉS ou Faucons est bien plus nomise en espèces que celle des Vautours. On lui en connaît deux cent soixante-quinze environ.

le se partage en tribus et en genres sous les noms d'Aigles, tours, de Milans, de Faucons (Falco), de Buses, de Busards, de cara, de Gerfauts, de Pygargues, etc., etc.

meuve et d'autres auteurs d'anciennes pharmacopées citent ieurs médicaments que l'on tirait de leur temps du fiel, de la e et de quelques autres produits de ces oiseaux. Leur fiente principalement recherchée à cause de l'urée qui s'y trouve le dans une grande proportion.

ESECRETAIRE (g. Secretarius ou Gypogeranus), dont quelques aus forment une famille à part, ressemble beaucoup aux Falcos par son apparence générale; mais ses tarses sont allongés me ceux des Échassiers. C'est un oiseau coureur qui fait la se aux serpents, et que l'on trouve dans l'Afrique australe.

## Sous-ordre des Striges.

es Striges ou Oiseaux de proie nocturnes sont moins nombreux les Falconidés, cependant on en a décrit cent cinquante es-s environ. Linné réunissait celles que l'on connaissait de son ps dans le genre unique des *Strix*, aujourd'hui la famille des IGIDÉS.

s oiseaux, que les naturalistes modernes ont partagés en diffés genres, fournissent à nos contrées les espèces appelées Grand, Hibou, Hulotte, Chevèche, Scops ou Petit-Duc, Effraye, etc. et l'Effraye, elles ont pour caractère commun d'avoir deux incrures au bord inférieur du sternum; tandis que les Accies diurnes n'y ont qu'une seule paire de trous, lesquels mannt même dans beaucoup d'espèces.

#### Ordres des Grimpeurs et des Passereaux.

es Grimpeurs et les Passereaux sont également des Oiseaux pasformes. Leur réunion constitue un ensemble très considérable pèces, en général moins grosses que celles des autres ordres. Le nom de Grimpeurs ou Zygodactyles appartient en propre à celles qui ont deux doigts dirigés en avant, et deux en arrière, comme les Perroquets, les Pics et les Coucous, et l'on a confondu sous la dénomination de Passereaux toutes celles qui n'ont qu'un seul doigt en arrière, les trois autres étant dirigés en avant comme ceux de tous les autres oiseaux. La plupart de nos petites espèces appartiennent à cette catégorie des Passereaux, pour laquelle on n'a pas trouvé de meilleure définition que de dire qu'elle manquait des caractères propres aux autres ordres, sans en présenter aucun qui lui fût spécial. Il est possible néanmoins, si l'on examine avec plus de soin les particularités distinctives des Passereaux, et surtout si l'on décompose ce groupe en ses véritables éléments, d'arriver à en donner une définition moins imparfaite.

On peut admettre einq groupes principaux d'oiseaux passériformes, soit Grimpeurs, soit Passereaux véritables, et chacun de ces groupes semble devoir être considéré comme constituant un sousordre distinct. Ce sont ceux des *Perroquets*, des *Grimpeurs*, des *Dysodes*, des *Syndactyles* et des *Déodactyles*.

## Sous-ordre des Perroquets (1).

 Les Perroquets ou Préhenseurs ont le bec fort et recourbé à sa pointe, sans qu'il soit pour cela semblable à celui des Rapaces. Leur langue est épaisse, charnue, habituellement dactyloïde. Ils ont en général les tarses courts, et leurs doigts, qui sont robustes. sont zygodactyles, c'est-à-dire dirigés deux en avant et deux en arrière. Ces oiseaux sont essentiellement grimpeurs, et à cet effet ils se servent également de leur bec et de leurs pieds. Presque tous passent la plus grande partie de leur vie sur les arbres; quelquesuns seulement préfèrent se tenir à terre. Leur sternum est assez peu différent de celui des oiseaux de proie diurnes, mais un peu plus long, et pourvu dans la majorité des espèces d'une paire de trous. Leurs clavicules sont faibles, et dans certains cas, au lieu de se réunir sur la ligne médiane pour former, par leur ankylose entre elles, la pièce unique appelée fourchette dans les autres oiseaux, elles restent imparfaites et disjointes. Le gésier des Perroquets est musculeux; leur canal intestinal est long, mais sans cœcum.

Ces oiseaux sont intelligents et irascibles. Leur voix est criarde, mais néanmoins on les recherche parce qu'ils s'apprivoisent vite.

<sup>(1)</sup> Psittaci, Scopoli (1777). - Prehensores, Blainville (1816.

apprennent avec facilité à répéter des phrases entières, et sont à la fois remarquables par leurs formes, par leurs couleurs et par leur intelligence.

Il y a des Perroquets en Afrique, en Asie, à Madagascar, dans les îles du grand Océan, à la Nouvelle-Hollande et en Amérique.

Ils ont été souvent comparés aux Singes, qu'ils semblent représenter dans leur propre classe, et de Blainville les place en tête de tous les oiseaux.

L'Europe et la région du périple méditerranéen en sont dépourvues, ainsi que l'Asie septentrionale et l'Amérique du Nord.

La Perruche à collier est le premier Perroquet qu'on ait apporté en Europe; on suppose qu'elle le fut à l'époque de la conquête de l'Inde par Alexandre, ce qui l'a fait appeler Psittacus Alexandri. C'est une espèce de groupe des Palorornis qui n'a de représentants que dans le midi de l'Asie et dans les îles qui en sont peu éloignées.

Les espèces, et même les genres du sous-ordre des Perroquets, sont différents suivant les grands centres de populations animales. Ainsi les Perroquets proprement dits, les *Eclectus* de Wagler et les espèces analogues, appartiennent à la même région que les Palæornis et en même temps à l'Afrique; tous sont étrangers à l'Amérique. L'espèce de Perroquets à corps cendre et à queue rouge, que l'on nomme habituellement le *Jaco* (*Psittacus erythracus*), est une des espèces africaines de ce groupe, et si elle nous vient maintenant du Brésil, c'est parce qu'on l'y a acclimatée.

Il existe à Madagascar des Perroquets d'un genre assez peu différent, et en Amérique la même tribu est représentée par les espèces dites *Perroquets amazones*, qui forment aussi un genre assez rapproché quoique néanmoins distinct.

C'est également dans l'Amérique que l'on trouve les Perruches de la division des Conurus, les Psittacules, tels qu'on les définit maintenant, et les Aras. Ces derniers sont plus grands que la plupart des autres Perroquets; leur queue est longue et étagée, et ils ont les joues dénudées.

L'Océanie et l'Australie possèdent des Perroquets de formes encore plus variées. C'est dans ces régions que l'on trouve les Banksiens, les Cacatoës, les Microglosses, les Lathams, les Loris, les Platycerques ou Perruches laticaudes, les Trichoglosses et les Strigops.

L'unique espèce de ce dernier genre est la plus grosse de toutes celles du même sous-ordre. Elle est remarquable, entre autres particularités, par l'état rudimentaire de son brechet. Ses habitudes sont nocturnes et terrestres. Elle a pour patrie l'île Norfolk, qui est située au nord de la Nouvelle-Zélande. La plus petite des espèces de Perroquets est aussi un oiseau océanien. C'est le Psittacus pygmæus, type du genre Nasiterna ou Micropsitta, que MM. Quoy et Gaimard ont découvert à la Nouvelle-Guinée. Sa taille est comparable à celle du Serin.

Les Perroquets sont des oiseaux plus curieux qu'utiles. On se sert cependant des plumes de certains d'entre eux, qui sont employées comme ornement chez les peuples civilisés aussi bien que chez les sauvages, et dans beaucoup d'endroits on mange leur chair.

# Sous-ordre des Grimpeurs (1).

Ces oiseaux sont, avec les Perroquets, les seuls qui aient les pieds zygodactyles. Les dispositions de leur bec sont très diversiformes, et, à part le caractère précédent, on trouve peu d'indications pour les séparer des autres espèces passériformes. Cependant leur sternum a le plus souvent deux paires d'échancrures, tandis que celui des vrais Passereaux n'en a qu'une seule, du moins dans la majorité des cas.

Les Grimpeurs se laissent aisément partager en plusieurs groupes dont on fait autant de familles, malgré le peu d'importance des caractères qui distinguent la plupart d'entre elles.

La famille des PICIDÉS ou Pics (g. Picus de Linné) réunit plus de deux cent cinquante espèces, que l'on partage maintenant en un certain nombre de genres, parmi lesquels il faut surtout distinguer les Picumnes, ou Pics tridactyles, et les Yunx ou Torcols. Il y a des Pics dans toutes les parties du monde, sauf cependant en Australie.

A côté de ces oiscaux se placent les deux petites familles des BUCCONIDÉS ou Barbus, Barbicans et Tamatias, et des GALBU-LIDÉS ou Jacamars. Les premiers sont africains, asiatiques ou sud-américains; les seconds ne se rencontrent qu'en Amérique.

La famille des RAMPHASTIDÉS (Toucans et Aracaris) est plus nettement caractérisée par le grand développement du hec chez toutes ses espèces. Elle n'a de représentants que dans les parties les plus chaudes du nouveau monde.

La famille des CUCULIDES ou Coucous n'a pas moins d'importance que celle des Pics, et ses espèces sont également très dispersées géographiquement. Elle répond à l'ancien genre Cuculus,

<sup>(1)</sup> Grimpeurs, Lacépède. - Scansores, Illig.

auquel sont venues s'ajouter une foule d'espèces qui ont souvent servi à l'établissement de coupes génériques nouvelles; tels sont, avec les Coucous proprement dits auxquels appartient notre Cuculus canorus d'Europe, si remarquable par l'habitude qu'il a de ne pas couver lui-même ses œufs, et de confier à d'autres oiseaux le soin d'élever ses petits : les Indicateurs, les Coucas, les Coucals, les Taccos, les Malcohas, les Centrops, les Scythrops et même les Anis dont les femelles se réunissent en grandes associations pour l'incubation de leurs œufs.

La famille des TROGONIDÉS ou Couroucous (g. Trogon), dont les espèces, toujours remarquables par la beauté de leurs couleurs, vivent dans les régions chaudes de l'Asie et de l'Amérique, appartient également aux Grimpeurs, et il en est de même des Touracos, dont les ornithologistes font également une famille distincte.

Celle-ci est la famille des MUSOPHAGIDÉS (g. Musophage et Touraco) qui a d'ailleurs beaucoup d'analogie avec celle des Coucous, et qui pourrait n'en être pas séparée. Ses espèces, qui appartiennent à l'Afrique intertropicale et australe, présentent une particularité digne d'être signalée. Leur quatrième doigt, au lieu d'être constamment dirigé en arrière, comme c'est l'habitude chez les Grimpeurs et chez les Perroquets, est versatile, c'est-à-dire susceptible de se porter tantôt en avant, tantôt en arrière; c'est une disposition que l'on observe aussi chez certains oiseaux de proie.

#### Sous-ordre des Dysodes (1).

L'unique genre de cette division est celui des HOAZINS (Opisthocomus), dont il n'y a qu'une seule espèce connue (l'O. cristatus), oiseau de l'Amérique équatoriale dont la classification a beaucoup embarrassé les naturalistes. Buffon en faisait un Faisan sous le nom de Faisan de la Guyane; mais l'ensemble de ses caractères, et en particulier ceux de son sternum, ne rappelle en rien ce que l'on voit chez les Gallinacés. Quoique plus semblable aux Passereaux sous ces différents rapports, l'Hoazin se distingue cependant des autres groupes de cette grande division, et il paraît devoir former un sous-ordre à part.

Cet oiseau singulier a les doigts libres et disposés d'après le type déodactyle; mais son sternum est tout différent de celui des Passereaux de ce sous-ordre, et son anatomie montre encore d'autres particularités qui semblent justifier le rang que nous lui assi-

<sup>(1)</sup> Ordre des Dysodes, Latreille, Familles nat. du règne animal. Paris, 1825.

gnons (1). C'est un animal phytophage, dont la chair répand une odeur très prononcée que l'on a comparée à celle du castoréum.

## Sous-ordre des Syndactyles (2).

Certains oiseaux pourvus de trois doigts antérieurs ont deux de ces doigts, l'interne et le mitoyen, réunis l'un à l'autre jusqu'à l'avant-dernière phalange. Ils forment une association d'espèces fort curieuses par la singularité de leurs formes, et que l'on partage aisément en plusieurs familles.

La famille des BUCÉRIDÉS ou Calaos (g. Buceros) appartient à l'ancien continent, et fournit des espèces à l'Afrique, à l'Asie méridionale, ainsi qu'aux îles indiennes. Ce sont les plus gros des Passériformes, et leur bec, qui est considérable, est ordinairement surmonté par une protubérance cornée, de forme très variée, qui lui donne un aspect singulier.

On rapproche des Calaos l'Euryceros Prevostii, qui vit à Madagascar.

La famille des PRIONITIDÉS ou Momots (g. Prionites), qui fournit quelques espèces aux régions chaudes de l'Amérique; la famille des MÉROPIDÉS ou Guépiers (g. Merops, etc.), plus nombreuse et entièrement de l'ancien continent; enfin la petite famille des TODIDÉS ou Todiers (g. Todus), qui sont des oiseaux américains, ont entre elles d'incontestables affinités. Les Méropidés sont représentés en Europe par le Guépier apiaster (Merops apiaster), qui visite annuellement le midi de l'Europe, et en particulier la Provence et le Languedoc, où l'on voit quelquefois aussi, mais bien plus rarement, le Merops Savignyi, ordinairement africain.

La famille des ALCEDINIDES, ou Martins-pêcheurs, Martins-chasseurs, etc. (g. Alcedo, L.), est facile à reconnaître; ses espèces sont dispersées sur tous les points du globe, même en Australie et en Océanie. Elle nous fournit le MARTIN-PÈCHEUR ISPIDE (Alcedo ispida) (3).

- (1) Voy. Paul Gervais. Descript. ostéol. de l'Hoazin, du Kamichi, du Cariama et du Savacou, suivie de remarques sur les affinités naturelles des Oiseaux (Mémoire inséré dans la Zoologie du voyage de M. de Castelnau dans l'Amérique du Sud).
- (2) Ordre XIV\* de la classification de Brisson. Pica pedibus gressoriis, Linné. — Platypodes, Lacépède. — Syndactyles, G. Cuvier.
- (3) Les anciennes pharmacopées donnent le nom d'alcedo à une substance médicinale que i'on tirait sans doute de l'Inde.

Parmi les Syndactyles qui précèdent, les Calaos ont le sternum un peu échancré à son bord inférieur, mais sans échancrures véritables. Les autres ont au contraire deux paires d'échancrures apparentes, du moins dans le plus grand nombre de leurs espèces, mais on ne voit qu'une seule paire dans les Syndactyles suivants, qu'il est convenable de rapprocher des Passereaux déodactyles, auxquels ils ressemblent sous ce rapport.

Ils forment trois petites familles:

Celle des EURYLAIMIDÉS ou Eurylaimes (g. Eurylaimus), oiseaux propres à l'Inde et à ses îles;

Celle des RUPICOLIDÉS comprenant les deux genres des Rupicola ou Coqs de roche et des Calyptomènes: le premier sud-américain, le second indien;

Et celle des PIPRADÉS ou Manakins (g. Pipra), qui ne se trouve qu'en Amérique.

# Sous-ordre des Déodactyles (1).

On nomme Déodactyles, c'est-à-dire à doigts libres, ou Passe-reaux proprement dits, les oiseaux de la grande division des Passeriformes chez lesquels il y a trois doigts en avant, l'externe et l'interne n'étant réunis l'un à l'autre qu'à leur base, et, suivant l'expression de G. Cuvier, a par une ou deux phalanges seulement. Presque tous ont le sternum pourvu à son bord inférieur d'une seule paire d'échancrures de forme angulaire; chez les autres il est entièrement plein (2). Au contraire, on observe la duplicité des échancrures dans un seul des groupes de cette nombreuse division.

Ce groupe est celui des ROLLIERS (g. Coracias) qui servent de type à la famille des CORACIADÉS. Cette famille, tout en ressemblant aux Corvidés sous certains rapports, a aussi des analogies incontestables avec les Guépiers. Nous en avons une espèce en Europe, le Coracias garrula, qui se montre dans plusieurs de nos chaînes de montagnes.

Les autres Déodactyles, c'est-à-dire les oiseaux passeriformes pourvus d'une seule paire d'échancrures sternales ou tout à fait sans échancrure se laissent assez facilement partager en quatre catégories principales répondant aux divisions des Fissirostres, des Conirostres, des Dentirostres et des Ténuirostres de G. Cuvier.

- (1) Passereaux déodactyles, ls. Geoffroy.
- (2) Cette disposition est fréquente ches les Fissirostres

## 1. Déodactyles fissirostres (1).

Les Fissirostres doivent leur nom à la forme élargie et fendue de leur bec, qui est en même temps court et aplati, en sorte que l'ouverture de leur bouche est très grande, et qu'ils peuvent englouir aisément les insectes qu'ils poursuivent au vol.

Ils se partagent en trois familles:

La famille des CAPRIMULGIDÉS comprend les Guacharos (g. Steatornis), les Podarges (g. Podargus, etc.) et les Engoulevents (g. Caprimulgus), qui sont des oiseaux nocturnes;

La famille des CYPSÉLIDÉS ou des Martinets (g. Cypselw), réunit des espèces à vol infatigable, dont le sternum n'a point d'échancrures;

La famille des HIRUNDINIDÉS, ou Hirondelles (g. *Hirundo*, etc., est formée par les différents genres d'hirondelles.

C'est à cette troisième famille qu'appartiennent les Salanganes, espèces propres à l'Asie méridionale et à quelques îles de la mer des Indes. Ces oiseaux sont célèbres par leurs nids, qui forment un aliment très recherché des Chinois, et que l'on apporte que quefois en Europe.

Les Salanganes connues (g. Callocalia, G.-R. Gray) forment cimespèces (2), dont les quatre premières appartiennent à l'Inde età ses îles. Ce sont :

Callocalia esculenta (l'Hirundo esculenta de Linné), qui se reconnatt à la belle tache blanche que porte antérieurement vers la base chacune des pennes de sa queue;

Callocalia troglodytes, G.-R. Gray, connue à Malacca, aux Philippines et à la Nouvelle-Calédonie;

Callocalia Linchi, Horsfield, de Nicobar;

Callocalia fuciphaga (Hirundo fuciphaga de Thunberg), que M. G.-R. Gray appelle Callocalia nidifica; M. Mac Clelland, Hirundo brevirostris; M. Jerdon, H. unicolor, et M. Blyth, Cypselus unicolor et C. concolor. Elle est entièrement brune, sans blanc à la queue ni ailleurs. C'est la plus répandue et celle dont on mange principalement les nids. On la trouve à Java, à Sumatra, à Bornéo et, sur le continent asiatique, à Malacca, dans la Chine, dans l'Assamet dans le Boutan. Elle est aussi des tles Mariannes et de l'île

<sup>(1)</sup> Ordre des Chélidones, Meyer.

<sup>(2)</sup> Voyez G.-R. Gray, Genera of Birds. et Ch Bonaparte, Comples rendus hebd. de l'Académie des sciences, 3 décembre 1855.

d'Onalan. C'est le Jens des Japonais, le Patony des Indiens, l'Enno des Chinois, le Layong des habitants de Sumatra, et le Wahalana de ceux de Ceylan.

L'Hirando francica, qui vit à l'île de France, à Rodriguez et aux Séchelles, est aussi un Callocalia.

Les mids des Salanganes ont assez bien l'apparence de l'ichthyocolle; ils sont secs, cassants, de couleur blonde, demi-transparents, à peu près en hamaes, plus rugueux et plus épais à leur bord libre



Fig. 14. - Salangane et son nid (le nid est de grandeur naturelle).

que le long du bord par lequel ils adhèrent, et la substance qui les compose est disposée en bandelettes longitudinales qui laissent par intervalle quelques petits vides entre elles. Ces nids ont 6 à centimètres dans leur plus grand diamètre, et 4 à peu près dans le plus petit. On en recueille beaucoup dans les parties monta-

gneuses des tles de l'archipel Indien, principalement à Java, à Sumatra et à Borneo. La récolte en est très périlleuse dans certains lieux. Il y en a de diverses qualités, et par suite de plusieurs prix.

Les nids de première qualité sont toujours de couleur claire, parfaitement nets et sans mélange d'aucune plume : ce sont ceux deh première nichée, presque aussitôt enlevés que construits, et de l'oiseau n'a pas eu le temps de déposer ses œufs: ils se vendent jusqu'à 200 francs le kilogramme. La Salangane, pressée de pondre. se hâte d'en construire un second dans lequel la matière se resent déjà des efforts qu'elle a faits pour la faire produire à se estomac. Les points d'attache de ces nids sont sanguinolents, et il se mêle à leur substance quelques plumes. Ces sortes de nids constituent la qualité moyenne, qui vaut communément de 120 à 150 francs le kilogramme. Lorsqu'on lui a enlevé jusqu'à deux et trois fois son nid, l'Hirondelle en construit rapidement un que trième; mais épuisée par la dépense de matière occasionnée par les nids précédents, elle cherche à y suppléer en y ajoutant de plumes qu'elle s'arrache et quelques brins d'herbe. Ces nids, mi forment la dernière qualité, ne valent plus que de 12 à 20 frant le kilogramme. Les Chinois les nettoient avec soin et parvienne à les rendre mangeables (1).

Quelques auteurs ont pensé que ces nids étaient du nombre de substances nommées alcyons par les anciens, et dont Dioscorisé énumère cinq sortes différentes (2); mais cette opinion a été absolutionée, et l'on ne cite aucune mention des nids de Salangans antérieure à celle qu'en a donnée Bontius, célèbre naturalisé hollandais qui mourut à Batavia en 1631. Depuis lors tous les voyageurs qui ont visité l'Inde ou la Chine ont parlé de ces nide et vanté les bons effets que les Chinois ou d'autres peuples de l'Asie méridionale en obtiennent. La substance qui forme les nide des Salanganes est insoluble dans l'eau froide; mais elle se remollit dans l'eau bouillante, ce qui permet d'en faire des soupes ayant l'apparence et presque le goût de la soupe au vermicelle, et que l'on trempe habituellement avec du bouillon de poulet. Mudler, qui en a fait l'analyse, y signale 90,25/100 de matière animale, le reste étant, d'après ce chimiste, composé de matières salines

On a attribué à la substance dont les Salanganes composent ces nids des origines très diverses. Ainsi on a cru qu'elle était la même

- (1) Détails empruntés à M. Itier: Journal d'un voyage en Chine, t. I, p. 221.
- (2) Περί αλκυονίου, Diosc., lib. V, c. 136.

que le suc d'un arbre appelé calambouc, ou que c'était du frai de certains poissons, de la chair de polypes ou d'holothuries-trépangs ou bien encore certains fucus dont on peut d'ailleurs faire des gelées susceptibles d'être employées dans l'alimentation de l'homme. Mais les Salanganes ne s'en servent pas. Lamouroux, Kuhl et Meyer citent parmi ces Fucus le Gelidium corneum. Cependant si l'on étudie la substance des nids au microscope, comme l'ont fait MM. Montagne (1) et Trécul (2), on n'y trouve aucune trace de structure cellulaire, et dès lors il n'est plus possible d'admettre cette opinion, quoique beaucoup d'ouvrages la reproduisent. D'ailleurs on sait, par les observations de Hooymann (3), que les Salanganes ne se nourrissent que d'insectes qu'elles trouvent en abondance sur les lacs ou dans les plaines de l'intérieur de Java. Les Salanganes font leur nid avec une humeur muqueuse qu'elles rendent par le bec, principalement à l'époque des amours, et qui doit être analogue à celle que nos Hirondelles emploient pour pétrir la terre qui fait la base de leurs nids. Chez les Salanganes, cette substance reste sans mélange de matériaux étrangers. Everard Home a fait voir qu'elle était sécrétée par les cryptes du jabot, ce qui est confirmé par des recherches plus récentes faites au Bengale par MM. Blyth et Laidley. On peut donc comparer la substance employée par les Salanganes à l'hypersécrétion du jabot des Pigeons qui nourrissent. Aussi est-ce avec beaucoup de justesse que M. Itier. dans son Journal d'un voyage en Chine (4) explique, d'après un médecin chinois, les propriétés spéciales du bouillon au nid de Salanganes en disant de ce nid : « C'est du suc gastrique pur et concret. »

Les Hirondelles de nos pays, Hirundo rustica, du genre Cecropis, Boie, et Hirundo urbica, du genre Chelidon, B., ont été employées en médecine par les anciens; on les mangeait pour fortifier la vue, et leur cendre mélée d'huile formait un topique auquel on supposait des propriétés analogues. On les employait aussi contre l'angine.

#### 2. Déodactyles conirostres.

Leurs différents groupes sont également considérés comme autant de familles par les naturalistes. Nous nous bornerons à en

- (1) Dict. univ. d'hist. nat., article Phycologie.
- (2) Comples rendus de l'Académie des sciences, t. XLI, p. 878 (1855).
- (3) Trans. de la Société de Batavia pour 1781.
- (4) Tome I, p. 301, 4848.

donner une courte énumération en renvoyant aussi, comme nous l'avons fait pour les autres familles de la même classe, aux ouvrages spéciaux d'ornithologie.

La famille des CORVIDÉS, qui a pour type les Corbeaux (g. Corvus), comprend aussi les Pies, les Geais et beaucoup d'autres oiseaux analogues.

Le Cordeau ordinaire (Corvus corax) et les espèces voisines ont été longtemps vantés en pharmacie. On employait leur cervelle ou la cendre de leurs chairs contre l'épilepsie. Leur graisse et leur sang passaient pour empêcher les cheveux de blanchir, et leurs œufs étaient particulièrement recommandés contre la dysentérie.

La famille des PARADISIDÉS, ou Oiseaux de Paradis (g. Paradisea), dont les espèces sont si remarquables par la beauté de leur plumage, est bien voisine de celle dont nous venons de parler. Ces magnifiques oiseaux sont essentiellement australiens.

On peut rapprocher aussi des Corbeaux la famille des ICTÉRIDÉS ou Cassiques et Troupiales, qui ont l'Amérique pour patrie.

Nos Chardonnerets (g. Carduelis) s'y rattachent cependant par plusieurs particularités, quoiqu'on les classe dans la famille des FRINGILLIDÉS, qui est si distincte de celle des Corbeaux. C'est aux Fringillidés qu'appartiennent les Fringilles proprement dits (g. Fringilla), les Loxies, les Veuves, les Bengalis, les Paroares, les Paddas, les Pinsons, les Serins, les Durs-Becs, les Becs-Croisés et une foule d'autres encore. Ce groupe de Passereaux est cosmoplite.

La famille des ALAUDIDÉS, ou Alouettes (g. Alauda, etc.), se distingue aussi par un certain nombre de caractères assez tranchés; quelques-unes de ses espèces ont été citées dans les ouvrages de matière médicale.

Dioscoride (liv. II, ch. 59) attribue à la chair rôtie de deux espèces d'Alouette qu'il nomme Κορυδαλλὸς la propriété de guérir les coliques. Ce Corydallos est aussi le Galerita des Latins, et, comme Rondolet en fait la remarque, le même oiseau que l'on appelle dans le midi de la France Coquillade (Alauda calandra).

C'est aussi parmi les Conirostres que prennent rang les espèces de la famille des PARIDÉS ou Mésanges (g. Parus, etc.), dans laquelle il faut comprendre les Pardalottes de l'Inde, et, suivant quelques auteurs, les Roitelets (g. Regulus).

#### 3. Déodactyles dentirostres.

Ils ne sont pas moins nombreux que les Conirostres; mais au lieu d'être granivores comme la plupart d'entre eux, ils sont généralement insectivores. Leur mandibule supérieure est échancrée près de la pointe, caractère peu important sans doute, ainsi que G. Cuvier en fait la remarque, qui manque même quelquefois, mais qui peut être assez facilement constaté dans la majorité des cas et que sa constance rend utile.

On partage les Dentirostres de la manière suivante :

La famille des LANIADÉS comprend les Pies-grièches (g. Lania) et les autres oiseaux ayant des habitudes ainsi que des formes analogues.

La famille des TANAGRIDÉS ou Tangaras (g. Tanagra, etc.) s'en rapproche, à certains égards, et tient en même temps de certains Fringillidés.

La famille des TURDIDES ou celle des Merles (g. Turdus), des Grives, des Cincles, des Martins et des Philédons, est très riche en espèces, et l'on doit en rapprocher les Lyres (g. Menura), singuliers oiseaux à queue remarquablement developpée, plus gros que les autres Passereaux du même sous-ordre, dont on ne connaît que deux espèces, l'une et l'autre de la Nouvelle-Hollande.

La famille des ORIOLIDÉS ou Loriots (g. Oriolus).

La famille des SYLVIADÉS ou Becs-Fins (g. Sylvia, etc.), qui comprend, outre les Fauvettes et les Rossignols, les Pouillots, les Bergeronnettes, les Traquets, les Troglodytes, et d'autres genres qui fournissent aussi des espèces à la faune de nos contrées.

## 4. Déodactyles ténuirostres.

Ils ont le bec grêle, allongé, non échancré, tantôt droit, tantôt au contraire sensiblement arqué : c'est une réunion peu naturelle. Les groupes que l'on établit parmi eux constituent cinq familles dans les ouvrages actuels d'ornithologie, savoir :

La famille des PROMÉROPIDÉS, comprenant les *Promérops*, oiseaux d'Afrique, et les *Épimaques* de l'Océanie. Ils ont des rapports avec les Corvidés et les Paradisidés, et devront sans doute en être rapprochés dans la classification.

La famille des UPUPIDÉS ou des Huppes (g. Upupa), peu nombreuse et propre à l'ancien continent. La Huppe épope (Upupa epops) la représente en Europe.

La famille des CINNYRIDÉS se rattache, au contraire, aux Philédons et aux Turdidés; elle comprend des oiseaux de petite taille, à plumage élégant et souvent métallique comme celui des Colibris, dont ils sont les représentants dans les parties chaudes et australes de l'ancien continent. Ce sont les Soui-Manga (g. Cinnyris, etc.).

La famille des CERTHIADÉS ou Grimpereaux (g. Certhio) réunit aussi les Tichodromès, les Sittelles, etc. Elle fournit des espèces aux différentes parties du monde. Ses habitudes sont essentiellement grimpeuses.

Il en est de même de la famille des ANABATIDÉS (g. Anabates, Fourmilier, Synallaxe, Dendrocolapte, etc.); mais celle-ci appartient à l'Amérique.

La charmante famille des TROCHILIDÉS, qui se compose des Colibris (Trochilus) et des Oiseaux-Mouches (Ornismya, etc.), ne s'observe aussi que dans le nouveau monde. Ses nombreuses espèces sont toutes fort petites, et c'est parmi elles que l'on trouve les plus petits de tous les oiseaux. Les Trochilidés sont remarquables extérieurement par l'éclat métallique, ainsi que par les ornements de leur plumage. Ce sont des oiseaux qui volent parfaitement, et qui bourdonnent autour des fleurs à la manière des insectes. Leur sternum manque d'échancrures. On connaît plus de 300 espèces de ces charmants petits oiseaux.

#### Ordre des Gallinacés.

En établissant l'ordre des Gallinacés sous la dénomination de Gallinæ, Linnæus y avait placé, indépendamment des Gallinacés proprement dits, les Outardes et les Autruches, et il avait au contraire associé aux Passereaux les Pigeons, dont G. Cuvier fait aussi des oiseaux du groupe dont il est ici question. Les Autruches et les Outardes ont été reportées parmi les Échassiers; quant aux Pigeons, bien qu'ils aient avec les Gallinacés plus d'analogie qu'avec les Passereaux, dont ils diffèrent en particulier par la forme de leur sternum, leur réunion aux premiers de ces oiseaux a été contestée, et Latham ainsi que de Blainville proposent d'en faire un ordre à part. Nous les laisserons avec les Gallinacés, mais en les distinguant comme sous-ordre.

## Sous-ordre des Gallides ou vrais Gallinacés.

Ces animaux ont été comparés aux Ruminants, et, comme eux, ils nous sont aussi d'une grande utilité. Nos principales espèces d'oiseaux domestiques appartiennent au sous-ordre des Gallinacés proprement dits, et ce groupe peut fournir à la domestication plus d'espèces qu'elle n'en possède encore. Les Gallides ont le régime granivore; leurs habitudes sont sociales; ils ont le vol lourd, sont pulvérulents, et leurs petits ont déjà en naissant assez de force pour suivre leur mère et butiner avec elle. Les mâles sont poly-

games, et ce sont les femelles seules qui s'occupent de la couvaison ainsi que de l'éducation des jeunes.

On reconnaît aisément les oiseaux de ce sous-ordre; ils ont les doigts libres, sauf à la base, où l'on remarque un commencement de palmature; leur bec est voûté, et leurs narines sont recouvertes par une écaille molle; leur sternum porte habituellement deux paires de très grandes échancrures; enfin leur gosier est musculeux, et ils ont deux longs cœcums.

Les vrais Gallinacés peuvent être partagés en plusieurs familles: La famille des PHASIANIDÉS réunit un certain nombre de genres qui appartiennent à l'ancien continent, et sont essentiellement propres au midi de l'Asie, tels que les Paons, dont les Éperonniers (g. Polyplectron) se rapprochent à tant d'égards, les Argus, les Lophophores, les Tragopans, les Faisans et les Coqs. Les espèces domestiques de ce dernier genre sont d'une très grande utilité pour l'homme.

Il y a évidemment plusieurs espèces domestiques du genre Coq, mais on les désigne ordinairement par le nom commun de Gallus domesticus.

Indépendamment de leurs usages alimentaires que tout le monde connaît, le Coq, la Poule et même les Poussins ont été préconisés contre certaines maladies, et l'on a même eu recours à leurs excréments. La castration et une alimentation particulière sont les principaux moyens employés par les fermiers pour rendre plus savoureuse la chair des poulets ou celle des poules et pour les engraisser. C'est ainsi que l'on obtient ces Chapons et ces Poulardes si prisés des gourmets, et dont l'élève se fait avec tant de succès dans plusieurs parties de la France.

La graisse de Chapon (adeps caponis) et celle de la Poule (adeps Gallinæ) avaient autrefois une certaine utilité dans les pharmacies.

Quant aux œufs des oiseaux de ce genre, tout le monde sait quelle est leur importance dans l'alimentation ordinaire, ainsi que dans l'hygiène ou même la préparation de certains médicaments; c'est un sujet dont nous avons parlé en détail en commençant cette histoire des oiseaux (p. 403).

Les PEINTADES (g. Numida), dont on fait tantôt une famille à part, tantôt une tribu des Phasianidés, sont des Gallinacés africains.

Les DINDONS (g. Gallopavo), mal à propos désignés par le nom générique de Meleagris qui revient aux Peintades, sont, au contraire, des oiseaux américains, et leurs trois espèces connues vivent dans l'Amérique septentrionale. C'est de cette contrée en effet que nous sont venus les Dindons domestiques dont l'importation en France remonte au règne de Charles IX. L'Espagne fut le premier pays de l'Europe où il en parut, et ils passèrent de là en Angleterre, puis ensuite en France.

Les Gallinacés sont surtout représentés dans les parties chaudes de l'Amérique par la famille des CRACIDÉS (Hoccos, Pauxis, Pénélopes, etc.), dont plusieurs espèces sont déjà à demi domestiques en Amérique et commencent à l'être dans plusieurs parties de l'Europe, principalement en Angleterre où l'élève des oiseaux exotiques a pris, dans ces dernières années, une extension si remarquable.

La Nouvelle-Hollande est la patrie principale de la famille des MÉGAPODIDÉS, qui comprend les Talégalles et les Mégapodes.

Vient ensuite la famille des TÉTRAONIDÉS ou des *Tétras*, c'està-dire des *Coqs de bruyères*, des *Gélinottes* et des *Lagopèdes*, dont les espèces, essentiellement monticoles, sont répandues dans l'hémisphère boréal, en Amérique aussi bien qu'en Asie et en Europe.

Les Lagorèdes (*Tetrao lagopus*, etc.), qui acquièrent la taille de nos Perdrix, ont les pieds garnis de plumes piliformes et deviennent blancs en hiver; ils forment un des genres de la famille des Tétras. Ces oiseaux se nourrissent en grande partie de bourgeons et de jeunes pousses de saules, ce qui donne à leur chair et surtout à leurs viscères une odeur très prononcée de castoréum. On les employait autrefois en pharmacie sous le nom de gélines.

C'est peut-être à tort que l'on sépare des Tétras, comme famille, les PERDICIDÉS, dont les *Perdrix* (g. *Perdix*), les *Colins*, les *Caille* et les *Turnix* font partie. Leurs espèces sont plus disséminées que celles des groupes précédents. Il y en a dans toutes les parties des deux continents, et l'on trouve des espèces du genre Caille jusque dans la Nouvelle-Hollande.

Un petit groupe, aussi remarquable par ses caractères extérieurs que par la forme spéciale de son sternum, est celui des PTÉ-ROCLIDÉS ou Gangas (g. Pterocles), dont on fait également une famille distincte. Ces oiseaux volent beaucoup mieux que les précédents, et sous ce rapport, comme sous plusieurs autres, ils ressemblent déjà aux Pigeons. Leurs espèces, assez peu nombreuses d'ailleurs, appartiennent à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique.

C'est encore aux Gallinacés proprement dits que nous rapporterons la famille des THINOCHORIDÉS (g. Attagis et Thinochorus), sur les affinités de laquelle beaucoup d'ornithologistes sont restés incertains. Le sternum de l'Attagis n'a qu'une paire d'échancrures.

Quant au genre Mésite de Madagascar, dont on fait aussi une

famille à part, les MESITIDÉS, il est difficile de se prononcer sur sa classification avant qu'on ait observé ses caractères ostéologiques: ce qui n'a point encore été possible; et nous ne le montionnons ici que pour le rappeler à l'attention des naturalistes qui auront l'occasion de l'étudier.

# Sous-ordre des Colombins (1).

Les Pigeons domestiques, qui sont des oiseaux alimentaires fort utiles; réunis aux nombreuses espèces sauvages du même groupe, ils ne constituent à vrai dire qu'une seule famille naturelle: la famille des COLOMBIDES.

Il n'y en a pas moins de 275 actuellement connues; elles sont répandues sur tous les points du globe, dans les îles aussi bien qu'à la surface des continents. Leurs caractères consistent dans l'écaille molle qui recouvre leurs narines, dans leurs doigts sans membrane basilaire, et surtout dans la forme spéciale de leur sternum.

Tous ces oiseaux sont monogames, et leurs petits ne sont pas précoces comme ceux des Gallinacés proprement dits.

On les partage en plusieurs tribus parmi lesquelles les nomenclateurs modernes ont établi un grand nombre de genres.

Indépendamment de la chair des Pigeons, on a aussi vanté en médecine, la fiente de ces oiseaux; maintenant elle ne sert guère que comme engrais; on lui donne le nom de colombine. C'est à la présence d'une quantité considérable d'urée que cette substance doit surtout ses propriétés, et sous ce rapport elle est comparable au guano.

#### Ordre des Échassiers,

Les Échassiers doivent leur nom à la longueur habituellement considérable de leurs tarses, disposition qui élève beaucoup plus leur corps au-dessus du sol que ne l'est celui des autres oiseaux, et les fait paraître comme portés sur des échasses. En outre ils ont presque toujours le bas de la jambe dénudé, ce qui, joint à la longueur de leurs tarses, leur permet d'entrer facilement à gué dans les lieux inondés. Leurs doigts, assez souvent grêles et allongés, les aident aussi dans beaucoup de cas à marcher, sans enfoncer, sur les plantes qui flottent à la surface des eaux dormantes.

On ne connaît qu'un petit nombre d'Échassiers qui soient exclusivement terrestres : ce sont les Autruches et les autres espèces du

<sup>(1)</sup> Premier ordre des oiseaux, Brisson. — Columba, Latham. — Sponsores, de Blainville. — Gyrantes, Ch. Bonaparte.

même groupe. Ces oiseaux sont aussi les seuls des Échassiers et en même temps les seuls de tous les animaux de la même classe qui aient le sternum dépourvu de brechet, aussi en a-t-on fait quelquefois à cause de cela un ordre à part. Conformément à la règle que nous nous sommes imposée nous ne les regarderons que comme un sous-ordre, et nous accorderons le même rang aux trois autres groupes principaux dans lesquels nous crovons devoir partager l'ensemble des autres espèces qui ont été réunies sous la dénomination commune d'Echassiers. Dans cette occasion encore nous tiendrons plutôt compte, comme nous l'avons fait précédemment, des particularités anatomiques que de celles de l'état plus ou moins avancé du développement au moment de l'éclosion. En effet, des oiseaux d'une même série peuvent être, les uns précoces, c'està-dire dispensés de nourrir eux-mêmes leurs petits à l'époque de la naissance, et les autres nourriciers (altrices), c'est-à-dire forcés, à cause de la débilité de leurs jeunes, de leur fournir la subsistance et de les protéger dans le nid où ils sont éclos. Tout en tenant compte de ce caractère, dont la valeur est d'ailleurs incontestable, on ne doit donc pas, comme un savant ornithologiste a récemment proposé de le faire, lui accorder plus d'importance qu'à tous ceux dont on s'était servi jusqu'ici pour classer les ofseaux, et il ne paraît pas utile d'établir parmi ces animaux deux groupes primordiaux qui seraient caractérisés l'un par les habitudes précoces (aves præcoces), et l'autre par ses habitudes nouricières (altrices aves) des oiseaux qu'on y rapporterait.

## Sous-ordre des Coureurs (1).

A part le sous-ordre des Dysodes, il n'y en a auctin autre qui soit aussi peu nombreux en espèces que celui dont nous allons parier sous ce nom; mais ce groupe est, en revanche, celui de tous qui renferme les plus grosses espèces. Les Coureurs, aussi appelés Brévipennes à cause de l'état incomplet de leurs ailes et de la brièveté ou de l'insuffisance des pennes qui garnissent ces organes, sont des oiseaux incapables de voler. Ils se tiennent loin des eaux, habituellement dans les pays de grandes plaines, et se nourrissent en majeure partie de substances végétales; aussi leur intestin est-il pourvu d'une paire de longs cœcums. Cependant leur estomac est

<sup>(4)</sup> Quinzième ordre des oiseaux, Brisson. — Ordre des Struthiones, Latham. — Aves ratilæ, Merrem. — Cursores ou Coureurs, de Blainville. — Échassiers brévipennes, G. Cuvier. — Rudipennes, Is. Geoffroy.

nembraneux. Ils sont gloutons, courent avec rapidité et n'ont ju'une médiocre intelligence.

Leurs clavicules ne se rejoignent pas sur la ligne médiane comme elles des autres oiseaux, et, ainsi que nous l'avons déjà dit, leur ternum manque de brechet. Leur bassin présente des dispositions ssez bizarres, et, dans l'Autruche d'Afrique, les deux pubis sont éunis par ankylose sur la ligne médiane, tandis que, chez tous les utres oiseaux, ils restent séparés l'un de l'autre et sans union rmphysaire.

On ne distingue en général que deux familles parmi les Coureurs: le des Struthionidés et celle des Aptérygidés.

La famille des STRUTHIONIDÉS se compose des AUTRUCHES 'Afrique (g. Struthio), des Nandous ou Autruches d'Amérique (g. Yea), des Casoars (g. Casuarius), oiseaux particuliers aux îles loluques, et des Émeus (g. Dromaius) qu'on ne trouve qu'à la louvelle-Hollande. Ce sont les plus grands de tous les animaux de ette classe. On espère les acclimater en Europe et en faire, comme m l'a dit souvent, des oiseaux de boucherie. L'Emeu (Dromaius Veva-Hollandiae) est celui qui se prête le mieux à ces essais, et léjà sa domestication est presque un fait accompli, puisqu'on a tusieurs fois réussi à le faire reproduire en Angleterre et en rance.

Dans les pays où on les trouve naturellement, les Struthionidés et plus particulièrement les Autruches véritables sont recherchés pour leurs plumages, dont on fait divers ornements, des tapis et d'autres plumages, dont on fait divers ornements, des tapis et d'autres plumages, dont on fait divers ornements, des tapis et d'autres plumages, qui sont aussi pour leur chair et pour leur graisse. Leurs œufs, qui sont volumineux, fournissent en même temps un excellent aliment.

C'est à cette famille des Echassiers coureurs qu'ont appartenu plusieurs espèces d'oiseaux, maintenant éteintes, dont on a formé les genres Dinornis et Æpyornis.

Les Dinornis, qu'on divise en Dinornis proprement dits, Palaptéryx, etc., ont vécu à la Nouvelle-Zélande, et ils y ont laissé de nombreux ossements d'après lesquels les naturalistes ont refait leur description. Les naturels savent de leur côté que ces ossements ont appartenu à des oiseaux; mais ils croient que c'étaient des oiseaux de proie, et ils leur donnent le nom de Movis. Une des espèces de ce genre était bien supérieure à l'Autruche en dimension; on l'a comparée sous ce rapport à la girafe.

Les Æpyornis ne sont connus que par des œufs et un petit nombre d'ossements. Ces ossements indiquent un oiseau bien plus

robuste et bien plus grand que l'Autruche, et les œufs qui les accompagnent confirment cette indication. Leur capacité équivaut à peu près à six de ceux des Autruches africaines. Il est probable que c'est la connaissance de ces œufs, dont les chefs malgaches se servent d'ailleurs pour y tenir des liquides, qui aura donné lieu à la légende arabe du Roc, cet oiseau gigantesque qui passe pour enlèver le rhinocéros et l'éléphant dans ses serres. C'est sans doute aussi aux Æpyornis que Flacourt fait allusion dans son récit sur le Vouroupatra. « C'est, dit-il, un grand oiseau qui habite les Ampatres et fait des œufs comme l'Autruche.... Ceux desdits lieux ne le peuvent prendre; il cherche les lieux les plus déserts. » Nulle part, en effet, on n'a vu dans l'île de Madagascar ni Æpyornis vivants, ni oiseaux analogues aux Autruches; et il est probable que les données recueillies par Flacourt n'ont d'autre base que l'observation de débris fossiles analogues à ceux qui sont venus depuis quelque temps à la connaissance des naturalistes. C'est ainsi que les Jakoutes attribuent les os des éléphants qui sont enfouis dans leur pays à une espèce gigantesque d'animaux souterrains qui meurt dès qu'elle voit la lumière, et que les Indiens de l'Amérique ont une croyance analogue fondée sur l'observation des ossements de mastodontes que l'on trouve de temps en temps dans les contrées habitées par eux.

La seconde famille des Coureurs est celle des APTÉRYGIDÉS (g. Apteryx), oiseaux bien plus petits que les Casoars, à bec bien plus long, et dont on distingue maintenant plusieurs espèces, d'ailleurs assez peu différentes les unes des autres et toutes également propres à la Nouvelle-Zélande.

# Sous-ordre des Hérodiens (1).

Une seconde série d'Échassiers a pour espèces principales les Grues, les Cigognes et les Hérons, qui présentent dans tout leur développement les vrais caractères des oiseaux de rivage. Vivant principalement de poissons, de reptiles et de mollusques aquatiques, ces oiseaux, auxquels nous étendrons le nom d'Hérodiens, fréquentent le bord des eaux. Ils sont élevés sur jambes, et leur bec est fort en même temps que pointu et tranchant : ce qui a fait réunir la plupart d'entre eux sous le nom de Cultrirostres. Les Hérodiens ont en général le vol puissant, et, suivant les genres

<sup>(1)</sup> Grallatores herodii, Illiger. - Echassiers cultrirostres, G. Cuv.

que l'on étudie, leur sternum présente certaines variétés de forme et de longueur dont on peut tirer de bonnes indications pour la classification. Dans certaines Grues, la trachée-artère s'enfonce dans une cavité de cet os, particularité que nous retrouvons, avec une disposition un peu différente il est vrai, chez nos deux espèces de Cygnes sauvages.

Le caractère principal du sternum des Échassiers Hérodiens consiste dans l'absence fréquente d'échancrures ou dans l'état habituelement plus ou moins rudimentaire de celles-ci, qui sont alors arges et disposées autrement qu'elles ne le sont chez la plupart les autres oiseaux.

Dans certains de ces Échassiers appartenant à la famille des des des la clavicule se soude par son extrémité inférieure avec e bord antéro-supérieur du brechet.

C'est avec les Hérodiens que nous classerons les Palamédéidés, mrieux oiseaux de l'Amérique méridionale, que l'on associe ordinairement aux Poules d'eau et aux Ralles, dans le sous-ordre des Macrodactyles, mais qui ne paraissent pas devoir être confondus avec ces derniers. Les Cariamas sont plus évidemment encore des Hérodiens, et c'est aussi à propos du même sous-ordre que nous citerons les Flamants, qui en ont bien les formes échassières, mais dont les doigts sont palmés comme ceux des Canards, et dont le bec mérite, tout autant que celui de ces derniers, la qualification de Lamellirostre. Cette disposition du bec a même fait penser à plusieurs auteurs que les Flamants étaient des Anatidés gralliformes et non des Gralles ressemblant sous certains rapports aux Canards, et on les a placés à cause de cela auprès de ces derniers.

La famille des GRUIDÉS ou des Grucs, des Numidiques, etc., forme une quinzaine d'espèces auprès desquelles il faut ranger comme tribu distincte les Agamis (g. Psophia) dont il y a trois espèces, peu différentes entre elles, toutes trois de l'Amérique équatoriale. On utilise quelquefois dans les fermes de ce pays l'espèce d'ascendant que les Agamis savent prendre sur les autres oiseaux de bassecour, et que l'on a comparé à l'action bien connue des chiens de berger dans la conduite des troupeaux.

La famille des CICONIDÉS ou Cigognes (g. Ciconia) comprend sussi les Marabous dont on tire des plumes si recherchées pour la toilette, les Jabirus, les Tantales, les Becs Ouverts, etc., en tout une guinzaine d'espèces.

La famille des ARDÉIDÉS est plus nombreuse; on y place les Hérons de toutes sortes, tels que les *Hérons* ordinaires, les *Cra*- biers, les Aigrettes, aux jolies plumes décomposées servant comme leur nom l'indique pour faire des aigrettes, les Butors, les Bihoreaux, et d'autres espèces plus petites qui prennent rang après celles dont nous venons de citer les noms génériques. Certains Ardéidés différent notablement des autres par la forme élargie, en cuiller ou en nacelle, de leur bec: tels sont les Savacous de l'Amérique (g. Cancroma) et les curieux Balæniceps de l'Afrique centrale. Ces derniers, qui sont un peu plus grands que les Savacous, ont le bec beaucoup plus large proportionnellement.

Les Cariamas (g. Cariama ou Dicholophus) ne possèdent qu'une espèce, le Cariama de Marcgrave, qui habite la Guyane et le Brésil.

La famille des PHÉNICOPTÉRIDÉS ou Flamants (g. Phanicopterus) n'a que quatre espèces; elles sont répandues en Afrique, en Asie et dans certaines parties de l'Amérique. Nous voyons assez régulièrement dans le midi de l'Europe le Phanicopterus ruber ou P. antiquorum; il vient même quelquefois jusqu'en Belgique et en Angleterre. En Asie Mineure et dans l'Égypte, il est plus abondant. On lui fait une chasse active. Sa chair est bonne à manger, et l'on tire de sa langue, qui est épaisse et charnue, une matière grasse ayant à certains égards l'apparence du beurre, et que l'on peut employer aux mêmes usages. Ses œufs sont également recherchés.

La famille des PALAMÉDEIDES renferme les genres Kamichi (Palamedea), Chavaria ou Chaia (Chavaria) et Ischirorne (Ischirornis); tous trois sud-américains.

## Sous-ordre des Limicoles.

On peut réunir, pour en former une troisième division, un grand nombre d'Échassiers, presque tous plus petits que ceux du groupe précédent, souvent moins haut montés sur jambes, assez semblables, dans beaucoup de cas du moins, à des Passereaux, et dont les habitudes sont essentiellement palustres. Ces oiseaux, dont on avait fait deux groupes sous les noms de Pressirostres et de Longirostres, forment par leur réunion un ensemble assez naturel, et l'on trouve dans la disposition de leur sternum un caractère presque constant: celui d'avoir, comme les Striges et les Palmipèdes longipennes, deux paires de petites échancrures au bord inférieur de cet os. Quelques-uns cependant n'ont qu'une seule paire de ces échancrures, et ils répètent ici un genre d'exception dont il y a aussi des exemples dans les deux sous-ordres que nous venons de citer: conte les Combattants et les Bécasses.

Le nom de Limicoles, déjà employé par le naturaliste prussient lliger dans un sens peu différent de celui que nous lui donnons, appelle que ces oiseaux fréquentent les marécages. On les trouve n effet dans les lieux inondés, soit par les eaux douces, soit par les aux salées, et leur nourriture consiste principalement en vermiseaux et autres substances animales qu'ils vont chercher jusque lans la vase. Ce sont, pour la plupart, d'excellents gibiers. On en onnaît près de trois cents espèces.

La famille des OTIDÉS ou des Outardes (g. Otis) a plus d'anagie que les autres avec les Gallinacés, et Linnæus l'associait aux iseaux de cet ordre; ses espèces ont aussi quelque ressemblance rec les Hérodiens. Certaines espèces surpassent en dimensions s autres Limicoles et s'éloignent d'eux à plusieurs égards. On s connaît sous les noms d'Outardes, de Houbaras, de Canepeères, etc. Les différentes parties de l'ancien continent en fournisant, et il y en a aussi à la Nouvelle-Hollande.

La famille des IBIDIDÉS réunit les *Ibis*, les *Courlis* et d'autres isseaux encore, parmi lesquels les plus curieux sont les *Spatules* g. *Spatula*) qui doivent leur nom à la forme de leur bec.

La famille des SCOLOPACIDÉS renferme, indépendamment des lécasses (g. Scolopax), les Barges, les Maubèches, les Sanderlings, se Combattants, etc.

D'autres Limicoles ont encore donné lieu à l'établissement de pluieurs familles particulières: tels sont les Pluviers (g. Charadrius), es Vanneaux (g. Vanellus), les Échasses (g. Himantopus), les Avoettes (g. Avocetta), les Glaréoles (g. Glareola), les Huitriers g. Hæmatopus), et même les Chionis si semblables aux Longipennes, malgré leur défaut de palmatures, qu'on les a quelquefois associés les derniers.

# Sous-ordre des Macrodactyles (1).

Ce sous-ordre fournit les plus aquatiques de tous les oiseaux que l'on a réunis sous la dénomination commune d'Échassiers. Ils sont moins grands que les Hérodiens et n'ont pas les jambes aussi ongues; mais leurs doigts sont habituellement longs et grêles, ce qui leur permet de marcher sans enfoncer sur les herbes des marais. Leur corps est étroit, et leur sternum ne présente qu'une seule

<sup>(1)</sup> Ordre dix-huitième, Brisson. — Pinnatipèdes et partie des Échassiers, Latham. — Grallatores macrodactyli, Illiger. — Macrodactyles (partim), G. Cuv. — Pinnatipèdes et partie des Gralles, Temm. — Macrodactyles, Blainv.

paire d'échancrures; mais celles-ci sont profondes et ont la forme d'un angle aigu.

Les Échassiers macrodactyles associent les herbes aquatiques aux petits mollusques et aux vers dont ils font leur nourriture. Quelques-uns d'entre eux plongent avec facilité, et il en est qui, tout en ayant les doigts séparés, les ont au contraire lobés, c'est-à-dire pourvus de membranes latérales qui en élargissent la surface. Ces derniers Macrodactyles ont quelquefois été séparés des autres, et constitués en un ordre distinct sous le nom de *Pinnatipèdes*; mais le caractère sur lequel repose cette distinction n'est pas assez important pour la justifier, et l'ordre des Pinnatipèdes n'a été admis que par un petit nombre de naturalistes.

Nous rapportons aussi aux Macrodactyles les Tinamous, dont on a fait souvent des vrais Gallinacés. Leurs échancrures sternales sont beaucoup plus profondes que celles des autres Macrodactyles, et, dans son mémoire relatif aux caractères de l'appareil sternal, M. Lherminier les regardait comme constituant l'une des familles primordiales entre lesquelles il divisait la classe des Oiseaux.

La famille des TINAMIDÉS ou Tinamous est spéciale à l'Amérique du Sud. Elle se partage en trois genres: les Tinamous (g. Tinamous), les Rynchotes (g. Rhynchotus), et les Eudromies (g. Eudromia).

La famille des RALLIDÉS est de toutes les parties du monde et comprend, indépendamment des Rûles (g. Rallus), les Talèves ou Poules sultanes (g. Porphyrio), les Notornis (1) (g. Notornis), les Gallinules ou Poules d'eau (g. Gallinula), les Marouettes (g. Porzana), les Ocydromes (g. Ocydromus), etc.

La famille des FULICHDÉS ou des Foulques (g. Fulica) a les pieds lobés. Ses espèces peu nombreuses, mais de pays assez distants les uns des autres, sont mises par l'Église au nombre des aliments maigres. Une de ces espèces abonde en certaines saisons sur les étangs saumâtres du midi de l'Europe, particulièrement en Provence et en Languedoc, où on la chasse sous le nom de Macreuse: c'est la Fulica atra.

Des Foulques aux Grèbes (g. Podiceps) la transition est facile, en apparence du moins, et la conformité de ces oiseaux dans la disposition lobée de leurs pieds les a fait classer les uns et les autres dans l'ordre, inadmissible à notre avis, des Pinnatipèdes. Malgré cette analogie, nous n'osons pas affirmer que la famille des Grèbes ou

<sup>(1)</sup> Oiscaux de la Nouvelle-Zélande qu'on a d'abord connus par des os reémilles dans le sol avec ceux des Dinornis, et que l'on a crus d'espèce éteinte.

PODICIPIDÉS, dont le sternum est assez sensiblement différent de celui des vrais Macrodactyles, doive être associée à ce sous-ordre, dont elle semble pourtant à certains égards n'être que la dégradation finale. Il serait peut-être tout aussi convenable de faire des Grèbes un groupe de Palmipèdes, et plusieurs naturalistes admettent qu'il doit en être ainsi. Ils relient d'ailleurs les Macrodactyles aux Plongeurs.

Les Grèbes sont encore plus aquatiques que les Foulques. Leur plumage est assez souvent employé comme fourrure.

Les Héliornes (g. Heliornis) et les Grébifoulques (g. Podoa) sont ane tribu des Podicipidés que l'on a désignée sous le nom d'HÉ-LIORNINS.

#### Ordro des Palmipèdes.

Quelques oiseaux appartenant à la grande division des Échassiers ont les doigts complétement palmés: tels sont en particulier les Flamants et les Échasses; mais chez tous les autres la palmature n'est que rudimentaire, ou bien même elle est nulle. Elle est au contraire constante dans tous les animaux de la classe des oiseaux dont il nous reste à parler, et c'est ce qui les a fait réunir sous la dénomination commune de Palmipèdes.

Pas plus que les Échassiers ou les Passériformes, les oiseaux palmipèdes ne forment une réunion naturelle, et ils ne répondent pas davantage aux ordres que nous avons énumérés dans la partie mammalogique de cet ouvrage. Les véritables ordres, tels que les idmettent les zoologistes, ont la même valeur que les divisions nommées par les botanistes des Familles naturelles, et les Palmipèdes sont bien plutôt une réunion artificielle de grandes familles qu'un groupe unique. Toutefois nous ne les partagerons qu'en simples sous-ordres dont nous porterons le nombre à quatre, savoir : les Cryptorhines, les Longipennes, les Lamellirostres et les Plon-

# Sous-ordre des Cryptorhines (1).

Les Palmipèdes de ce sous-ordre doivent leur nom à la disposition linéaire de leurs narines, qui sont étroites et comme cachées dans une rainure bilatérale de leur bec. Ils ont les quatre doigts compris dans la palmature et méritent sous ce rapport le nom de Totipalmes, sous lequel G. Cuvier les a désignés; mais comme ils

(1) Palmipèdes cryptorhines, Blainv. - Totipalmes (en majeure partie), Cuv.

partagent cette disposition avec les Phaétons, qui nous paraissent appartenir au groupe des Longipennes, nous avons préféré les nommer d'après le caractère de leurs narines, ce caractère leur étant spécial.

Les oiseaux cryptorhines sont bons voiliers, et ils ont le sternum établi sur un modèle particulier qui simule cependant un peu ce que l'on voit chez certains Hérodiens. Cet os n'a pas d'échancrures véritables; il est simplement entaillé à son bord inférieur par un large feston rappelant assez bien ce que l'on voit chez les Palamédéidés, et la fourchette se soude ordinairement au bord supérieur du brechet, comme chez certaines espèces de Grues.

Il n'y a, à proprement parler. qu'une seule famille de Cryptorhines: la famille des PÉLÉCANIDÉS, qui se partage en genres sous les noms de Pélican (Pelecanus), Frégate (Tachypetes), Fou (Sula), Anhinga (Plotus) et Cormoran (Carbo).

## Sous-ordre des Longipennes.

Les Longipennes sont des oiseaux bons voiliers n'ayant habituellement que trois des doigts compris dans la palmature, et dont le sternum a presque toujours deux paires de petites échancrures, ce qui le fait ressembler à celui des Échassiers limicoles. Ils se partagent en *Procellaridés*, en *Phaétonidés* et en *Laridés*.

La famille des PROCELLARIDÉS a pour caractère principal d'avoir les narines tubuleuses, tantôt écartées l'une de l'autre comme dans les Diomedins ou Albatros (g. Diomedea), tantôt réunies sur la ligne médiane comme chez les Procellarins, divisés eux-mêmes en Pétrels (g. Procellaria), Halodromes (g. Halodroma), Prions (g. Pachyptila), Thalassidromes ou oiseaux de tempête (g. Thalassidroma), etc.

La famille des PHAÉTONIDÉS est moins riche en espèces et ne comprend qu'un seul genre, celui des *Phaétons*, vulgairement nommés Paille-en-queuc. Les Phaétons connus sont des mers intertropicales. Ils ont les narines de forme ordinaire, ce qui les rapproche des Laridés, mais leurs doigts sont totipalmes comme ceux des Pélicans.

La famille des LARIDÉS compte près de cent cinquante espèces dispersées sur les rivages de toutes les mers et dont les unes sans être aussi grosses que les Albatros, sont cependant assez fortes, tandis que d'autres sont beaucoup plus petites et rappellent par la faiblesse de leurs dimensions les plus petits Procellaridés. On contacte dans ce groupe, comme dans beaucoup d'autres en zoologie,

que la série des espèces concorde, en général, avec la décroissance de leur volume respectif.

Les principaux genres de la famille des Laridés sont ceux des Lables (Lestris), des Goëlands (Larus), des Mouettes (Gavia), des Neddis (Stolida), des Sternes (Sterna) et des Guifettes (Sternula).

On doit encore rapporter à la même famille, en faisant une tribu particulière, les Rhyncopes (g. Rhyncops), aussi appelés Becen-ciseaux, et qui sont remarquables par cette particularité, que la moitié inférieure de leur bec dépasse notablement la supérieure en longueur. Les Rhyncopes vivent dans les parties intertropicales de l'océan Atlantique, principalement dans la région des Antilles.

# Sous-ordre des Lamellirostres (1).

Les Palmipèdes, auxquels on a imposé ce nom, le doivent à la disposition lamelleuse et comme serratiforme ou dentée des bords de leur bec. Leur langue, également frangée sur ses bords, est plus charnue que celle de la plupart des autres oiseaux. Leurs ailes sont presque toujours capables de soutenir un vol prolongé, et leur sternum, en général plus allongé que celui des Cryptorhines des Longipennes, n'a qu'une seule paire d'échancrures ovakires (2). Les Lamellirostres ont le gésier musculeux comme les Callinacés, et comme eux aussi de longs cæcums. Ils nagent et plongent facilement, et leurs petits sont précoces, c'est-à-dire capables de suivre la mère dès le moment de leur naissance. Ces oiseaux constituent d'excellents gibiers, et ils nous ont fourni pluneurs de nos oiseaux domestiques : le Cygne à bec rouge, l'Oie, le Canard, et beaucoup d'autres, dont la domestication, quoique récente, n'est pas moins assurée, comme le Cygne noir, le Céréopse, l'Oie de Guinée, l'Oie des îles Sandwich, et différentes sortes de Canards.

Les grands parcs de l'Angleterre abondent en oiseaux de ce proupe, qui s'y reproduisent avec facilité. Des succès analogues, nais moins nombreux, ont aussi été obtenus en Hollande, en Belgique, en France et en Allemagne.

La graisse de nos principales espèces d'Anatidés domestiques,

<sup>(1)</sup> Ordre vingl-quatrième (oiseaux à bec dentelé), Brisson. — Palmipèdes ser rivostres ou prionorhamphes (moins les Flamants), Duméril. — Natatores lamelloso-dentati, Meyer. — Palm. lamellirostres, G. Cuv. — Natatores dermorhynchi, Vicillot.

<sup>(2)</sup> Cette disposition se retrouve par exception dans le Larus calaractes,

était autrefois employée en médecine. Aujourd'hui on ne s'en sett plus que pour les usages domestiques. Leur chair est une ressource pour l'alimentation. Le foie de plusieurs de ces oiseaux est susceptible de prendre, dans certaines conditions de séquestation, et sous l'influence d'une alimentation particulière, un développement exagéré, et il constitue alors la base de plusieurs préparations culinaires.

Le duvet des Cygnes sauvages encore adhérent à la peau est un fourrure très estimée, et les plumes molles et décomposées qui doublent inférieurement celles des Eiders (Anas mollissima) sont employées pour la confection des coussins de lits, à la fois si légat et si chauds, que l'on connaît sous la dénomination d'édredons.

Les Lamellirostres ne forment qu'une seule grande famille, celle des ANATIDÉS, dont les principaux genres constituent quate sections des Cygnis ou Cygnes (g. Cygnus), des Ansérins ou die (g. Anser, etc.), des Anatins ou Canards (g. Anas, etc.), et des lime gins ou Harles (g. Mergus).

## Sous-ordre des Plongeurs (1).

Ces oiseaux doivent occuper le dernier rang. Ils sont plus aquitiques que les autres, ont le vol difficile, ou parfois même impasible; et leurs pennes alaires sont quelquefois si petites, qu'au primier abord elles ressemblent plutôt à des écailles de reptiles qui des plumes véritables : dans ce cas, les membres antérieurs des oiseaux plongeurs sont transformés en rames natatoires. C'est ce qui a lieu chez les Manchots, dont on a même proposé de faire un ordre distinct (2). D'autres genres du même groupe ont les ailes moins rudimentaires, et ils peuvent encore s'en servir pour le vol.

Tous les oiseaux de ce sous-ordre sont embarrassés lorsqu'ils viennent à terre, ce qui tient à la position reculée de leurs pattes da l'allongement de leur corps. Ils trébuchent ou chutent même à chaque pas. Leur vie est essentiellement aquatique, et la plupat d'entre eux affectionnent les eaux marines.

La chair des Plongeurs est en général peu estimée; mais dans les lieux où ils abondent on recherche leurs œufs, qui fournissent en

٦,

<sup>(1)</sup> Natatores pygopodes et Impennes, Illiger. — Palmipèdes plongeurs (moiss les Grèbes), G. Cuv. — Nageurs brachyptères et Ptiloptères, Vieillot. — Urinstores, Vieillot. — Palmipèdes brachyptères, Latr.

<sup>(2)</sup> Impennes, Is. Geoffroy. - Ptilopteri, Ch. Bonap.

ffet un excellent aliment. Nulle part ces oiseaux ne sont plus bondants que vers les pôles; c'est là qu'ils se tiennent en bandes ouvent innombrables. Cependant quelques-unes de leurs espèces, omme les Mormons et les Pingouins, se montrent aussi dans les égions tempérées.

Leur squelette présente plusieurs particularités, qui sont à la pis en rapport avec le rang inférieur qu'ils occupent dans la série mithologique et avec leurs habitudes aquatiques. Leur sternum et établi sur une forme différente de celles qui caractérisent les atres groupes. Il est allongé, assez étroit, en saillie arrondie au alieu de son bord inférieur, et pourvu de chaque côté d'une chancrure presque linéaire, en dedans de laquelle existe souvent ne petite perforation. Il est rarement entièrement plein.

On distingue aisément trois familles parmi les Plongeurs.

A celle des COLYMBIDES appartiennent entre autres genres les longeons (Colymbus), les Guillemots (Uria), les Cérorhynques (Cemorhyncha), les Cèphes (Cephus) et les Stéariques (Phaleris).

La famille des ALCIDÉS a deux genres principaux, les Pinvouins (Alca) et les Macareux (Fratercula).

Enfin, la famille des APTÉNIDÉS, qui est la dernière de toutes, pour genres les Sphénisques (Spheniscus), les Gorfous (Cataractes) t les Manchots (Aptenodytes); tous propres aux mers de l'hémiphère austral, et remarquables par leurs ailes entièrement transformées en rames natatoires.

# CLASSE TROISIÈME.

#### REPTILES.

Dans l'opinion de la plupart des auteurs, et cela presque jusque lans ces dernières années, les Reptiles écailleux, réunis aux Batraiens, constituaient l'une des quatre grandes classes admises parmi es animaux vertébrés. C'est en effet parmi eux que l'on classait es Grenouilles, les Salamandres, etc., désignées par le nom de latraciens tout aussi bien que les Tortues, les Crocodiles, les Lézards et même les Serpents. Quelques auteurs en séparaient néanmoins ces derniers, qui forment actuellement l'ordre des Ophidiens, pour en faire une classe à part. Cet ensemble des Reptiles, nus ou écail-leux, paraissait former une réunion très naturelle; mais une étude

plus approfondie a prouvé qu'il n'en était pas ainsi, et elle a conduit à faire des Batraciens un groupe à part que ses affinités véritables rapprochent plutôt des Poissons que des Reptiles proprement dits.

Pourtant, il est fort aisé de distinguer l'ensemble des Reptiles, tels qu'Alexandre Brongniart et G. Cuvier les avaient circonscrits et tel que nous venons de l'indiquer, d'avec les Mammifères, les Oiseaux ou les Poissons, et leur genre de vie, de même que certaines particularités physiologiques qui leur sont propres, semblent d'abord justifier entièrement cette classification.

Ainsi les Reptiles n'ont ni poils ni mamelles, comme c'est le cas pour les Vertébrés de la première classe; leur corps n'est jameis couvert de plumes, et ils n'ont pas le port spécial qui distingue les Oiseaux; enfin on ne peut pas non plus les confondre avec les Poissons, puisque leurs membres et leur queue ont la même forme extérieure que ceux des Vertébrés supérieurs, et qu'ils ne présentant dans aucun cas les nombreux rayons propres aux nageoires des Poissons. A ces caractères on pourrait en joindre quelques autres encore, mais qui, étant également négatifs, n'auraient à leur tour qu'une valeur également secondaire, et il serait peut-être difficile d'en trouver un seul, ayant une importance véritable, qui fût se même temps spécial aux Reptiles, et commun à tous les animess que l'on a confondus sous ce nom.

Les erpétologistes du dernier siècle avaient à tort associé les Batraciens aux Sauriens et aux Tortues sous la dénomination commune de Quadrupèdes ovipares, et Alexandre Brongniart at bien de les en séparer; mais il n'alla pas assez loin en les regardant comme un ordre de la même classe. En agissant ainsi, il ne tint pas assez compte des caractères qui éloignent les Batraciens des autres Reptiles, pour les rapprocher des Poissons. Les travaux des naturalistes modernes, et plus particulièrement ceux des embryologistes, ont démontré qu'il fallait, comme de Blainville l'a proposé depuis longtemps, établir un groupe à part pour les Reptiles à peau écailleuse, et un autre pour les Batraciens ou Reptiles à peau nue. En effet, les premiers appartiennent, au sous-type des vertébrés allantoïdiens, et les seconds à celui des anallantoïdiens.

La classe des Reptiles, telle qu'elle a été définie dans le mémoire de Brongniart et dans les ouvrages de G. Cuvier, a dont du être divisée lorsque l'on a mieux connu les particularités anatomiques des groupes que l'on y réunissait d'abord, et l'on a été conduit à faire des Reptiles à peau nue, c'est-à-dire des Gre-

nouilles, des Salamandres, etc., une classe distincte de celle des Reptiles à peau écailleuse, qui sont les Tortues, les Crocodiles, les Serpents, les Amphisbènes et les Lézards de toutes sortes. Cette dernière catégorie a seule conservé le nom de Reptiles, et l'on a donné à la précédente celui d'Amphibiens ou Batraciens.

Les VRAIS REPTILES, ou Reptiles écailleux, sont tous des animaux allantoïdiens, sans métamorphoses extérieures, à respiration nérienne, ayant la peau recouverte par un épiderme squamiforme. Is n'ont qu'un seul condyle occipital; leurs globules du sang sont pujours elliptiques; le cœur n'a jamais ses deux ventricules entièmement séparés, et le plus souvent ils y sont largement confondus m un seul; leur cerveau est nettement partagé en quatre parties mez peu différentes entre elles par leur volume, savoir : les lobes alfactifs, les hémisphères, les tubercules optiques et le cervelet; sur génération est implacentaire, habituellement ovipare, quelquefois ovovivipare; leur température est variable, et leur activité vitale est bien inférieure à celle des Mammifères ou des Oiseaux.

Ce sont des animaux instinctifs, presque tous repoussants, souvent même venimeux, que le froid engourdit et qui sont évidemment inférieurs, par l'ensemble de leurs actes autant que par leur structure anatomique, au reste des vertébrés aériens que nous avons désignés par le nom d'Allantoïdiens.

C'est surtout dans les régions intertropicales qu'ils pullulent, et les localités qui sont à la fois humides et chaudes sont celles qui leur conviennent le mieux. Dans les pays tempérés, ces animaux ne sont ni nombreux ni bien variés en espèces, et c'est à peine si l'on en observe quelques—uns dans les contrées froides.

La bizarrerie des formes que présentent les Reptiles, leur aspect généralement triste, et surtout les propriétés malfaisantes de certains d'entre eux, ont inspiré à toutes les époques et chez toutes les nations les mêmes sentiments de curiosité et de crainte (1). Des préjugés sans nombre ont pris naissance à leur occasion; les charlatans en ont fait les instruments ou les gages de leur prétendue puissance, et ils ont plus particulièrement joué un grand

(1) Linné rappelle, dans sa définition des Reptiles, qu'il nomme Amphibia, la plupart des mauvaises qualités qui nous rendent ces animaux suspects: « Amphibia pleraque horrent corpore frigido, cute nuda, multa colore lurido, facte torca, obtutu meditabundo, odore tetro, sono rauco, loco squalido, pauciora veneno atroci, singula scoloto cartilagineo, vita tenaci, vi partes amissas reproducendi cinacissima instructa, az ovo nata. »

rôle dans les anciennes cosmogonies que nous a léguées l'Orient. Les moindres espèces de cette classe inspirent souvent de la frayeur, presque toujours de la répugnance; aussi celles qui sont les plus innocentes sont-elles parfois comprises dans une même réprobation avec celles dont le venin est le plus redoutable: témoin l'inoffensif Orvet que, dans la plupart de nos provinces, on craint à l'égal de la Vipère.

Les Reptiles dont la physionomie nous est le mieux connue. parce que nous avons plus fréquement l'occasion de les voir, sont les Lézards qui, par une rare exception, ne produisent pas toujours sur nous le même effet que les autres animaux de la même classe. et les Serpents, plus particulièrement les Couleuvres et les Vipères. Il faut y ajouter les Tortues, principalement celles qui sont terrestres ou palustres, et que l'on élève assez souvent en captivité. La mer et les grands fleuves de l'Afrique et de l'Asie nourrissent d'autres Reptiles du même ordre, et l'on caractérise aisément plusieurs familles de ces animaux. Les Crocodiles, dont toutes les espèces sont exotiques, sont très curieux à plusieurs égards, et beavcoup de Sauriens non moins remarquables sous différents rapports sont étrangers à nos contrées; enfin le nombre des Serpents que l'on trouve dans les autres parties du monde est également fort considérable. C'est à tort que les Crocodiles ont été placés par beaucoup d'auteurs dans le même ordre que les Sauriens; ils en diffèrent par plusieurs caractères importants. Les Sauriens ont, au contraire, plus de ressemblance avec les Ophidiens dans les principaux points de leur organisation.

Dans l'état actuel de la science, les listes dressées par les erpétologistes ne contiennent pas moins de mille espèces de Reptiles, et elles peuvent être notablement augmentées, si l'on ajoute aux noms des espèces actuellement existantes ceux des espèces éteintes qui ont peuplé le globe pendant la période tertiaire, et surtout pendant la période secondaire.

Durant les différentes époques de la période tertiaire, il a vécu en Europe des Crocodiles de diverses espèces, et des Chéloniens bien plus variés que ceux qu'on y trouve aujourd'hui. Ils y sont associés à quelques Sauriens et à des Ophidiens.

Beaucoup d'animaux de la même classe ont laissé leurs débris dans nos terrains secondaires, et les espèces que ces débris nous font connaître sont plus curieuses encore, parce qu'elles sont toujours plus différentes de celles qui peuplent maintenant le globe. Elles constituent des familles ou même des ordres à part. Parmi les Reptiles de la période secondaire les uns étaient terstres, comme les gigantesques Iguanodons et les Hyléosaures, on moins grands qu'eux. D'autres avaient des habitudes marines : ls étaient les Mosasaures, de la mer crétacée; les Plésiosaures et s Ichthyosaures, surtout nombreux dans la mer liasique, et les imosauriens, qui caractérisent plus particulièrement le trias. Les rmes de certains d'entre eux n'étaient pas sans analogie avec elles de nos Cétacés, mais les principaux traits de leur organition montrent bien que c'étaient des Reptiles. Quant aux Ptédactyles, qui sont aussi des animaux de cette classe, ils avaient propriété de voltiger à la manière des Oiseaux et des Chauvesuris.

Il a été impossible de faire rentrer la plupart de ces Reptiles s faunes secondaires dans les ordres formés pour les espèces acelles, et nous les réunirons dans un groupe à part sous le nom de métroètes (1), qui signifie Reptiles des anciens âges. Les moins difrents des Reptiles d'aujourd'hui sont ceux que nous appelons aléosauriens; ils se rattachent par un grand nombre de caractères ux Sauriens proprement dits, mais ils diffèrent cependant comme mille des Sauriens actuels et tertiaires.

Aux époques très reculées et très différentes de la nôtre, penant lesquelles vivaient tous ces singuliers Palerpètes, il n'y avait me quelques rares Mammifères, et l'on ne connaît avec certitude acun reste d'Oiseaux dans les terrains qui renferment leurs innomrables débris. Les Reptiles étaient alors, parmi les animaux exisants, ceux dont l'action était prépondérante aussi bien sur le sol xondé qu'au sein des vastes mers qui recouvraient la plus grande partie de notre planète. On a même cru pendant assez longtemps qu'il n'avait point existé de Mammifères antérieurement à la période tertiaire. Cependant quelques espèces prises d'abord pour les Didelphes ont été découvertes dans les couches oolithiques de Stonesfield en Angleterre et de nouvelles découvertes faites dans les ssises du terrain de Purbeck viennent de montrer que les Mammifères secondaires étaient plus nombreux qu'on ne l'avait pensé insque dans ces derniers temps (2); aussi ne paraît-il guère douteux qu'on ne trouve également avec eux des restes d'Oiseaux avant vécu pendant les mêmes époques.

<sup>(1)</sup> Proposé par Laurillard.

<sup>(2)</sup> Voir p. 11 de cet ouvrage et Lyell, Supplément à la cinquième édition anglaise de ses Éléments de géologie.

Les Reptiles actuels, les seuls dont nous nous occuperons da chapitres qui vont suivre, se laissent aisément partager en groupes ayant la valeur d'ordres. Ce sont : les Chélonies Crocodilions, les Ophidiens, les Amphisbéniens et les Sauriens.

A ces cinq ordres s'en ajoutent plusieurs autres, dont le pèces toutes éteintes appartiennent à la période secondaire, avons essayé de résumer, par le tableau qui suit, la classific des Reptiles vivants et fossiles telle qu'elle nous semble petre établie dans l'état actuel de nos connaissances, et nous y joint des remarques sur leur distribution paléontologique.

| Reptiles :            |                                    | 1. Des époques actuelles<br>et tertiaires.                                                 | 2, De la j<br>second                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I.<br>CHELONOCHAMP- < | CHÉLONIENS                         | (Testudinidés.<br>Émydidés.<br>Trionycidés.<br>Chélonidés.                                 | Quelque<br>nieus suri<br>sins des (<br>dés.               |
|                       | CROCODILIENS                       | Crocodilidés.                                                                              | Une seule<br>(Gavialis<br>rhynchus<br>Téléosam<br>Neuston |
| H.<br>Saurophidiens.  | OPHIDIENS , .                      | ( Vipéridés,<br>Colubridés,<br>( Typhlopidés,                                              |                                                           |
|                       | Amphistériens                      | Amphisbénidés.<br>Trogonophidés.                                                           |                                                           |
|                       | Sauriers                           | Agamidés Camdiéonins. Iguanidés. Yaranidés. Chalcididés. Scincidés. Laceridés. Geckotidés. |                                                           |
| Palerpètes (1).       | /<br>Pariosauriens , .             |                                                                                            | Iguanode<br>Megalosa<br>Nosassur<br>Homéosa               |
|                       | PTÉRODACTYLIENS.<br>PLÉSIOSAURIENS | •••••••                                                                                    | Dollchose<br>Pterodeci<br>Plésiosau<br>( Dicynode         |
|                       | SIMOSAURIENS                       |                                                                                            | Simosau<br>Rhynches<br>Lariosau<br>Ichthyess              |

(1) Les Palerpètes ne constituent pas une troisième sous-classe. La réun tificielle que l'on a désignée par ce nom se rattache aux Sauriens par les sauriens et les Ptérodactyliens, et les Simosauriens, quoique plus isolés, par la relier par certains caractères aux Chélonochampsiens. Quant aux Pté riens et aux Ichthyosauriens, on en a fait quelquesois un groupe unique s nom d'Énaliosauriens, proposé par M. Owen.

### SOUS-CLASSE DES CHÉLONOCHAMPSIENS.

Reptiles écailleux à narines ordinairement ouvertes dans le même rifice osseux, à ventricules du cœur incomplétement réunis, à oumons formés par une réticule assez compliquée de canaux ériens, à pénis non dédoublé, sillonné en dessous et comme hyospadié.

Cette sous-classe se partage en deux ordres : les Chéloniens, ou retues de diverses sortes, et les Crocodiliens, ou Crocodiles.

#### Ordre des Chéloniens.

La forme extérieure des Chéloniens, aussi bien que les disposins anatomiques de leurs principaux organes, les font aisément stinguer des autres animaux, et il n'est personne qui ne les recontisse à la première vue, quelques différences que présentent entre les leurs principales espèces.

Tous les Chéloniens sont quadrupèdes, et leur corps écourté, iscoidal et plus ou moins bombé, est protégé par une carapace sseuse qui résulte de la fusion du dermato-squelette avec une artie du squelette proprement dit. Cette carapace forme une sorte botte ouverte en avant et en arrière pour la sortie de la tête et a cou, ainsi que pour celle des pattes et de la queue, et chez les spèces où elle est le plus complétement ossifiée, ces différentes arties peuvent, à la volonté de l'animal, s'y cacher pour se sousaire à ses ennemis ou aux influences du monde extérieur. L'inseron des membres est cachée sous la carapace, et elle semble se ure dans la cavité thoraco-abdominale, ce qui pourtant n'a pas eu, la ceinture osseuse antérieure, ou l'épaule, se bornant à tendre ici, comme la ceinture postérieure ou le bassin, un point 'appui sur la colonne vertébrale, qui est elle-même protégée par partie dermato-squelettique de la carapace. C'est cette disposition, al comprise autrefois, qui a fait appeler les Chéloniens des aniiaux retournés (corpore reverso), et c'est également par erreur que on a dit que chez ces Reptiles le corps des vertèbres était supéeur à la moelle épinière.

On donne le nom de plastron à la partie inférieure de la carance des Chéloniens, celle qui repose sur le sol. Le plastron prorement dit est ordinairement composé de neuf pièces qui laissent entre elles plus d'intervalle chez les espèces aquatiques que thez celles qui sont terrestres. A cet égard il y a une ressemblance assez curieuse entre les Chéloniens marins et les jeunes des Chéloniens terrestres, et l'on peut dire que les premiers de ces animaux sont par rapport à ceux qui vivent à terre, et que nous considérons comme devant occuper un rang plus élevé, dans un véritable état d'arrêt de développement.

L'os impair du plastron des Chéloniens a été appelé l'entosternal; les autres ont reçu les noms d'épisternaux, hyosternaux, hyposternaux et xyphosternaux. L'entosternal est probablement le véritable sternum; et il répond assez bien au manubrium des Sauriens; d'autre part, les épisternaux semblent être les analogues des branches latérales du manubrium, ou bien encore des os coracoïdiens? Quant aux six autres pièces, elles ont d'autres analogies, et résultent très probablement de la fusion de la partie sternale des côtes avec la peau ossifiée.

Le crâne des Chéloniens présente plusieurs particularités caractéristiques: les mâchoires, qui manquent de dents, sont revêtues d'un bec corné, ayant quelque analogie avec celui des 0iseaux; l'ouverture postérieure des narines est percée dans le milieu du palais, et l'os carré est retenu à la boîte crânienne par une articulation immobile.

Ces animaux ont l'organe mâle unique, mais fendu dans toute la longueur de sa face inférieure par suite du défaut de soudure des deux bords inférieurs de l'urèthre dans l'endroit qui répond au raphé cutané du pénis des Mammifères; ce qui constitue une sorte d'hypospadias normal propre à ces animaux et aux Crocodiliens.

Les Reptiles qui nous occupent vivent dans des conditions très différentes: les uns sont terrestres, d'autres lacustres ou fluviatiles, et d'autres marins. On trouve dans la conformation de leurs différents organes, et plus spécialement dans la disposition de leurs pieds, ainsi que dans la forme de leur carapace, des caractères appropriés à ces différents genres d'existence, et c'est là ce qui a permis de les partager en quatre familles distinctes, auxquelles on a donné les noms de Testudinidés (dits aussi Chersites ou Chéloniens terrestres), Émydidés (Élodites ou Palustres), Trionycidés (Potamites ou Chéloniens fluviatiles) et Chélonidés (Thalassites ou Chéloniens marins). L'ensemble des espèces connues dans ces quatre familles s'élève à environ cent vingt. On y a établi un certain nombre de genres dont il ne sera pas inutile de rappeler ici les pagns.

v. Ramille des TESTUDINIDÉS. — Ces espèces qui sont terrestres

sont les véritables Tortues. Elles ont la carapace plus solide et plus bombée que les autres, la queue plus courte et les pattes à doigts raccourcis en forme de moignons; elles peuvent se retirer entièrement sous leur carapace, qu'elles ont même, dans certains cas, la possibilité de fermer complétement.

On distingue quatre genres principaux dans cette famille: les Tortes (g. Testudo), ayant les cinq doigts antérieurs onguiculés, et le devant du plastron non mobile; les Pyxis (g. Pyxis), qui ont le devant du plastron mobile; les Homorodes (g. Homopus), qui n'ont que quatre ongles aux pieds antérieurs; et les Cinixys (g. Cinixys), dont la carapace est mobile en arrière, où elle est comme articulée.

Le genre Testudo est le plus nombreux, et c'est à lui que se rapportent les espèces les plus grandes parmi celles que l'on connaît (Testudo elephantina, des îles du canal de Mozambique, et quelques autres encore). Certaines espèces de la région méditerranéenne sont aussi des Testudo: Tortue bordée (Testudo marginota) de Morée, ainsi que d'Égypte et de Barbarie; Tortue mauritanica) de Barbarie; Tortue grecque (Testudo græca) de Grèce, de plusieurs îles méditerranéennes et d'Italie: celle-ci a le sternum entièrement immobile, tandis que celui des deux précédentes est mobile dans sa partie postérieure.

Famille des ÉMYDIDÉS. Ces Chéloniens ont la caparace moins bombée que les précédents, mais encore garnie de plaques cornées; leur queue est ordinairement plus allongée; leurs doigts sont plus longs, palmés et onguiculés; leurs pattes rentrent encore sous la carapace, et leur tête s'y retire également, mais en s'y plaçant de deux manières différentes, suivant les genres qu'on étudie. Chez les uns, appelés Cryptodères, elle rentre d'arrière en avant, à la manière de celle des Testudinidés; chez les autres elle se place lateralement, ainsi que le cou (Pleurodères).

Les Émydidés vivent dans les eaux marécageuses, où ils se liment de préférence à la recherche des poissons et des autres animaux aquatiques; ils sont variés en espèces, et susceptibles d'être Partagés en un plus grand nombre de genres que ceux des autres familles

Les Émydidés cryptodères sont les Cistudes (g. Cistudo), les Éntres 'g. Emys), les Tétronyx (g. Tetronyx), les Platysternes (g. Emysaurus), les Staurotypes (g. Staurotypus) et les Cynosternes (g. Cynosternon).

11.11

ili.

d.

Les Émydidés pleurodères sont les Peltocephales (g. Peltocepha-

146 REPTILES.

lus), les Podocnémides (g. Podocnemis), les Pentonyx (g. Pentonyx), les Sternothères (g. Sternotherus), les Platémydes (g. Platemys), les Chélodines (g. Chelodine) et les Chélydes (g. Chelys).

La famille des TRIONYCIDÉS comprend des Chéloniens à peau non écailleuse et à surface extérieure du dermato-squelette grenne qui vivent dans les eaux fluviatiles. Ces animaux ont les doigts assez longs et palmés; leurs ongles ne sont jamais plus nombreux que trois; ils n'ont pas la possibilité de rentrer entièrement leurs membres et leur tête sous leur carapace; on les nomme aussi Tortus molles. Ils sont propres aux grands fleuves de l'Afrique, de l'Asse méridionale et de l'Amérique.

Il y en a trois genres: les Trionyx (g. Trionyx ou Gymnopus), les Cryptopodes (g. Cryptopus) et les Cycloderma.

La famille des CHÉLONIDÉS se compose des Chéloniens marins, qui n'ont ni la tête ni les membres rétractiles, dont la carapace est moins ossifiée que celle des Tortues de terre, et même que celles de la plupart des Émydidés, et dont les pattes sont disposées en forme de rames natatoires. Il y en a de deux tribus:

- 1. Les Chélonins ou le genre Chélonée (Chelonia), divisé luimème en Mydaséa (Chelonia mydas), Caretta (Chelonia imbricats) et Thalassochélys (Chelonia caouanna et espèces voisines);
- 2º Les Dermochélins ou le genre Dermochélis, appelé aussi Sphargis, dont l'unique espèce est la Tortue luth (Dermochely coriacea) de la mer des Indes, de l'océan Atlantique, et accidentellement de la Méditerranée. Les Dermochélins ont la peau sans écailles, mais soutenue par une couche osseuse du dermato-squelette, qui se compose d'un grand nombre de petits compartiments irréguliers soudés les uns aux autres.

Les Chéloniens ont donc, sauf quelques exceptions, le corps récouvert de grandes plaques cornées, immédiatement appliquées sur le dermato-squelette; ce sont ces plaques qui fournissent l'écaille, dont la variété la plus belle, et par suite la plus recherchée, est constituée par les plaques imbriquées de la carapace des Carets. Ces Carets ou Chélonées imbriquées (Chelonia imbricata) vivent dans les mers de l'Inde et de la Chine, ainsi que dans quelques autres régions maritimes, soit dans le grand Océan, soit dans l'océan Atlantique intertropical. On utilise aussi les plaques de quelques autres espèces, ainsi que leur bec et leurs ongles.

Les animaux de cet ordre sont lents et à peu près inoffensits, quoique capables de faire des morsures redoutables lorsqu'on les tourmente. Beaucoup d'entre eux vivent de substances végétales, mais il en est aussi qui mangent des animaux inférieurs ou même des poissons et d'autres vertébrés. La plupart peuvent servir d'aliments à l'homme, et les Chéloniens marins, principalement ceux que l'on appelle Tortues vertes ou Tortues franches (Chelonia mydas; sont plus particulièrement dans ce cas. On les trouve surtout dans quelques parages de l'océan Atlantique. On en apporte souvent de vivantes dans les grandes villes de l'Europe, principalement à Londres, à Liverpool, etc. Il y en a qui pèsent, assuret-on, jusqu'à 200 et 300 kilogrammes.

Les œufs des Tortues franches sont nombreux, arrondis et à coque peu résistante; ils sont estimés des navigateurs, mais leur albumen ne se coagule qu'à une température supérieure à celle de l'eau bouillante. Le sang des Chélonées a été mis au nombre des antiscorbutiques. Leur graisse est de couleur verdâtre, mais sans mauvaises qualités.

On mange aussi la chair des Tortues d'eau douce et de celles qui vivent à terre, aussi bien des petites espèces que des plus grosses. Dans les pays où il n'y a pas naturellement d'animaux de cet ordre, et dans ceux où ils sont rares, comme dans le midi de la France, on tient les Tortues dans une sorte de domesticité, pour subvenir aux usages médicinaux. Elles servent surtout à faire des bouillons analeptiques que l'on prescrit dans les maladies de poitrine et dans les cas de marasme. On en a aussi conseillé l'usage dans les maladies herpétiques, dans le scorbut, etc.

Dans les pharmacies de la France et de l'Allemagne, on emploie la Tortue grecque (Testudo græca), la Tortue mauresque (Testudo mauritanica), dont on reçoit abondamment des exemplaires de l'Algérie, et aussi des Émydes, soit l'Émyde bourbeuse (Cistudo lutraria) des marais du midi de l'Europe, soit l'Émyde sigriz (Emys sigriz) d'Espagne et d'Algérie, soit encore l'Émyde de la mer Caspienne (Emys caspica) de l'Europe orientale. On trouve quelques Émydes de l'espèce des Cistudo lutraria dans les marais du midi de la France; elles paraissent y être indigènes, mais les Tortues de terre que l'on voit dans la même contrée sont d'importation étrangère. Plusieurs de ces dernières multiplient facilement dans les jardins ou dans les parcs des environs de Marseille, d'Avignon, de Montpellier, de Perpignan, etc. La plupart y sont apportées de l'Algérie.

Nous n'avons pas en Europe de Chéloniens de la famille des Trionycidés; mais on en trouve de fossiles dans plusieurs de nos gisements tertiaires.

Nos côtes sont quelquefois visitées par des Chélonidés ou Ché-

loniens marins. La CAOUANNE (*Chelonia cauanna*) se montre de temps en temps sur celles de l'Océan et de la Méditerranée. On a pris aussi, mais plus rarement, sur notre littoral les deux espèces dites Can-LONÉE FRANCHE (*Chelonia mydas*) et CARET (*Chelonia imbricata*).

LE LUTH ou Sphargis, dit aussi grande Tortue à cuir (Dermochelys coriacea), s'y est également rencontré. Rondelet avait déjà signalé la prise à Frontignan (Hérault) d'un individu de cette curieuse espèce; Amoreux en a possédé un autre capturé, tout près de là, dans le port de Cette, et Lafont en mentionne un troisième, qui fut pêché à l'embouchure de la Loire, en 1729. Un exemplaire que l'on conserve au musée d'Orléans est aussi donné comme ayant été harponné sur les côtes de France.

#### Ordre des Crocodiliens.

Les Crocodiles sont souvent classés avec les Sauriens par les erpétologistes, à cause des ressemblances qu'ils ont avec eux dans leur forme générale. En effet, ils sont quadrupèdes comme eux, et leur corps, qui est allongé, est également pourvu d'une longue queue. Toutefois cette analogie ne se retrouve pas dans la dispesition de leurs organes internes, et leurs véritables caractères sont. par suite, très différents. Les Crocodiles ont les deux ventricules cœur presque entièrement séparés, et leurs gros troncs vasculais présentent quelques autres dispositions remarquables, parmi k quelles nous nous bornerons à signaler la persistance d'un card artériel rappelant celui du fœtus des mammifères et qui mêle de sang noir au sang rouge de l'aorte descendante. Leurs poumes ne sont ni allongés ni cystoïdes comme ceux des Ophidiens ou des Sauriens, et l'on a donné une idée assez exacte de la structure qu'ils présentent, en les comparant à une sorte de tissu caverneux aérien. Les organes mâles de la génération sont établis sur le même type que ceux des Chéloniens.

Ces animaux manquent de véritables clavicules, mais ils ont une paire d'os caracoïdiens; leur crâne, souvent étudié par les anatomistes qui se sont occupés de signification ostéologique, mérite, en effet, une étude spéciale; nous nous bornerons à rappeler ici que l'os carré ou tympanique y est soudé par une articulation fixe avec la région occipitale, tandis que celui des Sauriens est mobile à la manière de celui des Oiseaux. Les Crocodiliens ont des dents aux deux mâchoires, et ces dents, qui sont uniradiculées, sont implantées dans des alvéoles distinctes; c'est une disposition qui n'a lieu dans aucun autre groupe de Reptiles existants.

L'ordre des Crocodiliens, dans lequel se classent aussi plusieurs

genres de Reptiles propres à la période secondaire, dont les mieux connus sont les *Téléosaures*, se compose dans la nature actuelle de trois genres différents, et il y a eu aussi des représentants de cet ordre parmi les animaux de l'époque tertiaire.

Les espèces actuelles atteignent toutes des dimensions supérieures à celles des Sauriens; ce sont aussi des animaux beaucoup plus redoutables que ces derniers. Elles vivent dans l'eau, soit dans quelques grands fleuves, soit dans des lacs; on les trouve aussi quelquefois, comme aux Antilles, dans les eaux salées, mais toujours à peu de distance de terre. Leur nourriture consiste principalement en poissons et autres animaux vertébrés, qu'elles attaquent avec férocité et dont elles placent souvent les chairs sous les rochers ou dans d'autres endroits submergés, pour les y reprendre après un certain temps de macération. L'homme et les animaux domestiques sont souvent victimes de la voracité des Crocodiles.

C'est en Asie, en Afrique, ainsi qu'en Amérique, que vivent ces dangereux Reptiles. Il y en a aussi dans les tles de l'Asie méridionale, et l'on en rencontre en Océanie jusqu'à la Nouvelle-Irlande; toutefois la Nouvelle-Hollande en est dépourvue. Dans l'ancien continent et dans le nouveau, ils sont plus nombreux dans les pays chauds que dans ceux dont la température est moins élevée, et ils cessent de se montrer dans les contrées froides. L'Europe, qui n'en a aujourd'hui d'aucune espèce, en a nourri de plusieurs genres pendant la période tertiaire, et elle en a possédé d'autres pendant la période secondaire. Les plus remarquables parmi ces derniers étaient les Téléosaures, les Sténéosaures et les Neustosaures, dont l'existence n'a pas dépassé l'époque crétacée.

On connaît près d'une vingtaine d'espèces de Crocodiles dans la nature actuelle. On peut les partager en trois genres :

Les Crocodiles (g. Crocodilus) sont reconnaissables à leur museau élargi, ou, au contraire, étroit, et leur quatrième dent inférieure qui est toujours reçue dans une échancrure de la mâchoire supérieure. Leurs espèces vivent principalement dans l'ancien continent, maisil y en a deux en Amérique. C'est à ce genre qu'appartient le Crocodile connu des anciens (Crocodilus vulgaris), et dont Hérodote, Aristote et Pline nous ont transmis l'histoire. Il vit dans l'Inde, dans toute l'Afrique et aussi à Madagascar.

Les Caïnans (g. Alligator), animaux exclusivement américains, ont la tête large, et leur principal caractère consiste en ce que leur quatrième dent inférieure est reçue dans une fossette de la mâchoire supérieure.

Les Gavials (g. Gavialis) ont le museau très étroit, presque cylindrique et renslé à son extrémité; ils forment le troisième genre.

Il y en a deux espèces : le Gavial du Gange (Gavialis gangeticus) et le Gavial de Schlegel (Gavialis Schlegelii). Ce dernier est de l'île de Bornéo.

## SOUS-CLASSE DES SAUROPHIDIENS.

Les Chéloniens et les Crocodiliens constituent une première sousclasse de Reptiles, caractérisée par la disposition spéciale de leur organe mâle, par la structure encore assez compliquée de leurs poumons, et par une moindre confusion des deux ventricules du cœur en un seul. Nous avons donné à l'ensemble de ces deux ordres le nom de Chélono-champsiens, qui rappelle à la fois celui des Tortues et celui des Crocodiles. Les Ophidiens commencent une seconde série qui comprend aussi les Amphisbènes et les Sauriens, et dont l'ensemble doit être regardé comme formant une autre sous-classe que nous appellerons, avec de Blainville, les Saurophidiens. Le même savant les nommait aussi Bispéniens, parce qu'ils ont constamment le pénis dédoublé, chaque corps caverneux devenant lui-même un pénis, en apparence complet, qui verse séparément le sperme. Les poumons de ces Reptiles ont une disposition cystoïde, ce qui tient au peu de développement de leur parenchyme, et leur cœur n'a qu'un seul ventricule, par suite de la disparition complète de la cloison qui sépare, en partie chez les Chélonochampsiens, et complétement chez les Mammifères et les Oiscaux, le ventricule droit d'avec le ventricule gauche.

Cette sous-classe se divise assez naturellement en trois ordres: les Ophidiens, les Amphisbéniens et les Sauriens, dont nous parlerons successivement.

### Ordre des Ophidiens.

L'ordre des Ophidiens, dont le nom vient du mot grec sois de la caractériser, si la forme spéciale qui en est un des signes distinctifs ne se retrouvait chez certains Sauriens. Les Ophidiens ont le corps écailleux, et leurs écailles, quelquefois uniformes, sont, au contraire, dans beaucoup d'espèces, susceptibles d'être partagées en trois catégories: les écailles ordinaires, qui recouvrent le descus du corps et les flancs; les grandes plaques céphaliques, surtout fridentes chez les couleuvres, et les grandes plaques inférieures, soit ventrales (gastrostéges), soit sous-caudales (urostéges). L'en-

ble de ces pièces épidermiques est assujetti à des mues régues, par suite desquelles il se détache tout d'une seule pièce et me un fourreau qui conserve les principaux caractères extéres de l'animal dont il provient.

es Reptiles ophidiens n'ont pas de paupières proprement dites; écaille épidermique convexe et moulée sur la cornée passe ituellement au-devant de leurs globes oculaires, qu'elle pro. Cette écaille s'en va, dans la mue, en même temps que le de l'épiderme, et, dans les derniers Serpents, elle n'est pas pe distincte par sa forme de celles qui protégent les parties ines. La membrane du tympan n'est jamais visible à l'extérieur, me elle l'est chez la plupart des Sauriens, et la langue, bifide me chez plupart de ces derniers, a ses deux branches plus ques et plus effilées que chez eux, et elle est en même temps actile dans une sorte de fourreau basilaire membraneux.

es Ophidiens manquent de membres; c'est à peine si l'on ouve chez quelques-uns d'entre eux, tels que les Boas et les bons, des traces des membres postérieurs représentées par de ples crochets situés auprès de l'anus. Dans aucun cas, il n'y a véritable épaule, ni aucune transformation des côtes précét la région caudale en un bassin analogue à celui qu'on reve même chez les espèces les plus serpentiformes de l'ordre

Sauriens; il n'y a pas non plus de sternum. Les vertèbres t toujours plus ou moins courtes, habituellement compliquées is la disposition de leurs apophyses, et à corps concavo-cone, c'est-à-dire excavé en avant et bombé en arrière.

a tête osseuse de ces Reptiles présente une disposition aussi larquable que caractéristique. Solidement ossifiée dans sa partie



16. 45.—Echidna mauritanica. Fig. 16. — Les mêmes, vus en dessous. ne et mâchoire supérieure séparés et vus en dessus (\*).

) La mâchoire inférieure du même animal, vue de profil, est représentée sur la page a, par la figure 17.

cérébrale, elle a plusieurs de ses pièces appendiculaires, soit celles de la mâchoire supérieure, soit celles de la mâchoire inférieure, allongées et douées d'une grande mobilité, ce qui permet à la bouche de se dilater démesurément pour donner passage à des proies très volumineuses relativement au diamètre ordinaire de la tête et du corps. Les parties qui concourent à cet écartement sont: 😤 1º Pour la màchoire supérieure : les maxillaires, toujours sépa-



Fig. 17. — Echidna mauritanica. Crâne et mâchoires détachées vus de profil (\*).

noïdale de la mâchoire inférieure; par leur partie movenne, ils sont mis en rapport avec l'extrémité postérieure du maxillaire au moyen d'un os particulier aux Rep-

> tiles, auquel on donne le nom d'os trasverse (fig. 18).



Fig. 18.-Måchoires inférieure du Python.

2° Pour la mâchoire inférieure : k maxillaire inférieur lui-même, ou os man dibulaire, dont la partie dentaire est bien distincte de la partie postérieure; l'a carré ou tympanique, démembrement de temporal contre lequel arc-boute de chaque côté l'extrémité postérieure du ptérygoïdien, et le mastoïdien. Celui-ci est fixé tout auprès du rocher, mais l'os carré jouit ordinairement d'une grande mobilité (fig. 17).

rés des incisifs, qui sont petits et soudés l'un à l'autre sur la ligne médiane; les palatins, placés, dans beaucoup d'espèces, parallèlement aux maxillaires, dont ils longent le bord interne sans s'y souder, et les ptérygoïdiens situés en arrière des palatins, et pro-

longés jusqu'à l'articulation glé-

Les dents des Ophidiens sont nombreuses, coniques, appointies, à pointe très acérée, habituellement infléchies en arrière; elles reposent, par leur base, dans une petite dépression alvéoliforme des os qui les supportent. Leur longueur et supérieure et dentition proportionnelle présente quelques variations, et leur disposition montre aussi de

(A)

Fig. 20 (\*\*).

nombreuses particularités. Il peut y en avoir en même temps par exemple, chez les Pythons (fig. 18), comme sur les os incisifs, sur les maxillaires, soit supérieur, soit inférieur, et, ce qui est plus ordinaire encore, sur les palatins et sur la partie antérieure des os ptérygoidiens. Mais quelques genres n'en ont pas sur tous ces os, et les Typhlopidés n'en portent même qu'à une seule mâchoire, tantôt à la supérieure, tantôt à l'inférieure.

Certaines dents du maxillaire supérieur présentent la singulière particularité d'être sillonnées, dans toute la longueur de leur bord antérieur, par une cannelure plus ou moins profonde, et parfois les bords en sont très rapprochés l'un de l'autre. Cette cannelure a pour usage de faciliter l'écoulement de la sécrétion vénéneuse, dont beaucoup d'espèces sont, en effet, pour-

vues. Lorsque la cannelure n'existe, comme cela a lieu chez certaines Couleuvres, que sur les dents maxillaires postérieures, sans que les antérieures en présentent de traces (fig. 19), la disposition est dite opistoglyphe (1); au contraire, elle est dite protéroglyphe (2), lorsque ce sont les dents maxillaires antérieures qui sont canne- Fig. 19 (\*). lées (fig. 20). Dans ce cas les dents sont, en général, plus longues, mobiles sur leur base, et transformées en crochets qui ne différent de ceux des Vipères, des Trigonocéphales et des Crotales que parce que la fissure qui sépare les deux bords de la gouttière dentaire est visible dans toute la longueur de la dent, au lieu de cesser par l'accollement complet de ces deux bords dans toute l'étendue qui sépare l'orifice basilaire, ou orifice d'entrée du venin, d'avec l'orifice terminal, ou orifice de sortie. Cette troisième disposition (fig. 21 et 22), qui caracté-

(\*) Dents du Cælopeltis insignite (Ophidien opistoglyphe d'Europe).

solénoglyphe (3), et l'on peut nommer aglyphes (4) celles des

(\*\*) Naja (Ophidien protéroglyghe (de l'Inde et de l'Afrique).

rise, comme nous venons de le dire, les Vipères, les

Trigonocéphales et les Crotales, a reçu le nom de

<sup>(1)</sup> οπισθεν, en arrière; γλυφή, sillon ou rainure.

<sup>(2)</sup> πρότερου, en avant; γλυφή, sillon ou rainure.

<sup>(3)</sup> σωλάν, tuyau; γλυφά, sillon ou rainure.

 <sup>(4) 2</sup> privatif, γλυφή, sillon ou rainure.

dents qui ne sont ni sillonnées ni tubulées en oubli, de manière



Fig. 22 (\*\*).

à former un véritable canal et à simuler une perforation de lew



Fig. 24 (\*\*\*\*).

propre substance, suivant l'au même de la dent (fig. 23 et 24).

Ces dispositions remarquable sont importantes à consulter lor que l'on veut connaître la nature vénéneuse ou non des Serpents et même le degré de leur vénénosité, puisque celui-ci s'accrolt à mesure que l'on passe des Opistoglyphes aux Protéroglyphes, et de ceux-ci aux Solénoglyphes, et qu'il est nul chez les Aglyphes.

MM. Duméril et Bibron y ont eu fréquemment recours pour établir les bases de leur classification des Ophidiens. Ils divisent

ces Reptiles en cinq sous-ordres, parce qu'ils ajoutent aux quatre groupes des Aglyphes ordinaires, des Opistoglyphes, des Proté-

<sup>(\*)</sup> Vipera prester (dentition solénoglyphe).

<sup>(\*\*)</sup> Coupe d'une dent d'Ophidien solénoglyphe montrant que le canai dentaire est formé par la soudure des deux bords du canai des Protéroglyphes.

<sup>(\*\*\*)</sup> Tropidonotus natrix (Ophidien aglyphe).

<sup>( (\*\*\*\*)</sup> Xenodon (dentition aglyphe).

phes et des Solénoglyphes, celui des Serpents aglyphes, qui de dents qu'à l'une ou à l'autre des deux mâchoires, comme le cas pour les espèces de la famille des Typhlopes.

1. Duméril et Bibron résument, dans le tableau suivant, la ification à laquelle ils ont ainsi été conduits :



L'ordre des Ophidiens ne comprend pas moins de cinq cents pressuré réparties entre les différents continents et les principales Presque toutes sont des animaux essentiellement carnassiers, derchent avec avidité des proies vivantes, et qui ont, dans un nombre de cas, la propriété de tuer les animaux qui pour-leur résister, ou de les engourdir au moyen d'un venin les effets sont souvent aussi prompts qu'ils sont terribles.

leur classification et leur diagnose présentent des difficultés séses dont on a cependant triomphé en grande partie, grâce à l'éle attentive que l'on a faite de leurs dents, de la forme de leur esseuse et de celle de leur corps, ainsi que des nombreuses dicularités que présentent leurs écailles.

Il y a trois groupes bien distincts de ces animaux:

1º Ceux qui ressemblent aux Vipères, qu'ils soient solénogly-

Cour qui ont plus d'analogie avec nos Couleuvres, que leurs soient opistoglyphes ou aglyphes;

deux dont l'apparence est vermiforme, et que l'on réunissait réfess sous le nom commun de Typhlops.

A ces trois familles principales que nous nommons Vipéridés, d'ubridés et Typhlopidés, s'en joignent deux autres, non indiquées le le tableau de la page 142, et qui d'ailleurs pourraient être l'htestées. Ce sont : les Acrochordidés, qui ont l'écaillure unil'me et en mosaïque des derniers Vipéridés, mais qui manquent

<sup>1)</sup> Erpétologie générale, t. VI, p. 71.

<sup>2)</sup> Prodrome de la classification des Reptiles ophidiens, p. 23.

de grandes plaques sous le corps, et dont la dentition est agl et les *Uropeltis*, qui conduisent si naturellement aux Typl qu'on pourrait les regarder comme une simple tribu de la famille que ces derniers.

Quoique l'on ait toujours mis les Typhlops à la tête des Ophi c'est évidemment à la fin de cet ordre qu'il faut les ranger, Vipéridés, animaux à queue ordinairement courte, à écailles que toujours diversiformes, à dents plus compliquées que des autres et qui sont pourvus de glandes à venin, tandis plupart des autres Ophidiens en manquent, doivent incontes ment occuper le premier rang. C'est conformément à ces prinque nous parlerons successivement des trois grandes familles se compose l'ordre des Serpents. Ne pouvant citer que que exemples des nombreuses espèces qui rentrent dans chacu ces familles, et devant même nous abstenir de détails un étendus au sujet de celles que nous aurons à mentionner, i donnons ici en note (1) la liste de quelques—uns des our descriptifs auxquels on pourra recourir pour compléter les quées réunies dans ce livre.

Les anciens ont apporté une grande attention dans l'étude de pents, et ils se sont souvent préoccupés des remèdes que l'on popposer à la morsure de ces animaux. C'est ce dont on trouver position détaillée dans l'ouvrage de Dioscoride, ainsi que d'compilations des naturalistes ou des pharmaciens et rouve de la renaissance. Quoique les anciens, soit les Grecs, soit mains, n'aient connu qu'une partie assez limitée de l'ancient, ils citent néanmoins dans les régions méditerration qu'ils ont surtout explorées, plus d'espèces venimeuses qu'ils ont surtout explorées. Peut-être aussi ont-ils fait quelques cempleis à cet égard? Peut-être aussi ont-ils pris pour vénérales aussi ont-ils pris pour vénérales qu'ils acceptant qu'ils entre qu'ils acceptant qu'ils espèces venimeuses qu'ils ont surtout explorées, plus d'espèces venimeuses qu'ils ont surtout explorées, plus d'espèces venimeuses qu'ils ont surtout explorées, plus d'espèces venimeuses qu'ils espèces venimeuses qu'ils

<sup>(1)</sup> Lacépède, Hist. nat. générale et particulière des Quadrupèdes oripo des Serpents. 2 vol. in-4. Paris, 1788 et 1789.

Daudin, Hist. nat. des Reptiles. 8 vol. in-8. Paris, 1802 et 1803. (Soi Buffon de Sonnini.)

Schlegel, Essai sur la physionomie des Serpents. 2 vol. iu-8, avec # La Haye, 1837.

Gray, Catalogues du Musce britannique: les Serpents (Snakes), 1849. In Duméril et Bibron, Erpétologie générale, L. VI (1844) et t. VII (18 (Suites à Buston éditées par Roret.)

ec celles dont il est question dans les auteurs modernes, art des noms qu'ils ont employés ont été appliqués à tort raiers à des genres qui n'ont, pour la plupart, aucune anales espèces qui les portaient autrefois. C'est ainsi que le Boa, sous lequel Pline parle d'un grand Serpent dans l'estomac duquel on trouva un jour le corps tout n'enfant(1), a été imposé à des Ophidiens de grande taille ent l'Amérique, et que l'on appelle aujourd'hui Dipeas erpents de l'Inde, de l'Amérique ou du Cap de Bonne-Estandis que les anciens se servaient de ce mot pour indiespèce propre à la Grèce, et dont les piqures occasionne soif inextinguible. Le poëte Lucain fait piquer par un a jeune homme qui assistait à la bataille de Pharsale, par ent en Thessalie.

ride, dans le traité qu'il nous a laissé sous le titre de *The*umère les Serpents connus de son temps, et il donne l'indes principaux remèdes que l'on employait contre eux; reusement il n'en a laissé aucune description, et comme on uve pas non plus dans les autres auteurs, on est réduit à de conjectures sur la nature réelle des espèces dont il a voulu

e titre des chapitres de la Theriaca, où il est question des :

Χ. Πιρὶ Εχίδης; de Vipera (probablement l'une des espèces nommons Vipères).

. Περί Σχυτάλης και Αμφίσδαινης; de Scytale et Amphisbæna (2). . Περί Δεύϊνου ; de Dryina.

ΙΙ. Περὶ Λιμόρρου; de Hæmorrhoo.

UII. Περὶ Διψάδος; de Dipsade. Galien traite longuement de nt.

XIV. Περὶ Υόρου; de Natrice (3).

XV. Περί Κέγχρου; de Cenchro.

## peut-être tout simplement l'Elaphis quadrilineatus, ou Couleuvre à ies. Des récits non moins exagérés sont faits chaque jour, dans nos promidi de la France, par les paysans, qui ont souvent vu, à ce qu'ils discrepents plus gros que le bras et longs à proportion. Les sillons tortueux releuvres ordinaires tracent sur le sol en marchant sont souvent la sur laquelle reposent ces récits plus qu'exagérés.

mphisbène des anciens, peut-être notre Eryx.

près la traduction de Saracénius, l'Hydre d'Élien serait, au contraîre, t de mer.

Chap. XVI. Πιρὶ Κεράστου; de Ceraste (sans doute notre genre Cèraste).

Chap. XVII. Περὶ Ασπίδος; de Aspide. L'Aspic est notre Naja.

Chap. XVIII. Περ: Βασιλίσκου; de Basilico seu Regulo.

De son côté Élien énumère seize espèces d'Aspics ou Serpent venimeux, et son Aspic véritable est le Naja.

D'autres noms d'Ophidiens encore sont cités par différents auteurs anciens; tels sont les suivants : Anguis, Draco, Chersydre, Jaculus (Χέρουδρος), etc.

Pline, qui cite le Dragon, dit que ce Serpent combat l'éléphant, ce qui en fait une espèce africaine ou indienne, et il rappelle i son propos le fameux Serpent de Régulus tué sur les bords du Begradas, en Mauritanie, pendant les guerres puniques, et dont la peau ainsi que les màchoires furent, assure-t-on, conservées dans un temple de Rome jusqu'à la guerre de Numance. Il n'y a en Algérie ni ailleurs aucun Serpent dont la taille puisse approche de celle que les historiens ont faussement attribuée au Serpent de Régulus.

### Des Vipéridés ou Ophidiens solénoglyphes et protéroplyphes.

Famille des VIPÉRIDÉS. — Les Vipères et les Ophidiens qui s'en rapprochent assez pour qu'on les place dans la même famille sont les plus redoutables de tous les Serpents, non pas par leur force, qui reste toujours inférieure à celle des Boas et des Pythons, mais par leur venin, qui est parfois mortel, même pour les animaux de grande dimension, et qui, dans tous les cas, détermine des accidents fort graves par son action éminemment septique.

Les Vipéridés ont le corps trapu, la queue habituellement courte, et la tête beaucoup plus large que le cou; leur crâne est élars dans sa partie frontale; les os de leurs mâchoires jouissent d'une grande mobilité, et leurs maxillaires supérieurs, qui sont très courts, portent un faisceau de grandes dents qu'ils redressent en basculant sur eux-mêmes lorsque l'animal veut s'en servir. Ces crochets sont perforées ou cannelés pour donner issue au fluide vénéneux qu'elles introduisent dans la plaie.

Leurs dents sont établies tantôt d'après le type solénoglyphe, tantôt d'après le type protéroglyphe, dont nous avons donné la définition précédemment.

Comme, en réalité, il n'y a d'autre différence entre ces deux types que la soudure complète des deux bords de la lame den , dans le premier, ou leur simple rapprochement, mais sans ure, dans le second, la séparation comme familles distinctes phidiens solénoglyphes et des protéroglyphes ne nous paratt ustifiée, et nous ne nous servirons de ce double caractère que différencier la tribu qui comprend les Crotales, les Trigonoales et les Vipères ordinaires d'avec celles des Najas, des Élaps s Hydrophis.

sécrétion vénéneuse des Vipéridés est le produit d'une glande ale située près de l'orbite. Cette glande, qui a une structure



Fig. 25. - Appareil venimeux du Crotale (\*).

riculière, a été quelquesois confondue, mais à tort, avec la me lacrymale; ce serait plutôt au groupe des glandes salivaires il saudrait la rattacher, mais en la considérant comme une me salivaire encore plus distincte des autres que celles-ci ne le me entre elles. Elle reçoit un nom particulier dans les ouvrages anatomistes: celui de glande à venin. Ses différents canalicules rendent dans une poche commune dite réservoir à venin, qui va terminer vers la partie antérieure et inférieure de l'os maxillaire une éjaculer son contenu au dehors par le moyen des dents en pochets, avec le tube desquelles la poche du maxillaire est en poort.

Nous diviserons les Vipéridés en quatre tribus : les Vipérins, qui ent solénoglyphes, et les Najins, les Élopins ainsi que les Hydro-lins, qui sont protéroglyphes.

Tribu des Virérins, ou Vipéridés solénoglyphes. — Ces Ophidiens atles seuls chez lesquels la lame dentaire formant les crochets

(°) a. Glande vénéneuse a'. Son canal excréteur aboutissant aux dents en crochet b. Glande haire sus-maxillaire c. Glande sulivaire sous-maxillaire e. Muscle temporal antérieur e'. Porting mandibulaire ff'. Muscle temporal postérieur g. Muscle digastrique l. Muscle tem-tal moyen q. Ligament articulo-maxillaire m, r. Muscle cervico-angulaire l. Muscle vertébro-andibulaire w. Muscle costo-mandibúlaire.

se soude par ses deux bords sous forme de tubulure conique, dans une partie de sa longueur (fig. 22). A la base antérieure est l'ouverture, c'est-à-dire le défaut de soudure, par laquelle le venin pénètre dans la dent, et, au sommet de celle-ci, le trou beaucoup plus fin par lequel il est versé dans la plaie au moment de la morsure. Les Vipérins possèdent, en outre, des dents palatines, ptérygoïdiennes et maxillaires inférieures (1). Leur corps est cylindro-conique et brévicaude; leur tête est large et triangulaire; leurs pupilles sont verticales, et ils ont les écailles plus ou moins lancéolées. Ils vivent à terre, souvent dans des endroits arides, et sont les plus redoutables de tous les Serpents.

Les Ophidiens de la tribu des Vipérins se laissent partager en plusieurs genres assez faciles à caractériser par la présence ou l'absence de fossettes lacrymales ou de fausses narines placées en avant des yeux ou sous ces organes, ainsi que par la disposition de leur écaillure et par celle de leur queue, qui est pourvue ou dépourvue d'un appareil sonore.

Ces animaux sont généralement ovovivipares, et c'est même à cette particularité qu'ils doivent le nom de Vipères (vivum pario, par lequel on les désigne collectivement. Leur mode de génération était déjà connu des anciens, et Aristote dit très bien, en par lant de la Vipère proprement dite, qu'elle « produit extérierrement un animal vivant, après avoir produit intérieurement un œuf. » « Les petites Vipères, ajoute-t-il, naissent enveloppées d'une membrane qui se déchire au bout de trois jours. Quelquefois elle sortent vivantes en rongeant intérieurement ce qui les enveloppait.

On a partagé ainsi qu'il suit les Vipérins en plusieus genres.

Les premiers portent des fossettes lacrymales:

Les Crotales (g. Crotales) ont ces fossettes lacrymales très distinctes, et leur queue est garnie de grelots formés par des espèces de segments de sphères emboltés les uns dans les autres, dont le nombre est variable suivant les espèces, et, dans chacune d'elles, à mesure que les sujets sont d'un âge plus ou moiss avancé. Les sonnettes ou grelots sont des productions épidermiques, et les vertèbres terminales qui les supportent sont réunies ensemble par une véritable coalescence. C'est à la présence de cet appareil spé-



Fig. 26 (\*).

<sup>(1)</sup> Voyez, pages 151 et 152, les figures 16 et 47.

cial que les Crotales doivent le nom de Serpents à sonnettes sous lequel ils sont principalement connus.

On signale cinq ou six espèces de ces animaux, dont trois peuvent être caractérisées, dès à présent, avec certitude; ce sont :

Le CROTALE DURISSE (Crotalus durissus); de l'Amérique du Nord. Le CROTALE HORRIBLE (Crotalus horridus); de l'Amérique intertropicale, et particulièrement du Mexique, du Brésil et de la Guyane.

Le Crotale MILLET (Crotalus miliarius); de l'Amérique du Nord, principalement dans la région de l'Orégon.

Ces animaux sont robustes, ont des formes trapues et atteignent parfois près de deux mètres de longueur. Ils vivent dans les lieux ombragés, principalement dans les forêts et loin de la présence de l'homme. Leur nourriture consiste en petits mammifères, en rongeurs, et, le plus souvent, ils mangent ces animaux morts; du moins c'est ainsi qu'ils agissent dans nos ménageries. Après avoir piqué l'animal qu'on leur a livré, seit un rat, soit un jeune lapin, ils s'éloignent aussitôt, attendant pour le saisir qu'il ne donne plus aucun signe de vie; ce qui a bientôt lieu, car la mort survient, en général, après une ou deux minutes. Le venin des Crotales leur est à la fois utile pour se procurer des aliments et pour se défendre contre leurs ennemis. En effet son action est trop intense pour que l'on puisse supposer qu'il est uniquement destiné à mettre à mort les petits animaux dont ces Ophidiens font leur nourriture.

Ces Reptiles sont lents, et ils ne mordent guère que lorsqu'on les a attaqués ou qu'on les a dérangés. Encore ne le font-ils, dans la majorité des cas, qu'après avoir fait entendre le bruit strident de leur sonnette, ce qui permet le plus souvent de leur échapper. On les trouve habituellement enroulés sur eux-mêmes, faisant vibrer les grelots de leur queue, surtout lorsque le temps est humide.

Il n'est pas de venin plus actif que celui des Crotales; l'homme, et les plus gros mammifères domestiques, le cheval et le bœuf, par exemple, sont tués en quelques heures, parfois même en un temps plus court encore, par les effets de ce terrible poison. Il agit avec plus de rapidité encore sur les petits animaux, et les oiseaux résistent à peine quelques secondes à son action. Les animaux à sang froid y succombent aussi très rapidement, et le Crotale lui-même meurt, dit-on, lorsqu'il s'est piqué avec ses crochets.

Halm a fait les observations suivantes: un Crotale long de quatre pieds fut attaché à un pieu, et on lui livra successivement plusieurs animaux qui subirent sa piqure. Dans la première séance, un premier chien mordu mourut au bout de quinze m second chien après deux heures, et un troisième au be heures. Après quatre jours de repos, le même Crotale cessivement un premier chien, qui ne survécut que condes, et un autre qui mourut après quatre minutes. après il piqua une grenouille, qui périt au bout de deux et un poulet qui ne survécut à sa blessure que penda nutes; enfin un Amphisbène blanc, frappé quelque te périt au bout de huit minutes. Halm ajoute que le Serpe se mordit lui-même, et ne vécut plus que douze minutes.

M. Burnett a pu faire de nouvelles recherches sur venin des Crotales, en prenant cette substance sur un maux qu'il avait d'abord chloroformé. Il lui avait laissé la tête, avant de le sortir de la cage, vingt gouttes de cl

On a eu la triste occasion d'observer en Europe les effets de la piqure des Crotales: le docteur Pichorel a p du nommé Drake, Anglais, montreur d'animaux, c Rouen, pour s'être laissé piquer par un Crotale qu'il v sortir de l'état d'engourdissement dans lequel le froid l'a Quoique fortement cautérisé un quart d'heure environ été blessé, Drake succomba au bout de neuf heures.

M. Brainard a proposé d'employer la solution d'iod venin des Crotales. On se sert aussi de la cautérisation p tiques et par le feu. La compression et la succion don ment des résultats salutaires, mais il faut agir pour immédiatement.

On ne sait pas bien quelles sont les circonstances dan le venin des Crotales conserve ses propriétés, ou au con dans lesquelles il s'altère après avoir été retiré des vésir renferment. Quelques observations tendent à faire croit tion prolongée de l'alcool le neutralise. Ainsi M. Duve pris avec une lancette un peu du venin d'un Crotalus di servé dans l'esprit-de-vin et l'ayant appliqué sous la ptérieur de l'oreille et à la partie interne de la cuisse d'un'en résulta aucun accident. Nous avons nous-même les crochets d'une tête desséchée de Crotale un jeune produire aucun phénomène toxique, mais nous n'en per moins à conseiller aux personnes qui manient de pare de ne le faire qu'avec la plus grande précaution. Il e

lans d'autres cas il pourrait survenir des accidents fort graves.

Idant on ne saurait considérer comme vraie cette històire, si
Intracontée par les compilateurs, d'un crochet de Serpent à

Ittes qui était resté dans la botte d'un individu, et qui fut

Ite de plusieurs morts successives.

que l'on a dit de la possibilité qu'ont les Serpents, et plus partirement les Crotales, de fasciner les autres animaux par leurs ds n'est pas plus exact, et déià en 1776 Barton en avait démontré asseté dans un mémoire spécial qui a paru à Philadelphie. s Lachesis (g. Lachesis), dont on ne connaît qu'une espèce, le issis MUET (Lachesis mutus), sont des Crotales muets, c'est-à-dire purvus de la sonnette caudale qui distingue les vrais Crotales. r queue est simplement appointie, mais les dix ou douze rans d'écailles qui précèdent la pointe sont épineuses et un peu ourbées en crochets à leur sommet. Les Lachésis, que Linné aplait Crotalus mutus, appartiennent à l'Amérique équatoriale. Ils at aussi redoutés que les Crotales proprement dits, et se nourrisat comme eux de petits mammifères, d'oiseaux et de reptiles. par dit qu'il en a vu des exemplaires ayant plus de trois mètres de et dont le ventre avait plus d'un pied (0,35) de circonférence. Les TRIGONOCEPHALES (g. Trigonocephalus) n'ont pas non plus de hols, mais leur queue n'est pas épineuse, et leur vertex a un sson impair.

Jen a des espèces dans l'Amérique du Nord (Trigonocephalus et Tr. contortrix), au Japon (Tr. Blomhotfii), à Ceylan hyprocle, et l'on trouve dans la région de la mer Caspienne le hour phale halys (Trigonocephalus halys). Cette dernière esse prontre sur les confins de l'Europe du côté d'Astracan; aist aussi dans le midi de la Sibérie et dans le Turkestan.

L. Demeril et Bibron distinguent génériquement sous le nom sou pride (Leiolepis) le Trigonocephalus rodhostoma, de Java, qui

es lles lisses et non carénées comme celles des Trigonocées Précédents.

BOTHROPS (g. Bothrops), qui ont aussi été réunis pendant un ain temps aux Trigonocéphales, et que l'on indique souvent ore Par ce dernier nom ou par celui de fer-de-lance, ont les

ailles carénées et point de grandes plaques suscéphaliques, si ce est au-dessus des yeux et sur la carène qui va des sourcils au ez. On en distingue huit espèces, dont six sont propres à l'Améjque équatoriale et deux à l'Inde (1).

(i) Java, Ceylan et la côte de Coromandel.

Parmi les Bothrops américains le plus tristement fameux à cause des accidents qu'il détermine est le Bothrops fer-de-lance (Bothrops lanceolatus), souvent nommé Fer-de-lance et Vipère jaune de la Martinique. Il y en a des individus longs de près de 2 mètres; leur couleur est habituellement d'un jaune ambré; d'autres fois elle est brune. Cette dangereuse espèce vit à la Martinique, à Sainte-Lucie et dans la petite île de Bequia, près Saint-Vincent, où elle est redoutée à juste titre.

M. Guyon, aujourd'hui inspecteur général du service de santé de l'armée de terre, qui s'est occupé de la Vipère fer-de-lance dans sa thèse inaugurale, nous donne à cet égard des détails dont void le résumé (1).

Accidents produits chez l'homme par la Vipère fer-de-lance. Habituellement la partie mordue enfle, se tuméfie et prend une teinte livide, en même temps que sa température baisse et que sa sensibilité s'émousse ou s'éteint même complétement; toutefois les effets du venin peuvent se borner à des accidents locaux, mais il est loin d'en être toujours ainsi, et dans le plus grand nombre des cas le malade accuse bientôt un malaise général et une sorte de pesarteur ou de lassitude à laquelle viennent se joindre de fréquent étourdissements; ensuite ses idées s'embarrassent et se troublent et il tombe dans une somnolence qui peut aller jusqu'au coma, & dont la mort est parfois la conséquence. L'état comateux est accompagné par un ralentissement du pouls et de la respiration, ainsi que par une teinte plus ou moins bleuâtre de la surface cutanée. Dans ces conditions, les paralysies sont fréquentes ; tantôt elles se dissipent avec la convalescence, tantôt au contraire elles persistent toute la vie : quelques malades accusent une chaleur intérieure parfois très vive. C'est surtout alors qu'on observe une soif ardente; mais bien souvent celle-ci est moins le produit du mal lui-même, que celui du traitement suivi par les panseurs, nègres ignorants auxquels on laisse souvent le soin de traiter les blessés, et qui le font d'une manière tout à fait empirique.

Aux phénomènes dont nous venons de parler succède ordinaire-

<sup>(1)</sup> Moreau de Jonnès, Monogr. du l'rigonocéphale des Antilles ou grande Vipère fer-de-lance de la Martinique. 1816 (dans le Journal de Corvisart). — Blot, Dissertation sur la morsure de la vipère fer-de-lance (Thèses de la Faculté de Paris, 1823, n° 106). — Guyon, Des accidents produits dans les trois premières classes des animaux vertébrés, et plus particulièrement chez l'homme, par le venis de la Vipère fer-de-lance (Thèses de la Faculté de médecine de Montpellier, 1834, n° 107). — Rufz, Enquête sur le Serpent de la Martinique, in-8, 1843.

t une congestion des organes pulmonaires, laquelle est assez ent suivie d'une expectoration sanguine plus ou moins abon-. Telle est même sa fréquence, dit M. Guyon, qu'il est recu. i les habitants de la Martinique, que la morsure a toujours résultat une fluxion de poitrine. « Nous l'avons, dit ce mé-1. observé trois fois : une fois le troisième jour, et les deux s le cinquième; sur quoi je remarque que les panseurs ne fixent que de son apparition que du huitième au neuvième, ce qui à ce qu'elle n'existe pour eux que lorsqu'ils voient apparaître rachats sanguinolents. » On peut ajouter que cette sorte de monie est sans doute consécutive à l'altération profonde du que le venin des Vipères jaunes détermine avec une intensité grande encore que celui de nos Vipères d'Europe. Un état dable des poumons a été observé chez des mammifères de e taille, des lapins, par exemple, qu'on avait exposés à la pides Vipères européennes.

ns certains cas, heureusement plus rares, le venin des Vipères le-lance détermine tout à coup les accidents les plus alarts, et cela sans qu'aucun phénomène local se soit encore manité. Le malade accuse alors un embarras dans la région du cœur, engourdissement général, des suffocations, des défaillances et syncopes, dans l'une desquelles on le voit expirer. « Le venin, ivait Dutertre en 1667, gagne le cœur du blessé; les syncopes prennent, et il tombe pour ne jamais se relever (1). »

M. Blot rapporte trois cas où des individus ont succombé, pour mai dire, dans l'instant même de la blessure : celui d'un nègre, dui d'un mulatre et celui d'une négresse.

C'est en travaillant aux plantations que l'on est surtout exposé être mordu par les Vipères jaunes; et comme les gens de couleur ont plus particulièrement employés à ce genre de travaux, ils sont man, plus souvent que les autres, atteints par la piqure des Ferse-lance. Les soldats qui viennent tenir garnison dans l'île sont man, dans beaucoup de cas, victimes des mêmes Serpents, et l Guyon eut, pendant son séjour à la Martinique, l'occasion d'en berrer plusieurs exemples. Deux de ces soldats seulement mou-lent, l'un qui ne put être soigné que par les panseurs; l'autre, l'ervé par M. Pouvreau. On cite aussi plusieurs cas de mort sur-lus chez des nègres et des négresses : dans l'un d'eux la mort lieu trois heures seulement après l'accident; dans un autre

<sup>)</sup> Hist. gén. des Antilles habitées par les Français.

dix-huit heures, et dans un troisième dix-huit jours. Dans ce dernier, le sujet de l'observation était une négresse enceinte : huit heures après le moment de la piqure, il y eut avortement (1), et plus tard le membre lésé se sphacéla.

La morsure des Vipères fer-de-lance peut tuer de gros mammfères, même des bœufs. D'après M. Guyon, elle serait inoffensive pour le Serpent seulement.

Il existe, dans l'Amérique équatoriale, plusieurs espèces de Bothrops différentes de celle des Antilles. On connaît aussi des animaux de ce genre au Bengale (Bothrops viridis) et à Ceylan (Bothrops nigro-marginatus).

Les Atropos (g. Atropos) n'ont pas les plaques sourcilières des Bothrops, auxquels ils ressemblent d'ailleurs par leurs autres caractères, et leurs écailles gulaires sont lisses. On en cite quatre espèces, dont une de Java (Atropos puniceus), et les trois autres de l'Amérique équatoriale.

Les Tropidolames (Tropidolæmus) sont aussi très rapprochés des Trigonocéphales et des Bothrops, mais les écailles de leur vertes sont imbriquées et serrées, et il en est de même de celles de leur gorge. Une de leurs espèces vit à Sumatra (Tropidolæmus Wagten), l'autre est des îles Philippines (Tr. Hombronii).

On a également subdivisé en plusieurs petits groupes, que l'on considère comme autant de genres, les Vipères proprement dites on les Ophidiens solénoglyphes qui n'ont pas de fossettes lacrymales. C'est à cette seconde division des Vipèrins qu'appartiennent not Vipères européennes et plusieurs autres espèces presque toules africaines, dont le venin est encore plus redoutable que le leur.

Les Échipnes (g. *Echidna*) n'ont ni plaques ni écussons sur la tête; leurs narines sont concaves et situées, pour ainsi dire, entre les yeux au lieu d'être latérales.

Une de leurs espèces les plus redoutables est l'ÉCHIDNE HEUFTANTE (Echidna arietans), du sud de l'Afrique, que l'on nomme Vipère minute, à cause de la rapidité avec laquelle son venin agit, ou bien encore Serpent eracheur (Spugg-slang), parce qu'elle lance une bave acide et caustique, qui peut vous aveugler lorsqu'elle arrive aux yeux. Le Cap possède aussi l'É. atropos et l'É. inornate, et l'on trouve au Gabon l'É. gubonica.

Il y a également des animaux de ce genre dans l'Algérie, où ils

(1) Il est reçu, parmi les Indiens du continent américain, que la morsure de Boguira (Crotatus horridus) est fatalement mortelle pour les femmes grosses; aussi ne tentent-ils, dit-ou, aucun remède en pareil cas.

isentent nos Vipères européennes. Leur espèce est l'ÉCHIDNE ITANIQUE (Echidua mauritanica); nous l'avons reçue de la produran. On en a séparé, mais probablement à tort, comme ant une seconde espèce algérienne, l'E. melanura, qui paraît être qu'une simple variété à queue noire. L'Échidne mauique existe aussi dans l'île de Chypre. Sa piqure peut être elle.

nde possède une espèce du même genre: Echidna elegans. nom générique d'Échis (g. Echis) appartient à deux espèces tiennes, qui n'ont guère de caractère un peu saillant que ir les plaques sous-caudales sur un seul rang, au lieu de : E. carinata et E. frænata.

CERASTES (g. Cerastes) sont des Vipères qui diffèrent surtout autres, parce que leurs plaques sourcilières, au lieu d'avoir la me ordinaire, se relèvent en pointe et simulent une paire de ites cornes. C'est ce qui leur a fait donner ce nom, qui répond la bien à celui de Serpents cornus qu'on emploie aussi fréquement pour désigner les mêmes animaux. Les Cérastes sont justement redoutés; cependant leurs dimensions restent, en général, direures à celles des Échidnes.

On distingue plusieurs espèces de Cérastes, dont une (Cerastes habite) à a aussi été appelée Vipère à panaches : elle habite l'Afriaustrale.

CERASTE d'EGYPTE (Cerastes agyptiacus) vit dans la haute le et dans les parties sahariennes de l'Algérie ainsi que du il se tient dans les sables. Cette espèce, dont la piqure aire mourir en quelques heures, est la même que les anciens aient aussi Cérastes. Cependant elle n'a que deux cornes, et écrit que celles du Céraste sont au nombre de quatre. « Par uvernent de ces cornes il attire, dit-il, les oiseaux, en se cale reste du corps. »

ACANTHOPHIDES (g. Acanthophis) ont la tête recouverte de des plaques dans sa moitié antérieure, les écailles sous-causépineuses, et la queue terminée par un aiguillon recourbé. Aux unique espèce (A. cerastinus) appartient à la Nouvelle-lande.

les Pélias (g. Pelias) ont trois grandes plaques céphaliques rapunt celles des Couleuvres, quoique moins étendues et placées e les écailles sourcilières. Il n'y en a également qu'une espèce. est le Pelias Berus ou petite Vipère (Pelias berus), appelé aussi ra chersea, qui s'étend sur une grande partie de l'Italie, dans quelques localités montueuses du midi de la France (Cévennes,

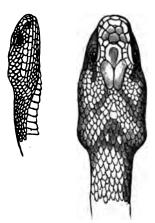

Fig. 26 (\*).

Corbières, Pyrénées) et jusque dans la Flandre et la Belgique. Il vit aussi en Angleterre.

Sa couleur est brunâtre variée, quelquefois roussâtre; sa tête est subarrondie; sa longueur reste inférieure d'un quart à celle de la Vipère ordinaire.

Le nom générique de VIPERE (Vipere) est réservé en propre, dans la nomerclature actuelle, aux espèces de Vipérins qui ont la tête entièrement revêtue de petites écailles et sans pluques. On en distingue trois:

La VIPERE A SIX CORNES (Vipera hexcera), des parties centrales et occidentales de l'Afrique. Elle est reconnais-

sable aux six prolongements écailleux et comme cannelés de a région sourcilière.

La VIPÈRE AMMODYTE (Vipera ammodytes), qui a le museau pro-



Fig. 27 (\*\*).

longé en une pointe molk, couverte de petites écailles; elle est de l'Europe centrale et méridionale, et se montre en France dans le Dauphiné.

Elle aime les lieux montagneux et arides, où le sol est pierreux, et qui sont exposés au soleil; il paratt cependant que, lorsque l'été arrive, elle descend dans les pâturages, et cherche la fracheur au milieu des herbes les plus hautes. Daudin assure que les vautours lui

font une chasse assidue, ainsi que les chouettes, et que ces oiseaux savent se préserver de sa morsure.

VIPÈRE ASPIC OU Vipère commune (Vipera aspis, aussi appelée

- (\*) Pelias berus (tête de grandeur naturelle et grossie).
- (\*\*) Vipère ammodyte (tête de grandeur naturelle et grossie).

ræster, etc.); elle a le museau en groin tronqué, sa tête est plate en

lessus et munie d'une forte écaille sourcilière, mais sans plaques plus grandes sur le milieu. Sa ongueur totale est en général le 0,70.

Cette espèce est de presque oute l'Europe; elle n'est pas rare lans un grand nombre de localités le la France. On la trouve parti-ulièrement dans les forêts de l'ontainebleau, de Sénart et de sontmorency, à peu de distance le Paris, et elle se montre aussi lans les Pyrénées, ainsi que dans reaucoup d'autres localités. C'est relle qui s'étend le plus vers le Nord, et on la trouve jusqu'en Suède, en Norwége et en Sibérie.

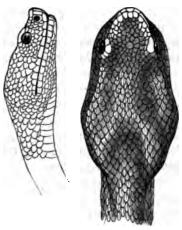

Fig. 28 (\*).

Ses variétés sont assez nombreuses, et quelques-unes de celles pu'on observe dans l'Europe centrale ont été prises par les erpéologistes pour de véritables espèces, quoiqu'elles passent souvent es unes aux autres, ce qui rend facile à constater le peu d'importance des caractères d'après lesquels on les a établies. Le lableau suivant donne l'indication des plus remarquables d'entre ses variétés.

```
rouge
ou rouge-brun
foncé
foncé
ou gris roussatre avec
taches

| rouge
ou rouge-brun
foncé
foncé
foncé
foncé
foncé

| rouge
ou rouge-brun
foncé
foncé
foncé
foncé
foncé
foncé
foncé

| rouge
ou rouge-brun
foncé
f
```

Les Vipères sont les plus redoutables des animaux venimeux de l'Europe. Ni les Scorpions, ni les Scolopendres, ni aucune espèce

(\*) Vipère aspic (tête de grandeur naturelle et grossie).

d'insectes ne donnent lieu à des accidents aussi graves; aussi ces Reptiles ont-ils été de tout temps un sujet d'études pour les naturalistes, et un objet de terreur pour les populations. Presque tout ce que les anciens avaient dit au sujet des Serpents venimeux qu'ils avaient eu l'occasion d'observer dans le midi de l'Europe, dans une partie de l'Asie et dans le nord de l'Afrique, a le plus souvent été attribué aux Vipères et aux autres serpents de nos contrées, et pendant le moyen âge, ainsi qu'à l'époque de la renaissance, on a cu les idées les plus fausses au sujet de ces animaux. Encora aujourd'hui ces idées ont cours chez les populations de nos campagnes, et l'on attribue fréquemment des qualités vénéneuses à des espèces entièrement inoffensives, telles que les Couleuves ordinaires, l'Orvet, le Seps, etc.

Des trois espèces de Vipéridés que fournit notre sol, et que nous avons signalées, la plus répandue est la Vipère aspic. Cette espèce est aussi celle qui donne lieu aux accidents les plus fréquents, et, au dire de certaines personnes, à ceux qui sont les plus graves.

Du venin des Vipéridés, et plus particulièrement de celui des Vipère européennes. — Quoique le mode d'action du venin des Reptiles re soit pas entièrement counu, on sait cependant quel est son principal effet sur l'économie, et l'on possède également sur sa composition chimique quelques données qui paraissent exactes.

Les venins ont été définis: des produits de sécrétion physiologique donnés à certains animaux comme moyen de se défendre ou pour tuer leur proie, et l'on a cherché à les différencier d'une manière absolue d'avec les poisons. Mais cette distinction est plus spécieuse que réelle, tel poison minéral, comme l'acide prussique, ou végétal, comme la curarine et la strychnine, ayant des propriétés analogues à celles des venins animaux, qui sont aussi des poisons ou du moins des sécrétions empoisonnées, puisque l'on en isole les principes toxiques auxquels ils doivent leurs funestes propriétés.

Le prince Lucien Bonaparte, qui a analysé le venin de la Vipère, y trouve une matière colorante jaune (1), une substance soluble dans l'alcool, de l'albumine ou mucus, une matière grasse,

(1) La couleur jaune du venin de la Vipère a été indiquée par tous les auteurs. On ne la retrouve pas dans celui de tous les Vipéridés. M. Guyon décrit le venin du Bothrops fer-de-lance comme « fluide, clair, transparent, s'attachant au doigt qui le touche et qu'il suit sous forme d'un filament qu'on peut rendre excessivement délié. » « On ne saurait, ajoute-t-il, mieux le comparer qu'à une solution gommeuse bien limpide, tant pour l'aspect que pour la consistance. »

vers sels consistant principalement en chlorures et en sulfures, ce qui en constitue la partie essentiellement toxique, un prinpe spécial appartenant à la catégorie des alcaloïdes, qu'il a nommé tédaine ou vipérine (1).

L'échidnine s'obtient en coagulant le venin par l'alcool et lavant r un filtre avec l'alcool, qui entraîne les autres principes, moins la ucosine, et ensuite par l'eau qui dissout d'abord le reste des sels, is l'échidnine elle-même, et ne laisse sur le filtre que la mucose devenue insoluble par l'action de l'alcool. L'échidnine a tous caractères des substances organiques; elle est neutre, d'aspect mmeux, mais azotée, soluble dans l'eau froide, non coagulée l'eau à 100 degrés. L'alcool la précipite, mais l'eau la redistant, ce qui la distingue des autres principes organiques. Elle memble cependant, sous ce rapport, à la ptyaline; mais elle s'en latingue en ce qu'elle est précipitée par le sulfate de sesquioxyde fer, ce qui n'a pas lieu pour la ptyaline. Elle empoisonne levenin de la Vipère, dont elle est le principe actif, noircit me lui le sang et empêche de même la coagulation de la fibrine.

Lindelius, Charas et divers autres (2) étaient complétement dans reur, lorsqu'ils disaient que la colère seule donne au venin des pères ses propriétés malfaisantes, et qu'ils le comparaient à de salire ordinaire. On ne peut pas non plus répéter à l'occasion de Reptiles ce dicton si connu : « Morte la bête, mort le venin, » la dent d'une Vipère qu'on a tuée reste vénéneuse, si elle est hargée d'une certaine quantité de la sécrétion qui nous occupe; eté sécrétion, enlevée au cadavre de la Vipère, peut servir à des oculations, et, lorsqu'elle a été desséchée et conservée pendant a certain temps, elle ne perd pas davantage ses propriétés mal-

le venin n'agit pas, comme on l'a dit quelquesois, à la manière les virus, puisqu'il détruit ou altère l'organisation sans devenir le point de départ d'un nouveau travail histogénique, et il n'a pas plus les qualités de serment, puisqu'il paraît qu'il ne communique pas aux humeurs ou aux tissus qu'il a altérés ses propriétés péciales; c'est un principe septique, ce n'est ni un virus, ni mement; il agit proportionnellement à sa propre masse mesurée comparativement avec celle de l'être lésé. Toutesois une tem-

<sup>(1)</sup> Gaz. tosc. delle sc. medico-fis., p. 169; 1843. Ce travail est analysé dans la lése de M. Gruère (Fac. de méd. de Paris; 1854, n° 9) et dans d'autres auteurs.
(2) Longtemps avant Charas ce préjugé avait cours, et Van Helmont l'avait jà combattu.

pérature un peu c'levée précipite ses effets, et il opère plus promptement sur les animaux à sang chaud que sur ceux des autres classes; cependant les expériences qu'on a tentées sous ce dernier rapport ne sont pas encore absolument concluantes.

Les Couleuvres, les escargots, les sangsues et les Limaces, tous animaux à sang froid, sont cités comme résistant aux effets du venin, et il n'agit que très lentement sur la Tortue. La Vipère, le Bothrops, etc., pourraient même se mordre impunément, et Fontana dit avoir vu un animal du premier de ces deux genres se piquer cinq fois sans en éprouver le moindre accident. C'esti propos de ces observations que Mangili a fait remarquer que k venin n'agissait qu'avec une extrême lenteur sur les animaux à température basse. La même opinion a été soutenue plus récenment en France; cependant on doit faire remarquer que les poissons piqués par les Hydrophides meurent rapidement. C'est ainsi que M. Cantor a vu périr, au bout de six minutes, un Tetrodon potoca, qu'il avait fait mordre à la lèvre par un Hydrophis schistosus. Un Serpent de terre (le Dipsas trigonata) est mort sein minutes après avoir été piqué par l'Hydrophis striatus, et un Chèlonien fluviatile (le Trionyx gangeticus) n'a survécu que vingthuit minutes à la piqure de l'Hydrophis schistosus.

M. Alfred Dugès a refait quelques expériences pour montrer le effets de la piqure des Vipères de France sur certains Reptiles; elles confirment, à certains égards, l'interprétation donnée par Mangili.

Voici le résume qu'il en donne dans le tome II des Mémoire de la Société de biologie: Un Lézard de muraille est mort en une demi-heure; mais un Orvet a résisté, et le venin pris sur lui et inoculé à un Lézard est resté sans effet. Un Triton a donné le même résultat. Une Vipère, qui s'implante elle-même ses crochets dans la mâchoire inférieure, n'en meurt pas.

Effets du venin. — L'erpétologiste Laurenti, en parlant des effets que produit, chez les petits mammifères, la Vipère commune les résumait de la manière suivante : douleur aiguë; respiration difficile; tendance à l'expectoration ou au vomissement d'une mucosité sanguinolente; gonflement, chaleur, rougeur et quelquefois sphacèle du point où la blessure a eu lieu; mort entre cinq minutes.

Si l'on ne tient compte de la rapidité du dénoûment, ces phénomènes divers se produisent aussi chez l'homme et chez les principales espèces de mammifères domestiques, lorsqu'ils ont été

par les Vipéridés de l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérique, ous avons parlé dans ce chapitre sous la dénomination me des Vipéridés solénoglyphes. Ils peuvent aussi résulter production dans le torrent circulatoire du venin des Vipéritéroglyphes, et on les observe en particulier après la morsure ra de capello, qui est le Naja. Le temps qui s'écoule entre cation et la mort est plus ou moins long, mais celle-ci arrive sent si l'on n'arrête la série des phénomènes morbides succion ou par une prompte médication. Nos Vipères ellespeuvent donner lieu à de pareils accidents, et l'on a con-1 France plusieurs cas de mort occasionnés par leur morsure. ellement les choses n'ont pas cette gravité, ce qui tient, non a différence de nature de leur venin, mais à sa moindre quantité. venin des Serpents altère le sang; il en détermine plus ou promptement la fluidité, suivant sa propre intensité, et il en : les globules. Son action sur le système nerveux n'est pas estable non plus, mais peut-être n'est-elle qu'une conséquence in précédent. De là à la singulière assertion de Tyson, dont memprunterons le récit à Valmont de Bomare, il y a loin. Cet mapporte « qu'un homme d'esprit, qui était allé aux Indes, 🏿 la visite d'un Indien portant toutes sortes de Serpents, et qui tit de lui montrer quelques expériences touchant la force de renin. L'Indien en tira d'abord un fort gros, qu'il assura ne mal; et, en effet, ayant fait à son bras une ligature relle à celle dont on se sert pour la saignée, il le présenta à nu Sement après l'avoir irrité pour se faire mordre; il ramassa le sang coulait de la plaie avec son doigt, et il le mit sur sa cuisse jus-A ce qu'il en eut une cuillerée. Il prit ensuite un autre Serpent Pelé Cobra de capello (le Naja), qui était plus petit, et qu'il asn être infiniment plus venimeux. Pour prouver ce qu'il avanit, il le saisit par le cou, et ayant fait sortir environ un demiin de la liqueur contenue dans la vésicule des gencives, il la sur le sang qui s'était figé sur sa cuisse; ce sang entra alors <sup>16</sup> une fermentation violente et devint de couleur jaunâtre. » <sup>?ontana</sup> pensait déjà, d'après des expériences faites sur la Vipère, l'action du venin sur le système nerveux est la conséquence celle qu'il a sur le sang, et M. Brainard a constaté plus récem-<sup>It la</sup> déformation des globules sanguins, et l'augmentation de <sup>'quidité</sup> du sang chez des animaux morts à la suite de piqures <sup>bs</sup> Par le Crotale. M. Burnet a aussi fait des observations analo-S. « On jurcrait, dit-il, que le sang a subi une profonde altération dans sa vitalité, dans sa structure, et, si l'on peut s' mer ainsi, dans sa composition. » Il fait aussi remarquer q globules du sang étaient comme dissociés et que la fibrine se avoir disparu.

L'humeur toxique des Serpents n'agit pas dans toutes les tions. Pour que ses effets se fassent sentir, il faut qu'elle introduite sous la peau ou mise en rapport avec quelque dénudé des surfaces cutanées ou des muqueuses. C'est a q nature a pourvu en disposant spécialement certaines dents de ridés pour faire pénétrer leur poison dans le corps des an contre lesquels ils luttent.

Simplement appliqué sur la peau ou même sur les queuses qui sont intactes, le venin n'agit pas. C'est ce q expériences de Mangili mettraient hors de doute, si le fait i connu de temps immémorial. La salive, le suc gastrique ou autre sécrétion, n'a pas pour cela la propriété de décompa venin. Il n'agit pas parce qu'il n'est pas absorbé, l'état d'inté de l'épiderme ou de l'épithélium s'opposant à son endosmog fait de l'innocuité du venin avalé dans ces conditions était depuis longtemps, et la succion que l'on a toujours mise en pour lutter contre les piqures des Vipéridés repose sur cette née (1). Le venin ne perd pas pour cela ses propriétés, et si queuse vient à être altérée par une cause quelconque, il son action. On sait que le curare, dont les effets ont tant logie avec ceux de la sécrétion toxique des Vipéridés (2) es dans le même cas, et il a été facile à M. Cl. Bernard de fair

- (1) Octave essaya, dit-on, de faire sucer par les Psylles la blessure que s'était fair faire par un Naja. (Voir pour l'histoire des Psylles: Souchay, l'Acad. des inscriptions et belles lettres, t. Ill, p. 273; 1733.)
- (2) Le curare est un poison très violent, d'origine organique; il est présites prêtres de quelques tribus féroces du haut Orénoque, du Rio-Negalianazone. Le curare sert à empoisonner les flèches et à différents usages également dangereux. Il est principalement composé avec le suc taines lianes, et l'on assure que l'on y met aussi quelques gouttes du ves l'on enlève aux espèces les plus redoutables des Vipéridés américaiss. Castelnau rapporte, dans son Voyage dans l'Amérique du Sud, que les Ticunas ajoutent au curare de lianes qu'ils fabriquent « des millepieds (So dres) et une espèce particulière de rainette verte; » mais il doute que l'fournis par ces deux genres d'animaux augmentent les propriétés de ce poison le croient ces Indiens. Le curare a été dans ces derniers temps l'objet de co observations chimiques et physiologiques faites par MM. Pelouze, Cl. Be Kolliker, Trapp, Pélikan, etc.

ax en les piquant avec un instrument imprégné du suc l'un chien auquel on avait fait manger du curare.

m est donc le premier moyen à employer si l'on n'a sous moment de la piqure aucun réactif ni aucun caustique. tre accompagnée de la compression exercée au-dessus e lésée, si la nature de celle-ci le permet. Les incisions rhagie artificielle donnent aussi de bons résultats en à l'absorption du venin, et en le rejetant au dehors, fait de son côté la succion. Dans le cas où la chose est es ventouses doivent être préférées à cette dernière opéil faut faire des lotions, ou même des injections le

ossible. L'ammoniaque et l'eau de Luce ont été souvent et agtemps recommandés. On a aussi employé l'huile, et ces ubstances sont aussi données à l'intérieur : elles agissent ent comme antiseptiques et comme sudorifiques. Beautres recettes ont encore été proposées soit contre nos rdinaires, soit contre les animaux des pays chauds qui ment à la même famille d'Ophidiens, et dans ces dernps on y a ajouté les injections iodées (MM. Brainard, e, etc.); mais il faut dire aussi que des expériences rée M. Pélikan laissent quelque doute sur l'efficacité de ce noyen (1). Le tannin mériterait d'être essayé.

ncore recommandé certaines espèces de végétaux comme maques, et plus particulièrement comme ophiothérapis anciens en ont indiqué plusieurs; les psylles de l'Afrique sie en colportent dans leurs pérégrinations, et les méde-péens ont plus particulièrement préconisé dans ces der-nees le cédron (2) et le huaco (3).

expériences sont, il est vrai, relatives au curare; mais ce poison a une gie dans son mode d'action avec le venin des Serpents que ces deux ont été regardées comme physiologiquement identiques. D'après M. Pé-e curare, absorbé en dose suffisante, n'a pas d'antidote. La solution de tipitée par le tannin perd son action à dose ordinaire; mais le curare introduit dans l'intérieur d'une plaie avec de la poudre de tannin conction toxique. L'iode dissous dans l'iodure de potassium ne détruit pas l curare, quand même les deux solutions, après un mélange préalable, porées et le résidu introduit dans le tissu sous-cutané. »

ntre (de Bordeaux), Notice sur les propriétés thérapeutiques du Cédron dron), dans le Journal des conn. médico-chirurgicales pour 1850, nont, cité par Aug. Duméril, Archiv. du Muséum de Paris, t. VII, Chabert, Du Huaco (Mikania huaco) et de ses vertus médicinales, in §.

Tous ces antidotes, tous les préservatifs qui ont été pro les nombreux écrits dont les Vipéridés ont été et sont chaq le sujet, s'expliquent par la gravité des accidents auquels la de ces animaux donne lieu. Quoique moins redoutables qu part des autres espèces de la même famille, nos Vipères sont seuvent la cause d'accidents fort graves; la mort en fois la conséquence. On a observé des exemples de mort France. Ils sont plus fréquents chez les enfants que chez les et, pour ces derniers, moins rares chez les femmes que hommes. Une seule Vipère n'a jamais plus de dix centigra venin, et l'on a constaté qu'elle ne laisse pas tout éc chaque piqûre. Les très jeunes individus n'ont pas encore bilité de se servir de leurs crochets.

Le mécanisme de la piqure a été étudié avec soin par pauteurs, et tout dernièrement par M. L. Soubeiran, ressant travail de qui nous renverrons (1).

De la Vipère, de son venin et de sa morsure, in-8. Paris, 1855
 M. L. Soubeiran donne dans son ouvrage une longue liste bibliogragécrits relatifs à la Vipère.

Les traités fondamentaux sur la même matière sont les suivants :

Charas (Moyse), Nouv. exp. sur la Vipère où l'on verra une descripti de toutes ses parties, la source de son venin, ses divers effets et les remes que les artistes peuvent tirer de la Vipère, tant pour la guérison de ses que pour celle de plusieurs autres maladies, in-8. Paris, 1669. — Id., nouv. expér. sur la Vipère, in-8. 1772-90.

Redi. OEuvres diverses, 1775, etc.

Fontana (Félix), Richerche filosofiche sopra il veneno della Vipera, in-1 1767. — Id., Traité sur le venin de la Vipère, sur les poisons américs 2 vol. Paris, 1781.

Parmi les thèses ou opuscules publiés en France et qui sont relatifs père, nous citerons de préférence :

Paulet, Observ. sur la Vipère de Fontainebleau et sur les moyens de s à sa morsure. In-8, Fontainebleau, 1805. (Il rappelle le cas d'un enfant à huit ans mort à la fin du dernier siècle, et celui d'une femme égalemen vers la même époque.)

Decerfs, Essai sur la morsure des Serpents venimeux de la France. (T la Fac. de méd. de Paris, 1807, n° 27.)

Veyrines, Dissert. sur la morsure de la Vipère et sur son traitement. [Il la l'ac. de méd. de Paris, 1817.]

Gaignepain, Dissert. sur les effets du venin de la Vipère. (Thèses de la méd. de Paris, 1807, nº 24.)

Boué, Dissert. sur la morsure de la Vipère. (Thèses de la Fac. de Paris, 1823, n° 69.)

Usage médical des Vipères. — On a longtemps accordé des propriétés médicales aux Vipères, et de nos jours l'usage pharmaceutique de ces Reptiles n'est pas complétement abandonné. On entretient encore des animaux de ce genre dans quelques hôpitaux, même en France. On s'en servait autrefois pour résister au venin, pour purifier le sang, pour la lèpre, la gale, les écrouelles et les dartres rebelles. Il était admis que la principale vertu de la Vipère est d'accélérer la circulation du sang, d'en faciliter le mélange, de fondre les engorgements lymphatiques « et de débarrasser par ce moyen les glandes de ces humeurs grossières et obstruantes qui, venant à y séjourner et à s'y aigrir, occasionnent une infinité de maladies cutanées auxquelles on donne le nom de scrofuleuses et de lépreuses. » Valmont de Bomare, qui résume ainsi les opinions de son temps, ajoute que l'on est redevable de ces « bons effets au sel actif et très pénétrant dont les Vipères abondent. »

La chair des Vipères était employée en infusion vineuse, en bouillons, en gelée, en sirops ou en poudre obtenue après la dessiccation à l'ombre. Elle était aussi mangée fraîche, rôtie sur le gril; le cœur et le foie desséchés et pulvérisés, utilisés pour la fabrication de la thériaque, servaient encore à faire le bézoard animal. Il y avait d'autres préparations nommées esprit, sel volatil et huile de Vipère. La graisse ou axonge de Vipère passait pour avoir des propriétés encore plus multipliées; c'était presque une panacée. Il y avait plusieurs préparations de Vipères que l'on confectionnait spécialement à Venise, à Padoue, à Montpellier, etc., et que l'on faisait tantôt avec des Vipères indigènes, tantôt avec des Vipères d'Égypte, c'est-à-dire avec des Najas. Tels étaient les trochisques ou pastilles de Vipères préparées « avec des Vipères d'Égypte desséchées, ré- duites en poudre et incorporées avec du mucilage de gomme adragante, en forme de pastilles, ointes de baume du Pérou pour les conserver. »

Roneau (de Nemours), Obs. sur la morsure de la Vipère. (Thèses de la Fac. de méd. de Paris, 1828, n° 121.)

Fodéré (Médecine légale, t. IV, p. 11 et 12) et Dubelat (Bull. de thérap., t. X, p. 198; 1836) citent deux cas de mort.

Ambroise Paré rapporte dans ses œuvres (ch. XXIII) l'observation d'une piqure de Vipère dont il fut lui-même victime durant son séjour à Montpellier au moment où il observait ce Reptile chez un pharmacien (il n'y a pas de Vipères dans les environs de cette ville), et M. Duméril a décrit les symptômes qui se manifestèrent aussi chez lui-même à la suite de la piqure d'une Vipère-bérus qu'il avait saisie dans la forêt de Fontainebleau, croyant n'avoir affaire qu'à une Cou-leuvre vipérine. (Erpétologie générale, t. VII, p. 1399.)

Plusieurs auteurs ont signalé des cas où les piqures des on pourrait peut-être dire aussi le traitement dont cette été l'occasion, ont apporté des perturbations favorables à maladies, dont les individus piqués étaient précédemment. On cite, entre autres, une femme qui fut ainsi guérie d'u tierce. Demathiis conseille la piqure de la Vipère contre phobie. Pour terminer ces détails, nous empruaterons à beiran la citation qu'il fait d'une note publiée par M. I dans le Journal de la Société de médecine homosopathique, pc C'est, dit M. Soubeiran, l'observation « d'une morsure de à caractères pathologiques insolites, et dont il attribue la à ce que la malade, par la morsure du doigt, a absorbé i rement du venin à dose homœopathique!

Vipéridés protéroglyphes ou Najas, Élaps et Hydrophis.— Ophidiens, qui sont presque aussi vénéneux que ceux du précédent, et qui ont comme eux des glandes vénénifère os maxillaires plus ou moins courts et armés de croche distinguent par la forme de ces crochets eux-mêmes, qui, d'être traversés dans leur longueur par une tubulure co sont simplement canaliculés, mais avec les deux rebords d licule presqu'au contact l'un avec l'autre. Ces dents ant cannelées et en crochets sont les seules que supportent maxillaires des protéroglyphes. Quant aux palatins, aux pt diens et aux maxillaires inférieurs de ces Serpents, ils port dents simples semblables à celles de la plupart des autre diens (p. 153, fig. 20).

On trouve des espèces de cette division dans les différenties du monde, l'Europe exceptée, et plusieurs d'entre ell redoutables à l'égal des Vipères et des Trigonocéphales. t les partager en trois tribus sous les noms de Najadins, d'et d'Hydrophins.

Plus de la moitié des Ophidiens connus à la Nouvelle-H appartiennent au groupe des Protéroglyphes. Ce sont des Nais des Élapins des genres Alecto, Furina et Pseudelaps. On aussi, sur les côtes de ce continent et dans les mers de l'C différentes sortes d'Hydrophis ou Serpents de mer.

La tribu des NAJINS, dont on rapproche les Bongare Dendraspis, a pour type les NAJAS (g. Naja), qui sont des S d'apparence colubriforme, qu'on reconnaît de prime abo propriété singulière qu'ils ont d'écarter leurs premières pa côtes et par ce moyen d'élargir considérablement, et à leur

ie antérieure de leur corps. Ces animaux sont célèbres dans le, en Arabie et dans plusieurs parties de l'Afrique par le ca-

ère dangereux de leur piqure et l'usage dans lequel sont les cleurs de les employer dans s exercices. Ils sont à peu près a taille de nos grosses Couleu-; leur espèce indienne (Naja udians) est connue sous les noms Serpent à lunettes, Serpent à 'e, Cobra di capello, etc., soit à æ de l'espèce de tache en forme mettes qu'elle porte sur le dessus on cou, soit à cause de la forme oiffe ou en capuchon de cette ie de son corps. L'espèce d'A-1e (Noja Haje) est l'Aspic des ens. Elle est souvent repréée sur les monuments de l'ane Égypte. On la trouve aussi , quelques autres parties du



Fig. 27.— Naja ou Haye, l'Aspic des anciens.

inent africain, mais elle n'existe pas dans l'Algérie.

s bateleurs savent rendre ces animaux roides comme des bâ-, en leur pressant fortement la partie antérieure du corps, et de cette manière que s'opérait la prétendue transformation verges en Serpents que les magiciens du roi d'Égypte furent lés à exécuter devant Aaron (1).

s Najas ou Serpents Hayes ont des habitudes inquiètes; quand sapproche, ils se dressent avec autant de curiosité que d'irrin, et comme pour s'enquérir de ce qui se passe autour d'eux. t facile de les mettre bientôt dans un état complet d'agitation. bateleurs de l'Égypte, aussi bien que ceux de l'Inde, tirent lement parti de ces instincts. A l'imitation des psylles ou ans dompteurs de Serpents, ils courent le pays pour vendre de endus spécifiques contre la morsure de ces animaux ou des

<sup>«</sup> Aaron jeta sa verge devant Pharaon et ses serviteurs, et elle fut changée rpent. » « Pharaon ayant fait venir les sages d'Égypte et les magiciens, ils aussi la même chose par les enchantements de l'Égypte et par les secrets de rt. » « Chacun d'eux ayant donc jeté sa verge, elles furent changées en Serjais la verge d'Aaron dévora leurs verges. »

recettes pour les éloigner des habitations, et afin d'attirer plus sûrement l'attention du vulgaire, ils portent avec eux des Najas sur lesquels ils exercent, par la musique ou par la lutte, une apperence de fascination. Il est vrai que, le plus souvent, ils ont en soin de faire tomber préalablement ou d'arracher eux-mêmes les crochets vénéneux de ces Reptiles (1). Dans d'autres occasions, ils en épuisent le venin en leur faisant mordre un grand nombre de sois des étoffes qu'ils leur présentent en guise de proje, et l'on assure qu'ils les domptent aussi par les coups et en les faisant s'élancer contre des vases ou des espèces de gantelets en terre qui leur meurtrissent la gueule. Alors, dans l'espèce de pugilat que le jonglement soutient en public contre le Naja, ce dernier se garde bien de morde le poing de son adversaire, car celui-ci a eu soin de s'abriter dans les exercices préparatoires sous un appareil protecteur, contre lequel l'animal s'est plus d'une fois blessé, ce qui lui fait redouter sans cesse d'éprouver la même déception. Dans ce cas, un psylle expérimenté peut sans danger laisser au Naja ses crochets et l'usage de son venin. C'est ainsi que Forskal a pu voir la piqure des Serpents de ce genre déterminer, chez un pigeon, des vomissements et des convulsions, et que MM. Itier (2) et Natalis Rondot (3) ont constall, à Trinquemalé de Ceylan, qu'une poule était morte six minut après avoir été mordue par le Naja, dont un jongleur s'était appre ché quelques instants auparavant en jouant d'une sorte de clainette, et sur la tête duquel il avait successivement posé son nez d sa langue.

La subtilité du venin des Najas est telle, qu'il peut faire périr et quelques instants des animaux domestiques de diverses espèces et l'homme lui-même. Ce fut par un serpent de ce genre que Cléopâtre, la célèbre et voluptueuse reine d'Égypte, se laissa piquer, lorsque, après la bataille d'Actium, elle voulut échapper par la mort au vainqueur d'Antoine.

Galien nous apprend qu'à l'époque où il se rendit lui-même à Alexandrie pour s'instruire auprès de la célèbre école que les Grecs avaient fondée dans cette ville, on y faisait mordre les condamnés à mort par des Aspics ou Najas.

<sup>(1)</sup> Mais ces crochets peuvent repousser, et il y en a habituellement en arrière de ceux qui servent d'autres qui, au bout de quelque temps, sont prêts à les remplacer. Johnson cite le fait d'un enfant qui mourut pour avoir été mordu par ma Naja dont les crochets s'étaient ainsi renouvelés.

<sup>(2)</sup> Journal du voyage en Chine.

<sup>(3)</sup> Cité dans l'ouvrage de MM. Duméril et Bibron, t. VII, p. 1287.

ple récent nous montre les terribles effets de la piqure tiens : il y a quelques années, un gardien de la salle des a ménagerie de Londres, fut mordu par un Serpent de ce a bout d'une heure et demie il avait cessé de vivre. Le le plus apparent que l'on observa dans cette occasion alysie des muscles du thorax qui servent à la respira-

mps les Najas ont été remarqués; à toutes les époques, on i, et la superstition leur a toujours attribué des propriétés es. Ils jouent un grand rôle dans la théogonie des aniens, et la médecine les a recherchés pour faire de leur me usage que nous faisons de celle de la Vipère. D'après, c'était elle que l'on expédiait autrefois d'Égypte à Vea composition de la thériaque. Les Najas passaient aussi dans la tête une pierre précieuse, à laquelle on attri-l'Inde des vertus toutes spéciales (2).

des ÉLAPINS comprend les ÉLAPS (g. Elaps), dont les le corps cylindrique et coloré par de larges anneaux

ent rouges, placés sur un fond clair, n outre remarquer par la forme parleur tête osseuse, qui est raccourcie sile dans sa partie faciale, étroite et e allongée dans sa partie crânienne, ne d'apophyses post-orbitaires. Leurs utes étrangères à l'Europe, vivent en Afrique, dans les deux Amériques, en Australie.

elques localités, particulièrement au elles portent le nom de Serpents es recherche à cause de la vivacité



Fig. 28 (\*).

couleurs, et les dames ne craignent pas de les en-

crâne vu en dessus). On a supprimé les mâchoires supérieure et côté droit).

Dr Quain, The Lancet, t. II, p. 377 (1852), et Duméril, Comptes n., t. XXXV.

vy a montré que les pierres dites de Serpents sont formées d'os calcinés, de carbonate de chaux et de matière colorante et d'une espèce de tic research., t. XIII, p. 317; 1820, Journ. de pharmacie, t. IX, i). Kirker a publié en 1668 des essais thérapeutiques faits à Vienne : de Serpent. Il dit qu'on en a obtenu des résultats favorables; il y a le de Tachénius sur ce sojet, publiée pendant la même année.

lacer autour de leurs bras comme ornements ou pour jouir la fraîcheur que donne leur contact. Cependant les Élaps ont maxillaires garnis de dents vénéneuses comme les autres Pra roglyphes; il paraît toutefois qu'ils ne cherchent point à se se de leurs crochets, et la petitesse de leur bouche s'oppose à qu'ils ne mordent, ou tout au moins elle leur rend cet acte d cile. Ceux qui vivent dans les parties chaudes de l'Amérique par sent se nourrir principalement de Cécilies.

La tribu des Hydrophins, par laquelle se termine la grande mille des Vipéridés, est formée par un certain nombre d'espi vénéneuses, à dentition toujours protéroglyphe, et qui se dis guent des animaux qui précèdent par la forme comprimée de l queue, ainsi que par la présence de plusieurs petits crochets s ples placés en arrière des dents cannelées. Leurs os maxillai sont déjà notablement plus allongés que ceux des Vipéridés i restres. Leur crane est établi sur un modèle peu différent de ce des Najas, sauf un peu plus d'allongement dans certaines espète

La conformation de la queue de ces Ophidiens est en rapport leurs habitudes aquatiques; on trouve en effet les Hydrophis de autres Serpents de la même tribu dans l'eau, et ils se tiennent particulièrement dans l'eau salée. Les mers de l'Inde et celle la Nouvelle-Hollande, ainsi que de l'Océanie, en nourrissent de sieurs genres, qu'il est assez facile de distinguer entre eux pariations de leur écaillure: ceux qui sont placés les derniers la série sont aussi ceux dont les écailles sont le plus unifo et en en suivant la dégradation dans les différents genres, ou successivement diminuer, ou même disparaître les grandes plaventrales, qui sont au contraire constantes chez les premiers diens, et que la plupart des Couleuvres montrent également.

Les genres appartenant à la même tribu que les Hydrophs reçu les noms de Plature, Aipysure, Distéire, Pélamide et Acas

Les expériences de Russel et de M. Cantor confirment celes navigateurs rapportent au sujet du venin de ces Ophidier elles nous montrent qu'il n'est pas moins redoutable que celus espèces terrestres de la famille des Vipéridés. Il agit aussi bier les poissons que sur les animaux aériens.

II. Les COLUBRIDÉS sont des Ophidiens tantôt opistoglyptantôt aglyphes, auxquels on donne vulgairement le nom de leuwres. Leur famille se distingue des Serpents qui précèdent l'absence des véritables crochets et des Acrochoridés ainsi que Cropeltis et des Typhlopes par les grandes plaques (gastrostéges

urostéges) existant sous le corps des nombreuses espèces qui s'y rapportent. La disposition de leurs dents maxillaires postérieures, qui est opistoglyphe chez les unes et aglyphe chez les autres, permet de partager les Colubridés en deux grandes divisions.

# 1. Colubridés opistoglyphes.

La première division de ces Ophidiens réunit un certain nombre de genres longtemps confondus avec les vrais Couleuvres, dont îls ant l'apparence extérieure, les plaques céphaliques, les grandes plaques ventrales et sous-caudales, et les dents maxillaires nom-treuses. Ce n'est que par l'inspection de leurs dernières dents maxillaires que l'on peut les reconnaître pour Opistoglyphes. Chez cux, au lieu d'être simples comme celles de la partie antérieure des mâchoires, elles sont marquées dans toute leur longueur par un sillon plus ou moins profond, lequel est un rudiment de la tubulure qui distingue les dents également maxillaires des Ophidiens pro-téroglyphes et solénoglyphes. Cette disposition remarquable a été d'abord signalée par Reinwardt, et depuis lors vérifiée et décente par plusieurs erpétologistes. Elle est en rapport avec la précence de glandules vénénifères qui versent leur produit le long du sillon dentaire.

Les Serpents à dents opistoglyphes sont donc innocents lorsqu'ils ne mordent qu'au moyen de leurs dents antérieures; ils sont en contraire vénéneux lorsqu'ils ouvrent assez largement la bouche, ou que la proie est assez engagée dans cet orifice pour que leurs dents cannelées puissent la piquer. Cependant l'intensité de leur venin n'est pas bien connue. La Couleuvre dite de Montpellier (Cælopeltis insignitus), qui est une espèce opistoglyphe propre en midi de l'Europe et à plusieurs parties de l'Afrique méditerranéenne, n'a jamais occasionné d'accidents, tandis que certaines espèces étrangères appartenant à la même catégorie sont réputées très vénéneuses dans les pays qu'elles habitent.

On n'a pas encore réussi à classer les Opisthoglyphes d'une manière naturelle, et leur séparation d'avec les Colubridés aglyphes rompt même certaines affinités incontestables; mais elle est commode dans la pratique, et dans l'état actuel de la science il est convenable de l'adopter.

Les auteurs de l'Erpétologie générale divisent ces Reptiles en six groupes, que nous adoptons provisoirement :

1. Les DIPSADINS (g. Dipsas, Cælopeltis, Triglyphodonte, etc.) ont

la tête plus ou moins élargie et les dents cannelées plus longues que les autres maxillaires, qui sont à peu près égales entre elles.

Les Dirsas (g. Dipsas), tels que les définissent les erpétologistes actuels, vivent surtout dans l'Inde et en Amérique; on en trouve aussi dans l'Afrique centrale. Ils n'ont rien de commun avec les Dipsas des anciens.

Les Célopeltis (g. Cælopeltis) sont de l'Europe méridionale et du nord de l'Afrique. Il y en a deux espèces. L'une vit en France, ou elle est le seul Serpent opistoglyphe: c'est le Cœlopeltis manut (Cælopeltis insignitus), aussi appelé Couleuvre de Montpellier, etc.; on la retrouve en Italie, en Grèce, en Syrie, en Égypte, dans l'Algérie et dans le Maroc, ainsi qu'en Espagne. La seconde (Cælopeltis productus) nous a été récemment apporté du midi de l'Algérie par M. le docteur Paul Marès; elle est remarquable par l'extrême ressemblance de son facies avec le Rhinechis scalaris, qui est un Aglyphe plus voisin des vraies Couleuvres.

- 2. Les Scytalins ont aussi le museau large et souvent retrousé. Leurs dents maxillaires antérieures sont à peu près égales en lorgueur et en force. La plupart de leurs espèces sont particulières à l'Amérique méridionale. Cependant l'Inde et l'Afrique en possèdent quelques-unes. Le genre qui a donné son nom à cette tribu est celui des Scytales (Scytale).
- 3. Les Plattrhinis, Dum. et Bibr., ont le museau large, trosqué carrément. Tels sont les Hyporétrines (d'Asie), les Homelopsis (également asiatiques), les Cerbères, qui sont dans le même cas, et trois ou quatre autres genres, au nombre desquels on place celui des Erpétons? L'unique espèce de ce dernier, ou l'Erpetatentaculatum, a la queue sans plaques, les écailles ventrales étroites, et le museau surmonté de deux tentacules mobiles. On n'en possède encore dans les collections qu'un seul exemplaire. Ses mœus et même sa patrie sont inconnues.
- 4. Les Anisodontins, Dum. et Bibr., ont les crochets lisses, inégalement distribués et inégalement proportionnés sur les deux mâchoires, souvent séparés par des espaces vides. Ce sont aussi des Serpents propres aux pays chauds. Leurs principaux genres ont été nommés Bucéphale (du Cap), Hémiodonte (de la Nouvelle-Guinée), Psammophis (d'Afrique et de l'Inde), Lycognathe (d'Afrique) et Tarbophis (le T. vivax est de la Grèce).
- 5. Les STÉNOGÉPHALINS, Dum., ont le corps très long, la tête courte et obtuse, la queue en pointe conique. On les nomme génériquement Élapomorphe, Érythrolampre, etc.

6. Les OXYCÉPHALINS, Dum., se reconnaissent à leur corps très allongé et à leur tête longue et étroite, dont le rostre est souvent prolongé en une pointe conique qui dépasse sensiblement la mâchoire supérieure. Tels sont les Lungahas (de Madagascar), les Dryinus (de l'Inde), les Oxybèles (d'Afrique et surtout d'Amérique), et les Tragops (de l'Afrique et de l'Asie méridionale).

## 2. Colubridés aglyphes.

La deuxième division des Colubridés comprend les Serpents de cette famille qui n'ont aucune de leurs dents maxillaires cannelées. Ce sont des Ophidiens non venimeux; mais certains d'entre eux sont redoutables, même pour l'homme et pour les grands animaux, à cause de leurs grandes dimensions et de la force qu'ils déploient; toutefois on a beaucoup exagéré le volume des proies qu'ils étaient capables d'avaler. D'autres sont d'une taille moyenne et plus semblable à celle de nos Serpents d'Europe, et il en est de plus petits encore, comme les Calamaires de l'Inde ou leurs congénères américains.

Les Ophidiens aglyphes de la famille des Colubridés sont bien plus nombreux que les précédents ou Colubridés opistoglyphes. Ils ont en général l'écaillure de nos Couleuvres, sont pourvus comme elles de plaques sous-ventrales et sous-caudales, et leur dentition est également établie sur un type analogue; on les confond vulgairement avec la plupart des opistoglyphes, qui ont les mêmes formes extérieures, et quelquefois ils ressemblent à s'y méprendre à certains de ces derniers; mais aucune de leurs dents n'est cannelée. Il faut donc avoir recours à ce dernier caractère pour assurer leur classification. Les proportions de leurs dents maxillaires permettent d'ailleurs de partager leurs nombreuses espèces en petites tribus dont on a porté le nombre à douze.

- 1. Les Pythons (g. Python, etc.), qui arrivent à une grande taille, sont des Ophidiens colubriformes à queue médiocrement allongée, non préhensible; à tête garnie de grandes plaques; à lèvres habituellement munies de fossettes, et dont les os incisifs sont armés de deux paires de dents (1). Ils ont deux rangées de grandes plaques sous-caudales. On les divise en plusieurs gerres: Python (espèces d'Afrique et de l'Inde), Liusis (de l'archipel Indien et de
- (1) Voyez p. 152, fig. 18. Le caractère d'avoir l'os intermaxillaire pourvu de crochets s'observe aussi chez les Rouleaux (g. Tortriæ), qui sont en même temps assez rapprochés des Uropeltis par leurs yeux recouverts d'une simple

l'Australie), Morélie (de l'Australie) et Nardoa (du même continent).

Les Pythons proprement dits (g. Python) sont, de tous les Ophidiens propres à l'ancien continent, ceux qui atteignent la plus grande taille. On en possède dans plusieurs musées qui ont 8 à 10 mètres de long, et les voyageurs assurent en avoir rencontré qui avaient jusqu'à 13 mètres et étaient gros à proportion. Les Pythons sont pourvus de rudiments de membres postérieurs ayant la forme de crochets.

2. Les Boas (famille des *Boidés* pour plusieurs erpétologistes récents) ont la queue courte et à une seule rangée de plaques, l'écullure du corps de forme ordinaire et les plaques céphaliques rarement distinctes.

La plupart des Boas deviennent assez grands. Ils sont grimpeum et se rendent redoutables par la force avec laquelle ils enlacent de leurs replis les animaux dont ils se sont emparés, et dont ils veulent faire leur nourriture. On les trouve principalement en Amérique (Boas proprement dits et Eunectes), mais il y en a aussi quelques espèces dans les autres parties du monde, l'Europe exceptée.

Les Ervx (g. Eryx et Cylindrophis) sont peu différents des Boss, mais ils n'ont pas la queue prenante.

Il y en a une espèce dans le midi de l'Europe et dans l'Asis Mineure : ÉRYX JAVELOT (Eryx jaculus).

C'est un animal ovovivipare, dont la longueur atteint ordinairement 0<sup>m</sup>,50. Quelques auteurs en ont fait un vrai Boa.

Les parties sahariennes de l'Egypte et de l'Algérie en possèdes une autre espèce (*Eryx thebaicus*), qui passe aussi pour vénéneus, mais à tort. Ces Reptiles sont fouisseurs, et pendant la plus grande partie de la journée ils se tiennent cachés dans le sable.

Les espèces des divisions suivantes sont plus particulièrement désignées par le nom de Couleuvres; toutes ont de grandes plaques céphaliques, de larges écailles ventrales, une, ou plus souvent encore deux séries de larges plaques sous-caudales; leurs autres écailles sont tantôt lisses, tantôt carénées, et la forme et est assez variable, quoique généralement comparable à celle qu'on

écaille et par les squames uniformes qu'ils ont sur presque tout le corps. Le tête osseuse des Rouleaux est aussi très différente de celle des Pythons.

Les Rouleaux (Tortrix scytale) sont des petits Serpents propres à l'Amérique méridionale. La convenance de leur classification avec les Pythons, quoique sensenue par plusieurs auteurs, n'est pas démontrée.

leur connaît chez nos Couleuvres européennes; le corps est plus grêle chez les unes que chez les autres; l'œil est protégé par une écaille spéciale qui se montre sur la convexité de la cornée, et il y a des dents aux os maxillaires, palatins et ptérygoïdiens. Ces dents, de même que celles des Boas, des Pythons et des autres Ophidiens dont nous parlerons à la fin de ce chapitre, ne sont jamais vénénifères; seulement leurs proportions et leur nombre peuvent varier, ce qui fournit de bonnes indications zoologiques. De ce nombre sont:

- 3. Les Xénodons (g. Xenodon), dont il y a quelques espèces dans l'Amérique équatoriale et dans l'Inde. Ils ont la tête courte, le crâne peu différent de celui des Vipères, et les dents maxillaires postérieures beaucoup plus fortes que les antérieures, groupées en faisceaux et séparées de celles-ci par un intervalle (p. 154, fig. 24). Ils appartiennent à la division des Diacrantériens de MM. Duméril et Bibron, qui comprend entre autres genres les Periops et les Zamenis.
- A. Les Périors (g. Periops) ont les dents maxillaires moins fortes, mais plus serrées, et comme disposées sur une double ligne; leurs yeux sont entourés par un cercle complet de petites plaques différentes des frontales et des labiales. Il y en a une espèce en Algérie et dans le midi de l'Europe (Italie et Espagne): c'est le Périors PER A CHEVAL (Periops hippocrepis). Cette espèce est remarquable par l'élégance de sa coloration.

Les ZAMÉNIS (g. Zamenis) en sont peu différents, mais ils n'ont pas la même disposition de plaques oculaires.

La Couleuvre vente et Jaune (Coluber viridiflavus) de France et de plusieurs autres parties de l'Europe, est un Zaménis, et il y a quelques autres espèces du même genre dans les régions qui bornent la Méditerranée à l'est et au sud: Z. trabalis, de la Russie méridionale; Z. Danlei, de Grèce et de Perse; Z. florulentus, d'Égypte et d'Algérie.

5. Les Tropidonotus (g. Tropidonotus) ont, comme les Périops et les Zaménis, les derniers crochets maxillaires un peu plus longs que les autres et comme fasciculés, mais sans intervalle entre eux et ceux qui les précèdent (p. 154, fig. 23); leurs écailles sont habituellement carénées. Nous avons en Europe, et particulièrement en France:

Le Tropidonote A collier (Tropidonotus natrix), très connu sous le nom de Couleuvre à collier, à cause du collier jaune qui le distingue;

Le Tropidonote vipérin ou Couleuvre vipérine, dont les couleurs

rappellent assez celles de la Vipère commune, ce qui ne le fait : qu'avec défiance.

Le genre Tropidonote est assez nombreux en espèces exotic à côté de lui se place celui des Coronelles (g. Coronella), qui les écailles lisses, la tête plus obtuse et la queue moins lou Nous en avons deux espèces très voisines l'une de l'autre et for ceptibles d'être confondues: la Coronelle Lisse ou Couleurre (Coronella lævis ou austriaca), qui est ovovivipare, et la C. M LAISE (C. girundica).

- 6. Dans leur Erpétologie MM. Duméril et Bibron réunissent le nom de Leptognathiens, ainsi dénommés du g. Leptognathus Ophidiens aglyphes dont les mâchoires sont faibles et minces genre et ceux qui s'en rapprochent (g. Hydrops, etc.) sont ét gers à l'Europe. Parmi eux figure celui des Rachiodons, qui on apophyses sous-épineuses des premières vertèbres garnies d'plaque d'émail, et pénétrant dans l'œsophage, disposition permet à ces Reptiles de briser, après les avoir avalés, les æ dont ils font leur principale nourriture. Les Rachiodons ont signalés au cap de Bonne-Espérance et en Abyssinie.
- 7. Les Lycodons (g. Lycodon), et d'autres encore (Boedon, gnathe, Pareas, etc.), ont les crochets maxillaires nombreux, intervalles, mais les antérieurs sont plus longs que ceux que vent. Tous sont étrangers à l'Europe.
- 8. Les Élaphes (g. Elophis) ont les dents maxillaires toutes été étégalement espacées; leur corps est arrondi et leurs écailles carénées. Nous en avons deux espèces en Europe, principales dans le midi et dans les régions du centre : Élaphe a quatre pou Couleuvre à quatre raies (Elaphis quadriradiatus); Élaphe D CULAPE ou Couleuvre d'Esculape (Elaphis Æsculapii).

Les Rhinechis (g. Rhinechis) ont la même disposition denta mais leur museau a sa plaque terminale retroussée en rostre. Le espèce de ce genre est répandue tout autour de la Méditerrané c'est le Rhinechis a échelles (Rhinechis scalaris), appelé aussi Coleuvre d'Hermann et C. d'Agassiz. On la trouve dans le midi de France; elle est très agressive.

9. Les Dendrophis (g. Dendrophis, etc.) ont encore la disposition dentaire des Élaphes et du Rhinéchis, mais leur corps est plus gréet leur queue est fort longue. On n'en voit pas en Europe; i ressemblent aux Leptognathes et aux Hydrops par leurs form grêles et allongées. Cette disposition se retrouve jusque dans disposition de leur tête osseuse.

OPHIDIENS. 189

10. Les Plagiodons (g. *Plagiodon*), du Bengale et de Java, ont les pointes des dents maxillaires et palatines dirigées en dedans et non en arrière.

- 11. Celles des Coryphodons (g. Coryphodon) sont inégales, et les maxillaires antérieures sont beaucoup plus courtes que les postérieures. Ces Serpents sont propres à l'Inde et à l'Amérique chaude.
- 12. Viennent, en dernier lieu, les CALAMAIRES (g. Calamaria, etc.), is sont de petites espèces de Colubridés à corps grêle, cylindrique et tout d'une venue avec la tête et la queue. Ils sont assez nombreux espèces et ont pour patrie l'Asie méridionale ainsi que l'Amérique. Pamille des ACROCHORDIDÉS. Parmi les Ophidiens non-venimeux, auxquels nous trouvons une dentition aglyphe, il en est deux, l'acrochorde douteux (Acrochordus dubius), de Java, et le Cherme A BANDES (Chersydrus fusciatus), de Sumatra, qui se distinguent vipéridés et des Colubridés par l'uniformité de leur écaillure, est entièrement composée de tubercules granuleux. On en a fait isoirement une famille à part sous le nom d'Acrochordidés.

Les Chersydres vivent dans les eaux de la mer, et ils ont le corps primé; quant aux Acrochordes, ils sont terrestres.

Un autre genre, également très singulier par la disposition tuberliforme de ses écailles, est celui des Xénodermes (g. Xenolemus II paraît devoir être réuni aux Acrochordidés, mais on en les aussi quelquefois une famille distincte, quoiqu'il ne diffère des Acrochordes que par la présence de plaques ventrales analoses à celles des Couleuvres ou des derniers Boas.

L'espèce unique de ce genre est encore très rare dans les collections: est le l'énodermus javanicus. On ne sait encore rien sur sa manière de vine. Le seul exemplaire connu appartient au musée de Berlin.

D'antres Ophidiens aglyphes ont une apparence assez différente de celle des trois familles qui précèdent, et semblent intermédires aux Serpents proprement dits et aux Sauriens serpentionnes: ce sont les *Uropeltidés* et les *Typhlopidés*, qui se rattachent dilleurs les uns aux autres par certaines analogies dans la disposition uniforme et imbriquée de leurs écailles.

La famille des UROPELTIDÉS présente, entre autres caractères, celui d'avoir le palais dépourvu de dents. Ses espèces ont la queue ses courte et de forme habituellement singulière. Elles sont toutes de petite taille.

On les partage en genres sous les noms suivants : Rhinophis. R. philippinus, des îles Philippines), Uropeltis (des Philippines),

Coloburus (de Ceylan), et Plectururus (de l'Inde continentale. La famille des TYPHLOPIDÉS, qui répond au genre Typhlops de Schneider, comprend des espèces presque toutes fort petites, tout à fait vermiformes, ayant les écailles imbriquées, rappelant celles des Scinques, et semblables sur tout le corps. Leurs yeux sont re couverts par l'épiderme, et leur tête présente seule quelques plaques un peu plus grandes que les autres.

Ces animaux doivent incontestablement occuper le dernier man dans l'ordre des Ophidiens, quoiqu'on les ait placés généralement avant tous les autres. Ils ne sont point venimeux, et ils n'ont même de dents qu'à l'une ou à l'autre des mâchoires, ce qui les a fait partager en deux catégories.

Les Typhlops se distinguent aussi des autres Ophidiens par me forme assez particulière du crâne. Ils ont le mastoïdien et le typhanique court, sont pourvus d'une faible saillie post-orbitaire, manquent de frontal postérieur et ont les os de la région faciale renflés. Leurs vertèbres sont concavo-convexes comme celles du autres Ophidiens, mais elles sont d'une apparence plus simple.

Le nombre de leurs espèces connues ne dépasse pas trente. Il en a dans les deux continents; une seule (le *Typhlops vermicularit* existe en Europe, encore ne l'observe-t-on que dans les parties orientales de cette partie du monde, en Chypre, en Grèce, aini que dans la Turquie. Elle ressemble beaucoup à un Orvet.

#### Ordre des Amphishènes.

Les anciens ont donné le nom d'Amphishènes ('Apotobarros), qu'or a parfois traduit par les mots Double-marcheurs, à des Serpents trè venimeux qui passaient pour avoir deux têtes. l'une à la partie antérieure du corps, l'autre à la partie postérieure; ce qui a fai dire à Pline que ces animaux avaient « une seconde tête, commes ce n'était pas assez d'une pour répandre leur venin. » Ce venir passait pour mortel. Pour les naturalistes modernes, et cela de puis Linné, les Amphisbènes sont des Reptiles serpentiformes à corps cylindrique, presque toujours aussi gros en arrière qu'et avant, ayant les squames disposées annulairement, sillonné bilitéralement, et souvent en dessus dans toute la longueur de leur corps, et qui n'ont rien de venimeux. Ils passent la plus grande partie de leur vie sous terre, mangent des insectes et des vers, n'atteignent pas les dimensions de la plupart des Serpents et habitent les parties chaudes ou tempérées de l'ancien continent (Europe

méridionale et Afrique) ainsi que du nouveau. Leurs espèces ne sont pas nombreuses; mais comme elles diffèrent souvent les unes des autres par des caractères assez importants, on en a fait plusieurs genres.

Ces animaux, qui n'ont probablement, même par leurs deux espèces propres à la région méditerranéenne, rien de commun avec les Amphisbènes des anciens, ne ressemblent exactement ni aux Ophidiens, ni aux Sauriens proprement dits, quoiqu'on les ait tour à sour associés à ces deux catégories d'animaux, et ils semblent devoir former un ordre à part, qu'il convient toutefois de rapporter à la série des Saurophidiens. Ils se partagent en deux familles.

La famille des AMPHISBÉNIDÉS comprend plusieurs genres dents pleurodontes, savoir : les Amphisbènes proprement dits, qui ent des espèces en Afrique et en Amérique; les Lépidosternes, qui nont américains, les Anops qui sont dans le même cas. Les Chirotes, dellement américains, et les Blanus (Blanus cinereus), du midi de la Péninsule espagnole et du Maroc, sont aussi des animaux de cette famille.

Les Chirotes sont les seuls Amphisbéniens qui soient pourvus de membres; ils en ont deux, les deux antérieurs, et forment une tribu à part dans la famille des Amphisbénidés.

La famille des TROGONOPHIDÉS ne possède qu'un seul genre, celui des Trogonophis, dont l'unique espèce (Trogonophis Wiegmanni, ou Amphisbæna eleyans) vit en Algérie, principalement aux îles Zaffarines et dans la province d'Oran. Les Trogonophidés ont, comme les Agamidés, de l'ordre des Sauriens, les dents acrodontes, c'estadre fixées sur le bord tranchant des mâchoires.

## Ordre des Sauriens.

Les Reptiles de cet ordre ont pour la plupart une certaine analogie, dans leur forme extérieure, avec les Lézards de nos pays, et, dans beaucoup de cas, on les désigne par la même dénomination; cependant il en est parmi eux dont l'apparence est fort différente. Tels sont entre autres les Caméléons, ou bien encore certaines espèces serpentiformes, comme l'Orvet et le Sheltopusick, que l'on avait même classés, mais à tort, parmi les Ophidiens ou Serpents véritables.

Les Sauriens sont, en général, quadrupèdes, et leurs pattes, dirigées en dehors, ont habituellement cinq doigts; leur ventre porte sur le sol; leur queue est allongée. Ceux qui ont les pattes

rudimentaires ou qui en sont dépourvus ont néanmoins, sous le peau, des traces fort évidentes de l'épaule et du bassin des autre espèces, ce qui permet de les distinguer des Ophidiens. On per aussi les reconnaître à leur tympan, qui est apparent extérieurement, ce qui n'a pas lieu chez les Serpents, et à l'ensemble de les organisation, établie sur le plan général qui caractérise les Sauries quadrupèdes.

D'ailleurs les nombreuses espèces de cet ordre diffèrent coup moins des Ophidiens véritables et surtout des Amphassier, qu'on leur a si souvent associés. Le osseuse s'éloigne sensiblement, par sa conformation, de c Crocodiliens, et l'os carré ou tympanique, qui se trouve mâchoire inférieure et le crâne, y conserve sa mobilité; leur est plus compliquée; leur cœur n'a qu'un seul ventricul poumons ont l'apparence vésiculaire, et leur pénis est douplutôt dédoublé, chaque corps caverneux restant indépenda sperme s'écoulant par un double jet, comme cela a lieu deux ordres précédents. C'est ce dernier caractère qui avegagé de Blainville à donner à l'ensemble des Reptiles set ophidiens le nom commun de Bispéniens.

Les Sauriens actuels, les seuls dont nous ayons à nous oc sont nombreux en espèces dans les différentes parties du m et l'on en trouve même dans certaines îles qui sont notable éloignées des continents, dans l'Océanie, par exemple. Lez logues erpétologiques en énumèrent environ cinq cents es toutes assez régulièrement délimitées dans leur répartition graphique. Il en est de même des genres, et quelquefois les ou même les familles sont aussi dans ce cas. La presque totalit 🗯 Agamidés habite l'ancien continent, et la plupart des Iguanidés au contraire propres au nouveau. Ici encore nous constatons 🖝 🎔 sont les derniers groupes qui ont le plus de tendance à être mopolites. Ainsi les Geckos sont en même temps les plus i rieurs de tous les Sauriens et ceux dont les représentants sor plus dispersés sur le globe. On a pensé que plusieurs espèce Sauriens se rencontraient simultanément dans les différents gr centres de populations qui habitent le globe, et l'on a même cité 🗲 égard l'Ablepharus Peronii de la famille des Scinques. « Cette especialisticales de la famille des Scinques. » disent MM. Duméril et Bibron, habite des contrées fort différentes les unes des autres par leur climat et leurs productions naturelles: ainsi elle a été trouvée à la Nouvelle-Hollande, il y a près de que rante ans, par MM. Péron et Lesueur, et plus récemment par

reycinet; elle l'a été à Tahiti et aux tles Sandwich par Quoy et Gaimard; à Java, par le capitaine Philibert; à l'île rance par M. Julien Desjardins. M. Kiener, étant à Toulon, en puis un certain nombre d'individus recueillis en Morée, avec res objets d'histoire naturelle, par des matelots montant un misseaux qui avaient fait l'expédition envoyée dans ce pays en . Enfin M. Fortuné Eydoux vient d'en rapporter du Pérou plusbeaux échantillons (1). » Cependant il est possible qu'il y ait melque erreur au sujet de la provenance des exemplaires obs, ou bien même une confusion d'espèces, car ces données contraires aux faits que l'on a recueillis relativement à la rétion géographique des autres animaux de la même classe.

cordre des Sauriens, qui est si riche en espèces, n'en comad qu'un petit nombre ayant des dimensions un peu considébles (Varans, Iguanes, etc.); encore ces dimensions restent-elles
items fort inférieures à celles des Crocodiles actuels, ainsi que
la plupart des Reptiles sauroïdes qui ont habité le globe penle l'époque secondaire.

mangent de la chair, d'autres des œufs, et un certain nombre fruits ou même des feuilles; ils recherchent les endroits des c'est pendant que le soleil darde ses rayons qu'ils ont plus d'activité.

Crtaines espèces aiment les localités les plus arides, d'autres le lieux humides, et il en est d'aquatiques, me plusieurs Varans; leur genre de vie est presque entièrement viatile. Un genre voisin des Iguanes, et qui est propre aux îles lapagos, le genre Amblyrhynque, est formé de deux espèces, dont e vit à terre et est insectivore, tandis que l'autre fréquente vit à terre et est insectivore, tandis que l'autre fréquente la mer, nage avec facilité, quoique n'ayant pas les pieds més, et se nourrit essentiellement de végétaux marins.

On mange quelques animaux de cet ordre: ainsi les Iguanes se sadent sur les marchés, aux Antilles et au Brésil, et plusieurs Sausont très recherchés par les indigènes de la Nouvelle-Hollande de certaines tles de l'Océanie; le Basilic des tles Moluques est sont très recherchés par les indigènes de la Nouvelle-Hollande de certaines tles de l'Océanie; le Basilic des tles Moluques est sont fort estimé dans cet archipel.

La chair de ces différentes espèces alimentaires et celle des autres briens ont des qualités analogues; elle est très ammoniacale, Porte fortement à la peau. On en a conseillé l'usage dans les ma-

<sup>)</sup> Dum. et Bibron, Erpel, gener., t. V. p. 816.

ladies syphilitiques. Dans les colonies américaines, on a préconisé celle des Anolis. Celle de nos Lézards amène de vation et des sueurs.

L'urine des Sauriens de toutes sortes a également joui d'u taine réputation; contrairement à celle des Chéloniens et de nouilles, qui est liquide et abondante, elle est toujours é et presque concrète. Sous ce rapport elle ressemble à cel Ophidiens, des Crocodiles et de la plupart des Oiseaux, et également riche en acide urique. Celle des Lézards ordinaire souvent citée parmi les médicaments dans les traités publiés pe les siècles précédents; on y trouve aussi mentionné, ainsi que les ouvrages plus anciens, et même dans Dioscoride, le Scinc des boutiques, qui est une espèce de Sauriens étrangère à l'E dont nous parlerons plus loin.

Plusieurs Sauriens sont redoutés non-seulement à cause d'tensité de leurs morsures, mais parce qu'on leur suppose un qu'ils n'ont pourtant pas; c'est ce que nous rappellerons en parls Orvets et des Geckos. Aucun des animaux de cet ordre ne para réellement venimeux; nous devons cependant rappeler ce M. de Castelnau dit au sujet des accidents qui ont suivi la me de l'un de ces animaux observé dans le district de Pébas, au B « Parmi les animaux vivants que je me procurai dans cet et se trouvaient, dit M. de Castelnau, des Kinkajous parfaite apprivoisés, et un joli Anolis. M. Deville fut un jour morda un Saurien de ce genre, auquel on donne ici le nom de Camés son doigt enfla beaucoup, et il eut la fièvre pendant plusieus jo Cet animal était vert, marqué de losanges violets; la gorge é noire, et le ventre d'un rouge vermillon foncé (1).

L'ordre des Sauriens, même en ne tenant compte que de espèces actuelles, se laisse facilement partager en plusieurs famil Dans une première catégorie nous énumérerons, sous la dénomition de Sauriens ordinaires, et comme formant un premier a ordre caractérisé par la forme concavo-convexe de leurs ve bres, les Varanidés, les Chalcididés, les Scincidés, les Agant les Iguanidés et les Lacertidés. Dans la seconde catégorie, et con second sous-ordre, rentreront les Ascalabotes (famille des Genidés), qui ont les vertèbres biconcaves. Cette dernière disposi vertébrale, presque constante chez les Poissons, est également quente chez les Reptiles qui ont vécu pendant la période set daire; mais on ne l'observe, chez les Vertébrés aériens, que (

<sup>(1)</sup> Castelnau, Hist. du Voyage dans l'Amérique du Sud, t. V, p. 24.

œule famille des Geckos, parmi les Reptiles écailleux, et dans certain nombre d'Amphibiens ou Reptiles nus.

## Sous-ordre des Sauriens ordinaires.

Count les Sauriens qui ont les vertèbres du tronc procœliennes,

**L** partagent en six familles distinctes.

Famille des VARANIDÉS. — Cette famille, à laquelle on rappresouvent, mais sans aucune certitude, l'Héloderme, du Mexique, compose de quelques espèces propres à l'Afrique, à l'Asie mépresonnée et à la Nouvelle-Hollande; on n'en fait qu'un seul genre, pas le nom de VARANS (Varanus).

Le nord de l'Afrique fournit deux espèces de Varans: le Varan Nu (Varanus niloticus), qui est aquatique, et le Varan du dé l'Aranus arenarius), qui vit dans les sables du Sahara; on le une dans la Haute-Égypte, ainsi que dans le sud de l'Algérie. Le Crocodile terrestre des anciens.

la famille des CHALCIDIDÉS a des espèces dans les deux contitis: l'un de leurs caractères les plus remarquables consiste dans pli bilatéral qui règne sur toute la longueur de leur corps. Les pèces lacertiformes rentrent dans les genres Platysaure, Zonure, trhosaure, Saurophie et Gerrhonofe, et celles qui sont serpentilemes dans les genres Sheltopusick ou Pseudope, Ophisaure, Chalieure et Chalcide.

Le Sheltofusick (Pseudopus serpentinus), que G. Cuvier a classé miles Ophidiens, et que Pallas avait nommé d'une manière plus la la Lacerta apoda, est le seul représentant européen de cette mille. On le trouve dans les parties méridionales de la Russie et l'Autriche ainsi qu'en Morée. Il a près d'un mètre de longueur. La famille des SCINCIDÉS ou des Scinques comprend aussi des imaux tétrapodes et d'autres qui sont dipodes, ou même apodes. Le ne fournit à la faune européenne qu'un petit nombre d'espèces: SCINCIDÉ OCELLÉ (Gongylus ocellatus), des îles de Chypre, de Malte, Sicile et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaigne, ainsi que du nord de l'Afrique; deux Abléscie et de Sardaig

<sup>)</sup> On l'appelle quelquefois aussi Chalcide, mais à tert.

provinces, où on le nomme Anveau, Lanveau, etc., et l'Ophionorus (Ophiomorus miliaris, espèce peu différente de la précédente, qui habite la Grèce, la Turquie et la Russie méridionale.

L'Algérie est plus riche en animaux de la même famille, surtout dans sa partie saharienne; nous y connaissons les suivantes: Gongylus ocellatus; Plesthiodon Aldrovandi; Scincus officinalis; Sphenops capistratus; Heteromeles mauritanicus; Seps tridactylus; Anguis fragilis; Ophiomorus miliaris.

Le Scinque des boutiques (Scincus officinalis) est l'unique espèce d'un genre distinct de Scincidés qui présente pour caractères principaux d'avoir le museau en forme de coin, les dents pointues, la queue conique et les doigts plats et dentelés. C'est un animal long de quinze centimètres dans la majorité des individus, et qui vit dans les sables de l'Afrique, soit dans la Haute-Égypte et l'Abyssinie, soit encore dans le sud de l'Algérie et du Maroc, depuis le Souf et les pays de Tinasin et de Tuggurth jusqu'en Sénégambie. Il se nourrit d'insectes.

Dioscoride en parle à propos des animaux médicinaux (1), et tous

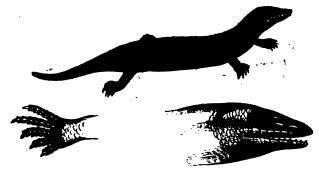

Fig. 29. — Scinque officinal (l'animal entier diminué de moitié; sa tête et sa patte postérieure de grandeur naturelle.)

les écrivains de la Renaissance ont reproduit ce qu'il a dit. Rondelet, Belon et Gesner nous apprennent qu'au seizième siècle on employait les Scinques, et qu'on les recevait d'Égypte par la voie

(1) « Scincus, Σκίγκος, quidam in Ægypto, alius in India, alius ad mare Rubrum gignitur. Est et alius qui apud Libyam Mauritaniæ fluvium reperitur. Est vere Crocodilus terrestris sui generis, qui addito nasturtio sale conditur. Aiunt porte partem eam quæ renes amplectitur, drachmæ pondere in vino potam, venerum accendendi vim habere; attamen lentis decocto cum melle, aut semine lacture cam aqua poto intensam illam veneris cupiditatem inhiberi. In antidota quoque additur. » Diose, lib. 11, c. LXXI. (Trad. de Saracénius.)

Venise a éventrés et salés. » On les préparait aux environs de mphis.

sondelet dit encore que « vulgairement on ordonne des rognons Scinques pour inciter nature et la mettre en chaleur; non serreur, car les rognons n'y servent de rien. Mais il faut ormer la chair qui couvre les rognons et la chair des côtes, comme signent Pline, Dioscoride et Aëte (1). »

ine croyait le Scinque propre à guérir les plaies empoisonpopinion qui est reproduite par Dioscoride, lorsqu'il affirme in s'en sert comme d'antidote.

Is famille des AGAMIDES (2) ne reunit que des espèces à dents plosées sur le rebord tranchant des machoires (dentition dite plante); elle est essentiellement propre à l'ancien continent comprend les genres Histiure, Galéote, Lophyre, Lyriocéphale, me, Chlamydosaure, Dragon, Agame, Phrynocéphale, Stellion, mastyx, Moloch, etc.

Cette famille ne se montre en Europe que dans les contrées ientales; mais elle est abondante en Afrique et dans l'Asie mélionale, et on lui connaît aussi des espèces dans l'Australie.

C'est sans doute aussi à cette famille qu'il faut rapporter, mais me constituant une tribu bien distincte, les Caméléons, Reptiles entiellement grimpants, dont l'étude anatomique est des plus neuse.

Les Caméléons (g. Chamæleo) présentent au plus haut degré la priété de changer de couleurs, que l'on remarque aussi chez Agamidés ordinaires, chez les Iguanidés, et chez beaucoup îtres Reptiles, ainsi que chez plusieurs Batracides. Ces chanents sont dus à un jeu de pigments qui a été décrit dans ces lières années par différents auteurs (3). On ne trouve les Camés qu'en Asie, en Afrique, à Madagascar et dans le midi de rope (la Sicile et une petite partie de l'Espagne).

Rondelet, Histoire des Poissons, édit. franç., p. 172.

Iguaniens acrodontes, Dum. et Bibron.

Milne Edwards, Ann. sc. nat., 2° série, t. I, p. 46. — P. Gerv., Compt. heb1., t. XXVII, p. 234; 1848. — Brucke, Acad. des sc. de Vienne, 1853.

L'espèce la plus répandue est le CAMÉLEON VULGAIRE (Che vulgaris), qu'on a rapporté de presque toutes les parties de que, ainsi que de l'Asie méridionale et du midi de l'Europe

C'est aux animaux du genre Caméléon qu'appartient le parang dans la série des Agamidés. Beaucoup d'auteurs et une famille à part.

L'Algérie possède le Caméléon vulgaire et deux espèces au d'Agamins: Uromastyx acanthinurus et Agama colonorum.

A part le Caméléon, que nous avons déjà cité, il n'exi Europe que deux Agamins, l'un et l'autre de l'Orient: Stelle garis et Stellio caucasicus.

La Famille des IGUANIDÉS n'est pas moins nombreuse que des Agames, qu'elle représente en Amérique. Ses espèces pleurodontes, c'est-à-dire qu'elles ont les dents appliquée leur racine contre le bord interne des mâchoires. Elle comp les Polychres, les Anolis, les Basilics, les Iguanes, les Cyclum Proctotrètes, les Phrynosomes et d'autres encore. En outre, fournit à Madagascar les genres Hoplure et Chalarodon, l'Océanie celui des Brachylophes (1).

La Famille des LACERTIDES, ou celle des Lézards properties, comprend deux catégories différentes caractérisées par dents pleines (Lacertidés pléodontes) et creuses intérieurementes autres (cælodontes).

Les Lacertidés pléodontes sont américains: Crocodilure, la va, Cnémidophore, etc.

Les Collonners au contraire sont de l'ancien continent, trouvent en Europe, en Asie, ainsi qu'en Afrique. Ils sont partagés en plusieurs genres : Lézard (Lacerta), Tropido Notopholis, Acunthodactyle, Érémias, etc. Leurs espèces que a signalées en Europe sont au nombre de seize (2), savoir :

- \*Tropidosaura algira; \*Lacerta ocellata; \*Lacerta viridis certa nigropunctata; Lacerta moreotica; Lacerta Fitzingeri; Lacerta nontana; \*Lacerta vivipara; \*Lacerta stirpium; Podarcis to Podarcis oxycephala; \*Psammodromus edwardsianus ou hispa \*Psammodromus cinereus; Eremias velox; Eremias varis Ophiops elegans.
- H. Cloquet a rappelé, dans l'article Lézards de sa Faunt de decins, la plupart des préjugés bizarres auxquels a donné lieu
  - (1) Espèce unique : Brachylophus fasciatus, de l'archipel de Tonga-
- (2) Nous avons marqué d'un astérisque les noms des espèces qui se in en France ou en Corse.

rédicinal de ces Reptiles et celui des Sauriens qui leur res-

### Sous-ordre des Ascalabotes.

sus-ordre comprend les Sauriens de l'époque actuelle qui s vertèbres dicœliennes, c'est-à-dire biconcaves: ce sont les s, Reptiles à corps plus ou moins déprimé, à tête large, à plats en dessous et garnis de lames transversales, à peau leuse et tuberculeuse, et dont la physionomie est notable-différente de celle des Sauriens dont nous venons de ter-l'énumération. Leur unique famille, désignée par le nom de vidés, comprend une centaine d'espèces réparties entre les nts points du globe. On trouve des Geckos dans plusieurs et l'Océanie, telles que Vanikoro, Waigiou, la Nouvelle-e, Tonga-Tabou, Tahiti, etc., dont ils sont souvent, avec res Scincidés, les seuls vertébrés terrestres.

Famille des GECKONIDÉS a été partagée, d'après des castirés de la forme des doigts, ainsi que de la présence ou de ce de franges sur les côtés du corps et de la queue, en un cerombre de genres, dont les principaux ont été nommés Plale, Ptyodactyle, Hémidactyle, Phyllodactyle, Sphériodactyle, dactyle, Sténodactyle, etc. Toutes les espèces qu'on y rapmt une physionomie plus ou moins repoussante, et leur erruqueuse, l'acuité de leurs griffes, ainsi que l'habitude sont de s'introduire dans les habitations en rampant le murailles verticales, et en se tenant même sur les plafonds, fait généralement regarder comme des animaux nuisibles. dant les Geckos ne rendent ni par la peau ni par la bouche esécrétion vénéneuse, et rien ne justifie la crainte qu'ils mt dans presque tous les pays. Au Caire on les nomme urs, ce qui veut dire père de la lèpre, et l'on croit que leur tdonne cette maladie, opinion qui est sans doute fondée sur unce lépreuse de leurs téguments. Dans l'Inde, au contraire, ploie les Geckos, unis à divers aromates et pris à l'intérieur, combattre la même affection. Sparmann, dans un mémoire en 1784 parmi ceux de l'Académie de Stockholm, attribue 'to Mabouia des Antilles le pouvoir de lancer à ses agresune salive noire et vénéneuse, dont une gouttelette suffirait aire ensier la partie du corps sur laquelle elle tomberait; a rien de fondé dans cette assertion.

Nous avons dans le midi de l'Europe, mais presque uniquem dans la région méditerranéenne, trois espèces de Geckos: le Ge des muralis (Platydactylus muralis), l'Hémidactyle verruçul (Hemidactylus verruculatus), et le Phyllodactyle européen (Phylidactylus européeus). Celui-ci est de l'île de Sardaigne; les de premiers sont plus répandus, et on les trouve dans plusieurs dei villes maritimes: Toulon, Marseille, Cette, Collioure, etc.

Les Grecs donnaient à ces Reptiles le nom d'Ascalabotes (Assalabotes (Assalabotes (Assalabotes), et les Romains celui de Stellio, que les naturalistes modem ont transporté à tort à un genre d'Agamins. Aujourd'hui on la appelle vulgairement Tarentoles, Tarentes, Geckottes, etc. Au colonies, les animaux analogues sont souvent confondus sous dénomination commune de Mabouia.

Les œufs de Geckos ont la coquille presque aussi dure que on des Oiscaux.

# CLASSE QUATRIÈME.

#### AMPHIBIENS.

Remarques sur les caractères qui rattachent les Amphibiens au deu sous-type des animaux vertébrés ou vertébrés anallantoidiens.

Les Mammifères, les Oiseaux et les Reptiles, tels que ravons précédemment définis, présentent un caractère em gique qui leur est commun, et qui ne se retrouve pas dautres animaux du même type dont il nous reste à parler à-dire dans les Batraciens ou Amphibiens, et dans les Parler Ce caractère permet de distinguer nettement l'une de l'audeux séries d'animaux vertébrés. Voici en quoi il consiste

Pendant la vie embryonnaire et pendant l'age fœtal, les Vesupérieurs sont pourvus, non-seulement de la vésicule viqui les caractérise comme animaux hypovitelliens, mais aussivésicule allantoïde, et de plus ils ont une enveloppe amnidite poche des eaux. Ce double caractère de présenter une vestielline et un amnios manque, au contraire, aux Amphi le cest-à-dire aux autres Grenouilles et aux autres Reptiles à peaudont Al. Brongniart a fait l'ordre des Reptiles Batraciens; il mat

sussian Poissons de toutes sortes, soit aux Poissons ordinaires, soit aux Scaciens ou aux Cyclostomes, et l'on a été conduit par là à séparer les Poissons, ainsi que les Batraciens, des autres Vertébrés, en former un sous-embranchement à part. C'est ainsi que les publières et les Poissons ont été réunis sous la dénomination de l'Anallantoidiens, et que les Mammifères, les Oiseaux les Reptiles écailleux ont reçu celle d'Allantoidiens.

Blainville avait déjà été amené, mais par d'autres considéte, à partager les animaux vertébrés en deux sous-types; et, proposant de diviser en deux classes, sous les dénominations de pulles proprement dits et d'Amphibiens, l'ensemble des Reptiles que Brongniart et G. Cuvier les avaient définis, il avait fait requer la ressemblance que les Reptiles écailleux ont, à certains ards, avec les Oiseaux et celle qui rattache au contraire les ptiles nus, c'est-à-dire les Batraciens, aux Poissons; il disait même les premiers de ces Reptiles peuvent être appelés Ornithoides, que l'épithète d'Ichthyoides conviendrait bien aux seconds.

ly a, en effet, entre ces deux sortes de Reptiles comparés les uns c les autres, des différences bien plus nombreuses qu'on ne l'avait bord supposé, lorsqu'on ne faisait des Batraciens qu'un ordre de lasse qui comprend aussi les Chéloniens, les Crocodiles, les Ophiset les Sauriens; et les Batraciens doivent être considérés, à cause la ressemblance de leur forme générale avec celle des Quadrules, comme étant les plus parfaits des animaux anallantoïdiens. sont aussi, sous presque tous les autres rapports, les premiers et plus élevés des animaux de leur sous-type, comme les Mambres sont les premiers et les plus parfaits de celui auquel ils se portent de leur côté. Cependant les Poissons sélaciens, c'estire les Raies et les Squales, ont une incontestable supériorité Peux, si l'on consulte les organes de l'innervation et ceux de la production.

## Caractères spéciaux de la classe des Amphibiens.

La première classe des Vertébrés anallantoïdiens est celle des Gribres ou Reptiles nus, animaux qu'on appelle souvent aussi traciens dans les ouvrages de zoologie, parce qu'ils ont pour type plus connu la Grenouille, que les Grecs nommaient βάτρακος. Quoique assez peu nombreux en espèces, les Amphibiens fornt plusieurs familles et même plusieurs ordres fort différents les des autres, tant par leur apparence extérieure que par leurs prinaux caractères anatomiques. Ceux d'entre eux que l'on a connus

les premiers étant tous pourvus de quatre membres (Grenouille Crapauds, Rainettes, Salamandres), du moins dans leur état partient on les a pendant longtemps associés aux Reptiles qui ont le mombre d'appendices locomoteurs, et ils ont été compris avec sous la dénomination commune de Quadrupèdes ovipares.

Ce mode de classification que Lacépède acceptait encore, et nous voyons même employé par G. Cuvier dans son Tables l'histoire des animaux, publié en 1798, fut bientôt après critique par Alexandre Brongniart en 1805. Ce dernier naturaliste fit alor sortir plusieurs des différences par lesquelles non-seulemes Grenouilles, mais aussi les Salamandres, dont Linné faisait simple section de son genre Lacerta, s'éloignent des Lézards et autres Reptiles Sauriens, et il proposa d'en faire, à cause de peau nue et de leurs métamorphoses, un ordre à part sous le même de Batraciens; c'est ce que nous avons déjà rappelé phaut. Vers la même époque Hermann, de Strasbourg, avait é lement fait voir que les Salamandres différent des Lézards par sieurs caractères importants.

De Blainville montra, quelques années plus tard, qu'on det aussi associer aux Batraciens les Cécilies, singuliers animaux apolipropres aux régions intertropicales, qu'on avait d'abord pris podes Serpents et classés avec les Ophidiens. Enfin, en 1816, il étal que les Amphibiens, c'est-à-dire les Batraciens proprement des Salamandres de diverses sortes et les Cécilies méritaient former une classe particulière plus distincte de celle des Reptiécailleux, avec lesquels on les avait précédemment confondus, que se Reptiles eux-mêmes ne le sont des Oiseaux. Cette propositiqui parut d'abord assez hasardée, a été depuis lors confirmée d'amanière éclatante par l'étude du développement.

Quels que soient les caractères de leur forme extérieure, Mamphibiens sont toujours reconnaissables à la nudité de leur per et à l'abondance du système crypteux qu'on remarque à la surfait de leur corps. Ils n'ontau lieu de l'épiderme écailleux des Reptiles d'inaires qu'un mince épithélium, et leur sécrétion cutanée est serjours fort abondante. Dans certaines espèces, cette sécrétion referme un principe toxique sur lequel nous reviendrons plus les

Les membres n'existent pas toujours chez ces animaux: ils mequent quelquefois complétement. Cécilies ; d'autres fois il n'y et a que deux. Sirènes : Dans les autres Amphibiens ils apparaisses cependant et sont au nombre de quatre. Lorsqu'ils existent, ils sont conformés sur le même type général que les membres des Verlèbes.

a l'anterdiens, et ne sont parens discoses en mageoires véritables comme ceux des Poissons. Les Amphibiens n'om pas non plus de rayons pour soutenir les crêtes impaires, en forme de nageoires, dont leur dos ou le dessous de leur queue sont surmontés, tandis qu'il y en a le plus ordinairement dans les crêtes qui constituent les nageoires impaires des Poissons. Ces crêtes molles des Amphibiens sont surtout apparentes dans certaines espèces de cette classe, soit à un âge déterminé, soit à une époque spéciale de l'année, et plus particulièrement au moment des amours.

Ţ.

7

\*\*\*

f;

3--

4.

• ţ. ;

ጉ.

٠٠,

Leurs organes des sens ont encore beaucoup d'analogie avec ceux des derniers Vertébrés allantoïdiens, et, dans l'âge adulte, leur genre de vie ressemble beaucoup à celui de ces animaux, quoique leurs habitudes soient plus aquatiques, et que plusieurs l'entre eux ne quittent même pas l'eau.

Envisagés sous le rapport anatomique, les Amphibiens ont d'ailleurs plus d'un point de ressemblance avec les Reptiles écailleux. Ils ont des poumons, même lorsque les branchies que la plupart d'entre eux montrent dans le jeune âge ne disparaissent pas, et ces poumons leur servent à respirer l'air atmosphérique. Ce sont deux sacs égaux entre eux (sauf chez les Cécilies, qui rappellent sous ce rapport ce que l'on voit chez les Ophidiens), d'une structure peu compliquée, analogues à ceux des Sauriens et communiquant avec l'extérieur par une trachée-artère pourvue d'un appareil laryngien plus ou moins parfait. Leur cœur a deux oreillettes distinctes, et, par suite de l'absence de cloison entre la cavité ventriculaire du cœur gauche et celle du cœur droit, un seul ventricule. Le cœur des Amphibiens est donc pourvu de trois cavités, sauf toutefois chez les jeunes, où les deux oreillettes sont encore confondues entre elles, et il est établi sur un modèle peu différent de celui des Saurophidiens.

Les narines de ces animaux sont en communication directe avec la bouche, ce qui n'a pas licu chez les Poissons qui les ont, au contraire, en forme de cul-de-sac. Leur canal intestinal et leurs organes reproducteurs ont aussi une analogie évidente avec ceux des Vertébrés aériens, et leur squelette est à certains égards comparable à celui de ces derniers. Cependant le crâne des Amphibiens se fait remarquer par la disposition déjà écailleuse de ses sutures, ce qui est une tendance vers la forme ichthyque, et leurs vertèbres sont souvent biconcaves, ce qui n'existe, pour les Allantoïdiens de l'époque actuelle, que dans les Geckos, dont nous avons fait la dernière famille des Saurophidiens. L'articulation du crâne avec

la colonne vertébrale se fait, chez tous les Amphibiens, par deux condyles comme chez les Mammifères, tandis qu'il n'y en a qu'un seul chez les Oiseaux, les Reptiles écailleux et les Poissons.

Mais ce qui distingue surtout les Amphibiens comme classe et permet de les séparer nettement d'avec les Reptiles proprement dits, c'est leur mode de génération et leur développement.

Les mâles n'ont de pénis dans aucune espèce, et il n'y a jamis de véritable accouplement. Toutefois les femelles de certaines espèces (Salamandres, Tritons, Cécilies, etc.) sont fécondées intérieurement par suite d'un simple rapprochement des orifices génitaux, et, dans certains cas, ces femelles sont même ovovivipares, comme nous le voyons pour les Salamandres terrestres, pour les Cécilies, ainsi que pour une espèce de Batracides observée au Chili per M. Gay, le Rhinoderma Darwinii. Le mode ovipare est cependant le plus fréquent.

Les œufs sont mous, susceptibles de se gonfler dans l'eau où ils sont pondus, sauf pour un petit nombre d'espèces, au nombre desquelles figurent le Pipa, la Rainette marsupiale, le Notodelphys ovifère et le Crapaud accoucheur.

L'embryon des Batraciens manque, ainsi que nous l'avons dés dit, d'amnios et de vésicule allantoïde; en outre leur fœtus à pas encore accompli ses métamorphoses lorsqu'il éclôt; du mois c'est ainsi que les choses se passent dans la plupart des espèces, car certains Amphibiens ne subissent, du moins après leur naissance, aucune transformation remarquable. Ceux-là sont en très petit nombre.

Les Amphibiens sans métamorphoses ou à métamorphoses incomplètes doivent toutefois être distingués en deux catégories différentes.

Les uns ne subissent pas de changements extérieurs, parce qu'ils conservent durant toute leur vie les formes embryonnaires qui caractérisent, mais pendant le premier âge seulement, les autres animaux de la même classe. C'est ainsi qu'ils acquièrent des poumons, sans perdre pour cela leurs branchies, et que leur apparence extérieure ne se modifie pas comme celle des Grenouilles ou des Crapauds. Tels sont les Protées, les Sirènes et les Axolotls, c'est-à-dire les moins parfaits des animaux de cette classe.

D'autres, plus curieux encore, naissent sans branchies et départe pourvus de poumons. Ils ont en même temps les caractères quicaractérisent l'âge adulte dans les espèces de leur propre groupe. Cele tient à ce qu'ils subissent, soit extérieurement dans des loges cultanées de leur mère, où ils sont déposés à l'état d'œufs, comme c'est

GENÉRALITÉS. 205

cas pour les Pipas, soit intérieurement et dans l'oviducte même, omme on l'observe pour la Salamandre noire des Alpes et pour 25 Cécilies, les métamorphoses que les Amphibiens privés de cette estation prolongée éprouvent pendant, le temps qu'ils passent le l'eau immédiatement après leur éclosion.

Les Amphibiens sont, comme les Reptiles ordinaires, des animaux température variable, mais qui s'échauffent moins que ceux-ci lorsqu'ils sont exposés à une chaleur un peu considérable. La raison en est dans l'abondante sécrétion dont leur peau est le siége, et dans la transpiration qui se manifeste à sa surface. Étant tous plus un moins aquatiques, ils absorbent aussi avec une égale rapidité. L'eau est le milieu indispensable à la plupart d'entre eux pendant le premier âge, et quelques-uns, comme les Sirènes, les Protées et les Axolotls, y passent même leur vie tout entière, car hien qu'ils acquièrent des poumons, ils ne perdent pas pour le leurs branchies, et ils restent pendant toute leur existence dans in état d'infériorité réelle par rapport aux espèces des premiers soupes.

La vitalité des Amphibiens est fort tenace, et, sous ce rapport comme sous plusieurs autres encore, ils offrent au physiologiste des vets d'ét udes aussi curieux que variés. Un grand nombre de dévertes importantes ont été le résultat des expériences qu'on a tées sur ces animaux, et chaque jour ils fournissent encore savants de nouveaux sujets de recherches. C'est au moyen des nouilles que Galvani a découvert, en 1789, les phénomènes citation musculaire qui se produisent au contact de certaines les animaux avec deux métaux hétérogènes. Tout le de comnaît l'observation fortuite qui le conduisit à cette reque et la discussion qui s'éleva entre lui et Volta. Des phénomes analogues avaient déjà été signalés par Swammerdam en 8; ils ont été tout récemment étudiés avec bien plus de détails Matteucci.

cervenhoeck a démontré la circulation dans les capillaires en servant au microscope les membranes de la patte des Greouilles et les branchies des Tétards. Swammerdam avait également devancé Leuwenhoeck dans cette observation (1658).

Spallanzani, Bonnet, Robert Townson, Delaroche, Williams Rdwards et beaucoup d'autres observateurs ont choisi les Batraciens, et plus particulièrement les Grenouilles, comme sujet de leurs importantes expériences, et les micrographes ainsi que les physiologistes ou les embryogénistes ont recours aux mêmes ani-

maux dans leurs démonstrations de chaque jour. Le nombre de observations curieuses auxquelles on a été conduit par l'étude de Amphibiens et celui des recherches de toutes sortes qu'ils ont par mises est très considérable; il n'est pas jusqu'à la production artificielle du diabète qui n'ait pu être vérifiée par des expérience entreprises sur les Grenouilles (1).

Parmi les particularités physiologiques qui sont propres aux phibiens, il en est peu qui soient aussi intéressantes que leur forme de rédintégration; force qui consiste dans la propriété qu'ont certain animaux de se compléter après qu'on les a mutilés. Elle est effet très active chez certains Amphibiens, et Spallanzani, Bonnel, M. Duméril, etc., ont constaté que les Salamandres et les Tètals des Grenouilles peuvent reproduire non-seulement la queue, comme le font les Lézards, mais aussi une partie de la tête et des membres entiers.

Nous avons déjà dit que les Amphibiens n'étaient pas très nous breux dans la nature actuelle : on n'en connaît guère que des cents espèces vivantes, et ils ne paraissent pas avoir été propetionnellement plus nombreux aux époques précédentes de la redu globe.

Il a existé des espèces d'Amphibiens pendant l'époque tertains on trouve en particulier dans plusieurs de nos terrains lacus différents animaux de cette classe qui appartiennent bien certain ment aux familles encore aujourd'hui existantes; ils ressemblaire à nos Grenouilles ainsi qu'à nos diverses sortes de Salamandres une époque plus reculée il y a eu des Amphibiens fort différent de ceux-là, et l'on observe dans les terrains triasiques, en Alemagne, en France et en Angleterre, des restes d'animaux giptesques décrits par MM. Jæger, Hermann de Mayer et Owen, sule nom de Labyrinthodon, de Mastodontosaures, etc., qui apparen naient sans contredit à la classe qui nous occupe; ces animaux, de le volume approchait dans quelques espèces de celui des Bealse des Rhinocéros, ont été comparés aux Grenouilles, pour formes; mais il paraît qu'ils avaient aussi sous ce rapport quelque analogie avec les Salamandres.

Quoique moins grands, les Archégosaures n'étaient pas moins drieux; ils ont vécu pendant les époques pénéenne et carbonife Enfin, c'est aux Amphibiens qu'il faut sans doute rapparet plus ancien des Vertébrés aériens que l'on connaisse, le Ideren

(1) Voyez à cet égard les nouvelles recherches de M. le docteur schiff. Francfort-sur-le-Mein.

plant décrit par Mantell. Cette petite espèce de Reptile quadrupide a été découverte il y a quelques années seulement en Econe, dans le terrain devonien.

Les Amphibiens que l'on observe actuellement dans les difféments régions du globe peuvent être partagés en plusieurs ordres des les ordres sont au nombre de quatre; nous en parlerons sent les noms indiqués dans le tableau suivant:



Ces animaux sont aussi appelés Batraciens anoures, c'est-à-dire traciens privés de queue, par les naturalistes qui étendent à toute classe des Amphibiens le nom de Batraciens; mais le nom de faciens leur conviendrait réellement bien plus qu'aux autres phibiens, et il devrait leur rester en propre.

Batracides ressemblent plus ou moins complétement à la pouille par leur apparence générale, ainsi que par la nature de métamorphoses. En effet, ils subissent comme elle une Mormation complète, et leur forme définitive est fort diffé-🌬 de celle sous laquelle ils se montrent au sortir de l'œuf. leur état parfait ils sont pourvus de quatre pattes et ont la une vertébrale courte ; leurs vertèbres sont presque toujours vo-convexes; ils ne présentent aucune trace extérieure de ve, et ils n'ont plus d'autre organe spécial de respiration que poumons, égaux entre eux et vésiculeux. A l'état de Tétards, Là-dire avant que leur métamorphose ait commencé, ils ont ontraire des branchies et point encore de poumons, et pendant Premiers jours leurs branchies sont même extérieures; leurs es n'existent pas encore, et ce sont les postérieures qui se streront les premières; leur tête n'est point encore distincte de tronc; ils ont une queue longue et comprimée qui leur sert gane locomoteur, et leurs intestins, au lieu d'être courts et opriés au régime animal, sont très longs, la nourriture des rds consistant exclusivement en substances végétales.

dus distinguons deux familles dans l'ordre des Amphibiens acides: les *Pipadés*, qui comprennent aussi les *Dactylèthres*, et *lanidés*, qui se divisent en *Hylins* ou Rainettes, *Ranins* ou Gre-lles, et *Bufonins* ou Crapauds.

La Famille des PIPADÉS comprend deux tribus: les *Pipins* ou Pipas et les *Dactyléthrins* ou Dactylèthres. Ces Batracides manquent de langue (1), et ils ont les apophyses transverses des premières vertèbres dorsales très longues et costiformes. Un autre caractère de ces animaux est d'avoir les deux trompes d'Eustache ouvertes dans l'arrière-gorge par un orifice unique et médian.

Le genre Pira (Pipa) ne possède qu'une espèce, le Pira antarcain (Pipa americana), qui vit à la Guyane et au Brésil. Cet Amphibien est surtout célèbre par son singulier mode de gestation. Le mâle place les œufs sur le dos de la femelle, où ils s'enfonces dans des espèces de loges, et c'est là que s'opèrent leur développement ainsi que les métamorphoses propres au jeune âge des autres Batracides.

Le genre Dactylèthre (Dactylethra) vit au cap de Bonne-Espérance et au Gabon. On en distingue deux espèces.

Ces Reptiles manquent aussi de langue, ne possèdent qu'un seil orifice pour les trompes d'Eustache et ont aussi les apophyses transverses des vertèbres dorsales costiformes; mais la femelle ne parte pas ses petits dans des loges de son dos à la manière de celle des Pipas, et le squelette ainsi que l'ensemble des caractères reprochent déjà les Dactylèthres des Batracides ordinaires.

La Famille des RANIDÉS se compose de Batracides dont la lange est développée, qui ont deux ouvertures pour les trompes d'Estache et dont les apophyses transverses ne sont pas costiformes. Ce sont les plus nombreux de tous les Amphibiens et ceux qui resemblent le plus à la Grenouille.

La tribu des Hylins, dont nos Rainettes font partie, a post caractère distinctif d'avoir la mâchoire supérieure garnie de dents, le corps élancé, les jambes grêles et les doigts terminés par des pelotes discoïdes faisant l'effet de ventouses; aini que ceux des deux tribus qui suivent, ces Batracides ont la langue adhérente à la mâchoire inférieure seulement par sos

(4) C'est ce qui a engagé MM. Duméril et Bibron à désigner par le nom de Phrynaglosses le groupe dans lequel ils classent le Pipa et le Dactylèthre. Les autres Batraciens anoures, c'est-à-dire les Ranidés, répondent aux Phrynoglosse des mêmes naturalistes.

Les longues apophyses transverses des Batracides Phrynaglosses doivent suppléer dans l'inspiration au défaut de la langue. Celle-ci sert au contraire ches les Batracides ordinaires ou Phrynoglosses à introduire, comme par déglutition, l'ét dans l'intérieur des poumons.

imité antérieure, c'est-à-dire par la partie qui reste libre les autres vertébrés.

s aimaux sont moins disgracieux que les autres Batraciens is vivement colorés; ils vivent principalement sur les arbres. Nouve dans tous les continents, mais ils sont plus nombreux mérique qu'ailleurs.

En'en avons qu'une seule espèce en Europe: la RAINETTE VERTE (séridis) appartenant au genre des Rainettes proprement dites. It un petit Batracide commun dans les bois et les jardins, qui legirement appelé Grasset. Les gens du peuple s'en servent connaître le temps. Sa voix est retentissante et a quelque it avec celle du canard.

ni les nombreuses espèces exotiques rentrant dans la même on cite la Rainette à tapirer (*Hyla tinctoria*), à cause du r préjugé répandu parmi les Indiens de l'Amérique, que g versé sur le corps des perroquets au moment où les poussent peut faire varier les couleurs de ces oiseaux.

ques Rainettes américaines passent pour vénéneuses, sans l'cause de l'âcreté de leur sécrétion cutanée.

nit plusieurs genres de ces animaux; l'un des plus curieux i des Notodelphis), que nous avons déjà cités (1) l'unique espèce, nommée Notodelphis ovifera, vit à Vene-Elle porte ses œufs dans une grande poche cutanée du dos, étards ont leurs branchies extérieures sous forme de deux pendices filiformes, naissant des arcs branchiaux et terminés par un disque vasculaire campaniforme dont le sommet dist la structure rappellent à quelques égards un placenta.

1 des RANINS. Ses espèces, parmi lesquelles figurent nos illes ordinaires (*Rana* des Latins), ont des dents à la mâ-supérieure, mais leurs doigts manquent des disques caracues des Rainettes.

s a partagées en plusieurs genres; ceux qui ont des espèces ennes sont au nombre de six.

ENOUILLE (g. Rana). Palais dentifère; langue pourvue en are deux prolongements libres et susceptible d'être rejetée nt pour servir d'organe de préhension; tympan visible; de derrière plus ou moins palmés; apophyses transverses ertèbre pelvienne non dilatées.

IOUILLE VERTE (Rana viridis ou R. esculenta). Cette espèce existe ulement en Europe mais aussi dans une grande partie de

ige 204.

l'Asie et dans le nord de l'Afrique. Elle constitue plusieurs variétés, et l'on a quelquefois considéré comme se distinguant spécifiquement celle de ces variétés qui a la tête plus étroite.

La Grenouille ordinaire n'inspire pas les mêmes craintes que la Salamandre ou le Crapaud, et l'on a toujours eu à son égard de notions plus exactes. Dans certains pays et principalement a France on la recherche pour sa chair qui est légère et délicate de convient aux malades ainsi qu'aux personnes faibles; on fait également du bouillon de grenouille et autrefois on employait and le frai de ces animaux (sperniole ou sperma ranæ). Sydenham recommandait l'eau distillée de frai de grenouille contre les aphins on l'a aussi utilisée comme réfrigératif dans la goutte, dans la rougeurs du visage, dans l'érysipèle, etc. On y trempait un ling que l'on appliquait sur la partie malade et l'on y mélait du camphre ou du miel rosat. La Grenouille est citée par les auteurs de dernier siècle comme un des ingrédients de l'emplâtre de Vipsimple ou mercuriel.

L'histoire des Grenouilles a été écrite par plusieurs auteur, &



Fig. 30.—Tetard (au premier

Fig. 31.—Tétard (viscères abdominaux (\*).

l'on possède en particulier de très bons détails sur leur organisaime ainsi que leurs métamorphoses. Rœsel (1), Rusconi (2), Dugès (4) Martin Saint-Ange (4), s'en sont particulièrement occupés. Note

- (1) Historia Ranarum, in-fol., 1758.
- (2) Développement de la Grenouille commune, in-4°. Milan, 1826.
- (3) Recherches sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens, in-4, 1833.
- (4) Ann. des sc. nat., 1re série, t. XXV.
- (\*) A. la bouche; b b. le tube digestif enroulé sur lui-même; c. le foie; d. les cases in sques; c. le pancréas; ff. rudiment des membres postérieurs; g. rectum.

prelimas seulement que dans le premier âge, c'est-à-dire à l'état i tent missants, ces Batraciens manquent de pattes, et qu'ils tent missants, ces Batraciens manquent de pattes, et qu'ils tent morpes branchiales visibles à l'extérieur (fig. 29); leur canal limit et alors fort long, contourné sur lui-même et il donne à tétards. Bientôt ces branchies extérieures se flémen de têtards. Bientôt ces branchies extérieures se flément, et quoique les arcs branchiaux intérieurs continuent à limit, les poumons commencent à se développer. On voit limit les membres et le canal digestif se raccourcit content. Des modifications notables s'opèrent aussi dans le me des organes circulatoires (fig. 32). Enfin la queue se résiste dernières traces ne sont plus apparentes à l'extérieur





.—Tétard de Grenouille, au ième âge (organes de la res-ion et de la circulation) (\*).

Fig. 33. — Grenouille adulte (montrant le système vasculaire) (\*\*).

aimal a la forme ainsi que la plupart des caractères anatomiqu'il devra conserver pendant le reste de sa vie (fig. 33). ENOUILLE ROUSSE (Rana temporaria) dite aussi Grenouille des bois.

Veine cave. 2. Oreillette droite. 3. Veine pulmonaire et ses origines dans les deux n. 6. Oreillette gauche. 5. Ventricule commun. 6. Balbe artériel. 7. Artère brunchiale brunches loiternes. 8. Veines branchiales. 9. Aorte. 10. Artère pulmonaire et ses ramifidans les poumons. (A cet âge les pattes sont déjà apparentes, et la queue existe encore.)

Venue cave. 2. Oreillette droite. 5. Veine pulmonaire. 4. Oreillette gauche. 5. Ventricule n. 6. Rube artériel. 7. Sos deux branches. 8. Arc aortique dounent l'artère brachiale. 72 palmonaire. 40. Branche qui va à l'oc ciput. 11. Carotide. 12. Aorte descendante.

Elle est roussatre au lieu d'être verte, et porte constamment tache noire sur chaque tempe.

2. Discoglosse (g. Discoglossus). Dents palatines sur un seul maglangue de forme discoïdo-rhomboïdale; tympan sous-cutaid doigts libres; apophyses pelviennes dilatées en palettes triangulaine.

Discoglosse peint (*Discoglossus pictus*). Cette espèce vit en Gellen Espagne, en Sicile et dans quelques parties de l'Algérie.

3. Pelodytes (g. Pelodytes). Tympan distinct; deux groupes dents palatines; langue à peine échancrée en arrière; doigne derrière plus ou moins palmés; apophyses pelviennes dilates palettes triangulaires.

Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Petite espèce asser pandue en Europe, ayant le corps grisâtre avec des taches beau vert ou noirâtres.

4. ALYTE (g. Alytes). Une rangée transversale de dents palatinal langue arrondie, entière, adhérente, sillonnée en long; tympar tinct; doigts de derrière à demi palmés; apophyses pelvis dilatées.

ALYTE ACCOUCHEUR (Alytes obstetricans). D'un gris roussatre vaire, semé de petites taches brunes.

D'Allemagne, de Suisse, de France, etc.

Le mode particulier de gestation est fort singulier. M. Vola a profité pour faire de l'Alyte le sujet d'un bon travail embry nique (1).

5. Pelobate (g. Pelobates). Tympan caché; doigts postérieur més; un sac vocal sous-gulaire chez les mâles; un ergot combranchant au talon; crâne plus ou moins cataphracté; corporatre en dessus, orangé en dessous, avec des marbrures de noirâtre.

Pelobate cultripéde (Pelobates cultripes). Voûte osseuse du complète ; éperons noirs ; taille plus forte que celle de l'essuivante. Dugès a donné de bons détails sur cette espèce dans travail sur l'anatomie des Batraciens.

Du midi de la France, et d'Espagne.

Pelobate brun (Pelobates fuscus). Voûte osseuse du crâne complète; eperons bruns ou jaunâtres; couleur marbrée.

D'Allemagne et de France.

C'est une des espèces dont Rœsel a fait l'histoire.

6. Sonneur (g. Bombinator). Tympan non distinct; langue entit

(1) Voir dans les Ann. des sc. nat., 3. série, t. II. p. 45, un extrait de son mémbre

erente; doigts de derrière palmés; apophyses pelviennes dilas en palettes.

Beauth A ventre de feu (Bombinator igneus). Brun, avec le ventre me vil

This des Bufonins ou Crapauds. — Ces Batracides n'ont point la machoire supérieure, et le plus souvent aussi ils en la région palatine; leur corps est plus trapu, leurs les sont plus raccourcies et leurs habitudes sont plus terque chez les Grenouilles.

maimaux ont le corps verruqueux et les formes souvent himes. Ils constituent plusieurs genres dont un seul, celui des mands proprement dits, fournit des espèces à l'Europe.

les CALPAUDS (g. Bufo) ont le tympan apparent; la langue enle, mais libre en arrière; un amas considérable de cryptes parosécrétant une humeur toxique dont les propriétés nous peront à la fin de ce chapitre. Leur démarche est lourde et lessent la plus grande partie du jour enfermés dans des trous. less en avons deux espèces:

Peau garnie d'un grand nombre de verrues; elle est comme lorsqu'elle est desséchée. Sa couleur est brune avec ques taches plus vives, surtout à l'époque des amours. Alors limaux vont à l'eau pour s'y accoupler et y pondre leurs Ces derniers sont réunis sous la forme de longs cordons.

PAUD VERT (Bufo viridis ou Bufo variabilis), aussi appelé Rayon Crapaud des joncs, Calamite, etc. Il a le plus souvent une médio-dorsale jaunâtre.

Crapaud commun ainsi que le crapaud vert ont été décrits resel, par M. Brandt (1) et par quelques autres naturalistes. premier de ces Reptiles est plus particulièrement le Provoc, tote et le Rubeta de Pline.

mi les espèces exotiques du même genre nous citerons le Crapanthérin (*Bufo pantherinus*) que l'on trouve dans le nord de que, particulièrement en Algérie, et le Crapaud agua (*Bufo* des régions chaudes de l'Amérique. Celui-ci est l'un des ros que l'on connaisse.

distingue plusieurs genres de Batracides busonins indépenient de celui des *Buso* proprement dits. Tels sont ceux des derma, Atelopus, Phryniscus, Brachycephalus, etc.

g. Brachycéphale (Brachycephalus) est formé par une petite Medizinische Zoologie, t. I, p. 193, pl. 23.

espèce propre au Brésil (B. ephippium), qui est remarquable par la voûte osseuse et d'origine dermato-squelettique qui recours son crâne ainsi que par le bouclier de même nature qui protég son dos.

#### Ordre des Salamandres.

Ces Amphibiens subissent une métamorphose moins compaque celle des Batracides. Leur corps reste allongé et leur queue résorbe pas comme la leur. Toutefois leurs branchies se flétaine et disparaissent bientôt lorsque leurs poumons se développe and dans l'âge adulte, on ne trouve plus sur les côtés de leur cou l'aqui servait à l'écoulement de l'eau, alors que leur respiration a éencore aquatique. Leurs vertèbres sont de forme converte cave (1), ce qui les distingue à la fois des Batraciens propure dits qui les ont presque toujours concaves en avant et comme en arrière ainsi que des Cécilies et des Pseudo-Salamandres qui ont biconcaves.

Famille des SALAMANDRIDÉS. Les Salamandres ne forme réellement qu'une famille, celle des Salamandridés, dont les espleit vivent principalement dans l'hémisphère boréal. Elles ont été par tagées en un certain nombre de genres dont quelques-uns européens ou représentés en Europe.

1. SALAMANDRE (g. Salamandra). Dents palatines sur une dominimation arquée; langue libre à ses bords; des pelotes glandules à la région parotidienne; queue arrondie.

La sécrétion cutanée des Salamandres terrestres propres à l'imprope possède les mêmes propriétés que celle des Crapauds; de est surtout fournie par les amas glanduleux de leur dos et de région parotidienne.

Les naturalistes du xviii siècle savaient déjà que les Salamandres aquadres terrestres sont ovovivipares, et que les Salamandres aquadres ou les Tritons dont il sera question plus loin sont, au contraire, ovipares. Ils ont aussi réuni des détails curieux relativement à l'histoire de ces Reptiles, mais on en possède aussi un monographie détaillée due à un auteur moderne, M. Funk (2).

SALAMANDRE MACULÉE (Salamandra maculosa). Corps noir maqué de grandes taches jaunes; génération ovovivipare. Les peti

- (1) Caractère que les Alytes présentent seuls parmi les Amphibiens du puier ordre.
- (2) De [Salamendræ terrestris vita, evolutione, formatione tractatus. In-A Berlin, 1827.

constraint pour chaque portée, naissent avec leurs quatre comprisée et leurs branchies sont la queue comprimée et leurs branchies sont la time. Ils sont aquatiques, tandis que les adultes vivent à terre a timent principalement sous les feuilles ou sous la mousse, les des lieux humides.

LA SUMMERE DE CORSE (Salamendra corsica) ne se distingue per une disposition un peu différente des dents palade dit qu'elle existe aussi en Algérie.

MATANTE NOIRE (Salamandra atra). Elle manque des taches de la précédente. On la trouve dans les Alpes.

espèce ne fait que deux petits qui n'ont déjà plus leurs les lorsqu'ils naissent; ses habitudes sont presque entièreterestres.

Salamandres, et en particulier celles de l'espèce maculés indéneuses à la manière des Crapauds. Elles ent donné lieu à shies et à des exagérations bizarres dont nous dirons quelques après avoir parlé des autres genres de la même famille.

SALAMANDRINE (g. Salamandrina). Quatre doigts postérieurs ment; série des dents palatines fourchue en arrière; langue dans sa moitié postérieure; queue longue, un peu carénée.

LEURODELE (g. Pleurodeles). Langue petite, arrondie, adhérente ant seulement; dents palatines sur deux séries longitudi; côtes saillantes sur les flancs où elles percent la peau.

CRODÈLE DE WALT (Pleurodeles Waltii); d'Espagne et de Por-

FRADYBATE (Bradybates). Corps court; queue médiocre; langue côtes apparentes; dents palatines en petit nombre.

DYBATE VENTRU (Bradybates ventricosus); d'Espagne.

itotriton (g. Geotriton). Langue en forme de champignon; palatines en série transversale; deux séries de donts au oide; peau lisse.

TRITON BRUN (Geotriton fuscus); de la chaîne des Apennins. EUPROCTE (g. Euproctus). Langue libre en avant; dents palatines eux séries disposées à angles aigus; arc temporal du crâne let; peau rugueuse; queue longue, comprimée.

\*NOCTE DE RUSCONI (Euproctus Rusconii); espèce assez variable es couleurs, mais toujours plus ou moins brunâtre, ayant l'analogie avec les Tritons ou Salamandres aquatiques de la ce centrale que celles des genres précédents. Elle a été dérête en Corse et en Sardaigne. Nous croyons qu'on doit lui

rapporter, comme identiques ou tout au moins comme très peu diférentes spécifiquement, les Salamandres aquatiques de la chaine des Pyrénées qui ont été indiquées sous les différents noms de Triton glacialis (Philippe) et de Tr. cinereus, rugosus, punctulats, Bibronii et repandus (Duméril).

7. C'est au contraire par erreur que l'on a associé aux Euproctes la Triton Poireti, P. Gerv., qui vit en Algérie et qui sert maintenant de type au genre Glossolige (Glossoliga). La forme aplatie du crist de ce dernier et quelques autres caractères permettent de le distinguer aisément de l'Euproctus Rusconii.

8. Genre Triton (*Triton*). Queue très comprimée; ventre platides crêtes natatoires sur le dos et à la queue des mâles pendant l'épope des amours; génération ovipare. Les jeunes sont d'abord dépours de pattes. Habitudes aquatiques.

Le développement des Tritons a été décrit avec soin par M. Ruconi dans son travail intitulé Amours des Salamandres (1). La branchies extérieures persistent pendant tout le premier âge, et disparaissent que longtemps après l'apparition des pattes (fig. 34) le développement est par conséquent plus tardif déjà que chat salamandres.

Les espèces de ce genre sont toutes européennes. On les



Fig. 34. - Larve de Triton.

tingue les unes des autres par leurs couleurs, et par quelques pricularités de la peau, du crâne, etc.

Le Triton Marbré (Triton marmoratus) est moins aquatique que les autres.

Le Triton a crète (Triton cristatus) produit en assez grandabondance une sécrétion cutanée d'apparence laiteuse.

Le Triton ponctué (Triton punctatus) est moins grand et il 1 le corps plus lisse.

(1) In-4, Milan, 1841.

(\*) Cette figure représente la larve d'un Triton à l'époque on les paties se sont different et où les branchies sout encore très apparentes.

FRITON DES ALPES (Triton alpestris) a des couleurs plus vives.
FRITON PALMIPÈDE (Triton palmatus) est plus petit et pourvu,
sexe mâle, de palmatures aux doigts de derrière.

n cite encore d'autres, même en France, mais leur diagnose itée incertaine.

autres genres de Salamandridés vivent principalement dans rique septentrionale (1). Il y a aussi des animaux de la même e en Asie, et particulièrement au Japon (2).

narques sur le venin des Crapauds et des Salamandres. — Les aises qualités qui caractérisent certaines espèces d'Amphiont été signalées de tout temps; et comme autrefois on vait pas s'en rendre compte d'une manière exacte, elles onné lieu aux exagérations les plus singulières et aux préles plus bizarres. L'histoire du Crapaud et de la Salamandre, qu'on la trouve dans la plupart des auteurs et dans tous les ns ouvrages de pharmacopée, nous en donne le singulier dé-

yvoit le Crapaud tour à tour cité comme doué de propriétés fiques, comme un animal vénéneux et comme une source de aments dont l'application se faisait d'une manière constamempirique. Les Crapauds entraient alors dans le baume ictour et dans le baume tranquille. On les appliquait tout ls dans les cas de céphalalgie, de gastralgie, de scrofules et icer; desséchés et réduits en poudre, on les prescrivait contre re quarte et l'épilepsie, et ils avaient encore d'autres usages. qui a trait à la Salamandre n'est pas moins bizarre. Cet aniuquel on donne, dans nos campagnes, les différents noms de n, de sourd, etc., a été signalé par quelques auteurs comme le tithymale du règne animal. On croit encore, dans beaucoup alités, qu'il résiste à la combustion, et que son contact peut niner la mort. Ces contes ridicules se trouvent déjà dans les res des anciens, et les auteurs des derniers siècles parlent it de la manière dont il faut traiter les gens qui ont avalé ulamandre (3).

ienres Cylindrosoma, Plothodon, Bolitoglossa, Ambystoma et Desmodactylus. Genre Ellipsoglossa et Onychodactylus.

Valmont de Bomare rapporte encore, d'après les éphémérides d'Allemagne, se femme embarrassée de son mari, et voulant l'empoisonner, lui fit manger lamandre qu'elle mèla dans un ragoût, mais qu'il n'en souffrit en aucune #2, ce qu'il attribue à la cuisson qui peut avoir agi sur le liquide

La morsure des balamandres etait considérée comme aux redoutable que celle de la Vipere Natthiole, et il était passé et proverbe qu'un homme mordu par ces Reptiles avait besoi, pour être sauve, d'autant de medecins que les Salamandres et de taches.

o þ

p**q#** 

114

On a cru ause que les Salamandres pouvaient empoisonner les eaux dans lesqueiles elles se rendent à l'epoque des amours, mé il n'y a égatement rien de fonde à cet égard.

Ces Reptiles ont ele étudiés d'une manière plus exacte par " naturalistes du xviii siecle. Maupertuis a montré, par des 🗪 riences, qu'ils n'étaient pas du tout incombustibles commo on supposé anterieurement. Il a fait voir aussi que leur morsur∈ sans danger, et il a cherche à prouver que la Salamandre pe être mangee par des chiens et des dindons, sans qu'il en re وأناد aucun accident; mais il n'eut pas l'idee d'en inoculer la m laiteuse a des animaux. Cependant Laurenti observa, de son que deux Lezards de l'espèce du Lacerta muralis moururent avoir mordu les glandes d'une Salamandre, et qu'un troisièm quel il avait fait avaler du lait de Salamandre, c'est-à-dire de meur cutance de cet amphibien, expira de même après avoir épr des convulsions qui furent suivies d'une espèce de paralysie.

Cependant Haller et d'autres auteurs ne croyaient pas que sécrétion laiteuse des Crapauds fût venimeuse; mais Daubento remarquer que cette sécrétion, avalée par des chiens, leur donz des vomissements, et Valmont de Bomare dit à cet égard: assure que les symptômes que cause le Crapaud sont : la coulett jaune de la peau, l'enflure, la difficulté de respirer, l'engourdisse ment, le vertige, les convulsions, les défaillances, les sueurs froides et la mort. »

Il est douteux que ces phénomènes aient réellement été eccasionnés, du moins chez les animaux un peu gros, par le contact des Crapauds ou par l'absorption de leur venin; et ce que discut, sou ce rapport, Bomare et les auteurs plus anciens serait évidemment fautif, si on le rapportait à l'espèce humaine. Mais il n'en es point ainsi lorsqu'il s'agit de petits animaux. Le venin des Crapauds peut être pour eux un poison mortel, et c'est avec raison que plusieurs naturalistes lui ont supposé des propriétés toxiques.

Bory attribuait à l'acreté de cette sécrétion les cris de douleur que poussent les chiens lorsqu'ils ont mordu un Crapaud; et Tiedemann a montré que l'humeur produite par les Reptiles de ce genre agit sur les téguments peu épais comme une substance

cre et corrosive, et que, portée sur la conjonctive, elle en détermilait l'inflammation.

Des expériences de MM. Gratiolet, Cloez et Rainey ont démontré 🕯 nouveau, il y a quelques années, que certains vertébrés peuvent être tués par le venin des Crapauds. L'humeur qui suinte des pus-Mes cutanées de ces animaux, principalement de celles de la région Perofidienne, devient un véritable poison, si on l'introduit dans tissus. Inoculée sous la peau d'un oiseau ou d'un lézard, elle mène un narcotisme immédiat ou des accidents convulsifs rapipment suivis de mort. Toutefois la même matière, inoculée à faible se à de petits rongeurs, n'a produit que des accidents passagers. Une Tortue de l'espèce du Testudo mauritanica piquée à la tte postérieure droite, ne parut point, au premier abord, resatir les effets du poison; toutefois, au bout de quelques jours. sfaiblissement sensible se manifesta dans le membre lésé; survinrent les symptômes d'une paralysie véritable; et mimal, conservé pendant huit mois, n'avait point, au bout de s temps, recouvré le mouvement de cette partie (Gratiolet et Close).

On n'avait qu'une analyse très imparfaite du venin des Crapauds, analyse due à Pelletier et au docteur Davy, et dans laquelle il gétait guère question que de la couleur jaunâtre de ce venin, de consistance huileuse ainsi que de sa saveur amère. MM. Gratiolet et Cloez en ont fait un examen plus détaillé et plus instructif sous le double rapport de la physiologie et de la chimie (1).

Du venin desséché et conservé depuis le 25 avril 1851 jusqu'au 15 mars 1852 avait gardé ses propriétés toxiques; et une petite quantité de cette substance légèrement humectée, ayant été inoculée à un chardonneret, cet oiseau est mort presque aussitôt un présentant les symptômes énumérés plus haut.

Ce venin desséché et traité par l'éther rectifié s'y dissout à un ertain degré. Cette solution, soumise ensuite à l'évaporation, isse un résidu composé de granulations d'apparence oléagineuse, prilieu desquelles on distingue de petits cristaux aciculaires. Le résidu, inoculé à un verdier avant la dessiccation complète, déterminé presque aussitôt chez cet oiseau un sommeil profond,

<sup>(1)</sup> Comptes rendus hebd. de l'Acad. des sciences, t. XXXIV, p. 729. — Voyez esi: Davy, Philosoph. Frans. (1826), et G. Rainey, On the structure of the cutabus follicles of Toad with some experiments and observations upon the nature at allegad venenous properties of their secretion (Quaterly Journ. of micross. ience, t. III, p. 257, pl. 11; 1855).

interrompu par quelques vomissements convulsifs, et la moi survenue au bout de quatre minutes.

Si l'on débarrasse la matière, ainsi traitée par l'éther, des stances grasses qu'elle renferme et que l'éther a dissouter obtient une substance toujours vénéneuse qui donne une p sière douée de propriétés sternutatoires très actives lorsqu'e pulvérise dans un mortier.

Cette poudre ayant été traitée par l'alcool à chaud, et le re de ce traitement ayant été séparé par la filtration et débar par un lavage à l'alcool bouillant des dernières traces de mat solubles, MM. Gratiolet et Cloez ont constaté:

- 1º Que le résidu humecté d'eau distillée et inoculé en a grande quantité sous l'aile d'une linotte; n'a déterminé au accident: ce résidu formait les 30 de la masse première;
- 2º Que la partie soluble dans l'alcool, isolée par l'évaporation ce dernier, a produit sur un bruant des accidents presque indiatement mortels. Ses réactions sont analogues à celles des alloïdes et différentes de celles des matières albuminoïdes.

On ne possède encore aucun renseignement exact sur les lités vénéneuses des espèces exotiques de la classe des Ambiens, mais il est probable que beaucoup d'espèces possèdent les propriétés de nos Salamandres et de nos Crapauds. Les Rainelles-mêmes n'en sont pas exemptes, et l'on peut en ambreuve en se plaçant sur la muqueuse buccale une Rainette de pays. Elle y détermine un commencement d'urtication, et si, avoir touché cet animal, on porte sans précaution les doigts les orifices du nez ou aux yeux, on ressent bientôt une initial assez vive. Le contact du Bombinator et celui de quelques Batraciens est encore plus promptement suivi d'irritation.

## Ordre des Cécilies.

Les Cécilies, dont de Blainville fait l'ordre des Pseudophidien ont la forme extérieure des Serpents, mais leur peau est nue, l'ensemble de leurs caractères les rattache aux Amphibiens. Le animaux ont de petites écailles intra-cutanées; leur corps est condition et comme annelé; leur queue est courte et obtuse l'ont les vertèbres biconcaves. Tous sont étrangers à l'Europe.

On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces, toutes de famille des CÉCILIDES et que l'on a divisées en quatre genres son e nom de Cæcilia Amérique intertropicale et Malabar), Sipheri

rique intertropicale), Epicrium (Java et Ceylan), Rhinatrema nne?).

e observation de J. Müller montre que les jeunes Cécilies du Epicrium ont des branchies. Il a, en effet, observé la trace ous branchiaux sur un de ces animaux que l'on conserve au de Leyde. Toutefois il ne paraît pas en être ainsi pour les espèces du même ordre. En effet, une femelle de la cordinaire de Cayenne (Cæcilia compressicauda), qui a été illie par M. Leprieur, a mis bas dans un bocal où ce naturala retenait six petits vivants chez lesquels on ne distingue, que nous nous en sommes assuré, aucune trace de branchies trou branchial.

examen du crane des jeunes Cécilies permet de reconnaître me erronée une opinion de G. Cuvier et de M. Stannius qui rrait fournir une objection sérieuse contre la théorie actuelle la formation du crane, si elle était réellement fondée.

Le célèbre auteur des Leçons d'anatomie comparée ainsi que du me animal, qui a repoussé, comme l'on sait, la plupart des idées momie philosophique émises de son temps, a écrit, dans le sede ces ouvrages, que chez la Cécilie « les maxillaires recoul'orbite et sont percés d'un petit trou pour l'œil », et, dans le mier, que les mêmes os sont « seulement percés d'un petit trou lequel l'œil est enchâssé ». D'autre part, on lit dans le Noumanuel d'anatomie comparée de MM. de Siebold et Stannius, e, chez les Cécilies, « les jugaux sont tellement larges qu'ils fornt des plaques qui recouvrent les orbites et les fosses tempo-😂; un petit trou dont ils sont percés tient lieu d'orbite ». En minant des Cécilies jeunes, et même chez des Cécilies adultes, <sup>8</sup>qu'on apporte à cette étude une plus grande attention, on ne de pas à reconnaître que l'os dans lequel est percé l'orbite n'est int un os unique, mais le résultat de la fusion de plusieurs ces distinctes, qui sont absolument les mêmes que celles dont bite est formé ailleurs.

### Ordre des Poeudo-Salamandres.

es Amphibiens ressemblent assez aux Salamandres, mais leur ps est souvent plus allongé et comme anguilliforme. Quelques-gardent pendant toute la vie leurs trous branchiaux, et d'autres servent même leurs branchies extérieures, ce qui les a fait mer Pérensibranches.

Un de leurs principaux caractères est d'avoir les vertèbres biconcaves. Sous ce rapport, ils ressemblent aux Cécilies, mais ils diffèrent de ces animaux par la longueur toujours considérable de leur queue et par la présence de deux ou quatre paires de membres.

Quelques-uns de ces Amphibiens sont entièrement aquatiques, et, comme les derniers d'entre eux ne subissent point de transformation, ils ressemblent plutôt à des larves qu'à des animaux parfaits; ce sont pour ainsi dire des tétards permanents, et, sous ce rapport comme sous plusieurs autres, ils doivent occuper un rang inférieur à celui des autres Amphibiens.

Ils forment plusieurs genres.

Le premier des genres de cet ordre perd ses branchies en avancant en âge et ne conserve pas même le trou qui donnait issue à ces organes. C'est celui de la grande espèce du Japon, à laquelle on a donné les différents noms génériques de Tritomegas, Meglobatrachus, Sieboldia, Cryptobranchus, etc.

Le Tritomégas de Siebold (Tritomegas Sieboldii) est le plus grand des Amphibiens de l'époque actuelle; il a environ 0<sup>--</sup>,75 de longes et est large en proportion. Le premier exemplaire vivant qu'on sait observé en Europe a été rapporté en Hollande par M. Sieboldi son retour du Japon. Il existe depuis une trentaine d'années des le jardin zoologique d'Amsterdam.

C'est auprès de ce curieux Amphibien qu'il faut sans doute place le Reptile du terrain tertiaire supérieur d'Œningen, en Suisse, qui a été autrefois décrit comme un fossile humain et dont on su aujourd'hui le g. Andrias.

L'Andrias était encore plus grand que le Tritomégas.

\*\* Le trou des branchies est au contraire persistant dans les genres Amphiume (Amphiuma) et Ménopome (Menopoma ou francopsis), l'un et l'autre propres à l'Amérique septentrionale.

Ces deux genres ne comprennent que trois ou quatre espèces en tout.

\*\*\* Dans un troisième groupe, qui est celui que nous avons dépindiqué sous le nom de *Pérenmbranches*, les branchies ne disparaissent à aucun âge.

Le Protée (g. Proteus) en est le seul représentant européen. Ce curieux Reptile vit dans les lacs souterrains d'Adelsberg, en Istrie, à peu de distance de Trieste, et dans ceux de Stich, dans la basse Carniole. C'est le Proteus anguinus des erpétologistes (fig. 35). Il a le corps étiolé et simplement nuancé

es globules sanguins ont 🚜 de millimètre dans leur ètre.

cobranche (Menobranlu'une seule espèce, est de l'Amérique ale. C'est aussi un Péhe, et il en est de Sirènes et des Axopartiennent au même

ms (g. Siren on Pseudoqui forment, dit-on, es distinctes, sont reles à leur corps anguilà leurs pattes au nomnx seulement.

ules sanguins des Side millimètre; ce lus gros que l'on con-

n. (g. Axolotl ou Siau Mexique et printdans le lac de Mexico, pêche pour le vendre ment. Il n'yena qu'une ixolotl pisciformis ou i). Elle a tellement e d'une larve de Salale plusieurs auteurs la encore comme un de



le plusieurs auteurs la Fig. 35. -- Protée (son enatomie) (\*).

ux dont on ne connaîtrait pas l'âge adulte (1). lotis sont les moins parfaits de tous les Amphibiens et juent les derniers de toute la classe (2).

ay parle des Axolotis à la suite des Salamandres, en intitulant ainsi e qu'il leur consacre : « Animals apparently of this suborder, which en observed in their larva state, »

rapportons aux Poissons les Lépidosirènes, curieux animaux de l'Amérique équatoriale que plusieurs auteurs ont classés parmi

es palmonaires. 2. Oreillette gauche. 3. Veine auva. 4. Veine hépatique. 8. Siam eillette droite. 7. Ventricule commun. 8. Bulba artériel. 9. Artères branchisjes. schiales, 11. Aorte descendante. 12. Reins. 13. Testicules. 14. Poumons. 16. Estoins. 17. Veine porte hépatique.

## CLASSE CINQUIÈME.

#### POISSONS.

Les Poissons prennent rangaprès les autres animaux vertébrés dans la classification naturelle; et en réalité, ils leur sont inférieurs som presque tous les rapports, ce qui n'exclue cependant pas une grande diversité dans la conformation de leurs organes. On se trompenit, en effet, si l'on croyait que ces animaux sont construits d'après type absolument uniforme. L'examen, même superficiel, de leur principales particularités anatomiques, nous montre au contrait des dispositions aussi variées que remarquables, et parmi lesquelles il en est de très importantes sous le double point de vue de physiologie et de l'anatomie comparées. C'est à cause de ces de positions, dont l'étude a souvent conduit à des résultats scient figues tout à fait inattendus, que les naturalistes attachent aujor d'hui une grande importance à bien connaître, sous le rapport 🖚 tomique et physiologique, les nombreux genres de la classe Poissons : l'utilité que beaucoup de ces animaux ont pour l'homes et l'intérêt géologique qui se rattache à l'examen de leurs espèce éteintes, font aussi de l'ichthyologie une branche importante de zoologie.

Caractères des Poissons. — Les Poissons se laissent aisément reconnaître aux nageoires paires, presque toujours multiradiées se
multiarticulées, qui représentent leurs membres, ainsi qu'aux re
geoires impaires, qui, jointes aux précédentes, constituent leur
appendices locomoteurs. Un autre caractère également important
de ces animaux est fourni par leurs organes respiratoires qui sont
branchiaux et toujours appropriés à la respiration aquatique. Con
branchies sont placées dans l'arrière-bouche, et attachées aux se
hyoïdiens, ici très développés. L'eau qui leur apporte l'air respirable s'y rend par l'ouverture buccale et elle en sort par des orifices
latéraux nommés ouies, qui sont simples ou multiples suivant les
groupes de poissons que l'on examine.

Presque tous ont d'autres systèmes d'organes fournissant auxides caractères importants qui ne permettent pas de confondre les nombreuses espèces de la classe des Poissons avec celles d'aucus autre.

leur cœur n'a que deux cavités, une oreillette et un ven, et il répond au cœur droit, ou cœur à sang noir des vertéapérieurs. Le ventricule y est habituellement suivi d'une
ion contractile dite bulbe artériel, dont les valvules, difféent disposées suivant les groupes, montrent des particularités
ptibles d'être utilement employées dans la classification. Le
qui revient des branchies après y avoir subi le bénéfice de
gination, passe directement dans le système aortique sans
imer à l'organe central d'impulsion. Ses globules sont prestoujours elliptiques (1) et sa couleur est presque constamlouge. On cite cependant quelques Poissons, tels que l'Amlus ou Branchiostome et un petit nombre de genres marins
is des Anguilles, chez lesquels le sang est incolore comme
de la plupart des animaux sans vertèbres.

us avons dit plus haut que les Poissons respirent au moyen de hies. Nous devons ajouter que ces branchies sont assez divernes, mais que dans un grand nombre d'espèces elles ont la de peignes. C'est ce qui a lieu chez les Poissons ordinaires, particulier chez ceux dont le corps est couvert d'écailles. d'autres, tels que les Sélaciens, les branchies sont fixées par deux extrémités, et il y a plusieurs paires de trous pour la de l'eau. Chez les Lamproies, elles sont renfermées dans de bles sacs et leurs orifices sont également multiples.

at le monde sait que les Poissons manquent de poumons. Mant il ne faut pas considérer ce caractère comme absolu, car pidosirène, qui est cependant bien un animal de cette classe, poumons véritables, ce qui ne l'empêche pas d'avoir en même des branchies, et sous ce rapport il est comparable aux Ammens pérennibranches, quoique ses branchies soient intérieures. illeurs les autres Poissons ne sont pas toujours dépourvus d'oranalogues, et, pour n'avoir le plus souvent qu'une fonction statique, leur vessie natatoire n'en est pas moins comparable ac pulmonaire. Cette vessie est simple ou double, suivant les que l'on examine. Elle approche plus dans certaines espèces us d'autres de la disposition pulmoniforme; elle communique arrière-bouche, ou reste close de toutes parts; et, ce qui n'est

oici les dimensions des globules sanguins de quelques espèces de poissons, ées en millimètres :

clavata,  $\frac{1}{11}$  sur  $\frac{1}{12}$ ; Torpedo oculata,  $\frac{1}{12}$  sur  $\frac{1}{12}$ ; Acipenser sturio,  $\frac{1}{12}$  sur  $\frac{1}{12}$ ; us carpio,  $\frac{1}{12}$  sur  $\frac{1}{12}$ ; Anguilla vulgaris,  $\frac{1}{12}$ ; Perca fluviatilis,  $\frac{1}{12}$ ; Syngnathus acus,  $\frac{1}{12}$  sur  $\frac{1}{12}$ ; Petromyson Planers  $\frac{1}{12}$ .

pas moins curieux, elle peut exister dans certaines espèces, et manquer dans certaines autres appartenant cependant au même genre; ainsi il n'y en a pas dans le Maquereau de l'Océan (Scomber scombrus) et l'on en trouve toujours une dans les Maquereaux de la Méditerranée (Scomber pneumatophorus et colias). Des espèces appartenant aux genres Scombrésoce, Polynème, etc., présentent une différence analogue. La membrane composant la vessie natatoire des Poissons est formée d'une substance gélatineuse qu'on recherche pour la fabrication de l'ichthyocolle.

POISSONS.

La vessie natatoire est remplie d'un gaz qu'elle paraît sécréter elle-même, et dont la composition se rapproche à certains égards de celle de l'air; toutefois l'azote y est en très grande quantité comparativement à l'oxygène.

Le canal digestif des Poissons n'offre pas une grande complication. La bouche est ample et en communication avec l'appareil branchial; l'estomac présente souvent auprès de sa région pylorique des appendices en forme de cæcums, qui remplacent la pancréas; l'intestin proprenient dit a, dans certains genres, l' disposition spirale comparable à celle de la vis d'Archimède, l'anus est quelquefois situé dans l'angle de la màchoire inférieupar conséquent très près de la bouche. Beaucoup de Poisson nourrissent de substances animales. Leurs dents sont souvent no breuses, presque toujours uniformes, sans racines propren dites, et il y en a parfois jusque sur les arcs branchiaux. Elle-

Le système nerveux de ces animaux est moins volumineux celui des vertébrés des premiers groupes. Cependant les Poissons sélaciens l'emportent à cet égard sur les Batraciens et sur besit-coup de Reptiles par la masse et la complication de leur cerveu; on a cherché dans ces derniers temps à démontrer que toutes les parties caractéristiques de l'encéphale des mammifères por vaient être retrouvées chez les Poissons, mais cette manière de vir n'est pas partagée par tous les anatomistes.

Les organes des sens spéciaux sont ici assez différents de ce qu'en voit ailleurs, du moins dans certaines de leurs dispositions.

La langue n'est pas disposée pour une gustation délicate, et la partie qui porte ce nom dans la Carpe constitue un appareil bien distinct dépendant principalement du palais, quoique susceptible, si l'on en juge par sa structure, de suppléer à l'imperfection ordinaire de l'organe du goût.

Les narines ne sont presque jamais en communication avec l'ar-

ère-bouche. Ce sont des espèces de poches plissées dans leur atérieur, et qui sont placées sur les côtés du museau ou à sa face reprieure. Chez les Diodons elles ont l'apparence de petits tenta-also charnus, et non celle de cavités. Dans tous les cas, la partie partieure nerveux céphalique qui s'y rend est considérable, et montre que les Poissons, quoique vivant dans un milieure du nôtre, ont des sensations olfactives très déligates.

Chez tous les animaux de cette classe le cristallin est de sphérique. Un autre caractère de l'œil des Poissons est d'être d'un ganglion vasculaire particulier, auquel on donne le de glande choroïdienne.

l'y a d'oreille externe chez aucun Poisson, et la véritable moyenne manque également; en outre l'oreille interne mais de limaçon. On n'y trouve que le vestibule et les canaux circulaires, lesquels sont même réduits au nombre de deux lles Lamproies. Chez beaucoup de Poissons osseux le vestibule me une concrétion solide, essentiellement formée de carbode chaux, que l'on appelle la pierre auditive. Chez les Raies et Sélaciens, cette substance n'a qu'une consistance amylacée. squelette est très différent de celui des autres vertébrés. Cent quelques—unes des particularités qui le distinguent comment déjà à se montrer chez certains Batraciens. Telles sont reticulier la persistance plus ou moins grande de la corde le et la forme biconcave des corps vertébraux.

corde dorsale, dont la structure est fibro-celluleuse, est le ier état sous lequel apparaît l'axe solide du corps qui deviendra tard la série des centres vertébraux; elle persiste plus longs chez les Poissons que chez les autres vertébrés, dans lesquels it le plus souvent la chercher pendant les premiers temps de rembryonnaire, si l'on veut constater sa présence. Quelques sons la conservent même durant toute leur vie. Cependant chez coup de ces animaux, et plus particulièrement chez ceux dont

le squelette est osseux, elle fait place, à une époque plus ou raiprécoce, aux vertèbres dont la segmentation ne tarde pas à manifester, de sorte qu'on voit dans chaque Poisson osseux la cession des trois états fibreux, cartilagineux et osseux de l'axe tébral, et dans différents groupes de la même classe des exempermanents des deux premiers de ces mêmes états. En et tandis que les corps vertébraux de certains Poissons devient osseux, chez d'autres ils restent cartilagineux et dans d'an encore la corde dorsale est persistante (1).

Dans les Poissons dont la charpente devient osseuse, le sa lette présente des particularités tout à fait curieuses, mais trahissent toujours d'une façon plus ou moins évidente l'inférior relative des animaux de cette classe. Telles sont entre sa la multiplicité des éléments osseux du crâne et la persistant peu près complète de leurs sutures. A côté de cela le squeletts certains Poissons montre néanmoins dans quelques-unes de parties des cas remarquables de coalescence.

Dans tous les Poissons le crâne s'articule avec la convertébrale par un seul condyle, comme cela a également chez les Oiseaux et chez les Reptiles. Il faut cependant que ce condyle présente en général une concavité au lieu convexité.

(1) Cette dernière particularité se retrouve fréquemment chez les Poisses formations secondaires inférieures et elle est constante chez tous les Poisses la série paléozoïque, même chez ceux qui appartiennent à la sous-classe in processons osseux de Cuvier.

un d'eux, tout en se soudant à celui de la même paire que lui, sere plus complétement ses rapports avec le segment squetique dont il est tributaire. Alors on pourrait regarder les rayons pin, soit ceux de la dorsale et de l'anale, soit ceux de la queue, me autant de rayons homologues avec ceux des membres, is collescents paire par paire, et ils seraient, ainsi que nous le inst tout à l'heure, identiques avec les rayons qui forment les mètes proprement dits sur d'autres points du corps.

A présence de semblables rayons ou éléments membraux des Poissons en même temps qu'à la partie inférieure de corps ne saurait être considérée comme une objection à t manière de les envisager. On conçoit en effet très bien que res supravertébraux ou les neurapophyses, qui dans les Poisressemblent tant aux arcs inférieurs ou hémapophyses, puisavoir comme eux leurs appendices libres ou membres, et y en ait à peu près pour tous les ostéodesmes ou zoonites. les vertébrés supérieurs, dont les arcs nerveux et viscéraux Relette sont beaucoup plus dissemblables entre eux qu'ils ne A chez les Poissons, les rayons membraux de l'arc supérieur uent constamment, et ceux de l'arc inférieur ne se dévent pas tous. Ceux qui restent isolés chez les Poissons, et qui tuent les nageoires impaires de ces animaux, feraient alors èrement défaut chez les vertébrés aériens, et leur absence it donc être considérée comme étant un premier acheminevers la diversité des deux arcs, telle que nous l'observons les vertébrés supérieurs. Elle s'explique aussi par la diveres osteodesmes, dont l'ensemble forme le squelette propredit chez les mêmes animaux. C'est au contraire un des caracdes Poissons que d'avoir leurs vertèbres de plus en plus sems entre elles, et leurs arcs supérieur et inférieur si peu diffél'un de l'autre pour chaque vertèbre, qu'on a souvent de la à reconnaître lequel des deux est inférieur et destiné au ne vasculaire, lequel au contraire est supérieur et propre au ne nerveux.

illeurs la nouvelle interprétation des rayons natatoires des ns, que nous venons d'exposer, ne saurait nous occuper dans es détails; sa démonstration exigerait même des recherches ous n'avons pu terminer encore. Cependant nous avons cru d'en indiquer sommairement les bases. Il est facile de comre en effet que si de nouvelles observations venaient à en ntrer l'exactitude, et, en la modifiant à certains égards, réussistèbres ne sont que des cas particuliers.

saient à lui donner un caractère définitif, on serait conduit par elle à établir d'une manière plus rationnelle qu'on n'a pu le faire jusqu'à ce jour l'archétype du squelette vertébré. c'est-à-dire le formule générale des dispositions ostéologiques dont la charpent osseuse de l'homme et celle de chacun des autres animaux à ver-

POISSONS.

L'appareil squelettique des Poissons est riche en gélatine. Leur muscles et leur peau renferment aussi une grande proportion de ce principe, ce qui contribue à donner un caractère tout pariculier à l'alimentation ichthyque. Leur chair a d'ailleurs des qualités fort diverses, suivant les espèces, ce qui tient à des différences dans la nature et la proportion des principes chimiques qui le constituent.

Les parties musculaires des Poissons qui ont le plus d'impatance au point de vue de la locomotion, comme sous celui l'usage culinaire que l'on peut faire de ces animaux, sont les grande muscles latéraux de leur tronc, qui forment une couche ép de chaque côté de la colonne vertébrale et de ses apop neurales et hémales. Ces deux faisceaux sont séparés l'un de l non-soulement par la partie ostéodesmique du squelette. aussi par les os des nageoires impaires, et dans leur longu sont fractionnés par des lames aponévrotiques, en autant d e sions transversales qu'il y a de vertèbres, ce qui est un reto **unil** disposition en zoonites, telle qu'on la trouve avec tant d'évident chez les animaux articulés. C'est cette même disposition qu'i si facile de découper la chair des Poissons que l'on a soumis il cuisson, et qui donne à ses différentes parties l'apparence éch leuse ou feuilletée, dont les muscles du Merlan nous four sent un exemple bien connu.

Des muscles moins importants que les précédents, et beautiplus grêles, règnent le long du dos et sous le ventre, où is sont sensiblement interrompus que par les nageoires dorsale anale aux bases antérieures et postérieures desquelles ils s'attent.

Il y a aussi des muscles propres à la nageoire caudale, aux personnes dorsale et anale, à l'épaule, au bassitt, aux nagroint ventrales, aux machoires, à l'arcade palato-tympanique, à l'un hyoïde et à la membrane branchiostège, alnsi qu'aux appareils but chial et pharyngien; mais ils sont très loin d'avoir l'importance ceux que nous avons signalés de chaque côté du corps.

Les mouvements des Poissons sont très variés; la plupart de

tie caudale de leur corps un moyen puissant d'impultion duquel viennent encore s'ajouter les efforts des soires. Mais il y a des genres dont la queue est grêle, nu même flagelliforme, comme cela se voit dans la falaies. Alors les membres antérieurs, toujours notablement confondent extérieurement avec le corps, et la locomoètre comparée à une sorte de vol. Ces animaux planent uide comme les oiseaux le font dans l'air. Les muscles lageoires pectorales sont très étendus; ce sont eux qui plus grande partie de la chair mangeable des Raies.

saurions nous étendre sur toutes les particularités cuprésente l'organisation des Poissons. L'une des plus
est la présence d'organes spéciaux pour la production
cité. Plusieurs sécrétions cutanées des Poissons sont égaarquables; ces animaux sont les seuls chez lesquels on
tubes dits de Sténon et les glandes mucipares externes.
p de Poissons ont la génération ovipare, et leurs œufs,
ort nombreux, ne sont fécondés qu'après la ponte.
t considérable, mais les parties accessoires de l'appareil
ur sont peu compliquées. Certaines espèces, analogues
port anatomique, sont néanmoins ovovivipares, et l'on ne
consequent douter qu'il n'y ait chez elles une fécondaure; elle paraît être le fait d'un simple rapprochement
s extérieurs.

Raies et chez les Squales les choses ne se passent pas ière aussi simple. Il y a des organes spéciaux de copunis par les membres postérieurs, dont certains rayons iés d'une manière particulière et les organes internes nent fort compliqués, ce qui donne à ces Poissons une comparable à celle qu'ils ont sur tous les autres par ne nerveux.

ral les testicules ressemblent beaucoup aux ovaires par eur et par leurs dispositions.

st volumineux et chargé d'une matière huileuse abon-

s acquièrent aussi un développement considérable; ils eux corps allongés placés au-dessous de la colonne verqui s'étendent souvent depuis la base du crane jusqu'au ment de la région caudale.

Haies et dans les Squales, les uretères et les canaux qui tau dehors le produit de la génération aboutissent à une sorte de cloaque commun. Chez les Poissons ordinaires les u sont de longueur variable, et ils conduisent à une dilatatio mune qui tient lieu de vessie. Celle-ci verse l'urine au den un orifice qui est placé immédiatement derrière l'anus, au que celui des organes génitaux, mais encore en alrière de ced disposition inverse de ce que l'on voit chez les Mammifère

Classifications ichthyologiques. — Un certain nombre de c cations ichthyologiques ont été proposées depuis Ray et Wil naturalistes du dix-septième siècle; Artedi, ami et cont rain de Linné, s'est occupé de ce sujet, et G. Cuvier, de ville, et plus récemment MM. Agassiz et Muller, se sont pri lement appliqués à perfectionner sous ce rapport les ré auxquels étaient parvenus leurs devanciers.

G. Cuvier a admis neuf ordres de Poissons qu'il a caractéri la manière suivante :





2º Poissons cartilagineux ou chondroptérygiens.

| Branchies libres, à une seule paire d'ouïes                                     |          | STURIONIENS. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Branchies adhérentes par Machoire inférieure mobile Machoires soudées en cercle |          | Sélaciens.   |
| leurs deux bords.                                                               | immobile | CYCLOSTOMES. |

Postérieurement à G. Cuvier, M. Agassiz a réduit à qui nombre des ordres des Poissons, et il leur a donné de veaux noms, savoir:

- 1º Les Ganoides, auxquels se rapportent les Lépisostées Polyptères ainsi que les quatre groupes des Silures, des niens ou Esturgeons, des Lophobranches et des Plectognal
- 2º Les Cténoïdes, ou les Poissons acanthoptérygiens ou mal rygiens, qui ont des écailles pectinées comme le sont cel Perches et de beaucoup d'autres.
- 3° Les Cycloides, ou les Poissons ordinaires, qui ont les arrondies et sans dentelures.
- 4° Les Placoides, ayant des boucles ou la peau grenue les Raies et les Squales.

rtagerons les Poissons en dix ordres, mais en donrun de ces ordres des limites assez différentes de celles usignait G. Cuvier, ce qui nous force à employer pour us des noms également différents des siens, et nous porombre des sous-classes de deux à quatre. tableau de cette classification.



# I. SOUS-CLASSE DES PLAGIOSTOMES.

ostomes, c'est-à-dire les Raies, les Squales et les Chifort différents de tous les autres Poissons par leur extérieure et par la disposition de leurs principaux oront très supérieurs, à beaucoup d'égards, à tous les le l'on réunit avec eux dans la même classe.

ps, quelquefois très élargi par suite du grand dévelopquis par les nageoires antérieures, comme cela a lieu ies et chez les autres espèces de la même famille, a, es cas, une forme plus analogue à celle des Poissons mais les Plagiostomes se reconnaissent aisément à leur njours plus ou moins oblique ou même inférieure, à garnie de boucles ou d'autres pièces solides assez semk dents par leur structure, et qui donnent au derme sition rugueuse qui permet souvent de l'employer en pe. Cette dernière disposition est celle que M. Agassiz a lans ses travaux sous le nom de placoide, et les Plagioxquels il associe à tort les Cyclostomes, sont les Poistes de sa méthode.

ichies ne sont ni libres ni pectiniformes; elles ont, au leurs deux bords fixes, et l'eau qui les baigne sort par ifices externes qu'il y a d'intervalles entre elles. Toute-

234 Poissons.

fois, chez les Chimères, ces conduits se réunissent bientôt en un seul, et il y a même un rudiment de l'appareil operculaire, ce qui manque à la majorité des autres Plagiostomes. Le bulbe artérie de tous les Poissons de ce groupe a deux rangées de valvules multiples. L'intestin est court, mais sa surface d'absorption est rendue plus considérable par sa disposition spirale. Le pancrès est sous forme de glande conglomérée, et il n'y a pas de cacums pyloriques.

Le squelette est habituellement cartilagineux, et sa structure a souvent l'apparence grenue ; il acquiert toutefois une consistance moindre dans certains genres que dans d'autres. Ainsi les corps vertébraux peuvent être à peine distingués au milieu de la corde dorsale, ou, au contraire, entièrement solidifiés et presque osseus.

Quant aux arcs neurapophysaires et hémapophysaires du squelette, ils sont, en général, peu résistants et peu considérables; ceux qui soutiennent les branchies et constituent la cage respiratoire acquièrent cependant une véritable importance, et les membres sont toujours au nombre de quatre, deux pectorant et deux abdominaux. Ceux-ci, fort distants des précédents, sont quelquefois très développés.

C'est ce qui a surtout lieu pour les membres antérieurs dans le Raies, où ils composent la partie aliforme et essentiellement murculifère qui fait rechercher ces animaux comme aliments. Dus ce cas les doigts sont nombreux, allongés, et, pour la plupat, bifides; leur ensemble se prolonge en arrière jusqu'aux membres pelviens, et leurs rayons les plus antérieurs se portent, au contraire, en avant, où ils peuvent même se souder sur la partie médiane, comme cela a lieu chez les Torpilles. Il s'établit aimi une contiguïté véritable entre les deux membres antérieurs ardevant de la tête.

La région cervicale de la colonne rachidienne montre ordinirement chez ces Poissons un grand nombre de vertèbres peu ditinctes les unes des autres, mais dont la correspondance numérique avec les rayons digitaux si multipliés dont il vient d'éte question paraît digne d'être signalée. D'autre part, les membres postérieurs des mâles prennent plus de développement que ceux des femelles, et plusieurs de leurs rayons se transforment en un appareil tout particulier et d'apparence très singulière qui sert un rapprochement des sexes.

Le crâne des Plagiostomes n'est pas moins curieux: il conserve le caractère cartilagineux du reste du squelette, présente de larges ouvertures comparables à des fontanelles, et ne laisse apercevoir aucune division répondant aux éléments osseux des Poissons ordinaires.

Les deux mâchoires, ou du moins les parties qui en tiennent lieu, sont appendues au crâne par l'intermédiaire d'une pièce unique dans laquelle Cuvier voit le tympanique, le temporal, le jugal et l'opercule réunis.

La queue des Plagiostomes est établie sur le type hétérocerque.

Leurs dents ne sont point implantées dans les cartilages qui

ervent de machoires, et comme elles dépendent plutôt de la partie

égumentaire que du squelette lui-même, de Blainville a rangé les

Poissons plagiostomes parmi ceux qu'il nomme Dermodontes.

Le cerveau est plus développé que chez le reste des animaux de la même classe. Il est également supérieur, dans sa conformation, à belui des Batraciens, et les organes des sens, principalement celui de la vue, participent à cette supériorité.

L'oreille est assez compliquée, et le vestibule qui est renfermé, sinsi que les canaux semi-circulaires, dans la substance même du srâne, présente une matière grumeuse qui tient lieu de la pierre auditive de presque tous les autres Poissons.

Les mouvements sont variés; l'activité vitale est très développée, d, autant qu'on a pu en juger, les instincts sont supérieurs à ceux que manifestent ordinairement les autres animaux de la même tlasse.

Les Plagiostomes sont essentiellement marins; quelques-uns temontent tependant plusieurs des grands fleuves de l'Amérique ou leur sont même spéciaux, ainsi qu'à certains de leurs affluents.

Tous les Poissons plagiostomes sont remarquables par la disposition compliquée de leurs organes de reproduction.

Geux du sexe femelle consistent en un ovaire simple ou double, mais toujours assez volumineux, et les œufs ont un vitellus considérable. Les oviductes se dilatent vers leur partie inférieure en une cavité qui peut être comparée à une sorte d'utérus dédoublé. Ce n'est qu'au-dessous de ces dilatations qu'ils se réunissent l'un à l'autre pour former le vagin, qui conduit au cloaque le produit de la génération. Certains Plagiostomes sont ovovivipares, et il en est, comme les Carcharias, chez lesquels le fœtus es fixe à l'organe utérin de la mère par une sorte de placenta fourni par la vésicule ombilicale; c'est ce qu'on avait déjà observé du temps d'Aristote. D'autres sont ovipares, et leurs œufs, dont le vitellus ainsi que l'albumen sont toujours volumineux, ont sou-

vent une forme très singulière, et des appendices, quelquefois longés en longs filaments, partent alors des quatre angles de enveloppe, ce qui les rend plus bizarres encore.

Il y a des Plagiostomes dans toutes les mers, et la sous-cla ces Poissons a eu des représentants dans tous les âges géoloq qui sont antérieurs au nôtre. C'est à des animaux de ce g qu'il faut attribuer les dents triangulaires ou lancéolées qu oryctographes appelaient autrefois des Glossopètres, et les ép d'apparence si singulière, qu'on a nommées plus récemment les dorulithes, ne sont de leur côté que les aiguillons dorsaux de taines espèces du même groupe.

Plusieurs des Poissons de cette sous-classe sont électrique. I sont, en particulier, les Torpédinins ou Torpilles de divers gen qui forment une tribu du même sous-ordre que les Raies. La mi propriété a été signalée chez une espèce du genre Rhinobate, I on ne l'y a pas encore constatée d'une manière positive.

Beaucoup de Plagiostomes ont des formes bizarres, et qui rendent très différents des autres Poissons par leur apparence rieure; cependant les Squales ont pour la plupart une plus qui ressemblance extérieure avec les Poissons ordinaires.

On peut ranger dans un premier ordre, sous le nom de Sélai ceux des Poissons plagiostomes qui ont plusieurs paires del branchiaux distinctes (1), comme les Raies et les Squales, et sél dans un second ordre ceux, en bien moindre nombre, auxqui ne voit au dehors qu'un seul orifice de chaque côté. Ces den sont connus sous le nom de Chimériens; nous parlerons des pres sous la dénomination de Sélaciens, qu'on emploie souvent por désigner.

Ordre des Sélaciens.

Les Sélaciens forment une réunion très naturelle, et l'on ne de peut-être en faire qu'une seule grande famille, malgré les différe extérieures qui distinguent au premier abord les Raies d'ave Squales. Il existe en effet certains genres qui sont intermédiai ces deux sortes d'animaux, et les Anges, ainsi que les Rhinobe quelques autres, établissent plus particulièrement une véritable sition des uns aux autres. Beaucoup d'ichthyologistes admetter pendant deux familles de Sélaciens: celle des Rajidés, qui ont type les Raies, et celle des Squalidés, réunissant les Squale différentes sortes.

Chacune de ces deux divisions se laisse aisément partage

(1) Cinq en général et sept au contraire dans quelques genres.

planicus tribus, auxquelles s'en ajoutent quelques autres dont les espèces ont depuis longtemps cessé d'exister (1).

La tribus de Sélaciens que l'on associe en général sous le nom his ou RAJIDES, sont les suivantes :

Medicins, ou Torpilles.

MAIOPTÉRINS, OU Céphaloptères.

Myliobates, plus connus sous la dénomination de Raies aigles, etc.

Ingonins, ou Pastenagues (g. Trygon, etc.).

AXICIATHINS, ou Anacanthes, qui sont dépourvus de l'aiguillon qui caractérise les Pastenagues et les Mourines (2).

Mins, ou Raies (g. Raia, etc.).

MINOBATINS (g. Rhinobates).

MISTINS (g. Pristis ou Scie).

es espèces de la famille des Raies dont la chair est la plus emée appartiennent à la tribu des Raies proprement dites. Ce la Raie blanche (Raia batis), la Raie bouclée (Raia fe), la Raie ronce (Raia rubus), et une quatrième peu ue des naturalistes, le Gladdertje ou Zandrogge des marchés Belgique. La chair des Pastenagues est moins estimée que des Raies. Dans la Méditerranée, on voit assez fréquemment es marchés des Raies aigles, et même des Céphaloptères.

réunit d'autre part, sous la dénomination de SQUALIDÉS, seulement les nombreuses espèces de Squales (g. Squalus, barias, Lamna, etc.) et de Roussettes (g. Scyllium, etc.), mais deux autres tribus, savoir :

Voir, pour les espèces vivantes : J. Müller et Henle, Systematische Beschreibung agiostomen, in-4, Berlin, 1841, ainsi qu'un mémoire de M. A. Duméril, inséré e Magasin de zoologie de M. Guérin; et, pour les espèces éteintes: Agassiz, ver les Poissons foss., in-4°, Neuchâtel, 1833-1848(t. III, ordre des Placoïdes). Les aiguillons des Pastenagues ressemblent à des espèces de lames allonappointies au sommet et dont les deux bords sont denticulés en scie. Ces étant serrées et dirigées en arrière, elles déterminent des blessures par ure qui sont très douloureuses. Les pêcheurs ne manquent pas, lorsqu'ils ent une Pastenague ou une Mourine, de lui couper immédiatement la queue sus de l'aiguillon. Ils en ont une grande peur; mais les précautions qu'ils ent rendent les accidents extrêmement rares. Dioscoride a parlé de la blesaite par les Pastenagues et de la médication qui lui convenait. Ce qu'il en t reproduit dans les pharmacopées des deux derniers siècles et dans celle uteurs de la renaissance. La superstition elle-même s'est mêlée aux récits l'arme des Pastenagues a été l'objet; Rondelet rapporte ce que l'on croyait n temps à cet égard.

Les Squatinins, ou Anges (g. Squatina), assez fréquents dam nos mers.

Les Zyguénins ou les Marteaux (g. Zygæna);

C'est aussi parmi les Squalidés que prennent rang

Les Cestracionins (g. Cestracion), des mers australes, et

Les Humantins (g. Centrina), dont l'espèce propre à la Médierranée (Centrina Salviani) se pêche quelquefois sur nos côtes, di les pêcheurs recherchent l'huile de son foie pour l'employer en frittions contre les douleurs rhumatismales.

Rondelet parle du Humantin sous le nom de *Porc*, et il le met au nombre des animaux médicinaux. « Le foie de ce poisson se font, dit-il, en huile qui peut servir pour mollir la dureté du foie de l'homme. Le fiel avec du miel est bon contre les cataractes, le sir est bon pour polir. La cendre du cuir est bonne contre la tègne.

Les Requiss (g. Carcharias) sont remarquables par leur voracit, et il en est parmi eux qui sont très dangereux pour l'homme. L'emploi que l'on fait de la chair de ces Poissons comme aliment n'equ'une faible compensation aux tristes accidents qu'ils occasionnes.

La peau de certains Squales est fréquemment utilisée; les corpucules solides qui la garnissent en font une espèce de rape, et ont prépare pour le commerce sous les noms de chien de mer, de du grin ou de galuchat; elle sert principalement en gainerie. La Plagiostomes dont la peau est le plus souvent employée à cause à sa rugosité sont: le Requin, la Roussette, la Leiche, l'Aiguillat, la Sagre et le Sephen ou Galuchat.

On ne mange la chair que d'un petit nombre de Squalité Quelques-uns sont désignés sur les marchés sous le nom de tipulanc. Les Anges sont ceux dont on fait le plus de cas; d'autres or sont employés qu'à cause de leur bas prix, et presque uniquement par les gens du peuple. La chair du Lumma corrective et salée et fumée par les pêcheurs de la mer du Nord, qui donnent à cette espèce le nom de Latour. On fume aussi dans quelques loctités la Roussette (Scyllium canicula); c'est le Zechond des Firmands. Les Mustelus vulgaris reçoivent, dans le Nord, le nom de Haeye; on les mange frais.

Les Torpilles, ou tribu des Torpédinins, nous ont paru mériter une mention spéciale.

Cette tribu des Torrédinins ou Torpilles est surtout remarquable par la propriété que possèdent ses espèces de développer de l'électricité au moyen d'un appareil spécial qui est placé de chaque côté de la tête, entre cet organe et l'expansion antérieure des nageoires thorues. Ces Poissons ont le corps nu et de forme discoïde; leur ue est courte.

In en a formé cinq petits genres dont voici l'énumération :

FORFILLE (g. Torpedo); sept espèces, dont trois propres à nos es. Ces sept espèces sont les suivantes :

T. occilata (Méditerranée); T. nobiliana (Méditerranée, golfe de scogne) (1); T. marmorata (ibidem); T. trepidans (Madère et Canas); T. occidentalis (côtes des États-Unis); T. panthera (mer Rouge); sinus-persici (mer Rouge et golfe persique).

NARCINE (g. Narcine); sept espèces connues: N. Timlei (Bengale); indica (Pondichéry); N. maculata (Java); N. microphthalma (Maar); N. macruera (mor des Indes); N. brasiliensis (Brésil et Anses); N. nigra (Brésil).

IYPNOS (g. Hypnos); une espèce connue: H. mubnigrum (Nou-le-Hollande, à Bidney),

ISTRAPE (g. Astrape); deux espèces connues: A, capensis (cap Bonne-Espérance); A. dipterygia (Malacca).

TEMERA (g. Temera): une espèce connue: T. Hardwickii.

Les anciens ont connu la propriété singulière dont jouissent les pilles, mais sans pouvoir s'en rendre compte acientifiquement. ent attribué à ces animaux des propriétés médicinales auxquelles pe fait plus attention depuis longtemps.





Fig. 36.

Torpille oreillée.

Fig. 37.

on prend des Torpilles jusque sur les côtes de la Belgique, mais accidentellement,

Chacun des appareils électriques des Torpilles a une dispos à peu près réniforme; il est sous-cutané, formé d'un tissu sp (tissu électrique, de Blainville), et la disposition polyédrique colonnes dont il est composé donne souvent à la partie cutanée le recouvre une apparence aréolaire qui indique la présenc l'organe lui-même. Tous les petits parallélipipèdes que la disser y fait reconnaître ont la même structure et sont séparés les uns autres par des cloisons de tissu cellulaire dans lesquelles arriver vaisseaux et les nerfs.



Fig. 38. — Torpille marbrée (son anatomie) (\*).

(\*) a. Cerveau. b. Moelle allongée, c. Moelle épinière, d et d'. Portion électrique da meau ou cinquième paice, et'. Portion électrique des pneumogastriques ou ners de la bar paire, f. Res frécurrent, g. Organe électrique gauche non unumé, g'. Organe électrique disséqué pour moi trer la distribution des nerse, h. La dernière des chamilres branch f. Tabes mucipare.

Les filets nerveux que chaque appareil reçoit sont partagés en patre troncs principaux, dont l'antérieur est fourni par la troisième par de du trijumeau, tandis que les autres viennent des rameaux diaux du pneumogastrique.

rers le milieu du xvii siècle, Reaumur, au commencement voir, et Valsh, Guisan, ainsi que Galvani, vers la fin de ce dertont successivement étudié les phénomènes électriques des les. Plus récemment ils ont été l'objet de divers travaux imments parmi lesquels nous citerons principalement ceux de l'atteucci (4).

#### Ordre des Chimériens (2).

Les Poissons de cet ordre sont très peu nombreux en espèces. Ir groupe se rattache à celui des Squales par la plupart de ses Mières, mais au lieu que les trous des ouïes y restent dista, ils versent l'eau par un orifice extérieur commun, et il n'y ir suite qu'une seule ouverture respiratoire de chaque côté. Is ouverture est protégée par un rudiment d'opercule qui reste is sous la peau.

villeurs les Chimères ont comme les vrais Sélaciens, l'intestin vu d'une valvule spirale; leurs mâles ont des appendices copurs, et leurs œufs sont également volumineux et à coque cornée. singuliers Poissons ont la peau nue; leurs mâchoires sont obsolètes encore que celles des Sélaciens, et leurs dents sont sées par grandes plaques obliques, quatre supérieures et deux eures.

irs membres postérieurs ont la position abdominale, et les jeurs, quoique moins développés que ceux des Raies et des lles, ont, comme cela se voit aussi chez les Torpilles ellesses, l'artère axillaire dilatée en un point spécial, et renforcée en idroit par des fibres musculaires, ce qui a fait donner à ces es contractiles le nom de cœurs accessoires.

famille des CHIMÉRIDÉS, la seule placée dans cet ordre, se ge actuellement en deux genres :

CHIMÈRES (g. Chimæra), dont les deux dorsales sont presque ques, et dont le museau est simplement conique obtus;

Traité des phénomènes électro-physiologiques des animaux, par C. Mat-, suivi d'Études anatomiques sur le système nerveux et sur l'organe élec-de la Torpille, par PAUL SAVI. In-8, Paris, 1844.
Les Holocephales de M. Muller.

Et les CALLORHYNQUES (g. Callorhynchus), à dorsales plu et à museau garni d'un appendice foliacé.

Les Chimères sont de deux espèces: l'une, propre à la Mé et à l'Océan, est connue dans le Nord sous le nom de roi de c'est le Chimèra monstrosa des naturalistes; l'autre est e septentrionales de l'océan Pacifique, on la nomme Ch. e

Il n'y a qu'une seule espèce de Callorhynque (C. en ainsi que l'indique son nom, elle est surtout répandue der australes. Au Pérou, sa chair passe pour vénéneuse.

Les autres genres de l'ordre des Chimériens n'ant éta qu'à l'état fossile.

## II. SOUS-CLASSE DES GANOIDES.

Ces Poissons ne constituent qu'une faible partie des Gr M. Agassiz (1); nous les divisons en deux ordres: les Rha les Sturioniens. Ils n'ont pas d'écailles proprement dita corps est protégé par des écailles osseuses recouvertes par des plaques également osseuses. Leur bulbe artériel de valvules multiples, et leur intestin est spiral (2).

C'est à propos des Rhombifères que nous parlerons dont la classification est restée douteuse.

#### Ordro des Bhombilères.

Parmi les nombreux genres de poissons qui vivent act il en est deux, ceux des Lépisostées et des Polyptères, tent de fixer d'une manière toute spéciale l'attention d listes. Ils sont, en effet, très différents de tous les autre organisation, et ce n'est qu'à eux que l'on peut compar grand nombre des animaux de la même classe qui ont des anciennes populations qui se sont succédées à la s globe. Le nom de Rhombifères, sous lequel nous par ces Poissons, fait allusion à la forme toujours rhomboïda écailles qui sont, en effet, quadrilatères et, de plus, s unes contre les autres par bandes obliques comme les plamosaïque, osseuses et recouvertes à leur surface par u d'émail qui les rend lisses et brillantes. Ces Poissons ont

<sup>(1)</sup> Page 232.

<sup>(2)</sup> Voir a cet égard les mémoires de MM. Muller et Vogt, An 3° série, t. IV, p. 5 et 53; 1845.

s branchies pectiniformes, comme celles des Poissons ordinaires; sent pourvus d'opercules, et leurs nageoires paires et impaires manhient notablement à celles des Poissons malacoptérygiens blummux.

muve toutefois, dans certains points de l'organisme des limitères, des particularités qui justifient leur séparation 🌬 🛦 Malacoptérygiens abdominaux, auxquels G. Cuvier et de le les avaient associés. Au lieu d'avoir une seule paire de les au bulbe aortique, ils en ont un nombre considérable placé pusieurs series. Il y en a cinquante-quatre sur six séries dans blyptère, et quarante sur cinq séries dans les Lépisostées. Leurs s optiques ne se croisent pas pour former un chiasma. Leur stin a, en partie, la disposition spirale. Chez ces animaux, les uères vertèbres ne sont ni comprimées ni pourvues de fortes hyses supérieures et inférieures comme celles qui supportent recire caudale des poissons ordinaires, et elles remontent plus toins au-dessus de l'axe vertébral commun, de manière à er plus d'extension au lobe inférieur de la queue qu'au supé-Dans les cas où cette disposition inéquilobée de la nageoire de est le plus apparente, on dit que la queue est hétérocerque; ection rappelle alors celle des Sélaciens et des Esturgeons; on ne au contraire homocerque, toute queue de poissons dont les lobes paraissent égaux entre eux, mais chez les Rhombifères, homocercie n'est jamais entièrement comparable à celle des ons cténoïdes et cycloïdes. Toutefois les Amies, qui ne sont pas hombifères proprement dits, ont le squelette de la queue assez lable à celui de la queue de ces poissons, et l'on retrouve a une apparence analogue dans certains Malacoptérygiens, i lesquels nous citerons les Lottes; chez ceux-ci, la dervertèbre n'a pas les grandes apophyses supérieure et inféqui soutiennent la caudale dans la plupart des autres Poissons

deux genres, actuellement vivants, de Rhombifères forment in une famille à part.

famille des LÉPISOSTÉIDÉS, comprend les LÉPISOSTÉES episosteus, dont les espèces peu nombreuses vivent dans les us chaudes ou tempérées de l'Amérique septentrionale. Ces uns deviennent assez grands et sont carnivores. Leur chair est à manger. Un des principaux caractères de leur famille rélans la présence des fulcres, qui sont des espèces d'écailles ses, en forms de chevrons, situées sur le rayon antérieur

de leurs nageoires impaires. Par une exception unique dans to la classe, les vertèbres des Lépisostées, au lieu d'être biconom sont, au contraire, convexo-concaves, c'est-à-dire convexes su face antérieure de leur corps et concaves sur la postérieure.

La famille des POLYPTÉRIDÉS, ou le seul genre des le PTÈRES (*Polypterus*), est la seconde. Il n'y en a que deux espet toutes deux africaines (Nil et Sénégal). Leurs nageoires sont pourvues de fulcres et leur dorsale est décomposée.

Les Rhombifères ont été autrefois bien plus nombreux que ne le sont dans l'époque actuelle, et leur groupe a fourni aux des périodes secondaire et primaire une grande partie de le espèces, soit marines, soit lacustres. Beaucoup d'entre elles, liculièrement celles des anciennes époques, présentaient la peularité curieuse d'avoir la corde dorsale persistante, et de manquar conséquent, de corps vertébraux à tous les ages.

M. Agassiz a réuni, dans son Histoire des poissons fossiles, nombreux documents au sujet des Rhombifères éteints qui form avec les Lépisostées et les Polyptères la majeure partie de son des Ganoïdes. Il est vrai que, pour ce savant ichthyologiste, Siluroïdes de toutes sortes, les Lophobranches proprement les Sclérodermes sont aussi des Ganoïdes; mais l'associati ces Poissons aux Rhombifères est très contestable, et en temps elle contredit la plupart des assertions que l'on a repro dans beaucoup d'ouvrages élémentaires au sujet de la répart géographique et géologique des Ganoïdes. Ainsi l'on dit souvent les Lépisostées et les Polyptères sont les seuls représentants and de l'ordre des Ganoïdes, tel que le définit M. Agassiz, comme les Esturgeons, les Siluroïdes, dont les espèces sont si nombre et si variées, les Pégases, les Hippocampes, les Syngnathes, Balistes, les Diodons, les Triodons, les Coffres, les Moles ou et même les Lépidosirènes, aussi regardés comme Ganoides M. Agassiz lui-même, n'étaient point des animaux de l'épo actuelle. C'est aux Ganoïdes sauroïdes d'Agassiz ou à nos Rha bifères que cette assertion se rapporte.

Nous citerons, parmi les Poissons fossiles que l'on doit rapter au groupe des Rhombifères, les Lepidotus, les Pycnodus, Palæoniscus et les Dipterus. Les Sphærodus sont sans doute du même ordre, et c'est à eux qu'ont appartenu ces amas de hémisphériques que les oryctographes ou les paléontologistes siècle précédent appelaient des Bufonites.

DES AMIES, genre intermédiaire aux Poissons rhombifères et .

vons écailleux. — La séparation des Poissons rhombifères x œux qui ont de véritables écailles, n'est pas aussi tranchée n le croyait à l'époque où le savant naturaliste de Neuchâtel blie ses premiers travaux. Les Amies (g. Amia) ou les poissons l'amille des AMIADÉS sont, à plusieurs égards, intermédiaires et aux autres. Ils tiennent beaucoup des Vastrés et des ins, qui sont de véritables Malacoptérygiens abdominaux, par me de leurs écailles et par la position de leurs nageoires, mais pueue est presque aussi hétérocerque que celle des Rhoms, et, comme ces derniers, ils ont le bulbe artériel pourvu de rangées de valvules multiples, ce qui n'a lieu dans aucun bissons écailleux, soit malacoptérygiens, soit acanthoptérylont nous parlerons sous le nom de Squamodermes. Toutefois alvules sont moins nombreuses que celles des Lépisostées Polyptères; il y en a six seulement à la rangée antérieure seulement à la postérieure (1).

ieurs auteurs récents classent les Amies parmi les Ganoïdes approchent des Rhombifères. Suivant M. Heckel, les Notœus Cyclurus, genres de poissons fossiles dans les terrains terde l'Europe, seraient de véritables Amiadés, et l'on a même qu'il fallait aussi classer avec ces animaux les Célacanthes et loptychidés de M. Agassiz, dont les espèces toutes éteintes ncipalement vécu pendant les époques dévonienne et care.

ne connaît, dans la nature actuelle, qu'une seule espèce : l'Amia calva, des eaux fluviales de l'Amérique.

#### Ordro des Sturioniens.

sturioniens sont des Poissons qui se rattachent aux Plagiospar la consistance cartilagineuse de leur squelette, par leur ouverte inférieurement, par la multiplicité des valvules de lbe artériel et par la disposition spirale de leur intestin, mais en même temps les branchies libres et operculées des Poisdinaires. Leur squelette présente plusieurs particularités, esquelles nous signalerons seulement la persistance plus ou prolongée de la corde dorsale. Leur queue est hétérocerque, ont pourvus d'une vessie natatoire considérable, laquelle

yez: Vogt, loco citato, p. 60, et H. Franque, Nonnulla ad Amiam ognoscendam; Thèses de l'Université de Berlin, 1847.

communique avec l'œsophage par une ouverture assez ample. Les peau n'a point d'écailles, mais on remarque ordinairement à s surface un grand nombre de plaques osseuses. Les nageoires ventrales restent en arrière de l'abdomen.

Cet ordre comprend deux familles : les Acipenséridés et les Il lyodontidés.

Famille des ACIPENSÉRIDÉS. — Les espèces, connues sous à dénomination générale d'Esturgeons (g. Acipenser, L.), sont de grade et bons poissons que l'on recherche partout pour leur chair, qu'et excellente: pour leur vessie natatoire, qui sert à faire l'ichthyeodi, et pour leurs œtifs, dont on prépare une substance nutritive comme sous le nom de caviar. Elles habitent la mer pendant une partie de l'année et remontent régulièrement dans les fleuves; nulle partie elles ne sont plus abondantes que dans les régions de la mer Noire et de la mer Caspienne. On en pêche beaucoup dans le Dande, dans le Dniester, dans le Volga et dans l'Oural; et c'est principalment sur les bords de ces fleuves que, de temps immémorial, a prépare l'ichthyocolle et le caviar. Pallas, et plus récennant M. Brandt, ont établi avec soin les caractères distinctifs de ces le turgeons dont on connaît maintenant huit espèces (1).

Cinq d'entre elles sont plus souvent citées que les autres, ce la l'Acipenser huso ou Hauser, connu dans le pays sous le nom de luga ou Bielaga; l'A. Guldenstadii, vulgairement nommé (l'A. ruthenus, dit Sterlet; l'A. stellutus ou scherg, sewraga, etc.) l'A. sturio ou Esturgeon ordinaire. Ce dernier se montre aussi



Fig. 39.

Italie, dans le midi de la France et dans nos grands cours des versant à l'Océan ou dans la Manche.

Il y a aussi des Esturgeons dans les grands fleuves de l'Amérique septentrionale.

caviar est un aliment fort usité dans la Russie et dans cers parties de l'Autriche, mais qui n'a rien de délicat s'il est mal pare. Il entre pour une proportion considérable dans l'alimenon atotée des classes pauvres. On le porte en abondance sur tains marchés. Le caviar de première qualité et en particulier bii d'Astracan est fort recherché comme entremets, et en Alleaussi bien qu'en Russie, on le sert sur les meilleures tables. a l'ichthyocolle, c'est une gélatine de bonne qualité et très price pour l'alimentation ainsi que dans l'industrie; elle est mie par la vessie natatoire des Esturgeons. Cette substance, à les droguistes substituent souvent de la gélatine de corne terf, d'os ou de cartilages, est expédiée sous des états un peu lirents les uns des autres, ce qui la fait dire en lyre, en cœur ou dire. On s'en sert pour la préparation des gelées alimentaires, que pour la clarification des vins blancs, de la bière, etc. A vessie natatoire des autres Poissons a les mêmes caractères

la vessie natatoire des autres Poissons a les mêmes caractères imques et peut servir aux mêmes usages; et, dans plusieurs pays, impare une ichthyocolle avec la vessie aérienne des Gades. Celle mains Silures de l'Amérique méridionale, tels que le Mains de Cayenne, est recherchée dans le même but, et l'on en même pour celle de quelques Silures indiens; enfin, Pereira in, sous le nom d'ichthyocolle du Para (1), une fausse ichthyoqui paraît être tirée des ovaires du Vastré.

BEAPHIRHYMOUB (g. Scaphyrhynchus) est un poisson de l'Amée septentrionale qui rentre dans la même famille que les Esturs, mais qui doit toutefois y former une tribu à part.

mille des POLYODONTIDÉS. — Les Polyodons ou Spatulaires patularia ont beaucoup d'analogie avec les Esturgeons par mble de leur structure anatomique, mais ils ont la corde le persistante; leur opercule supporte une longue membrane ofte de chaque côté de leur corps, et ils ont le rostre prolongé a forme d'une large feuille spatuliforme, ce qui les a fait appeler es ou spatules, et leur a valu le nom générique de Spatularia, quel les naturalistes les désignent. Ces poissons, dont M. Al-Vagner a donné, il y a quelques années, une description mique (2), sont particuliers au Mississipi et à ses affluents.

Para isinglass, Pereira, Elem. of mat. medic., t. II, p. 2230 de la 3° édit. uve dans le nième auteur des détails intéressants relativement aux diffésortes d'ichthyocolle qui se vendent dans le commerce de la droguerie. Thèses de l'Université de Berlin, année 1848.

## III. SOUS-CLASSE DES TÉLÉOSTÉENS.

Les Téléostéens de M. Muller ou les Poissons osseux de Corremoins les Rhombifères, dont nous avons déjà parlé (1), constituent la sous-classe la plus nombreuse. Non-seulement ils abordent dans les différentes mers et dans les eaux fluviales, mais le ont aussi été nombreux pendant la période tertiaire. On constitue qu'ils étaient plus rares durant les époques seudaires supérieures et l'on n'en cite qu'un très petit nombre dans dépôts jurassiques; il paraît même qu'ils manquaient tout à fait mances primaires dont les poissons appartiennent principalement aux deux sous-classes des Ganoïdes et des Plagiostomes.

Les Téléostéens ou Poissons osseux ont, sauf quelques ran exceptions, le squelette de consistance solide et leurs os constuent de véritables arêtes; leur bulbe artériel n'a que deux uvules et, sauf une seul genre (2), on ne leur trouve pas la disposie spirale de l'intestin qui caractérise les espèces des deux sous-class précédentes.

On distingue facilement plusieurs ordres parmi ces animales Squamodermes ou Poissons écailleux répondent aux ethoptérygiens et aux Malacoptérygiens des auteurs, ainsi par Cténoïdes et aux Cycloïdes de M. Agassiz. Les Silures, que fois placés parmi les Ganoïdes, les Lépidosirènes, qui sont dans même cas, et les Ostéodermes ou les Plectognathes et les Lopidosirenes doivent en être séparés.

## Ordre des Squamodermes.

La grande division des Poissons ordinaires ou Poissons à éculture du on peut appeler Squamodermes, c'est-à-dire Poissons releux, comprend un nombre très considérable d'espèces, et pur particulièrement celles dont les formes nous sont les plus familiers Répandu sur tous les points du globe, aussi bien dans les douces que dans les eaux salées, cet ordre ne fournit pas moins 5500 espèces à la faune ichthyologique de notre époque 3.

- (1) Page 242.
- (2) Le Lépidosirène.
- (3) On en trouve la descri publiée par Cuvier et Val

naturelle des l'acc

ussi des débris appartenant à des Poissons analogues dans s d'origine tertiaire, mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, ment plus rares à mesure que l'on descend la série des is secondaires, et l'on n'en signale qu'avec doute antént à l'époque jurassique.

issons ont le squelette de consistance osseuse : la tête déble en un grand nombre de pièces; les mâchoires mobiles; ous-orbitaires; un appareil operculaire complet; des os stéges et les branchies toujours pectiniformes. En outre, leur st établie sur le type homocerque; leur bulbe artériel n'a ue deux valvules, et leur corps est constamment recouvert proprement dites, plus ou moins apparentes, tantôt cyc'est-à-dire à contours arrondis, tantôt cténoïdes ou dentir leur bord libre. C'est ce qui les a fait distinguer euxar M. Agassiz en deux grandes catégories sous le nom de et de Cténoïdes. Antérieurement on avait eu recours, pour ger en deux groupes, à la nature épineuse (Acanthoptérymolle (Malacoptérygiens) des rayons de leur dorsale. inction, déjà proposée au xviii siècle par Artédi, est en facile à vérifier, et G. Cuvier y a eu recours dans sa tion.

es Poissons Acanthoptérygiens presque tous les rayons ennent la nageoire dorsale dans sa partie antérieure, ou re dorsale, lorsqu'il y en a deux, sont rigides, d'une seule et non articulés; ce sont habituellement de véritables; comme on le voit pour la partie antérieure de la dorexemple dans les Perches ou dans les Vives.

es Malacoptérygiens, au contraire, tous les rayons, sauf ns les deux ou trois premiers, sont multifides, et chacune divisions se compose, comme c'est aussi le cas pour les s, la queue et l'anale de la plupart des autres Poissons, ultitude de petits articles superposés les uns aux autres. ite d'un changement singulier dans les rapports des mem
c le tronc, les Poissons acanthoptérygiens ont presque ment les nageoires ventrales rejetées en avant et placées sorge à la base des pectorales, ce qui a fait dire qu'ils sont

ns Malacoptérygiens auxquels on donne, à cause de cela,

Two rayon résulte néanmoins de la soudure de deux éléments, l'un

le nom, à peu près équivalent de Subbrachiens, présentent la me disposition, tandis qu'au contraire la plupart des autres Poisse écailles ont les nageoires ventrales dans la position normale, c'es dire en arrière de l'abdomen, et sont appelés Abdominaux.

Presque tous les Poissons abdominaux étant en mênie temps lacoptérygiens, on a réservé cette dernière dénomination pour seuls, et les rares Acanthoptérygiens qui le sont aussi, ont été qualement mêlés aux familles de la catégorie des Jugulaires, sont en particulier les Athérines, petits poissons de non dont l'apparence extérieure rappelle à beaucoup d'égards des Clupes ou des Ables.

Enfin, il est une troisième sorte de Poissons à écailles de caractère consiste à manquer de nageoires ventrales, mais ce constituent encore moins un groupe unique et naturel. Il en cappartiennent par leurs autres caractères à la série des Acantirygiens ou à celle des Malacoptérygiens abdominaux, tandis d'autres sont des Malacoptérygiens subbrachiens, ou bien au diffèrent par la totalité de leurs caractères des autres familles mises dans les divisions que nous venons d'indiquer. Cepes on a établi un groupe des Apodes, lequel est principalement stitué par les Anguilles et genres analogues. Ce groupe dépendent la série des Malacoptérygiens, quant à la forme des nagedires sales, et des Cycloïdes, quant à la forme de ses écailles. Il praire suite aux Malacoptérygiens subbrachiens et plus parties remeut à ceux de la famille des Gadidés.

A ces différentes dispositions susceptibles de servir à la carinistique et à la classification des Poissons écailleux, il s'era plusieurs autres que l'on peut aussi employer dans le même Ainsi il y a des Poissons écailleux, comme les Labres et quelt autres, qui ont les pharyngiens inférieurs réunis (Pharyngopous Mull.), et d'autres (les Physostomes, Mull.) chez lesquels la ve natatoire a toujours un canal aérien. Cette dernière disposition pêtre constatée chez les Malacoptérygiens abdominaux, ainsi chez les Anguilles et autres Apodes proprement dits.

Malgré toutes ces remarques, à la fois intéressantes pour la sologie proprement dite et pour l'anatomie, on n'est point ence parvenu à classer avec précision et d'une manière entièrement naturelle l'ensemble des espèces que nous réunissons sous la de nomination de Poissons squamodermes, soit que l'on ait fait préra loir avec Cuvier la nature épineuse ou molle des rayons, ou qu' l'on se soit uniquement guidé avec M. Agassiz sur la forme clénde

cloide des écuilles, ou enfin que l'on ait combiné, ainsi que savé plus récemment M. Muller, ces deux ordres de caractères ceux de la présence ou au contraire de l'absence du canal en de la vessie natatoire.

Inéprouve toujours une difficulté réelle à répartir d'une manière volument naturelle les nombreuses familles de cette grande nion, et la classification intérieure de chaque famille aurait elle-les besoin d'être reprise conformément à des principes un peutents de ceux d'après lesquels on l'a établie. Afin de nous éloir le moins possible de l'ordre adopté par Cuvier, nous parens d'abord des Acanthoptérygiens, puis des Subbrachiens et des les, et nous terminerons par les Abdominaux.

sus avons retiré de la grande division des Poissons écailleux seulement le Lépisostée et le Polyptère, types de notre ordre lhombifères, mais aussi les Silures, que leur squelette aussi que leurs téguments en éloignent évidemment.

fin, pour ne pas trop multiplier les grandes divisions ichthyoles, nous parlerons ensuite d'un groupe fort singulier de
les Lépidesirènes, qui ont des écailles comme ceux qui
être décrits ici mais chez lesquels la colonne vertébrale ne
le pas. M. Muller a fait des Lépidosirènes une sous-classe à
ous le nom de Dipnoi, rappelant que leur vessie natatoire
it dédoublée a une structure analogue à celle des poumons
arté brés aériens, et peut sans doute servir aussi aux mêmes
s, quoique ces poissons aient en même temps des branchies.

# Sous-ordre des Acanthopterygiens.

s presentent pour caractère essentiel d'avoir la partie antérieure a nageoire dorsale soutenue par des rayons épineux, ce qui leur du le nom d'Acanthoptérygiens ou Acunthoptères.

Aurs nageoires ventrales sont presque toujours placées sous les torales; leur vessie matatoire n'a point de canal aérien, et ils engénéral, les os pharyngiens distincts l'un de l'autre. Quant urs écailles, elles sont souvent établies sur le type cténoïdien, iqu'il y ait des familles entières, comme les Scombéroïdes et au-Poissons analogues, qui soient cycloïdiens. La famille des Labres ente même l'un ou l'autre caractère, suivant que l'on étudie tel et de ses genres. Cette famille est en même temps du petit bre de celles qui ont les os pharyngiens inférieurs soudés sur êne médiane (*Pharyngognathi*, Muller).

252 Poissons.

Le sous-ordre des Poissons acanthoptérygiens ne compte pa moins de 3000 espèces. Il est surtout propre aux eaux salès, quoique certaines de ses espèces remontent dans les eaux douces ou leur sont même particulières, comme les Perches, les Chalots et les Épinoches dans nos contrées. Presque tous ces poissons sont ovipares, et leur ponte a lieu avant la fécondation. Il y en a cepesdant qui sont ovovivipares, comme un grand nombre d'espèces de groupe des Blennies, et l'on a récemment découvert sur les coles de la Californie un genre voisin des Perches, celui des Embiotoc, dont la génération a lieu suivant ce dernier mode. D'autres Acathoptérygiens sont plus curieux encore sous le rapport de leus organes reproducteurs; ce sont les Serrans, dont il y a des espect sur nos côtes de la Méditerranée (Serranus scriba, cubrilla et heptus); leurs glandes génitales fonctionnent à la fois comme testicule et comme ovaire, et elles fournissent simultanément des zoospermes et des ovules. Cette particularité, fait de ces poissons de vérite bles hermaphrodites, elle n'existe point pour les espèces plus vo sines des Serrans, les Mérous par exemple. Les anciens avaient 🗬 vu quelque chose de cela, mais ils croyaient que leurs Xann, qui 🚅 sans doute nos Serrans, étaient tous femelles. Cavolini mo aux naturalistes du xviii siècle que le Serranus scriba a dai partie inférieure de l'organe qui paraît représenter unique 22 l'ovaire, une portion blanchâtre qui produit de la laitance ; et, récemment, M. Dufossé, qui en a étudié le produit au microscops a montré que la sécrétion de cette partie est riche en zoosperne tandis que le reste de l'organe fournit des ovules. M. Dufossé! même réussi à opérer la fécondation artificielle en agissant par k premier de ces produits sur le second.

Si l'on s'en rapporte à l'ensemble des caractères, on reconnul assez aisément quatre grandes divisions de Poissons acanthoptérgiens: 1° ceux qui ont plus de ressemblance avec les Scombre, Thons ou Maquereaux: 2° ceux qui ont de l'analogie avec les Perches; 3° ceux qui tiennent davantage aux Blennies; 4° les Labre et quelques autres peu différents, comme les Scares, etc. Nous avons déjà dit que ces derniers étaient les Pharyngognathes de M. Muller. Ch. Bonaparte donnait aux autres, dans plusieurs de ses tableaux de classification, le nom de Percæ, Scombri et Blennii, et il a inscrit les Pharyngognathes eux-mêmes sous le nom de Labri.

Nous nous bornerons à donner quelques indications sur les principaux groupes d'Acanthoptérygiens, indications qui seront plus directement relatives au but principal de cet ouvrage,

s suivrons à peu près complétement l'ordre adopté par

ier dans son Règne , quoique ·les trades ichthyologistes aporains aient monil devait être modifié isieurs points.

parlerons donc sucment des différentes s des *Percidés*, des lés, des *Sciénidés*, widés, etc.

amille des PERCIou Percoïdes, Pertc. (g. Perca, L.), a risée en plusieurs dans les dernières tions ichthyologi-. Cuvier et M. Vanes, qui en ont a monographie dans and ouvrage sur les s, y rapportent les s, les Bars ou Loups rax), les Apogons. dres, les Gremilles, niers, les Vives, les copes, les Mulles et up d'autres encore,



Fig. 40. — Perche fluviale (organes circulatoires) (\*).

s espèces sont également bien connues.

ces poissons servent à l'alimentation.

ERCHES proprement dites (*Perca fluviatilis*, etc.), qui vivent seaux douces de l'Europe, ont été étudiées anatomiquement sieurs auteurs et en particulier par G. Cuvier. Aussi les citeurs souvent comme type des Poissons ordinaires. Nous en s le système vasculaire d'après Cuvier lui-même.

ette du cour. b. Ventricule. c. Bulhe artériel. d. Sinus veineux précédant l'oreillette, némus veineux de la tête, f. f. Grands trouse veineux des organes du mouvement tué sous l'épine et l'autre passe pur le canal vertébral, au dessous de la moeile il reçoit les veinules du dos et des reins. g. Tronc des veines des organes digestifs, du foie et de la vesie natatoire. h. Artère branchisle. i. Rumeau qu'elle donne à nachie. h. Veines branchisles dont la réunion forme la grande artère l ou l'aorte le sang dans les différentes parties du corps, excepté à la tête et au cour qui le ses branches mm, émanées directement des veines brunchisles.

Les Vives (g. Trachinus), dont on fait maintanant une famille i part, ont les écailles cycloïdes, tandis que celles de la plupart de autres Percoïdes de Cuvier sont cténoïdes. Leur première dursale est courte et soutenue par des rayons qui divergent lorsque l'animal les redresse, et qui, étant fort durs, occasionnent souvent des accidents; aussi dans certaines localités a-t-on soin de couper ces épines dès que le poisson vient d'être pêché.

Les accidents dus à la piqure des Vives, sont parfois assez graves, et la douleur qu'ils occasionnent est habituellement très ardent. Les Vives paraissent d'ailleurs savoir se servir fort adroitement de cette arme, et comme dans beaucoup de cas elles se cachent sous le sable ou dans la vase, les gens qui marchent dans l'eau sous souvent piqués par elles.

C'est en particulier ce qui a lieu pour la Vive vipère (Trachime vipera) des côtes occidentales de l'Europe, qui est le Puckel des Ostendais : les pêcheurs de Crevettes qui entrent dans l'eau et parchent pieds nus sont surtout blessés par ces poissons.

La VIVE ARAIGNÉE (Trachinus aranea), que l'on désigne motre littoral méditerranéen sous le nom d'Aragne, est depui longtemps fameuse par les piqures douloureuses qu'elle fait mbaigneurs et dont la guérison a donné lieu à des préjugés bizans



Fig. 41. - Vive araignée.

C'est surtout par leur action déchirante que les aiguillons des Vives sont redoutables, et lorsqu'ils ont agi sur les aponévroses, les douleurs qu'ils occasionnent sont d'abord aussi insupportables qu'il quiétantes. Comme, à tout prendre, elles ne durent jamais bien longtemps et qu'il n'en résulte pas des phénomènes bien sérieus, on comprend comment certaines pratiques insignifiantes ont passe et passent encore pour un très bon moyen de les guérir.

Rondelet parle des Vives de la seconde espèce sous le non d'Araignée de mer. Voici ce qu'il en dit:

Après la tête, au commencement du dos, il ha ciqu éguillass menus, noirs, fort pointus, joints l'un avec l'autre 'ne peau é noire, desquels il pisque é fait plaie envenimée é bien langereuse que des éguillons des couvercles des ouïes. Il mmé Dragon, comme très bien dit Ælien, à cause de la des ieux, des éguillons veneneux, lesquels ieux sont grands x... Nature n'a point dépourvu les hommes contre le venin poisson; car il est lui-mesme remède à son venin. La chair mulet appliquée profite autant. J'ai vue autrefois partie pile ce poisson devenir fort enslée é enslammée, avec grane douleur, que si l'on n'en tient compte, la partie se gan-

MULLES (g. Mullus) sont célèbres à un autre égard. La délide leur chair les avait fait prendre en grande estime par ciens, et comme ils ont, à un plus haut degré que beaucoup es poissons, la propriété de changer de couleurs lorsqu'ils nt, et de passer alors par des nuances fort différentes, les ns les recherchaient avec soin, et pour en avoir de plus gros aisaient venir de fort loin. On les plaçait dans les piscines, et, et les grands repas, on en mettait sous les yeux des convives servaient avec délices les différentes couleurs par lesquelles gonie lente et douloureuse les fait passer successivement.

Mules des Romains sont les Trigles, Tpiym des Grecs, et, de urs, on les appelle Rougets dans la Méditerranée, tandis que igles ou Rougets de l'Océan et de la Manche sont des poisut différents. On regardait un Mulle de trois livres comme et d'admiration, et Martial représente un Mulle de quatre romne un mets ruineux. Au delà de ce poids, le prix du devenait réellement extravagant; ainsi Juvénal en cite un de es qui fut vendu 6000 sesterces (1168 fr. de notre monnaie), faut en croire Suétone, on en acheta trois 30,000 sesterces, ferait 5844 fr.

Mulles viennent dans certains cas jusque dans la mer du

unille des TRIGLIDÉS, ou celle des Joues cuirassées de la le de Cuvier, comprend non-seulement les poissons appelés (g. Trigla) par les naturalistes modernes, et les Dactylop-u Trigles volants (g. Dactylopterus), mais aussi les Scorpènes rpæna), qui paraissent se rapprocher davantage des Percidés ont la tête garnie de saillies épineuses qui les rendent diffimanier. Il y a quelques autres Triglidés encore, parmi les-ous devons citer les Chabots (g. Cottus).

Notre Chabot de rivière (Cottus gobio) est de ce dernier gem Cuvier rapportait encore aux Joues cuirassées les Épinog (g. Gasterosteus, etc.), dont les espèces fluviatiles sont soum citées pour leur nids et pour les soins délicats dont elles entoum leurs œufs. Les Épinoches semblent se rapprocher encore plus de Scombres que des Trigles, et l'on en fait maintenant une petite le mille voisine de celle des Scombéridés.

La famille des SCIÉNIDES, ou Sciénoides de G. Cuvier, a contraire, plus de rapports avec celle des Perches. L'un de genres fournit une espèce fort usitée comme aliment, la Scièm quaigre, aussi connue sous le nom d'Ombrine, etc.

Le MAIGRE (Sciæna umbra), appelée aussi Aigle ou Daigne vant les localités, atteint quelquefois près de 2 mètres de lougueur. On le voit fréquemment sur nos marchés.

La famille des SPARIDES, Spares ou Sparoides (g. Spares, La nous est aussi d'une grande utilité; nous y trouvons les Sares les Daurades (g. Chrysophrys), les Pagres, les Pagels, les bétés, etc., qui sont communs dans la Méditerranée.

On observe assez abondamment dans certains terrains d'aimmarine et plus particulièrement dans les molasses miocène, dents qui indiquent des poissons de ce groupe. Auguste Scilla avait déjà reconnu la nature, il y a environ deux siècles, des échantillons recueillis à Malte. Les mêmes fossiles sont muns en France.

La famille des MÉNIDÉS, ou Ménides, a pour genre principale Mendoles (g. Mæna), dont la Méditerranée nourrit aussi plus espèces.

La famille des CHÉTODONTIDÉS, ou des Squamipennes de G. vier, est celle des nombreux et élégants Chétodons, aujourdis subdivisés en beaucoup de genres. Quelques-uns présentent de particularités remarquables, entre autres, celle d'avoir un particularités remarquables, entre autres, celle d'avoir un particularités remarquables, entre autres, celle d'avoir les premis rayons de l'anale transformés en une masse osseuse qu'on a comparée à un maillet; c'est en particulier ce qui a lieu dans l'Epipous giganteus. On trouve dans les Bogarts, genre de la famille d'Percidés, un semblable épaississement de la crête occipitale, l'ous avons signalé (1) des corps analogues recueillis à l'état fossi dans la molasse du midi de la France.

La famille des SCOMBÉRIDÉS a pour type les Maquereal

<sup>(1)</sup> P. Gerv., Zool. et Pal. franc., pl. 68, fig. 34 et 35.

er scombrus, Scomber pneumatophorus, etc.), qui sont une si ressource comme poissons alimentaires, et auprès desquels nt se placer un grand nombre d'autres espèces également et ayant pour la plupart la chair également colorée. Tels sont en (Scomber thynnus), la Tonine (Scomber thunina), la Bonite ber pelamys), l'Espadon (Xiphias gladius), les Caranx (Scomber rus, etc.), vulgairement nommés Gascons sur nos côtes de diterrannée, et Poor sur celles de la Belgique, la Carangue Antilles (Scomber carangus), et beaucoup d'autres formant, ne ceux que nous venons de citer, autant de genres à part dans uvrages des ichthyologistes modernes.

s Dorées ou Poissons Saint-Pierre (g. Zeus), les Coryphènes Curyphæna), et d'autres poissons non moins recherchés comme ent, rentrent aussi dans la famille des Scombéridés.

elques Schombéridés paraissent avoir donné lieu à des accis toxiques, mais dans certains cas seulement. Le Thon, lorsest un peu avancé, donne la diarrhée ainsi que des rous.

famille des CÉPOLIDÉS (*Poissons rubanés* ou *Tœnioides* de mer, qui fait suite aux Scombéridés, a pour type les Cépoles bissons-rubans (g. *Cepola*). Les Lépipodes, les Lophotes ou tères, les Trichiures, les Gymnètres, et quelques formes non 8 bizarres, en font également partie.

famille des TEUTHIDÉS, ou Teuthies, rentre dans la forme laire; ses espèces sont marines et assez peu nombreuses.

s ACANTHURES (g. Acanthurus) sont des Teuthidés qui ont de le côté de la queue une forte épine mobile tranchante comme lancette, au moyen de laquelle ils font de fortes blessures resonnes qui les prennent sans précaution.

famille des ANABATIDÉS, possède des espèces marines et iles. G. Cuvier lui donne le nom de *Pharyngiens labyrinthi*, pour rappeler l'une de ses particularités distinctives. Il en effet, dans les pharyngiens supérieurs de ces poissons de feuillets plus ou moins nombreux, interceptant des cellules ses à conserver de l'eau, et cette eau découle petit à petit irs branchies qu'elle humecte, de manière à entretenir la resn. Aussi les Anabatidés peuvent-ils sortir des rivières ou des ns lesquels ils vivent, chercher à une certaine distance les inou les vers dont ils font leur nourriture, et même monter arbres. C'est en particulier ce qui a lieu pour les *Anabas*, guliers poissons et les genres qui s'en rapprochent, comme

les Polyacanthes, les Macropodes, les Osphronèmes, etc., vives principalement dans l'Inde.

Il y a peu de différences extérieures entre certains d'entre ent et les poissons de la famille des MUGILIDES ou Muges (g. Muji), dont les espèces sont, pour la plupart, littorales. Il y a des Muges auxquels le grand développement de leurs nageoires pectorais permet de s'élever hors de l'eau à la manière des poissons volant, Nous en avons un dans la Méditerranée.

G. Cuvier réunit aux Mugilidés les Athérines (g. Athérine), des ventrales sont placées plus en arrière des pectorales que ches autres Acanthoptérygiens; ils abondent sur certains points de côtes et fournissent un aliment aussi usité que les petits poisses blancs de la famille des Cyprinidés

La famille des BLENNIDES, qui répond en partie aux Gobion de G. Cuvier, se compose d'espèces aussi curieuses par leur apprence extérieure que par leurs caractères anatomiques, mais qui qu'une importance secondaire au point de vue de l'alimentation publique. Leurs principales divisions sont connues sous le ma d'Anarrhicas, de Blennies ou Baveuses, de Gobies, etc. Nove avons une espèce fluviatile dans quelques cours d'eau du mille la France, le Blennius varus; les autres sont maritimes.

On rapporte quelquesois au même groupe les Cyclopterus, Lumps (g. Cyclopterus), qui sont de singuliers Poissons à orbiculaire, placés par d'autres auteurs avec les Malacoptér, subbrachiens; ils sont très anormaux à plusieurs égards. Le deux ventrales, qui sont jugulaires, sont réunies l'une à l'autre, forment une sorte de ventouse qui leur sert de moyen d'adhésique leur peau est visqueuse, sans écailles, et parsemée de petits en durs qui rappellent les plaques de certains Sélaciens; enfin squelette durcit très peu. Nos côtes occidentales fournissent primpalement le Cyclopterus lumpus, vulgairement appelé Gras molt La chair de ce poisson n'est point estimée. Son régime passe pu crotophage.

C'est aussi auprès des Blennies que l'on a proposé de classer l'Échénéis ou Remoras, dont la tête aplatie porte un disque ovable composé d'une double rangée de lames transversales ayant u grossière ressemblance avec les barreaux d'une persienne: disque leur sert pour se fixer à d'autres corps. Les Échénéis se en même temps curieux en ce que leur crâne s'articule avec colonne vertébrale au moyen d'un double condyle articulaire.

La famille des LOPHIIDES ou Pectorales-pédiculés préses

plusieurs dispositions anatomiques qui mériteraient d'être alées. Elle a pour genres les Baudroies (Lophius), les Chirous, les Malthées et les Batracus, dont les espèces, au nombre de tante environ, sont toutes des eaux salées.

n ne mange pas partout la chair des Baudroies. Celles de la Méranée sont estimées; celles de la mer du Nord sont, au conre, dédaignées, même par les gens malheureux.

a famille des FISTULARIDÉS, qui ne possède que quelques èces, montre aussi des particularités extrêmement curieuses, out dans son ostéologie.

es Fistulaires (g. Fistularia), qui vivent dans les régions ades, ont un condyle occipital unique comme les autres poisis mais convexe au lieu d'être concave, et, ce qui n'est pas exceptionnel, leurs quatre premières vertèbres sont alloni et soudées entre elles par leurs corps, ainsi que par leurs physes épineuses et transverses, de manière à constituer une e unique dont la forme ne se retrouve dans aucun groupe.

region cervicale des Aulostomes (g. Aulostome), qui sont **Poissons** de l'Inde, a une disposition peu différente.

Da les Centrisques ou Bécasses de mer (g. Centriscus), cette de contion ne se réalise qu'en partie. Les quatre vertèbres corresmites sont en clepshydres; leurs apophyses transverses sont rées les unes des autres, et leurs apophyses épineuses qui sont longues, sont confondues avec la portion sous-cutanée des tiers rayons de la dorsale.

\* AMPHISILES (g. Amphisile) sont plus bizarres encore : leur lest plus complétement cataphracté et très comprimé. Sa de est rejetée tout à fait en arrière, et les premières vertèbres, nous avons signalées comme obsolètes chez les deux genres dents, sont ici presque filiformes, et si allongées qu'elles forà elles seules quatre les trois quarts de la longueur du

Amphisiles vivent dans la mer des Indes. Il y a des Centrislans la Méditerranée.

famille des LABRIDÉS ou Labroides, par laquelle nous terons ce qui est relatif au sous-ordre des Acanthoptérygiens, a zenres principaux les LABRES (Labrus), dont il y a plusieurs es sur notre littoral, principalement dans la Méditerranée; relles (g. Julis), les Rasons (g. Xirichthys), etc., auxquels on ement associé les Scures, ou Poissons perroquets (g. Scarus), Chromis, aujourd'hui famille des Chromidés. Il y a parmi ces derniers une espèce fluviatile, le Chromis niloticus, qui a été recu dans plusieurs parties de l'Afrique, mais plus particulièrem dans le Nil. Les Poissons de l'Afrique australe, qu'on a appe Tilaspis, et ceux du Sahara algérien, que nous avons nomi Coptodon, paraissent être identiques avec les Chromis du Nil.

### Sous-ordre des Subbrachiens.

Les espèces de ce sous-ordre ont les membres abdominaux plus sous la gorge, comme les Acanthoptérygiens, mais les rayons leur première dorsale sont mous, c'est-à-dire multifides et marticulés, ce qui les range parmi les Malacoptérygiens. G. Cappen fait son ordre des Malacoptérygiens subbrachiens. M. Agueles classe parmi les Cténoïdes ou parmi les Cycloïdes, suivant forme dentée ou arrondie de leurs écailles; en effet, les Pleurontidés ont les leurs établies d'après le type cténoïdien, et celles Gadidés sont cycloïdiennes. Il paraît que la vessie natafoire des Pronectidés et des Gadidés manque constamment de canal des

La famille des PLEURONECTIDES (g. Pleuronectes, L.) prime entre autres caractères, une inégalité constante des deux comps, et cette inégalité est telle qu'il en résulte un défaut plet de symétrie : l'un des côtés est plat et étiolé, tandis que la une convexité régulière, et prend une coloration comparcelle qu'ont habituellement les parties dorsales chez les autres sons. C'est le côté étiolé qui est tourné vers le sol pendant pleuronectes nagent, et comme il y a une torsion adventive de les deux yeux se trouvent portés du côté opposé. Cependant les deux yeux se trouvent portés du côté opposé. Cependant les deux yeux se trouvent portés du côté opposé. Cependant les deux yeux se trouvent portés du côté opposé.

La famille des Pleuronectes nous fournit d'excellentes espetide Poissons, celle que l'on désigne par la dénomination de Poissons, celle que l'on désigne par la dénomination de Poissons : le Turbot, la Barbue (2), le Flétan (3), le Flet, la Plie h', le relet, la Limande, la Sole et beaucoup d'autres encore. La chard ces Poissons est blanche, de bon goût et de facile digestion.

Les Pleuronectes sont en général des Poissons littoraux surtoil l'époque du frai. On les trouve à peu de distance des embouchure

- (1) Voyez Van Beneden, Bull. de l'Acad. de Bruxelles, t. XX, nº 10.
- (2) Grietje des Flamands.
- (3) Helbot des Flamands.
- (4) Pladys des Flamands; Plane des Languedociens. Sur les côtes de la lande et de la Belgique on en preud en grande quantité et souvent per plusieurs jours de suite; on les sale et on les dessèche. Sous cette dernière les ils constituent le Schol des Belges.

en est qui, dans certaines occasions, remontent même assez dans les fleuves.

relques-uns de ces Poissons n'ont qu'une seule paire de nares membrales (g. Monochir), et il en est qui en manquent tout t (g. Achirus). Chez ces derniers, les nageoires impaires sont étendues que chez les autres, soit en avant, soit en arrière, les peuvent même, se confondre avec la caudale. Tel est le cas ertaines espèces particulières à la mer des Indes, dont on a fait ne Plagusia.

famille des GADIDÉS appelés aussi Gadoides ou Gades adus, L.), ne présente aucune exception à la forme ordinaire. fournit un bon nombre d'espèces à la faune maritime des réfroides et tempérées de notre hémisphère. Quelques-unes en même temps fluviatiles, telles que les Lottes (g. Lota). rmi les Gades, qui sont exclusivement marins, figure la Morue, née Cabéliau dans nos parages de l'Océan et de la Manche, efin, le Merlan, le Merlus et d'autres encore. Ces Poissons ont air blanche, disposée par écailles et facile à digérer. Ils enpour une fraction notable dans l'alimentation poissonnière. lus important sous ce rapport, et en même temps celui de la classe qui donne lieu aux transactions les plus nombreuses i occupe la plus grande part dans le régime ichthyophage, est rue.

MORUE (g. Gadus morrhua) est le type d'un genre particulier ididés qui a pour caractères principaux d'être pourvu de trois



Fig. 42. - Morue.

pires dorsales et de deux anales, et d'avoir un barbillon unique la mâchoire inférieure. Elle abonde dans certains parages de m Atlantique boréal, plus particulièrement aux environs de -Neuve, où il s'en fait une pêche extrêmement productive. de là que viennent la plupart des Morues sèches et salées que pporte dans les régions tempérées de l'Europe et dans les pays

méridionaux. Cette industrie occupe un grand nombre de bisments; les ports de Granville, de Saint-Malo, de Dunkerque et d'intende y prennent une part active.

Il y a des Morues jusque sur nos côtes. On les y désigne prin nom de Cabeliau, et on les mange fraiches. La morue dessédié s'appelle Stokfisch.

Indépendamment de son importance comme poisson alimentain, la Morue est aussi d'une grande utilité à cause de l'huile, missi d'hui très usitée en médecine, que l'on retire de son foie. 🞾 huile (oleum jecoris Morrhuæ) était autrefois connue sous le d'oleum Aselli majoris, et la Morue elle-même était appelée 🖊 Major. Pendant longtemps elle n'a été employée que pour l'étable rage ou les usages industriels; cependant les gens du peuple, pi cipalement ceux des régions littorales de l'Angleterre ou du N de l'Europe, s'en servaient en frictions contre les rhumatismes quelques autres maladies, mais on ne la voyait guère figurer dens ordonnances des médecins. C'est de la même manière que vovons employer encore aujourd'hui l'huile de foie de Human certaines graisses de mammifères. Quelque tardif qu'il sit l'usage médical de l'huile de foie de morue n'en est pas moint répandu maintenant, et l'on peut dire que c'est aujourd'hui des substances les plus à la mode; on ne s'en sert plus guère à l' rieur, mais on en administre à l'intérieur dans un si grand no de cas, que le commerce de cette huile a pris une extension plus considérables.

La Morue proprement dite n'est pas la seule espèce de Gades fournisse l'huile vendue sous ce nom, et l'on en apporte non-lement de Terre-Neuve, mais aussi des côtes de la Norwége de plusieurs autres régions du Nord. Il est probable que les différente espèces de Gadidés, et même d'autres Poissons, pourraient fourie une huile de foie analogue (1). D'après M. de Jongh (2) on se

- (1) Nous avons même vu, dans une autre partie de cet ouvrage, que l'af avait substitué l'huile du foie du Dugong, mammifère marin de l'ordre si Sirénidés. Celle du foie des Poissons plagiostomes peut être surtout employées médecine comme sucrédanée de l'huile véritable de foie de morue.
- (2) Disquisitio comparativa chimico medica de tribus olei jecoris Aselli publis. Leyde, 1843. D'autres monographies ont été publiées sur les Mornes de l'huile qu'elles fournissent. Nous citerons: Milne Edwards, Mém. sur la de la morue à Terre-Neuve (Recherch. pour servir à l'hist. du litt. de la frante. 1, p. 270; 1832). Bennett, Treatise on the oleum jecoris Aselli (Lewis 1841). Personne (cité par M. Guibourt, Hist. nat. des drogues simples, L. 19, p. 167; 1851).

lement à Bergen, en Norwége, des foies du Gadus callarias, rtient au même genre que la vraie Morue, et n'en est même variété d'âge, et l'on emploie aussi ceux des Gadus carbet pollachius, qui sont des Merlans, c'est-à-dire des Gades nageoires en même nombre que celles des Morues, mais menton manque de barbillon.

s les huiles de foie de morue que l'on vend en droguerie is la même couleur. Il y en a de noires, de brunes et de une autre variété est presque incolore: on la nomme anche. Celle-ci s'obtient par une manipulation spéciale. In trois autres, elles sont telles qu'on les retire des pois-la différence qui les distingue dépend de l'époque de filui les a fournies. Lorsque l'on soumet au filtrage les foies les morues, la première huile qui passe est blonde. Au bout ue temps, sa nuance se fonce, parce qu'elle entraîne avec ang et de la bile; enfin elle devient presque noire, si l'on l'opération pendant assez de temps pour que le foie lui-tre en décomposition.

ive dans l'huile de foie de morue beaucoup d'acide oléique, itié notable d'acide margarique, de la glycérine en quanteu moindre, et des traces plus ou moins évidentes de certires substances, parmi lesquelles on remarque l'iode. Les faites par M. de Jongh dosent, en même temps que l'acide un principe gras particulier désigné par ce chimiste sous de Gaduine, et deux autres matières indéterminées. Le tativant donne l'analyse comparative des trois huiles noire, blanche. Il est emprunté à M. de Jongh:

Huile de foie de morue.

| •                                       | Noire. | Brune. | Blanche. |
|-----------------------------------------|--------|--------|----------|
| jue, gaduine et deux autres ma-         |        |        |          |
| déterminées                             | 96,785 | 71,757 | 74,038   |
| parique                                 | 16,145 | 15,421 | 11,787   |
|                                         | 9,711  | 9,075  | 10,177   |
| rique                                   | 0,159  | n      | 0,074    |
| ique                                    | 0,125  | 20     | 0,046    |
| nique et cholinique                     | 0,299  | 0,062  | 0,043    |
| et acide bilisellinique                 | 0,876  | 0,445  | 0,263    |
| uble dans l'alcool à 30 degrés          | 0,038  | 0,013  | 0,006    |
| dans l'eau, l'alcool et l'éther         | 0,005  | 0,002  | 0,001    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0,0293 | 0,041  | 0,037    |
| : un peu de brome                       | 0,084  | 0,159  | 0,149    |

|                    | Brune.  | Noire.  | Bloach         |
|--------------------|---------|---------|----------------|
| Acide phosphorique | 0,054   | 0,079   | 0,09           |
| Acide sulfurique   | 0,010   | 0,086   | 0,07           |
| Phosphore          | 0,0075  | 0,0114  | 0, <b>02</b> 1 |
| Chaux              | 0,082   | 0,012   | 0,00           |
| Magnésie           | 0,004   | 0,012   | 0,000          |
| Soude              | 0,018   | 0,068   | 0,653          |
| Perte              | 2,569   | 2,603   | 3,009          |
|                    |         |         |                |
| •                  | 100,000 | 100,000 | 100,00         |

Le principe odorant de l'huile de foie de morue et surtout l'adque cette huile renferme, contribuent puissamment à lui donne propriétés dont elle jouit. Il faut ajouter que sa nature grasse fait aussi un d'aliment respiratoire.

Jadis on prescrivait les dents de ce poisson réduites en poutet porphyrisées, ainsi que les pierres de sa tête, à la dose de 18 30 grammes, comme absorbantes et bonnes contre l'épilepse ou diarrhée; sa saumure servait comme résolutive et dessiccative appliquée à l'extérieur, comme laxative donnée en lavements, etc. Maison usages sont complétement abandonnés aujourd'hui. Sous le rapport médical, c'est l'huile de foie de morue qui mérite une seule mention spéciale.

Cette huile, qu'il ne faut pas confondre avec l'huile de poisse, avec laquelle elle s'est souvent sophistiquée, s'obtient dans le nord de l'Europe, surtout à Bergen, en Norwége, à Ostende, en Bergique, puis à Dunkerque en France, de différentes manières, mai toujours du foie de diverses espèces de Gadus, particulièrement des Gadus morrhua, molua et carbonarius.

Premier procédé. On expose les foies frais dans de grands tot

percés de trous et à la chaleur du soleil; il s'en écoule une ncolore; bientôt les foies se putréfient, et l'huile qui en proest citrine; puis on soumet les foies à la presse, et l'on obme huile brune; enfin on les expose à une haute tempéraet l'on a par la presse une huile noire.

uzième procédé. On mêle toutes ces huiles ensemble, et l'on mainsi une huile plus ou moins brune dite en effet huile brune. Issième procédé. On chauffe faiblement au bain-marie les foies on les soumet à la presse, et l'on retire ainsi l'huile incopuis si on les chauffe fortement, et qu'on les exprime de nouphuile ainsi obtenue sera l'huile noire.

# Sous-ordre des Apodes (1).

5 Apodes sont malacoptérygiens comme les Subbrachiens et bdominaux, mais ils manquent constamment de membres ns, ce qui n'a lieu que très rarement chez les poissons des ordres précédents. On ne pourrait donc les confondre qu'avec des espèces de ces deux grandes divisions, qui sont égalelépourvues de membres postérieurs, comme les Donzelles, les fers, etc. (2), parmi les Subbrachiens et les Orestias ou les 3, parmi les Abdominaux, mais on trouve dans leurs cas de familles des différences qui suffisent pour les en faire tuer. Les Malacoptérygiens apodes ont, comme les Abdomila vessie natatoire disposée suivant le mode physostome, -dire pourvue d'un canal aérien; ils ont aussi les écailles les. Tous ont une certaine ressemblance avec les Anguilles forme allongée de leur corps, et, à cet égard, ils ont aussi te analogie de facies avec les serpents. C'est ce qui a fait ap-Serpents de mer quelques-unes des espèces qu'ils fournisux eaux salées.

Apodes ont été partagés en trois familles.

ille des MURÉNIDÉS. — Elle a pour principales espèces guilles et les Murènes. Les Anguilles sont communes dans ux fluviatiles, surtout dans celles de notre hémisphère. Jan n'a constaté qu'elles puissent s'y multiplier; c'est de la r'elles y arrivent. Elles sont alors très petites, presque aussi ue des fils et tout à fait blanches. On les voit apparattre au nps, et elles remontent en quantités innombrables le cours

lalacoptérygiens apodes de G. Cuvier (en grande partie). e sont des Gadidés apodes.

des fleuves et des rivières. Leur vésicule abdominale a déjaparu, et l'on ignore dans quelles parties de la mer elles sont a et si leur génération est ovipare ou ovovivipare; tout ce que la dit à cet égard manque de fondement. La montée des jeuns la guilles peut être recueillie et expédiée à des distances asserce dérables, si l'on a soin de la placer sur des claies humectées du certaine quantité d'eau. On peut avoir recours à ce moyen pu empoissonner des étangs éloignés de la mer ou qui ne comminquent pas avec les cours d'eau où la montée s'introduit. Le fermé dans des vases, même béants, le frai d'anguille ne tarte à s'asphyxier. Dans quelques pays on mange la montée.

Les Murènes (g. Muræna et autres) se composent d'espèces et clusivement marines. Quelques-unes sont pourvues de dents de acérées et font des morsures fort douloureuses.

Famille des GYMNOTIDÉS. — Les Gymnotes (g. Gymnotes) le genre le plus curieux de cette famille. Ce sont des pois, électriques, propres à l'Amérique méridionale et dont on a quefois apporté des exemplaires vivants en Europe, ce qui a par d'étudier avec soin la singulière propriété qui les distingue.

L'appareil électrique des Gymnotes est placé de chaque de leur région caudale, où il forme deux paires d'organes discussés en colonnes horizontales superposées les unes aux Les nerfs qui s'y rendent sont au nombre de plus de deux celaque côté. Ils proviennent des branches antérieures des spinaux. On rapporte à la même famille des poissons de la analogue à celle des Gymnotes, mais sans appareil électrique.

La famille des SYNBRANCHIDES (g. Synbranchus) apparaussi à la division des Malacoptérygiens apodes.

# Sous-ordre des Abdominaux (1).

Ce sont des Poissons malacoptérygiens à nageoires ventrales pecées en arrière de l'abdomen et, par conséquent, à une distant considérable des pectorales. Ils sont physostomes, c'est-à-dire por vus d'un canal aérien qui fait communiquer leur vessie natural avec la gorge; leurs écailles sont toujours cycloïdes.

On les trouve en grand nombre dans les eaux douces, principal lement dans celles de l'hémisphère boréal, mais il y en a se

<sup>(1)</sup> Malacoptérygiens abdominaux (moins les Silures, etc.), G. Cur. — A sostomes abdominaux (moins les Silures et quelques autres), Mulier.

iémisphère austral, quoique en moins grande abondance, et s autres sont exclusivement propres aux caux salées. Ils se t partager assez aisément en plusieurs familles, dont les prinsont celles des Ésocidés ou Brochets, des Cyprinidés ou Cyles Salmonidés ou Salmones, et des Clupéidés ou Clupes. amille des ÉSOCIDÉS, telle que G. Cuvier et M. Valenciennes la scrivent, renferme avec les Brochets proprement dits (g. Esox) nt fluviatiles et essentiellement carnivores (1), plusieurs genres qui s'en rapprochent plus ou moins, mais dont on a fait s lors deux familles à part; tels sont les Stomias, les Orphies tones), les Scombresox et les Hémiramphes, ainsi que les Exo-Exocetus), l'un des genres que les voyageurs confondent e nom de Poissons volants.

ORPHIES, que l'on pêche sur nos côtes et que l'on mange e nom d'Aiguilles, etc., ont les arêtes colorées en vert, ce qui e souvent de la crainte aux personnes qui ne connaissent the particularité. Elles n'occasionnent d'ailleurs aucun acciet leur chair est excellente.

mille des OSTEOGLOSSIDES, formée par les genres VASTRES nipama (Sudis) et OSTEOGLOSSE (Osteoglossum), se rattache à la Clupes, à la suite desquels G. Cuvier en a placé les espèces, Amiadés, qui nous ont occupé après les Rhombifères. Ces enres habitent les eaux douces de l'Amérique méridionale. I des poissons de grande taille et d'une structure remar-Le second doit son nom à la disposition tellement rugueuse os lingual, que les Indiens de l'Amérique s'en servent comme

mille des SALMONIDES, ou Salmones, fournit à nos eaux fluet lacustres des espèces précieuses pour l'alimentation, et pour principal caractère d'avoir la deuxième dorsale de adipeuse, c'est-à-dire simplement cutanée et sans rayons. ques Salmones ne quittent point les eaux douces, tels sont (Salmo hacho) du Danube et de ses affluents; la Truite com-Salmo fario, fréquente dans les eaux des montagnes; la des lacs (Salmo lemanus), du lac de Genève; l'Ombre chevalmo umbla, du même lac et d'une grande partie des cours du etc. D'autres vont chaque année à la mer, mais ils fraient s rivières; c'est le cas du Saumon ordinaire (Salmo salar) et ieurs autres.

sœufs des Brochets occasionnent parfois des accidents.

268 roissons.

L'Éperlan (Salmo eperlanus), dont on fait un genre à part sous nom d'Osmerus, est aussi un Salmonidé; il est à la fois maris fluviatile.

De tous les Poissons de cette famille le Saumon ordinaire estate dont on fait la plus grande consommation. Commun dans la plupe des rivières et des fleuves de l'Europe qui versent à l'Océan, il ente pour une grande proportion dans l'alimentation publique, et la cilité actuelle des voies de communication permet de l'expédier de les pays méditerranéens, aux eaux desquels il manque. Dans le Neul on en sale et l'on en fume une grande quantité. C'est un magnifique poisson, à chair rouge, et dont la taille atteint fréquemment 60 centimètres ou même plus. Dans nos pays il figure avantageusement sur les meilleures tables, mais il ne réussit pas à tous les estomes.

La chair du Saumon est rouge pendant toute l'année, mais de est sensiblement plus pâle au moment de la ponte. Cette déclipation est plus évidente encore dans les Truites. On sait en qu'à l'époque du frai leurs muscles deviennent complètement plus fortement que les male, et que les femelles se saumonent plus fortement que les male, comprend que dans un même cours d'eau l'on prenne en temps des Truites à chair blanche et des Truites à chair saumone C'est d'ailleurs une erreur de croire que la Truite saumone métis de la Truite et du Saumon.

On estime surtout la chalı Saumon pris dans les fleurel une certaine distance de la mer et après qu'il y a séjourné quel temps; ceux des embouchures sont bien inférieurs.

MM. Valenciennes et Frémy ont étudié la nature chimique de substance qui colore en rouge la chair des Saumons.

Cette substance avait déjà attiré l'attention de sir Humpdry Dry, qui fit remarquer dans son ouvrage intitulé: Salmonia, que la chie du Saumon peut être décolorée par l'éther, mais jusqu'à present la substance elle-même n'avait pas été isolée. MM. Valencient et Frémy lui ont reconnu les caractères d'un acide gras, que nomment acide salmonique.

« Pour isoler l'acide salmonique nous avons eu recours, discrete savants, à la méthode suivante : l'huile rouge que l'on extra avec facilité des muscles du Saumon, par l'action de la prese, est agitée à froid avec de l'alcool qui a été rendu faiblement amoniacat de l'alcool qui a été rendu faiblement alors complétement et abandonnel l'alcool qui a été rendu faiblement et abandonnel l'alcool qu

'acide ainsi obtenu est visqueux, rouge, et présente tous les lères d'un acide gras; celui que l'on retire des Truites saules est identique avec l'acide qui existe dans les muscles du aon.

Nous l'avons trouvé en quantité considérable et mélangé de oléophosphorique dans les œufs de Saumons, ce qui rend ple, jusqu'à un certain point, de la décoloration et de la perte weur qu'éprouve la chair du Saumon au moment de la ponte. Le Saumon bécard (Salmo hamatus) ne contient pas autant de salmonique et oléophosphorique que le Saumon commun; auscles des poissons peuvent donc, dans les espèces les plus qes, offrir de notables différences quant à leur composition. » s Salmones ont en général les œufs assez gros. Ceux du Sauordinaire sont un peu plus gros que des groseilles ordinaires, en ont à peu près l'apparence extérieure; ils sont rougeatres ne la chair elle-même des poissons qui les fournissent. Chez ruites, les Ombres, etc., les œufs sont presque aussi gros. Particularité, jointe à la facilité que l'on a de les féconder iellement en versant dans le vase où on les a placés, quelques es de la laitance du mâle, les rend très propres aux essais de ulture. Il est facile, en les plaçant sur des grilles de verre ou l autre appareil analogue, de les exposer au courant d'eau rensable à leur éclosion. On suit facilement les phases de leur tion embryonnaire, et comme en les emballant avec soin dans ousses humides on peut les expédier à de grandes distances que leur développement s'arrête, ils ont été l'objet presque e des expériences de pisciculture que l'on a entreprises dans rnières années, et qui ont eu tant de retentissement auprès du 2. Quelques-uns de ces essais ont déjà donné des résultats trageants, et il paraît peu douteux que l'on n'en obtienne de sérieux encore si l'on se rappelle que la Carpe, aujourd'hui si une dans l'Europe occidentale, est originaire d'Orient; que le on rouge (Cyprinus auratus) vient lui-même de Chine, et que urami (Osphromenus olfax), qui est un poisson labyrinthifère e au Bengale, a été naturalisé dans les eaux de l'Île de France. e l'on a pu le transporter jusqu'à Cayenne. C'est un sujet dont oste s'est beaucoup occupé, et sur lequel il a réussi à attirer ntion du gouvernement.

a fondé à Huningue, dans le Haut-Rhin, un grand établisnt national pour la propagation des Poissons, et chaque année tablissement expédie dans les autres parties de la France un nombre considérable d'œufs destinés à repeupler les rivières et introduire dans notre pays certaines espèces qui lui manquent.

Les œufs que fournit maintenant l'établissement de pisciculta d'Huningue proviennent de dix espèces:

Dont cinq sont déjà propres à nos cours d'eau: Saumon or naire (Salmo salar; ; Truite commune (Salmo fario); Ombre cher lier (Salmo umbla); Ombre commune (Salmo thymallus); Lava (Salmo Wartmanni);

Et cinq sont restées jusqu'à ce jour étrangères: Truite des la (Salmo lemanus); Saumon argenté (Salmo Schirfermulleri); Saum Salvellin (Salmo Salvelinus); Saumon Huch (Salmo Hucho); Fo (Coregonus fera).

Les grands fleuves de l'Amérique sont riches en poissons de famille des Salmonidés que l'on a quelquefois séparés des Salmon proprement dits, pour en faire une famille à part sous le nom Characins (1). Ceux de l'Amérique méridionale constituent à c seuls différents genres parmi lesquels nous devons principalementer:

Les Mylères ou Pacos, aux dents antérieures incisiformes; Et les Serrasalmes (g. Serrasalmus);

Ainsi que les Pygogentres (g. Pygogentres), qui ont les de triangulaires, tranchantes et dentelées sur les bords.

Ces derniers Poissons que l'on appelle dans certaines régide l'Amazone Candirou, Piranha (1), etc., sont carnivores, et poursuivent avec une ardeur incroyable les animaux qui nagidans les mêmes caux qu'eux. L'homme n'est pas à l'abri de les attaques, et plus d'un baigneur a été tué par eux. Leurs band s'attachent à la peau, qu'elles déchirent, et les eaux environnant ne tardent pas à être rougies du sang de leur victime.

Le Serrasalmus rhombeus de l'Araguay est le véritable Candire et le Pygocentrus piraya le vrai Piranha. M. de Castelnau a obset ce dernier dans l'Uraguay, dans le Tocantin et dans l'Amazone q reçoit les eaux de ces deux grandes rivières.

M. de Castelnau dit des Candirous, qu'aussitôt qu'un objet qu' conque est jeté à l'eau, ces Poissons se précipitent dessus grande quantité, et que leur présence empêchait ses compagned de se baigner. Un de ceux-ci, pressé par l'excès de la chaleur, et néanmoins l'imprudence de se mettre à l'eau; il fut presque au

<sup>(1)</sup> Characini, J. Muller.

<sup>(2)</sup> Mot qu'on prononce Piranga.

taqué par des légions de ces poissons, et son sang coula en abondance. « Il fut heureux pour lui, dit M. de Castelu'il se trouvait près du rivage, vers lequel il se précipita avec é, échappant ainsi à une mort certaine et affreuse.»

compensation la chair de ces Poissons est assez bonne à er, et leur gloutonnerie rend très facile de les prendre; il suffit ther un morceau de poisson ou de tout autre viande et de le rtrainer dans l'eau. Les Piranhas s'y attachent pour en dévorer mes parties, et chaque fois que l'on retire l'appât on amène lui un certain nombre de Poissons.

famille des CLUPÉIDÉS ou Clupes (g. Clupea, Linn.), aussi née famille des Halécoides, n'est pas moins intéressante que des Salmones et des Characins, car la plupart de ses espèces sont aussi d'une grande utilité, en même temps que d'autres l'craindre, non pas par leur voracité, comme les Candirous et ranhas, mais parce que leur chair est vénéneuse; c'est ce qui a sour certains Clupes de l'océan Pacifique. Ces derniers sont ent plus dangereux que leur forme extérieure est fort semtà celle de nos Sardines.

mi les espèces utiles du groupe qui nous occupe, nous citel'Alose (Alosa vulgaris, autrefois Clupea alosa), excellent n qui atteint jusqu'à trois pieds de longueur, et qui remonte alemps dans nos grandes rivières. Prise en mer elle est moins ie, et sa chair est en effet sèche et de mauvais goût.

HARENG (Clupea harengus), vit en bancs immenses qui se monannuellement et presque à jour fixe pour chaque parage. issons, viennent dans la mer du Nord et dans la Manche; ment lieu à un commerce fort important. Au large et sur les l'Écosse, ils sont chargés d'œufs ou de laite; arrivés sur nos ils sont le plus souvent vides et de qualité très inférieure. Ils nontrent pas dans la Méditerranée.

lareng est l'un des poissons que l'on fume en plus grande é; ainsi préparé il prend alors le nom de *Hareng saur*. On aussi des salaisons (*Pekel Hareng* des Hollandais). Mangé constitue un excellent aliment.

espèce est l'objet d'une pêche considérable depuis les côtes i boréales de la Norwége jusqu'aux pointes avancées de terre et à l'entrée de la Manche. En automne, elle arrive en serrés jusque sur les côtes de la basse Normandie, mais rement après avoir frayé en route, ce qui lui fait perdre en ses qualités succulentes.

272 POISSONS.

La pêche de ce poisson et le commerce qui en est la conséque font vivre un nombre très considérable d'individus. Cette indes était déjà florissante à Bruges et à Nieuport, au XII<sup>a</sup> siècle.

On mange une autre espèce de Hareng, le SPRAT (*Clupea spratt* Très commun à l'entrée de l'Escaut et auprès d'Ostende.

Le Clupea alba ou Clupea lasalus est fort recherché des Angli La Sardine (Clupea sardina) est une espèce plus petite appar nant aussi au même genre que le Hareng. On la prend en gran quantité, soit sur nos côtes de l'Océan, soit dans la Méditerrané et, quoique un peu différente par le goût, elle n'est pas moins es mée. Elle ne va pas jusque dans la mer du Nord.

L'Anchois (Engraulis incrasicolus, précédemment Clupea en colus) se pêche aussi dans l'Océan et dans la Méditerranée. Approprie qu'on lui a enlevé la tête et les viscères, on le laisse mariner l'huile et, pour ainsi dire, confire. C'est alors un excellent appréparations culinaires. Ainsi que Rondelet (1) et Rabelais of fait la remarque, le fameux garum des anciens devait en cultiférent; on le préparait avec le même poisson.

On pêche annuellement des Anchois jusque dans la Nord. Leurs bandes entrent dans l'embouchure de l'Escando Des poissons de la même famille sont vénéneux, durant dans certaines circonstances.

La Melette vénéneuse (Meletta venenosa), qui est dans ce partient aux mers du Sud. Voici la note que M. Reymoueng chigien de la marine française, a rédigée à son égard, et dont vons la communication à l'un de ses collègues, M. Berchom cette espèce qui a causé la mort de cinq hommes de la comma à vapeur le Catinat, et qui a rendu malades cinquante hommes bord du Prony. Elle ressemble beaucoup pour la forme à la la dine commune, et elle n'en diffère guère que par une raie midite, se confondant en passant par la couleur jaune, avec la catalleur argentée du poisson; cette raie s'étend depuis le dessons la nageoire pectorale jusque vers l'extrémité de la deuxième de sale. L'œil est aussi entouré d'un cercle jaunâtre. Les indivina

(1) « On sale les Anchoies, é se convertissent en liqueur ou saumant, qu'on ne la gaste on oste la teste des Anchoies soient Encrasicholi : cares auiourd'hui ainsi ilz les appellent. Des Anchoies on fait une très bonne liqueur nommée en latin garum, é estant salés on les tient au soleil jusques à ce leur chair soit toute fondue. C'est un bon remède pour faire revenir l'apperdu, pour attenuer é decouper gros phlegme, é pour lascher le ventre.

ont pu rendre compte du goût de ce poisson, l'ont trouvé, jénéral, plus fade que notre Sardine. Ceux qui ont éprouvé des ptômes d'empoisonnement ont trouvé à quelques-uns de ces sons une saveur tellement âcre et piquante qu'ils n'ont pu les ler, et cependant, quelques instants après, ils ont eu des vomisments, des crampes dans tous les membres, la pupille excessiment dilatée et une céphalalgie intense.

Le seul cas d'autopsie dont on ait recueilli l'observation à bord Catinat, n'a offert que quelques plaques rougeâtres sur la membre de l'estomac.

Chez tous les malades, le pouls devenait très lent et concentré. avait du délire chez plusieurs. Chez quelques hommes du Prony a eu paralysie partielle des membres, et la paralysie a même sité pendant plusieurs jours pour l'un de ces derniers. Elle n'a é qu'à l'emploi de la strychnine. Comme il y avait quelque anate dans les symptômes avec ceux produits par la belladone, et l'ignorais complétement la nature de l'agent toxique, je presses sexcitants, l'alcool, et surtout l'infusion du café, et, chez part, ce traitement réussit à faire disparaître dans quelques les vomissements et les autres symptômes, et procura chez un prompt soulagement. Quelques naturels (de la Nouvelle-lonie), qui mangèrent à bord de ces poissons bouillis, furent des, et deux d'entre eux moururent dans la journée; mais pre s'ils n'en avaient point mangé de grillés, parce qu'ayant à tirer le filet (la seine), ils pouvaient en avoir emporté de

D'après les renscignements que j'ai pu me procurer auprès des rels sur ce poisson, il ne leur ferait généralement éprouver des indispositions légères, parce qu'ils le mangent ordinaire-préparé à leur manière, c'est-à-dire enveloppé dans des es de bananièr, placées elles-mêmes dans une marmite rem-l'eau qu'ils font bouillir pendant assez longtemps, et ils jettent urs l'eau qui a servi à cuire le poisson. Il paraîtrait que le painsi préparé perd la plus grande partie de sa substance neuse, celle-ci se dissolvant dans l'eau.

es hommes morts à bord du Catinat avaient tous mangé de isson grillé seulement. Les matelots qui l'ont mangé bouilli éprouvé que de légers accidents. »

us tenons de M. Berchon, chirurgien de la marine française, 1 chimiste de Lima, qui avait analysé l'un des poissons de 2ce ci-dessus, disait y avoir reconnu des traces d'acide cyanhydrique, mais il n'attache, et sans doute avec raison, qu'une a médiocre importance à ce renseignement.

M. Valenciennes a donné à l'Académie des science de Paris quelques détails sur les cas d'empoisonnement dont nois vai de parler, et il en est également question dans l'ouvres M. Fonssagrives (2), d'après des renseignements recueillit M. Meunier.

D'autres espèces de Sardinés appartenant aux mers intercales ont aussi donné lieu à des accidents. C'est ce que M. Pé médecin de la marine, a constaté pendant son séjour à l'(Séchelles), pour la Sardine des tropiques (C'Impea trapics). L'à traiter à bord de l'Isère une foule d'indigestions si violi qu'elles ressemblaient presque à des empoisonnements. Cas dents étaient dus à des Sardines dont l'espèce est très dante dans ces parages. D'après les médecins de ce prosardine des tropiques devient très dangereuse à l'épopula floraison des coraux (sans doute le frai de ces espèces de lypes) (3).

Poupée-Desportes (4) cite parmi les poissons toxiques de la Domingue une espèce de petite Sardine. L'empoisonnement détermine est caractérisé par des vomissements, de la petité étation et de la dyspnée. Dans un cas suivi de l'autopsie montra une dureté très grande du foie, une acception de sang coagulé dans les oreillettes ainsi que des pla gangréneuses à l'estomac, au pylore et dans diverses parisillèintestin.

Des propriétés malfaisantes ont en effet été constatées che CAILLEU TASSART (Clupea thrissa), qui vit aux Antilles (5) et des signale aussi la présence dans les mers de la Chine.

- (1) Comptes rendus hebd., t. XLII, p. 340.
- (2) Traité d'hygiène navale. Paris, 1856, p. 693.
- (3) Fonssagrives, loc. cit., p. 692.
- (4) Histoire des maladies de Saint-Domingue; 1770, t. I, p. 108.
- (5) D'autres poissons des Antilles donnnent également lieu à des accide On cite entre autres la Bécune (Sphyræna becuna) de la famille des Scombei MM. Chevallier et Duchenne (Mémoire sur les empoisonnements per les Milles Moules, les Crabes et par certains Poissons de mer et de rivière) (Annaire giène publique. Paris, 1851, t. XLVI, p. 122) rappellent, d'après Janère, cas d'empoisonnement dus à l'alimentation par ce poisson, et l'on en constituers, l'un cité par le Courrier français à la date du 3 décembre 1837, l'in

famille des CYPRINIDÉS ou Cyprins (g. Cyprinus, L.) est les Carpes, des Barbeaux, des Goujons, des Tanches, des s, des Ables des Ablettes, dont les écailles fournissent la re nacrée dite essence d'Orient, des Dorades ou poissons s, etc.; presque tous sont fluviatiles et, en général, ils sont à manger; leurs espèces connues dépassent le nombre de ants.

len rapproche, tantôt comme simple tribu, tantôt comme lle distincte: les Anableps, poissons de l'Amérique méridio-, dont la cornée et l'iris sont partagés en deux portions par bande transversale, en sorte qu'ils paraissent avoir deux pus; les Loches (g. Cobitis); les Pæcilies, également sud-améril, dont la génération est ovovivipare, enfin les Cyprinodontes, il y a plusieurs genres (Cyprinodon, Lebias, Tellia, etc.). Ces iers ont des représentants dans le midi de l'Europe et en rie.

#### Ordro des Lépidosirèmes (1).

'ont des Poissons de l'Afrique intertropicale (Nil blanc, Moique, Gambie), et de l'Amérique méridionale (Brésil), que la

La bord du bâtiment le Zélé. Dans cette dérnière circonstance, le capident officiers et un matelot, qui mangèrent de la Bécune, furent pris bientôt l'an malaise indéfinissable; leur peau devint rouge, une paralysie engourdit tembres. Un chat qui avait mangé du même poisson succomba rapidement, accidents analogues ont été constatés dans beaucoup d'autres lieux. Penroyage de Cook, Forster a observé un Spare vénéneux aux îles Sandwich. Le secleratus de la Nouvelle-Calédonie n'est pas moins redoutable, et les ainsi que divers autres genres sont également dans le même cas. Dissons conservés dans la saumure donnent quelquefois lieu a des empoirats, et lorsqu'on s'en sert plus tard.

tenons de M. Berchon, des détails sur des accidents de cette nature, à bord de la corvette la Moselle, pendant une campagne faite de 8833 dans les mers du Sud, et qui furent dus à l'ingestion d'une espèce ne, pèchée dans la rade d'Arica au l'érou. On en avait conservé une mantité dans de la saumure pour en faire ensuite la distribution à l'équine en donna une ou deux à chaque homme; deux heures après une d'un rouge éclatant, accompagnée d'une brûlante chaleur et d'une ensible, se manifesta, et il y eut en même temps des troubles digestifs. uption disparut trois heures après son début sans avoir déterminé rien grave.

sus-classe des Dipnoi, Mutter.

singularité de leur caractère a fait classer par plusieurs nature listes parmi les Reptiles, ou plutôt parmi les Amphibiens, tant que d'autres les réunissent à la classe qui nous occupe. Quoince cette dissidence d'opinions perde une partie de son importance l'on admet que les Batraciens, qui sont des vertébrés and toïdiens, appartiennent au même sous-type que les Poissons, d'n'en est pas moins une preuve incontestable de la difficulté an laquelle nous jugeons souvent de la valeur réelle de certain caractères.

Les Lépidosirènes ont le corps anguilliforme, recouvert d'éca à contours arrondis, mais qui ne montrent cependant pas la sition cycloïde; leurs quatre membres sont réduits à autant de ments et disposés comme les membres des Abdominaux; ils ont nageoire impaire contenue par des rayons indépendants des a physes vertébrales, et qui commence au milieu du dos pou continuer sans interruption jusqu'à l'anus; leur ouverture le chiale est placée auprès de la nageoire pectorale, unique par coté, et recouverte par un opercule rudimentaire caché soi peau. Leur bouche est armée en avant de dents puissantes. Le narines communiquent, dans les espèces américaines, avec rière-bouche.

Ces animaux ont des branchies portées par des arcs branchies au nombre de cinq paires, et leur vessie natatoire qui est de allongée, vasculaire à sa face interne, entièrement pulmonifications de la l'arrière-bouche par une fente spéciale qui restà une petite glotte. Leur cœur a une oreillette divisée en deu une cloison incomplète; mais malgré cette apparence de dep il n'y a qu'un seul orifice auriculo-ventriculaire, et cet orifice dépourvu de valvules. L'intestin présente, comme celui des les stomes et de quelques autres Poissons, une valvule spirale, corde dorsale est persistante, de telle sorte qu'il ne se dével point de corps vertébraux distincts. Le crâne n'a point le des condyle qu'on lui connaît chez les Batraciens et chez les Manfères; il est monocondylé à la manière de celui des Poissons. È il n'y a pas d'oreille moyenne, et chaque labyrinthe est poi d'un otolithe.

Ces Poissons vivent dans les eaux douces, non-seulement de celles qui sont courantes, mais aussi dans les lacs et les marie où les grosses chaleurs de l'été amènent une dessiccation plus moins complète, et il paratt que, suivant les circonstances, ils pirent par leurs branchies ou par leurs poumons. Quoique désignement par leurs branchies ou par leurs poumons.

SILURES. 277

ts depuis une vingtaine d'années seulement (1), ils ont été de la t des anatomistes l'objet de recherches assidues (2), et leur acture est déjà très bien connue.

#### Ordre des Silures.

La Silures sont des poissons d'une apparence fort singulière, 🕯 se distinguent de tous les animaux de la même classe par pluers caractères importants. Leur peau n'a pas d'écailles vérita-, c'est-à-dire semblables à celles des Cténoïdes ou des Cy-Edes, mais seulement des plagues osseuses qui sont tantôt en it nombre, tantôt, au contraire, répandues sur tout le corps Imbriquées de manière à simuler des écailles proprement dites. Elques-uns sont tout à fait nus. Tous ont les nageoires disposées mme celles des Malacoptérygiens abdominaux, et le premier on de leur pectorale ainsi que celui de leur dorsale est puis-🖺 et articulé, de telle sorte qu'il peut se mettre en arrêt à la vo-🏴 de l'animal ; cette particularité, jointe à sa nature souvent re, en fait une arme redoutable. La tête est déprimée; les laires sont petits et rejetés en dehors, quelquefois même its à l'apparence de barbillons; la mâchoire supérieure est ipalement formée par les intermaxillaires; l'opercule manque suboperculaire.

Les caractères s'en ajoutent plusieurs autres tirés de la nature tuse du squelette et de sa conformation assez différente de celle poissons ordinaires. Les parties molles montrent aussi quels dispositions spéciales. Les Silures sont pourvus d'une vessie toire qui est en communication avec l'air extérieur par un areil attaché sous la première vertèbre, est souvent bipartie, sa paroi interne réticulée à la manière des poumons des niers Allantoïdiens. Cette vessie natatoire paraît même servir, certaines espèces, à la respiration aérienne, et la structure

Adanson a cependant connu les Lépidosirènes africains, et sa collection, ard'hui confondue dans celle du Muséum de Paris, en renfermait un exemetiqueté du nom de Tobal, qu'on trouve cité dans son Cours d'histoire na-lie, tel qu'il a été publié en 1844 par les soins de M. Payer (t. II, p. 165).

1) Owen, Transactions de la Soc. linn. de Londres, t. XVIII; 1839. — hoff (Leipsick, 1840). — Hyrtl (Prague, 1845). — Peters, Archives de Mul-1855. Les mémoires publiés par les deux premiers de ces anatomistes été reproduits dans les Annales des sciences naturelles.

qu'elle présente alors nous montre bien qu'elle répond au par mon des vertébrés supérieurs. On sait toutefois qu'elle mant dans beaucoup d'espèces de poissons ou qu'elle n'est, chez beu coup d'autres, qu'une simple poche hydrostatique (1).

L'ordre des Silures ne comprend pas moins de quatre centespèces, toutes propres aux eaux douces, et surtout répande dans les régions chaudes. L'Amérique méridionale abonde animaux de ce groupe ; quelques-uns sont estimés pour leur de mais la plupart sont en même temps dangereux à cause des bissures qu'ils font avec les gros rayons osseux de leur dorsale et leurs pectorales. Dans les pays très chauds le tétanos est fréquent la conséquence de la piqure des Silures.

Il y a deux familles principales de Silures: la famille des SIRIDES, dont le corps est en partie nu, et celle des LORICARIO ou Loricaires, etc., chez lesquels il est entièrement protégé des plaques osseuses, imbriquées et d'apparence squamifor Leurs espèces ont été décrites avec soin par M. Valenciennes d'Histoire naturelle des Poissons.

On ne connaît encore qu'un très petit nombre de fossiles que tenant au même ordre; mais il est possible que l'on doive recher de ces animaux, et comme formant la dégradation et de la même série, les *Céphalaspis*, qui sont des poissons très liers dont l'existence remonte à l'époque paléozoïque.

Nous avons en Europe une espèce de la première familie. Silure saluti (Silures glanis), appelé Wells et Schaid par les mands. Ce poisson manque à l'Espagne, à l'Italie, à la France l'Angleterre, mais on le trouve dans presque toutes les autres gions appartenant à la même partie du monde, et il existe dans le nord de l'Asie. Il devient grand, fournit, dans certiendroits, un bon aliment, et mériterait peut-être, malgré sa veité, d'être acclimaté dans les eaux stagnantes des tourbières de certains marais de la France.

Parmi les genres nombreux qui rentrent dans la même divisi nous citerons seulement celui des MALAPTÉRURES (g. Malaptera qui manquent de la nageoire dorsale rayonnée, et n'ont que l'i peuse, que l'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre d'

<sup>(1)</sup> La disposition pulmoniforme de la vessie natatoire est surtout érié chez les Saccobranches. On la retrouve d'ailleurs dans des poissons étrangers sous-ordre des Silures, tels que les Lépidosirènes dont les Lépisostées d'Amies.

Les Malaptérures se distinguent aussi par la complète nudité sur peau, et quoique l'on n'en connaisse qu'une seule espèce, seritent de former une tribu à part.

ette espèce est le MALAPTÉRUBE ÉLECTRIQUE (Malapterurus elecu), autrefois Silure électrique, qui doit son nom à ses propriétés trophores.

Malaptérure vit dans le Nil et dans le Sénégal; il est des rares poissons chez lesquels on constate la présence d'un reil électrique, et les Arabes de la région du Nil, qui ont ent l'occasion de constater la singulière propriété qu'il doit à disposition organique, lui donnent le nom très significatif de ch, qui veut dire tonnerre. Le Malaptérure a deux organes triques externes, recevant leurs nerfs des pneumogastriques, eux internes séparés des premiers par une aponévrose et rvés par les branches antérieures des nerfs spinaux. Ces organes situés sous la peau et s'étendent depuis la tête jusqu'en arrière nageoires ventrales (1).

#### Ordro des Ostéodérmes.

Poissons, dont la plupart des naturalistes font, à l'imitation de uvier, deux ordres distincts sous le nom de Plectognathes et de hobranches, se distinguent de tous les autres, non-seulement par varrerie de leurs formes, mais aussi par certaines particularités de structure anatomique qui les rendent faciles à reconnaître. la n'ont point d'écailles véritables comme les Poissons ordies, dont nous avons parlé plus haut sous le nom de Squamomes; leur peau est au contraire plus ou moins complétement fice, et si les corps durs qu'on y remarque ont parfois l'appaæ d'écailles, comme cela se voit chez les Balistes, ils n'en ont ais la structure. Le plus ordinairement ce sont des plaques uses dépendant du dermatosquelette, et c'est là un caractère ortant, que nous avons voulu rappeler par la dénomination téodermes. Toutefois plusieurs Lophobranches présentent sous apport une certaine diversité qui a fait aussi appeler Hétérones l'ensemble de ce groupe. Dans la classification de Blainville, ils portent ce nom, ils sont, il est vrai, associés aux Baudroies à se de la solidité imparfaite de leur squelette, et ils reçoivent aussi

<sup>)</sup> Il en a été donné des descriptions anatomiques par E. Geoffroy, par l'alenciennes et par M. Peters.

la dénomination de subosseux, parce que leur squelette n'acqui pas toujours la même dureté que chez les Poissons acanthoptes giens ou malacoptérygiens.

Cuvier réunissait la plupart des Poissons ostéodermes dans ordre des Plectognathes, auquel il attribuait pour caractères des colors maxillaire soudé ou attaché fixement sur le côté de l'interment au l

Les observations dont les Plectognathes ont été plus récenl'objet de la part de divers naturalistes ont montré que cette de téristique souffrait de notables exceptions, et quelques ichtiq gistes ont pensé que les différentes familles de Plectognathes vaient rentrer dans la série des Poissons osseux, tels que M. M. et d'autres les définissent sous le nom de Téléostéins. M. Agua contraire les en a séparés, et pour lui ces Plectognathes, ain les Lophobranches sont des Poissons ganoïdes, ce qui les dès lors à nos Rhombifères, aux Silures et aux Esturgeons lesquels ils paraissent pourtant n'avoir que très peu d'analogie

En effet, il est aussi facile de les distinguer de ces Pour que de ceux qui ont de véritables écailles, comme les Acantagrygiens et les Malacoptérygiens, et il nous semble préférable faire un groupe à part, auquel nous donnerons la valeur ordre.

Ce groupe sera partagé lui-même en quatre sous-ordres, qui p teront les noms de *Gymnodontes*, *Balistes*, *Coffres* et *Lopkobrand* Leurs espèces ont été décrites pour la plupart dans les trans récents de MM. Kaup et Hollard.

On connaît un petit nombre d'Ostéodermes fossiles; tous se des terrains tertiaires.

### Sous-ordre des Gymnodontes.

Ils ont de grosses dents agglomérées formant une sorte de le Perroquet ou de Tortue, et qui rappellent, en les exagin

ne, celles des Scares. Leur peau est épineuse, et les épines le supporte sont parfois très développées et très dangereuses. 'oissons ont la chair muqueuse et ordinairement vénéneuse. lupart ont la propriété d'introduire de l'air dans une sorte de très extensible qui s'étend sur toute la longueur de leur abdoet ils flottent alors à la surface de l'eau le ventre en l'air. nille des ORTHAGORISCIDES. — Ce sont les Moles (g. Orthaus, Mola et Molacanthus), singuliers poissons à corps écourté en e et comme discoïde, et à squelette osseux, mais ayant les s si laches qu'il offre peu de résistance, et que sa légèst des plus grandes. Linné en faisait des Tétrodons. C'est à oupe plus singulier encore que les autres qu'appartient le on Lune (Orthogoriscus mola), que l'on prend sur nos côtes. rme et la teinte argentée de son derme lui ont valu le nom lequel les pècheurs le connaissent. Sa chair n'est point ée; elle est remplie de vers intestinaux, et il y a aussi de nomparasites sur ses branchies ainsi que dans ses intestins. mille des DIODONTIDÉS. — Les Diodons (g. Diodon) et les dons (g. Tetraodon), vulgairement nommés Boursoufflus, Orbes w, etc., forment la seconde famille des Gymnodontes.

s premiers n'ont qu'une masse dentaire à chaque mâchoire, urs épines sont très fortes, ce qui les a fait appeler *Hérissons* et; chez les seconds, chaque dent est divisée sur la ligne mée, et il y en a dès lors quatre au lieu de deux; les épines sont lecup plus faibles.

la cité ces Poissons comme étant dépourvus d'apophyses euses ou comme ayant les lames dont ces apophyses résultent les autres Poissons divergentes entre elles, ce qui a été com-à l'anomalie connue sous le nom de fissure spinale ou spina bifida, erait ici une condition normale et constante. Nous avons constaté le une erreur. La saillie épineuse des neurapophyses ou hyses épineuses des Orbes épineux est bien divergente comme dit, mais au-dessous de la bifurcation qui existe entre ses branches il y a un véritable canal rachidien fermé comme des autres animaux vertébrés, et l'on a pris à tort la gouttière euse pour le canal vertébral lui-même.

ne particularité plus réelle et non moins curieuse observée chez mimaux consiste dans la brièveté de leur moelle épinière.

genre des Tétrodons fournit une espèce au Nil, mais toutes utres appartiennent aux eaux marines.

unille des TRIODONTIDÉS. — Elle ne renferme que le seul

genre Triodon, dont il n'y a qu'une espèce, le Triodon l ou macropterus, de la mer des Indes.

#### Sous-ordre des Balistes.

Les Balistes, ou la famille des BALISTIDÉS, répondent a linnéen des *Balistes*, dont les espèces, toutes marines et toujo ou moins remarquables par la beauté de leurs couleurs, sont nant divisées en plusieurs genres.

Ces Poissons ont le corps comprimé, deux rangées de de mâchoire supérieure et une à l'inférieure; celles-ci et leurs pondantes d'en haut sont incisiformes et proclives; la pécailleuse ou grenue, mais avec une sorte particulière d'qui n'est pas comparable à celles des Poissons squamo Leur première dorsale a ses éléments osseux disposés solt et arc-boutés à la fois sur le crane et sur la deuxième et le n'a parfois qu'un seul rayon, mais dans beaucoup d'ce rayon est suivi d'un petit nombre d'autres également requoique moins forts. Le squelette présente plusieurs aut ticularités assez curieuses.

Les Balistes appartiennent principalement aux mers des chaudes; leur chair est peu estimée; on dit même qu'elle gereuse dans certaines circonstances, principalement le ont mangé les animaux des coraux. On prend quelquefois côtes de la Méditerranée le Balistes capriscus, que l'on y par le nom de vieille.

# Sous-ordre des Coffres:

Les Coffres (g. Ostracion), dont on fait la famille des OS NIDÉS, sont plus bizarres encore que les Poissons qui préc le nom d'Ostéodermes leur convient encore mieux. Ils on la tête et le corps enveloppés dans une sorte de coffre ou osseuse formée par des compartiments réguliers, agencés avec les autres, comme de la marquetterie, et la forme de ainsi que des saillies ou pointes qui s'y développent, est plus ou moins singulière. Des ouvertures y sont percée bouche, les narines, les yeux, les onïes et l'anus, aussi l pour le passage des nageoires pectorales et des nageoires i La partie mobile de la queue joue, comme dans les autres pen arrière de cette enveloppe, mais le reste du squelette est dans son intérieur. Les Ostracions ou Coffres ont donc. co

parmi les mammifères, et comme les Tortues parmi les repin dermatosquelette bien développé, ce qui ne les empêche n plus d'avoir le névrosquelette ossissé.

Poissons ne viennent qu'accidentellement sur nos côtes, et nent à de très longs intervalles; ils appartiennent aux régions es; ils ont peu de chair et ne sont pas recherchés comme it; cependant comme leur foie donne beaucoup d'huile, on in tirer parti.

# Sous-ordre des Lophobranches.

espèces de ce groupe n'ont pas les branchies pectiniformes, u contraire disposées en houppes; c'est ce qui leur a valu n de Lophobranches. Leur organisation tout à fait particula nature osseuse de leurs téguments, ainsi que la forme lrique de leur corps permettent aussi de les distinguer aisé-Ce sont des animaux bizarres, inférieurs aux précédents par limensions, et dont les parties musculaires sont peu dévelop-On ne peut en tirer aucun parti comme aliment, et ils na éellement intéressants que sous le rapport zoologique.

males des Lophobranches portent les œufs de leur espèce s le moment de la ponte jusqu'au moment de l'éclosion. Ceux elques-uns sont collés à la face inférieure du tronc par une unce solide de couleur blanchatre. Ceux des Syngnathes et ippocampes sont reçus dans une poche d'incubation formée eux replis de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la peau, et placée en arrière de l'anus sous la la comparation de la com

sous-ordre des Lophobranches réunit une centaine d'espèces na fait deux familles: les PEGASIDES ou les *Pégases*, qui resent à quelques égards aux Coffres, et les SYNGNATHIDES : *Hippocampes* et les *Syngnathes*.

is avons dans nos mers et dans nos étangs salés du littoral spèce du genre des *Hippocampes* ou chevaux marins (*Hipposprevirostris*), et plusieurs Syngnathes des genres *Synphos-Syngnathus* et *Nerophis*.

#### IV. SOUS-CLASSE DES CYCLOSTOMES.

Cyclostomes, que l'on associe souvent aux Poissons cartilac, et plus particulièrement aux Plagiostomes, leur sont cepenrès inférieurs par l'ensemble de leurs caractères anatomiques, et ils ne leur ressemblent guère que parce qu'ils ont comme et plusieurs orifices branchiaux de chaque côté du cou. L'ensemble de l'organisation des Cyclostomes est établi sur un plan très de rent de celui des autres Poissons, et ils sont à la fois très inférient aux Plagiostomes et à tous les autres animaux de la même cha

Leur corps est cylindrique et tellement vermiforme, que cent d'entre eux (les Myxines) ont été pris pour des vers par Limés ont la peau muqueuse et sans écailles; manquent de nagel paires; ont la caudale peu distincte de la dorsale et de l'ante, leur bouche est entourée d'une grande ventouse à peu près dis laire et souvent armée de pointes cornées, ce qui leur par d'adhérer aux autres corps à la manière des sangsues.

Ces Poissons n'ont qu'un seul tube pour les narines, et ce qu'on a nommé évent, est tantôt terminé en un cul-de-sac, men communication avec l'arrière-bouche. Leurs branchies sont formées en espèces de sacs communiquant avec l'extérieur prouvertures multiples qui, dans certaines espèces, restent comment distinctes les unes des autres. Le squelette est cartile ou simplement fibreux, et la corde dorsale est persistante; le vité respiratoire est enveloppée par quelques cerceaux fibrocagineux d'une forme toute particulière, et la ventouse buccasoutenue par deux pièces aliformes d'une consistance analogicerveau est rudimentaire, et l'intestin a une valvule spirale.

Quelques-uns de ces animaux ont fourni à M. J. Muller & d'une excellente monographie anatomique (1).

On ne connaissait pas les jeunes des Lamproies. M. Augumüller a montré que les poissons de ce groupe subissent des tamorphoses, et il a reconnu comme étant les larves des Lamprodites sucets les Ammocètes, dont on faisait précédemment un gradistinct (2).

Les Branchiostomes, aussi appelés Amphioxes, dont nous sons un second ordre dans la sous-classe des Cyclostomes, n'e pas tous les caractères que nous venons d'indiquer; ils sont tout remarquables par une grande infériorité d'organisation. Ne parlerons d'abord des Lampètres ou Cyclostomes proprement

<sup>(1)</sup> Vergleichende Anatomie der Myxinoiden, in-4. Berlin, 1835. — Verschungen ueber die Engeweide der Fische. Ibid., 1844.

<sup>(2)</sup> Archives de physiologie, par J. Müller; 1856, p. 223.

#### Ordre des Lampètres (1).

sont les Poissons auxquels le nom de Cyclostomes était réservé opre avant que l'on eût observé les Branchiostomes, ce qui n'a u que dans ces dernières années, et la caractéristique que nous is d'établir leur est surtout applicable. On les divise en deux les.

famille des PÉTROMYZONIDÉS ou Lamproies se reconnaît à sence de sept paires d'ouvertures branchiales. Ses espèces ont l'évent en cul-de-sac; on les partage en plusieurs genres:

- 3 LAMPROIES (g. Petromyzon) sont:
- unes marines, comme la Grande Lamproie (*Petromyzon ma*, qui remonte de l'Océan ou de la Méditerranée dans nos ipaux fleuves et fournit un assez bon aliment, et la Lamproie Lits (*Petromyzon Omalii*) de la côte d'Ostende;
- i autres exclusivement fluviatiles, comme la LAMPROIE DE (Petromyzon fluviatilis); la LAMPROIE SUCET (Petromyzon Platun petit nombre d'autres espèces nord-américaines.
- is plusieurs localités de l'Allemagne les Lamproies fluviatiles si abondantes qu'on les fume et qu'on en porte au marché ottes semblables à celles des asperges. C'est un aliment pour lasses pauvres.

utres Lampètres peu différents par leurs caractères sont de rique méridionale ou de l'Australie. On en fait plusieurs genres. Ammocètes (autrefois le g. Ammocætes) sont plus petites et disque buccal. Il y en a en Europe et dans l'Amérique seponale; les nôtres ont été nommées Ammocætes branchialis et ocætes ruber; l'une et l'autre sont fluviatiles, et vulgairement nées par les noms de Lamprillon, Lamproyon, Civalle, Chae, etc. Cette coupe générique ne doit pas être conservée; les elles recherches de M. A. Müller, que nous avons rappelées aut, ayant montré que les Ammocètes ne sont que des larves amproies, ce qui explique en particulier comment on les e dans presque toutes les localités que fréquentent ces der-

famille des MYXINIDÉS est celle des Cyclostomes à palais ré; elle réunit deux genres distincts :

; MYXINES (g. Myxine) qui ont les ouvertures branchiales réu-

Lampetra, Ray, Synopsis piscium. - Cyclostomes, Duméril, etc.

nies extérieurement, et dont il n'y a qu'une espèce connue, la MYXINE GLUTINEUSE (Myxine glutinosa) de l'Océan boréal;

Les BDELLOSTONES (g. Bdellostoma) qui ont les ouvertures brachiales séparées; ce sont aussi des animaux marins, mais qui sui particuliers aux mers du Sud. Deux d'entre eux ont six paires du vertures et deux autres sept, ce qui a fait faire de ces derniers genre à part sous le nom d'Heptatrèmes. Une cinquième espècit reçu la dénomination générique de Gastrobronchus.

#### Ordre des Branchiostomes

Les derniers de tous les Poissons et ceux dont l'organissime reste sous l'état le plus simple et le plus inférieur, sont les Brachiostomes, dont les anatomistes se sont beaucoup occupé de ces dernières années. Ils manquent de nageoires paires, portest rudiment d'une nageoire impaire commune aux régions dors le ventrale, et ont le dessous du ventre un peu aplati et bimargique qui rappelle, jusqu'à un certain point, le pied abdominal certains Gastéropodes.

Ces singuliers Poissons ont la bouche inférieure ovalaire, et la garnie d'une couronne de filaments tentaculaires mobiles; corps est comprimé, atténué et presque semblable à ses extrémités; il est rigidule et élastique; leur peau est nue et élieurs yeux ne sont représentés que par une simple tache pignatire existant de chaque côté de la partie antérieure, et ils not pas de narines.

Les Branchiostomes manquent, en outre, d'orifices externes pulla sortie de l'eau qui s'introduit dans leur appareil respiratore, celui-ci a la forme d'un sac allongé; il est entouré par l'appareus vasculaire et se continue en arrière avec le tube digestif, commencavité branchiale des Ascidies. Cependant un grand nombre de prittes fentes branchiales font, en outre, communiquer le sac repiratoire avec la cavité viscérale, et il y a inférieurement un popar lequel l'eau désoxygénée est rejetée au dehors. Il paralt que les aliments, qui sont pris à l'état moléculaire, ne sont pas dégretis par les Branchiostomes, comme cela a lieu chez les autre vertébrés, mais qu'ils sont conduits de la bouche à l'estomac pu des courants dus à l'agitation des cils vibratiles dont la muqueus est ici pourvue. L'intestin est fort simple, et l'anus, qui est plat vers le tiers postérieur du corps, est ouvert sur le côté gauche de la nageoire anale.

e système vasculaire des Branchiostomes n'est pas moins siner. Il n'y a pas de cœur proprement dit, et l'on a quelqueproposé d'appeler Leptocardes (*Leptocardia*, Mull.) le groupe ne par ces animaux dans la classe ichthyologique. Toutefois il des points contractiles sur le trajet des vaisseaux sanguins. Ces nts sont même plus nombreux que chez les autres poissons par nature est musculaire.

I y en a un qui répond au cœur proprement dit; plusieurs tientila place des bulbilles des artères branchiales des Chimères, autre existe sur l'arc aortique; on en voit aussi un pour la me porte et un dernier est spécial à la veine cave.

\* sang est incolore.

£ foie est formé comme chez les animaux les plus inférieurs
 des cryptes adhérents aux parois de l'intestin, et les reins content en plusieurs corpuscules séparés les uns des autres et situés

 ▶ le voisinage du pore anal.

La disposition du squelette et celle du système nerveux ne monmi pas une moindre infériorité. On a dit que la moelle épinière
mi formée par une série de renflements allongés placés bout à
mi comme ceux de la chaîne ganglionnaire des animaux articuet que le cerveau proprement dit n'existait pas, ou qu'il était
mé par le premier de ces ganglions. Il paraît, en effet, qu'il n'y
mint de renflement cérébral bien distinct, ce qui est d'ailleurs
rapport avec la forme lancéolée de la partie antérieure du
les.

« portion céphalique du système nerveux fournit cependant paires de nerfs.

esquelette est réduit à la corde dorsale et à un anneau égaent celluleux entourant l'orifice buccal.

y a du tissu fibreux pour constituer le rudiment de charpente soutient les branchies.

état sous lequel restent les éléments histologiques dont sont situés les différents organes des Branchiostomes rappelle les is en voie de formation, tels qu'on les observe chez les emns des autres poissons, ou bien encore les tissus des animaux ieurs et ils conservent une simplicité analogue à celle que voit chez ces derniers.

unille des BRANCHIOSTOMIDÉS. — On n'en connaît qu'un genre, celui des Branchiostomes (Branchiostoma), aussi appelé hioxus, qui sont de très petits poissons à corps lancéolé, tout à étiolés, vivant dans le sable ou dans la vase, soit à la mer,

soit dans les étangs salins qui communiquent avec cette demite.

On les a observés dans un grand nombre de localités, principlement dans la Méditerranée: à Alger, sur les côtes de la Sid (près de Naples), à Nice et à Cette, dans l'étang de Thau de

On trouve aussi des Branchiostomes sur quelques points de côtes de l'Angleterre, de l'Écosse et de la Norwége, et l'on a signalé à Bornéo. Peut-être ces derniers sont-ils d'une autre este

Ceux d'Europe ont eux-mêmes été partagés en deux especielle Branchiostome des côtes d'Angleterre et de Norwége ou le chiostoma lanceolatum, qui répond à l'animal que Pallas a signalé comme un mollusque sous le nom de Limax lanceolatiet le Branchiostome de la Méditerranée, Branchiostoma lutrit dont la première indication est due à M. Costa.

Celui de Bornéo a été nommé Branchiostoma Belcherii.

L'organisation si singulière des Poissons de ce genre a été se cessivement étudiée par MM. Ratke, Retzius, Muller (2), de Qua fages (3), Kolliker, etc. La figure que nous en reproduisons empruntée au travail de M. de Quatrefages.



Fig. 43. - Branchiostome (\*).

- (1) Dans l'étang de Thau les Brachiostomes vivent à une profondeur per sidérable, et c'est en draguant dans la vase pour chercher des Siponcles et d'animaux inférieurs que nous les y avons découverts.
- (2) Ueber den Bau und die Lebenserscheinungen des Branchiostoma lubried dans les Mém. de l'Acad. de Berlin, pour 1854.
  - (3) Ann. sc. nat., 3° série, t. IV, p. 197; 1845.

<sup>(\*)</sup> Principaux organes du Branchiostama Inbricum. a. La bouche garale de cirrhet & B nas. c. Le sec brunchiul. d. l.e. pore abdominal. e. Portion rensses du tube digestif. f Gal cœcum hépatique. g. Portion grêle du tube digestif. h. La corde dursale, s. L'auret. A. Ared tique. s. Cœur artériel, m, m, Bulbilles des artères branchiules. n. Cœur de la veine core.

# DEUXIÈME TYPE.

#### ANIMAUX ARTICULÉS.

Da doit réserver le nom d'animaux articulés à une partie seulement de ceux que Cuvier et de Blainville ont nommés ainsi (1), dux qui ont le corps articulé et sont en même temps pourvus pattes formées elles-mêmes d'une succession d'articles, ce qui a fait quelquefois appeler Articulés condylopodes. Leur système veux est ganglionnaire, et il présente, indépendamment du veau, qui est sus-œsophagien, une chaîne placée au-dessous du al digestif. Tous ceux dont on a pu étudier le développement montré la disposition notocotylée ou épicotylée, c'est-à-dire qu'ils 1 pourvus, pendant la vie embryonnaire, d'une vésicule vitelanalogue à la vésicule ombilicale des vertébrés, mais placée : le dos, et non sous le ventre.

Sous les divisons en quatre classes principales: les Insectes prodes, les Myriapodes, les Arachnides et les Crustacés.

# CLASSE PREMIÈRE.

INSECTES.

endant longtemps on a étendu la dénomination d'Insectes xta à un grand nombre d'animaux sans vertèbres ayant bien certaine analogie avec les Insectes proprement dits, ou ctes à six pieds (Insecta hexapoda), mais que l'ensemble de scaractères anatomiques n'a pas permis de laisser dans la même e. Toutefois, dans les ouvrages de Linné et dans ceux de icius, le groupe des Insecta répond encore à l'ensemble des ulés proprement dits ou articulés condylopodes, tels qu'on léfinit aujourd'hui, et il n'est point limité aux vrais Insectes; iles Crustacés et les Arachnides en font-ils partie aussi bien que nsectes dont nous allons parler dans ce chapitre; et pour Lale, les Myriapodes sont encore de véritables Insectes, quoiqu'ils ignent à beaucoup d'égards de ces derniers et méritent, autant les Arachnides ou les Crustacés, de former une classe à part.

<sup>)</sup> Nous en parlerons en traitant du groupe des Vermes de Linné.

Les vrais Insectes doivent être définis des Animaux articular condylopodes, dont le corps est divisible en trois parties pini pales, la tête, le thorax et l'abdomen; qui portent une paire de tennes; peuvent avoir à la fois des yeux simples ou stemm formes et des yeux composés; ont les appendices bucci diversiformes, mais toujours réductibles à quatre éléments la machoires, mandibules et lèvre inférieure); montrent cont ment, du moins dans l'âge adulte, trois paires de pattes, une pa chaque segment thoracique; sont souvent pourvus d'une on deux paires d'ailes insérées sur le second et le troisième des ments dont il vient d'être question; respirent par des traché subissent, dans beaucoup d'espèces, des métamorphoses telles leur forme et certains de leurs organes, tant intérieurs qu'extéris diffèrent complétement dans leur apparence et leur disposition, vant qu'on les étudie dans la larve ou premier âge, dans la nym ou second age, et dans l'animal parvenu à son entier développen Ce n'est que dans cette dernière phase de leur existence que t des Insectes qui sont doués de la propriété de voler, sont pour de leurs ailes, et ce n'est également que sous cette forme sont aptes à la reproduction.

La présence constante de trois paires de pattes chez les Indarrivés à l'état adulte permet de distinguer aisément ces and d'avec les Arachnides qui en ont quatre paires, que leur restion soit pulmonaire ou trachéenne, et d'avec les Myriapodes en ont toujours un plus grand nombre. Leurs trachées et la for de leur corps les différencient suffisamment des Crustacés, dont respiration est branchiale ou simplement cutanée.

Le nombre des espèces qui composent la classe des Insectes très considérable; dans l'état actuel de la science, il s'élève à p de cent mille, et il reste encore beaucoup de ces animaux à det vrir. Nulle classe n'est aussi riche sous ce rapport; nulle n'est p intéressante par la diversité de ses instincts, par la multiplicité ses caractères zoologiques et par son action dans la nature.

Chaque espèce végétale nourrit souvent plusieurs sortes d'Inset et beaucoup d'articulés de cette classe sont carnivores. Il en est qui sont parasites des autres animaux, soit des animaux supérieurs oit des animaux inférieurs aériens ou même aquatiques. Plusie de nos parasites les plus incommodes appartiennent à la classes la la classe des Insectes.

Par compensation, il est un certain nombre de ces anima qui nous fournissent des produits fort utiles. Les abeilles, del s sont si curieuses à observer, nous donnent le mie la cantharide possède un principe vésicant d'une applirnalière en médecine; on extrait des cochenilles une lorante qui sert aussi en pharmacie : peu de classes nt autant d'intérêt, sous le rapport médical, que celle 8.

: de même sous le double point de vue de l'anatomie ysiologie; et si l'on se rappelle que les Insectes sont en ips les plus nombreux de tous les animaux, on com-'ils aient occupé tant de naturalistes éminents et donné iblication de tant d'ouvrages importants.

mpléter ce que nous avons dit en définissant cette is rappellerons en quelques lignes les particularités les



un insecte orthoptère (\*).

est insoluble dans la potasse caustique, ne se charbonne u comme les matières épidermoïdes et renferme sous 'état de combinaison, certains principes pigmentaires colorés et de nature huileuse. Son tissu, réuni à la

m de Chi-

le. a. yeux; b, autenues. T. Le thorax, comprehant: c, métathorax; d, métathorax; d, métathorax; d, nisothorax: f, g, h, les trois paires de pattes; l, le jambe s paire de pattes; m, le tarse, A B. L'abdomeu.

peau proprement dite, constitue un véritable dermato-squelett, dont les segments sont tantôt libres, tantôt coalescents, et forment les articulations extérieures, soit celles du corps, soit celles des membres. Pas plus que chez les autres animaux articulés, i n'y a ici de squelette proprement dit, et jamais les anneaux de corps n'ont d'axe central, comparable à la série des centres vertébraux des espèces d'un premier embranchement. Une analyminutieuse démontre dans chaque anneau différentes pièces, des la comparaison zoologique peut fournir d'excellents caractères.

Ces anneaux supportent des parties appendiculaires, insérées unes sur leurs arcs supérieurs, comme les antennes ou les alles les autres dépendant de leurs arcs inférieurs, comme les pièces buccales, les pattes proprement dites et les organes de copulation dits oviscaptes, etc.

Les pattes, dont le nombre est toujours de six, en trois paire chez les adultes, manquent parfois chez les larves, ainsi que l'epeut s'en assurer dans certaines espèces de Névroptères et Diptères; d'autres fois il y en a plus de trois paires, mais peut le premier âge seulement, ce qui dépend de la présence aux meaux abdominaux de fausses pattes mamelonnées, telles que le en voit chez beaucoup de chenilles ou dans certaines larves d'ménoptères.

Les différents articles dont se compose chaque patte d'un les parfait ont été nommés hanche, trochanter, fémur ou citibia ou jambe et tarse. Le tarse a un nombre d'articles varia suivant les groupes que l'on étudie; il est habituellement tempar une paire de griffes nommées ongles.

Les parties mobiles du corps des Insectes sont mues par muscles très multipliés. Ceux da système de la vie animont formés de fibres striées, et il en est de même de ceux de vie organique, particulièrement pour l'estomac et intestin.

Le canal digestif comprend, en arrière de la cavité buccale, desophage qui traverse le thorax, un jabot ou ingluviès, un gésiou proventricule, un estomac de succion qui manque à certain genres, un estomac proprement dit, appelé aussi ventricule, et un intestin ordinairement partagé en iléon, cæcum, côlon et rectum L'anus est toujours à la partie postérieure du corps; il manquinsi que la bouche dans la plupart des chrysalides ou nymphonactives.

La circulation a été niée chez les Insectes. Cuvier, dans un moire publié en 1798, a établi que les trachées, qui sont le

spiratoires de ces animaux, se rendant dans toutes les leur corps, le sang s'y trouvait vivifié sur place et n'avait

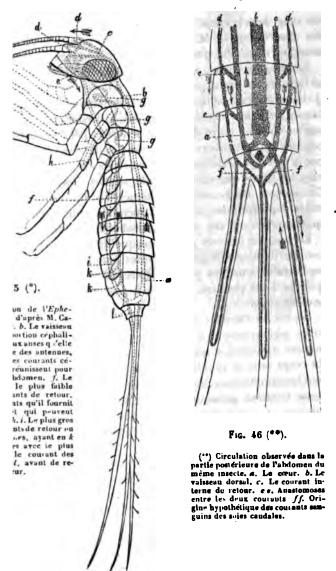

n de subir ce mouvement, comme il le fait chez les es autres classes; il a même contesté au vaisseau dorsal

le caractère de cœur allongé qu'on lui avait attribué. Cependus Swammerdam, Malpighi et d'autres anatomistes du xvir sièt s'étaient déjà fait une idée suffisamment exacte de la circulate du sang dans le corps des Insectes, et, postérieurement à Curia les observations de M. Carus et celles de plusieurs autres observateurs ont démontré que cet auteur s'était trompé.

Le vaisseau dorsal, agent principal de l'impulsion circulations etermine en avant par une aorte dite céphalique, dans laque il chasse le sang; celui-ci passe ensuite dans des espaces lacunial laissés entre les organes, forme plusieurs courants, qui revient sur les côtés du corps d'avant en arrière et pénètrent aussi dans lorganes appendiculaires et il rentre ensuite dans le vaisseau des par la partie postérieure de ce dernier. La circulation est plus actichez les larves que chez les sujets adultes. Les larves de quelque Coléoptères, les jeunes des Éphémères et des Semblides, les Unilles des Papillons, la laissent apercevoir plus facilement. Qui ques espèces ont des organes pulsatils disséminés.

Le sang est incolore, sauf dans quelques rares exceptions; me comme il charrie de petits globules graniformes, ses mouvement sont rendus sensibles par le déplacement de ces derniers. Que quefois il est verdâtre. Chez les larves des Chironomes, il est couleur rouge.

Les trachées sont les organes respiratoires des Insectes : ce sont tubes aériens ouverts à l'extérieur par des bouches latérales, que nomme stigmates, et qui se distribuent séparément dans l'intéridu corps sans se réunir en organes parenchymateux, comme font les ramifications bronchiques des animaux supérieurs; charterne trachéen présente deux membranes, l'une externe, l'attituterne, et, entre elles deux, un fil spiral analogue aux trachéeroulables des plantes, et dont l'élasticité conserve à la trachée disposition tubulaire.

Les espèces qui volent le mieux sont celles dont la respition montre aussi le plus d'activité, et l'on voit certains de d'animaux se gonfler d'air au moment où ils vont prendre leur esse Chez la plupart d'entre eux les tubes trachéens sont renflés pendroits en poches vésiculeuses dont les parois manquent du spiral. Ces poches ne se voient pas chez leurs larves. Les Insectes aérien ils ont des poils ou des faisceaux de poils pour retenir l'air et faire passer dans leurs tubes trachéens, ou bien encore des appedices branchiformes, qui flottent dans le liquide, y pompent l'aires pour l'aires passer dans leurs tubes trachéens de liquide, y pompent l'aires passer dans leurs tubes trachéens de liquide, y pompent l'aires passer dans leurs tubes trachéens de liquide, y pompent l'aires de l'aires passer dans leurs tubes trachéens de liquide, y pompent l'aires de l'aires de l'aires passer dans leurs tubes trachéens de l'aires passer de l'aires passer dans leurs tubes trachéens de l'aires de l'aires passer dans leurs tubes trachéens de l'aires passer dans leurs tubes trachéens de l'aires de l'air

dissolution et le font passer aux trachées. Ces appendices, dont

larves aquatiques de cerns Névroptères ou Diptères us montrent de fréquents emples, ont été appelés aues branchies, tubes aérinu, ou mieux encore branla trachéales.

Les sécrétions des Insectes très variées. Certaines burs répandues par ces imaux sont dues à des foleles arrondis situés sous **Eveloppe** cutanée. Les tades anales de différents mbes donnent une liqueur plosive (1); d'autres glansont phosphorescentes me celles des Élaters et Lampyres ou vers lui-La cire des abeilles est mie par des cryptes plasous leurs articles abdomaux : celle des pucerons et • cochenilles transsude de me la surface de leur corps.



Fig. 47. — Système respiratoire du Mantis religiosa (\*).

1) Nous tenons de M. le professeur François que son frère a été atteint d'une leute inflammation de la conjonctive, pour avoir reçu dans l'œil de la liqueur n Carabe inquisiteur dont il s'étalt rapproché pour le saisir.

Deprès Marcel de Series (Mémoires du Muséum d'hist, nat., 1818, t. IV, p. 379). — frachees des palpes maxillaires. b. Tiachées des gulètes, c. Trachées des mâchoires. d. Trachées de speles paxillaires. b. Tiachées de la lèvra inférieure. g. Trachées mandibulaires, leris autennaires. i. Trachées de la lèvra inférieure. g. Trachées mandibulaires, leris autennaires. i. Trachée circulaire qui se rend dans les yeux composés. k. Trachees guleires qui proviennent de la division de la trachée circulaire. l. Tronc externe des trachées artérielles, qui vont former la branche transversale, d'où part la trachée circulaire. Tronc interne des trachées artérielles, lequel se joint avec le tronc des trachées pulmonaires. n. Tronc des trachées pulmonaires avec les trachées artérielles. p. Trachées inelles qui se rendent dans la première paire de pattes. q. Continuation du tronc du certailles qui se rendent dans la première paire de pattes. q. Continuation du tronc du certailles qui etablit la communication des trachées artérielles se pulmonaires, laposition des truchées dans le première annean de l'abdomeu. u et ν. Trachées qui partent trachées pulmonaires pour se render duss les pattes. w. Ansstomoses des truchées artérielles réchées artérielles s'ansstomose avec la précédente, γ. Rumifications fournies par les trachées qui se rendent dans la troisième le de pattes. 2. Ramifications fournies par les trachées qui se rendent dans la troisième le de pattes. 2. Ramifications fournies par ces trachées artérielles atrachées artérielles des trachées des branches 4, va recevoir l'impression de l'air au mongon de l'ouverlées stigmates. 5 et 6. Trachées fournies par les troncs des trachées artérielles, et qui se fielles qui à l'aide des branches 4, va recevoir l'impression de l'air au mongon de l'ouverlées stigmates. 5 et 6. Trachées fournies par les troncs des trachées artérielles avec les troncs des trachées pulmonaires.

A part ces glandes, qui sont composées de cellules sphérique, les Insectes en présentent d'autres, principalement sur le tradu canal intestinal ou pour la reproduction. Celles-ci ne sont jant conglomérées à la manière des glandes principales chez les mébrés ou chez la plupart des mollusques. Ce sont des tubes, et y en a pour la sécrétion de la salive (glandes salivaires), ainsi pour la sécrétion biliaire et pour l'urine. Celles-ci sont plus ou nues sous le nom de vaisseaux de Malpighi. L'aiguillon des aboil est en communication avec une glande de cette forme, et il y a également une pour la sécrétion de la soie. Celle-ci est somp plus considérable qu'aucune autre; elle s'ouvre dans la la inférieure.

Le système nerveux se compose du cerveau et de la chaîne su intestinale qui lui est unie par l'intermédiaire du collier œsoph gien. On remarque fréquemment de grandes différences dans disposition de ce dernier, suivant l'âge des Insectes ou suivant le genre. Le cerveau donne naissance aux nerfs qui vont aux yent à ceux des antennes; il fournit aussi les nerfs stomato-gastriq qui se rendent aux organes de la digestion. Les nerfs de la bom naissent du ganglion sous-œsophagien; ceux des pattes des glions thoraciques, et ceux de l'abdomen, ainsi que des orgreproducteurs et des tarières ou oviscaptes, des ganglions abdanaux. Le dernier de ceux-ci est habituellement le plus volumin

Les organes des sens montrent aussi des particularités curied Les palpes buccaux, qui sont, pour ainsi dire, les tarses des appedices masticateurs, sont les principaux agents du tact; le gout side dans la bouche, et peut-être aussi dans ces palpes. Les tennes servent au toucher, mais elles ont pour mission spéciale percevoir les odeurs. Les yeux manquent rarement, et, comme été dit plus haut, ils peuvent être de deux sortes, lisses ou composité dit plus haut, ils peuvent être de deux sortes, lisses ou composité dit plus haut, ils peuvent être de deux sortes, lisses ou composité coup d'Insectes produisent des bruits déterminés et qu'ils s'appelle et se répondent; mais on n'en connaît pas le siège d'une manifique pour précise. On a cependant observé, à la tête de certains Orthopten une poche auditive pourvue d'un petit tympan.

Classification. — Les dénominations dont on se sert aujourd'appour désigner les différents ordres de la classe des Insectes ont imaginées par Linné; elles sont tirées des principales particularique présentent les ailes: Coleoptera (élytres ou ailes en étales en 1735; Henciptera (ou denni-élytres), en 1742; Aptera sans ailes, en 1744; Hymenoptera (ailes membraneuses) et Neuroptera (ailes

rvures), en 1748; Diptera (deux ailes), en 1767. La dénominad'Orthoptera (ailes droites) n'a été proposée que plus tard, le naturaliste français Olivier, et il en est de même de plurs autres, d'ailleurs moins importantes; quelques-unes sont à Latreille; elles ont principalement trait à des divisions du spe linnéen des Aptères.

his revenons à la classification du naturaliste suédois.

a circonscription qu'il a donnée à chacun de ses six ordres pour quelques-uns différente de celle qu'ils ont reçue plus tard. Les Coléoptères de Linné renferment non-seulement nos Co-wères actuels, mais aussi le genre Forficule, que l'on a rapporté puis aux Orthoptères ou dont on a même fait un ordre à part. Les Hémiptères, L. sont non-seulement nos Hémiptères d'aujour-ui, mais encore une partie de nos Orthoptères (Blattes, Mantes et Blons).

les Lépidoptères, L. ont conservé leurs limites. Linné en reconmait trois genres principaux sous le nom de *Papilio*, *Sphinx* et thena.

les Neuroptères, dont le nom a été changé depuis lors en Nélières, sont délimités comme de nos jours.

LES HYMÉNOPTÈRES ont également conservé leurs limites.

len est de même des Diptères.

punt aux Aptères, ils renferment non-seulement les véritables octes aptères, c'est-à-dire les hexapodes privés d'ailes, mais ure le reste des animaux articulés condylopodes, et par conuent les Myriapodes, les Arachnides et les Crustacés, qui n'en été séparés que plus tard, principalement par Olivier, Lamarck, reille et de Blainville. Les Aptères formaient donc alors une ciation fort disparate. On en jugera par la liste suivante des res que les naturalistes linnéens y ont associés. Ils sont groupés trois catégories:

- . Ceux qui ont six pattes et dont la tête est distincte du thorax; sont les *Hexapodes aptères* des auteurs français (g. Lepisma, Poz, Termes (1), Pediculus et Pulex).
- Ceux qui ont de huit à quatorze pattes et dont la tête et le mx sont réunis (ils répondent à nos Crustacés et Arachnides et partagés en genres, sous les noms suivants: Acarus, Hydrachne, mea, Phalangium, Scorpio, Cancer, Monoculus et Oniscus).
- L'Ceux qui ont un grand nombre de pattes et dont la tête est

Des Termites out été plus tard reportés parmi les Névroptères.

distincte du thorax (on en a fait plus récemment la classe des ly riapodes): g. Scolopendra et Julus.

Malgré le respect que les disciples de Linné avaient pour l'éfice élevé à la science par leur mattre, l'un d'eux, Fabric mort en 1807, professeur d'histoire naturelle et d'économie ma à Kiel, essaya de réformer la classification entomologique dont venons de rappeler les bases. Linné, et à son imitation, de Gerré Geoffroy (2) et beaucoup d'autres avaient mis en première les caractères tirés de la forme des ailes; Fabricius eut reconceux que l'on peut obtenir de la conformation de la bouche. De ses importants ouvrages, Fabricius comprend encore sous le d'Insecta les Insectes proprement dits, c'est-à-dire à six put et les Arachnides, les Crustacés ainsi que les Myriapodes, admet treize ordres ou groupes principaux de ces animaux que appelle des classes. En voici une énumération, dans laquellem avons eu soin d'indiquer leur correspondance avec les ordadmis par Linné.

- 1. ELEUTHERATA: mâchoires nues, libres, palpigères (ce les Coléoptères).
- 2. ULONATA: màchoires couvertes par une galette obtustiobe (ce sont les Orthoptères actuels).
- 3. SYNISTATA: mâchoires coudées à leur base et soudées les lèvres (les *Névroptères* de Linné, moins les Libellules, mais les Termites et même les Thysanoures).
- 4. PIEZATA: màchoires cornées, comprimées, souvent allong (les Hyménoptères).
- 5. Oponata : mâchoires cornées, dentelées; deux palpes Libellules et genres analogues).
- 6. MITOSATA: mâchoires cornées, voûtées, non palpigères Myriapodes).
- 7. Ugonata : màchoires cornées, armées d'un crochet (Arachnides dites pulmonaires).
- 8. Polygonata : six palpes dans la plupart des cas; machois nombreuses situées en dedans de la lèvre (les Crustacés isopodes brachiopodes de Latreille).
  - 9. Kleistognatha: mâchoires nombreuses situées en dehors
- (1) Entomologiste suédois auquel on doit un ouvrage considérable intendements pour servir à l'histoire des Insectes, 7 vol. in-4. Stockholm. 178. 1778.
- (2) Auteur de l'Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris, 2 vol. in-6 Paris, 1764.

e et fermant la bouche (les Crustacés décapodes brachyures). Exochnata: mâchoires nombreuses en dehors de la lèvre wertes par les palpes (les Crustacés décapodes macroures).

GLOSSATA: bouche munie d'une langue spirale située entre lipes redressés (les Lépidoptères).

REINGOTA: bouche formée par un rostre à gaine articulée lémiptères actuels et les Puces).

ANTLIATA: bouche formée par un suçoir sans articulations iptères, les Poux et les Arachnides dites trachéennes).

t là plutôt un système entomologique qu'une classification nent naturelle, et le principal ouvrage de Fabricius porte st le titre d'Entomologia systematica. Il avait été précédé de qu'il a intitulé: Systema entomologiæ. Quoique la sériation pupes y soit souvent intervertie et qu'il n'y soit tenu aucun e de la valeur des caractères fournis par les ailes et les méphoses, cette classification, indépendamment des beaux et travaux descriptifs de son auteur, a cependant rendu rvices à la science, et elle a joui, même en France, d'une réputation; elle a en même temps conduit à une connaisplus exacte des nombreuses variations que présentent les buccales des Insectes. On peut néanmoins lui reprocher perdu de vue ce que ces parties ont de commun elles et d'avoir ignoré, ce que d'ailleurs Savigny a déi bientôt après dans un remarquable travail, que les mêmes lices se retrouvent dans la bouche des différents ordres d'Inquelle que soit la disposition de cet organe. Le bec suceur punaise et la bouche si propre à broyer d'un carabe ou d'un sont formés des mêmes éléments, et leurs différences, en nce fondamentales, ne sont que des différences dans la ou dans la disposition des parties; les mêmes éléments anaies s'y retrouvent, mais ils y sont diversement modifiés sui-'s usages auxquels ils doivent servir.

ailes ou la bouche peuvent, comme on vient de le voir, r séparément des bases pour une classification systématique sectes. Il est un autre ordre de caractères qui, sans conduire ivisions aussi multipliées, peut être également employé, c'est sidération des changements plus ou moins complets que ent les Insectes pendant la durée de leur vie; on a donné à angements le nom de métamorphoses.

ı des Insectes qui ne subissent aucun changement et n'éprou-

'émoires sur les animaux sans vertebres, in-8. Paris, 1816.

vent aucune métamorphose depuis le moment de leur éclain jusqu'à celui de leur mort (Insecta ametabola de quelques autest Tels sont les Lépismes, les Podures, les Poux, les Ricins quelques autres encore. Ils n'acquièrent point d'ailes, il et u mais on ne les voit jamais sous la forme de chenilles ou de la vermiformes, comme les jeunes des coléoptères, des Parille des Mouches ou de tant d'autres; il semble qu'ils naissent à l'éta nymphes, et que, par un arrêt de développement qui compent précocité dont ils sont doués sous ce rapport, il leur soit impusible de parcourir en entier la courbe ascendante que travacceux des Insectes auxquels nous venons de les comparer.

D'autres ont des demi-métamorphoses, et on les a quelque appelés, à cause de cela, *Insecta hemimetabola*. Ils naissent son forme de nymphes aptères et acquièrent, en se développant, des ordinairement complètes et qui leur permettent presque tout de s'élever dans les airs. Les Hémiptères et les Orthoptères, tels que les définit aujourd'hui, sont plus particulièrement dans ce can

D'autres enfin, et ce sont les plus nombreux, ont des métant phoses complètes; ils apparaissent sous l'état de larves ou de nilles vermiformes, n'ont que plus tard l'abdomen bien distint thorax, et, comme les vraies nymphes, ils passent même la pérainsi nommée dans l'état de pupes ou chrysalides. Ce n'est et térieurement qu'ils ont des ailes, qu'ils peuvent s'élever dans ret qu'ils se recherchent pour se féconder, afin d'assurer la pétuité de leurs espèces. On les a nommés *Insecta metabla*. Coléoptères, les Lépidoptères, les Hyménoptères, les Névroptet les Diptères subissent tous des métamorphoses complètes.

Dans quelques-uns de ces groupes, on voit cependant certigenres dont les femelles ou même les deux sexes semblent me s'élever au delà de l'état de nymphe, quant à la forme extérier mais acquièrent toutefois, comme les Insectes sans métamorphes leur entier développement en ce qui concerne les organes gérateurs. Les femelles des Lampyres ou Vers luisants nous en offiun exemple, et nous aurions pu rappeler, à propos des Insecte demi-métamorphose, que les deux sexes des Punaises du gen Acanthie restent dans une condition également inférieure comrativement aux autres Insectes de la famille des Cimicidés.

Un fait plus singulier en apparence est celui des Diptères applés pupipares, qui naissent à l'état de nymphes, tandis que l'autres Insectes du même ordre se montrent d'abord sous la ford de larves vermiformes; ces Insectes sont vivipares, et l'on consti

ent que, pas plus que les autres Diptères, ils ne manquent du lère larvaire; seulement ils passent leur premier état dans les es internes de la mère, et leur première métamorphose s'est accomplie lorsqu'ils sont mis au monde. Doit-on supposer le nouvelles observations embryogéniques plus suivies mont que l'état vermiforme des Insectes à demi-métamorphose ou métamorphose a échappé aux investigations des naturalistes, e, comme l'induction semblerait devoir le faire supposer, cet xiste aussi chez eux, mais qu'il a déjà cessé avant qu'ils ne it de l'œuf? C'est là une question trop grave pour que nous hions à la résoudre par une simple hypothèse, mais il nous i convenable de la soumettre aux naturalistes comme pouvant ettre sur la voie de curieuses remarques.

fait que certains Insectes, appartenant, par la conformae leur bouche et par la nature de leurs métamorphoses à oupes pourvus d'ailes, sont cependant privés de ces or-, ou ne les ont que sous une forme tout à fait rudimentaire, duit à penser que les Aptères hexapodes de Linné, qui sont ritables Insectes, devaient peut-être être associés, et cela d'après isidération de leur bouche ou de quelques autres caractères, roupes ailés auxquels ils ressemblent sous ces derniers rts. L'ordre linnéen des Aptères a dès lors été abandonné, et nres Hexapodes qu'il renferme ont été répartis entre les aurdres, dont ils paraissent, en effet, n'être pour la plupart que rmes inférieures. Fabricius a déjà établi, et d'une manière eureuse, plusieurs de ces rapprochements; sa classification encore plus de valeur qu'elle n'en a, si, en faisant cette réion, il avait en même temps séparé d'avec les Insectes hexales différents Insectes aptères de Linné qui ont plus de six et forment aujourd'hui les différentes classes des Myriai, des Arachnides et Crustacés.

tenant compte, autant que possible, des trois ordres de parnités que nous venons de rappeler et que l'on constate en ant les ailes, la bouche ou les métamorphoses des Insectes, et ssociant les caractères différentiels dus à l'étude des principaux les de ces animaux, faite par différents anatomistes, on reconlusieurs séries primordiales dans cette classe, et, en faisant lacune de ces séries un ordre à part, on arrive à distinguer u sept ordres d'Insectes, dans chacun desquels il peut y avoir espèces pourvues d'ailes et d'autres, en général moins nomles que les précédentes, toujours dépourvues de ces organes.

|                        | Ordres dénommés d'après la<br>considération des ailes.                           | Groupes aptères se rapportent<br>orures de la colonne présis |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| INSECTES<br>HEXAPODES. | COLÉOPTÈRES,<br>OATHOPTÈRES et NÉVROPTÈRES (1)<br>HYMÉNOPTÈRES,<br>LÉPIDOPTÈRES. |                                                              |
|                        | Hémiptères                                                                       | Poux, Podures, Puces, Nyctdribles.                           |

C'est conformément à la sériation établie dans le tablem dessus que nous parlerons des différents groupes de la classe Insectes. Cette méthode s'éloigne, sous quelques rapports, de de Latreille que nous rappellons en note (2). La principale différent vient de ce que le célèbre entomologiste français, reconnais avec Fabricius que les Hexapodes aptères de Linné différent au blement les uns des autres par la conformation de leur bord n'a pas cherché à les rapporter aux groupes d'Insectes ailés dons sont voisins et qu'il en a fait plusieurs ordres à part. Une autre férence tient à ce que Latreille a laissé parmi les Insectes, et con en constituant le premier ordre, les Myriapodes, dont il faut, contraire, faire une classe distincte.

#### Ordre des Coléoptères.

Les Coléoptères forment le groupe le plus important de tout classe des Insectes, et il n'est point d'ordre d'animaux qui l'ferme autant d'espèces. Dans l'état actuel de la science, on bi connaît près de soixante-quinze mille. Ces animaux subissent métamorphoses complètes, et ils ont les parties de la bou disposées pour broyer, et formant distinctement un labre, paire de mandibules, une paire de mâchoires et une lèvre is

- (1) Il est difficile d'établir des différences bien précises entre les Orthopiet les Névroptères.
  - (2) Latreille admet douze ordres d'Insectes, savoir :
- 1. Les Myriapodes.
- 2. Les Thysanoures (Lépismes et Podurelles).
- 3. Les Parasites (Poux et Ricins).
- 4. Les Suceurs (Puces).
- B. Les Coléoptères.
- 6. Les Orthoptères.

- 7. Les Hémiptères.
- 8. Les Névroptères,
- 9. Les Hyménoptères.
- 10. Les Lépidoptères.
- 11. Les Rhipiptères (Stylops).
- 12. Les Diptères.

ure. La lèvre inférieure et les mâchoires ont des palpes. C'est rtout à la forme de leurs ailes supérieures que l'on reconnaît les léoptères. Elles sont résistantes comme le reste du corps, en pres ou étuls chitineux, rapprochées l'une de l'autre au-dessus la partie postérieure du corps et disposées de manière à retwir, comme le ferait une cuirasse bipartie, l'abdomen, dont les seux supérieurs ont peu de résistance, ainsi que les ailes de la conde paire, qui sont membraneuses et repliées transversalement idant le repos. Leurs larves ont la tête distincte et sont le plus rent hexapodes. Leurs nymphes sont inactives et enveloppées me membrane lâche qui laisse apercevoir les organes de l'animal fait.

In doit à M. Straus Durkheim une excellente anatomie du Hanon ordinaire pris pour type de l'ordre des Coléoptères (1).

les Insectes sont, les uns phytophages (1), les autres au conre zoophages, et quelquefois même essentiellement carnassiers, ame les Carabes (2). La plupart vivent à terre, mais on en conl aussi d'aquatiques, tels que les Dytisques, les Gyrins, les irophiles, etc.

luelques auteurs portent à une soixantaine environ le chiffre familles qu'ils admettent dans l'ordre des Coléoptères; d'aul n'en reconnaissent qu'un moindre nombre. La plupart sont intenant d'accord pour abandonner leur répartition en sousres, d'après la considération du nombre des articles des tarses, qui avait conduit à former quatre groupes de Coléoptères, pir: les *Pentamères*, ayant cinq articles à chaque tarse (3); les *Veromères* (4), dont les quatre tarses antérieurs ont cinq articles

l) Considérations générales sur l'anatomie des animaux articulés. Paris, 1828, i, avec pl.

<sup>2)</sup> Les Hydrophiles présentent un caractère inverse de celui que nous ont stré les Grenouilles. C'est pendant leur premier état qu'ils sont carnivores, sur larve, vulgairement appelée ver assassin, a le canal intestinal plus court l'adulte qui se nourrit de substances végétales. Il n'est pas rare de voir les es des Hydrophiles attaquer les Poissons, et plus particulièrement les Cyprins le; elles contribuent par leur voracité à dépeupler certains étangs.

<sup>3)</sup> Cicindeles, Carabes, Dytisques, Gyrins, Staphylins, Sternoxes, Buprestes, pins. Cébrions, Lamyres, Mélyres, Clairons, Ptines, Lyméxylons, Mastiges, probots, Boucliers, Scaphidies, Nitidules, Dacnés, Dermestes, Byrrhes, Dryops, hophiles, Sphéridies, Scarabées, Mélolonthes ou Hanuetons, Cetoines, Lucanes, sales.

<sup>1)</sup> Pimélies, Blaps, Ténébrions, Diapères, Cossyphes, Hélops, Cistèles, OEdé-

et les deux postérieurs quatre seulement; les Tétranères (1), qui n'esq que trois.

: Quelques genres seulement méritent de nous occuper :

1. Les Céroires (g. Cetonia, Fabr.), qui servent de type à la mille des Cétonidés, de la grande division des Pentamères la cornes, sont nombreuses en espèces. L'une d'elles, la Céroure (Cetonia aurata), qui est un bel Insecte vert cuivré très répende Europe, passe, dans quelques parties de la Russie pour un plique contre la rage (3):

D'après M. Mandileny, on se borne, dans les gouvernements Tchernigof et de Saratof, à étendre de la poudre de cétoins une tartine de pain beurré que l'on mange.

Au dire de M. Rogdanow (4), certains chasseurs des gouvernents de Voronége et de Koursk ont l'habitude de donnt temps en temps à leurs chiens une moitié de Cétoine misse poudre et mêlée à du pain ou à un peu de vin; ils considérette préparation comme un préservatif de la rage.

MM. Sauvan et Alquié ont proposé d'employer la poude Cétoines contre l'épilepsie.

- 2. Lucanes ou Cerfs volants (g. Lucanus, L.). Ce sont auxi Pentamères lamellicornes; ils ont été autrefois utilisés en 4 macie; on faisait entrer, dans certaines préparations, la pouls leurs longues mandibules.
- 3. VÉSIGANTS. Les Insectes vésicants ou épispastiques fois une famille de la division des Hétéromères; on les nommes Cantharidés (5) ou Méloidés. Ils constituent une vingtaine de gent dont trois méritent plus particulièrement de nous occuper; ce ceux des Cantharides, des Mylabres et des Méloes.

mènes, Myctères, Lagriaires, Pyrochres, Mordelles, Notozes, Hories, Méles, tharides, Mylabres.

CANTHABIDES (g. Lytta, Fabricius). Elles ont le corps assez d

- (1) Bruches, Attelabes, Brentes, Brachycères, Charangons, Lixies, Ryachi Calandres, Scolytes, Paussus, Bostriches, Monotomes, Lyctes, Mycsisphi Priones, Capricornes, Lamies, Leptures, Sagres, Criocères, Hispes, Gribel Chysomèles, Galéruques, Erotyles.
  - (2) Eumorphes, Cocinelles, Psélaphes, Clavigères.
- (3) Guérin, Revue et mag. de 2001; 1851, p. 60, et 1855, p. 342,—id. Curend. hebd., t., XL, p. 1371; 1855.—Mandileny, Revue et Mag. de 2001; 1
  - (4) Compt. rend. hebd., t. XLV, p 727.
  - (5) Quelques auteurs désignent par ce nom les Carabidés en Carabes.

te courte; les couleurs diversifiées, souvent métalliques, et les mes droites, filiformes, au moins aussi longues que la tête et

reselet; leurs ailes membraneuses sont res et recouvertes, pendant le repos, les élytres qui sont aussi longues que lomen. Ces Insectes ont le vol léger. I en connaît une trentaine d'espèces, se des parties chaudes ou tempérées

is des parties chaudes ou temperees deux continents.

L'ANTHARIDE A VÉSICATORES (Lytta vesi-

ria), dite aussi Cantharide ordinaire, offile ou des boutiques, est d'un beau vert effets métalliques, avec les antennes es et une ligne profondément enfoncée



Fig. 48. — Cantharide ordinaire.

le milieu de la tête ainsi que sur le corselet, et de plus deux rures longitudinales vers le bord interne des élytres qui sont ment guillochées. Elle est longue de 0,020 (1).

st insecte est recherché à cause des propriétés actives dont doués ses téguments. On le trouve principalement dans les ons voisines de la Méditerranée: en Italie, dans le midi de la ice et en Espagne; c'est surtout sur les frênes qu'il se tient, et mange les feuilles. On le prend aussi sur les lilas et les troènes, sen moindre quantité. Le chèvrefeuille et le sureau peuvent égamt en nourrir. Il manifeste sa présence en dépouillant les arbres issi par la forte odeur de souris qu'il répand. Il y a également Cantharides de cette espèce en Hongrie, en Allemagne, en Russie ême en Sibérie. En Angleterre, elles se montrent accidentellet; en 1837, elles ont été abondantes dans l'Essex et dans le Suf-Il en va parfois en Belgique pendant les étés chauds; leurs ims s'abattent alors sur les arbres dont elles aiment les feuilles s les dépouillent en peu de temps.

principe actif des Cantharides a reçu de Robiquet le nom de haridine (2). C'est une substance non azotée ayant pour for-

Plusieurs entomologistes ont donné des détails étendus sur cette espèce. Voir ipalement: Audouin, Prodrome d'une histoire naturelle chimique, pharmaque et médicale des Cantharides (Thèses de la Faculté de médecine de Paris; n° 172, et Ann. sc. nat., 1<sup>re</sup> série, t. IX, p. 31, pl. 42 et 43). — Brandt treburg, Mediz. zool., t. II, p. 116, pl. 18, fig. 1-6, et pl. 19 (anatomie). Robiquet, Ann. de chimie et de physique, t. LXXVI, p. 302. — Regnault, t. LXVIII, p. 159. — Gerhardt, Traité de chimie organique, t. IV, 5.

mule C<sup>10</sup>H<sup>6</sup>O<sup>4</sup>. On l'obtient en épuisant les Cantharides par l'àcool dans un appareil de déplacement, et l'on chasse ensait l'alcool par distillation.

La poudre obtenue en concassant les élytres et les parties de ces Coleoptères a une action vésicante très énergique. On l'apploie le plus souvent sous forme d'emplâtres, de vésicatoires, de on s'en sert aussi pour préparer des taffetas vésicants, du papié épispastique, etc.

Il résulte des expériences dont cette substance a été l'objequ'elle cause une violente irritation des parties sur lesquelles d'applique; elle agit aussi intérieurement, soit qu'elle se soit à troduite dans l'économie par absorption cutanée, soit qu'on l'ingérée dans l'estomac avec les aliments ou sous la forme teinture. Orfila, Schubarth et Wibmer, qui ont plus particulièment étudié ses effets en expérimentant sur des chiens, ont connu qu'elle détermine une affection particulière du systèmerveux. Injectée dans le système vasculaire, elle cause le tétant introduite dans l'estomac, elle le rend insensible; son action porte principalement sur la vessie et sur les organes génits qu'elle excite d'une manière spéciale.

C'est à cause de cette propriété que la teinture de cantharise été employée comme aphrodisiaque. Dans un grand nombre de elle a déterminé les accidents les plus redoutables, souvent ma la mort.

Elle agit sur beaucoup d'animaux comme sur l'homme. On cependant une observation de Pallas d'après laquelle les hérisses seraient insensibles à ses effets.

Le contact seul des cantharides pourrait avoir des effets dans reux; on ne procède donc à leur récolte qu'après avoir pris certain précautions. On ébranle les arbres le matin, alors que les Inset sont encore engourdis, et on reçoit les Cantharides sur des ling en ayant soin de ne pas les toucher. La personne qui secone la arbres est elle-même gantée et masquée.

Avant de mettre ces animaux à dessécher et de les renferdans des vases, on les asphyxie en les exposant à la vapeur vinaigre ou en les plongeant dans ce liquide. M. Lutrand a prop d'y substituer des vapeurs d'éther ou de chloromorphe, qui en même temps une action antiseptique.

Dans les pharmacies et dans les collections d'entomologie, l'Cantharides ne résistent pas plus à la destruction que les au insectes, mais leurs fragments conservent indéfiniment les p

iétés vésicantes qui les font rechercher; on en a employé dont tonservation remontait à quarante ans et plus. Toutefois les matharides fratches sont préférables aux autres. La plus grande mie de ces Insectes que l'on reçoit en droguerie nous viennent les pagne.

Leur désagrégation partielle est le résultat des attaques dont es sont souvent l'objet de la part de plusieurs insectes différents, mui lesquels on cite l'Anthrenus museorum, l'Hoplia farinosa, le mea flavi frontella et un Acarus.

Pour les conserver, on a recours au mercure, au camphre, etc. Parmi les autres espèces du même genre, on cite les suivantes imme ayant des propriétés analogues à celles du Lytta vesicatoria: Lytta vittata, atrata, marginata et cinerea, de l'Amérique septennale;

Lytta atomaria, du Brésil; L. adspersa, L. cavernosa (1) et L. Cour-

CANTHARIDE POINTILLÉE (Lytta adspersa, Klug.), qui a été ob-

Egita rufipes, de Java et de Sumatra;

Lytta cærulea ou gigas, de Guinée;

Lytta violacea, de l'Inde;

Lytta syriaca ou segetum, d'Arabie.

bée à Montevideo par M. Courbon, a présenté à ce médecin particularité fort curieuse, et qui devra la faire rechercher avec LElle exige moins de temps que la Cantharide des boutiques produire la vésication, et, ce qui n'est pas moins important, n'occasionne aucune irritation des organes génito-urinaires. Voici comment M. Courbon rapporte les observations qui lui appris cette particularité : « Durant les années 1853, 1854 et **p,** j'eus à traiter, à bord du brick le Chasseur, un homme atteint patite chronique bien caractérisée qui, à des intervalles plus moins longs, passait à l'état aigu. Alors il y avait fièvre, **Enant** quelquefois par accès le soir; gonflement de l'hypomdre droit, et douleur atroce dans cette région, douleur arrachait des cris au malade et le forçait à se tenir en ble. Ce symptôme de douleur cédait toujours, comme par entement, à l'application d'un ou de deux larges vésicatoires ints, loco dolenti, tellement qu'à la fin le malade réclamait

Elicauta cavernosa, Reiche.

ylta vidua, Courbon, Compt. rend. hebd. 1855, t. XLI, p. 1005; non — idua, Klug; Cantharis Courbonii, Guéria, Revue et Mag. de zool.; 55, p. 590.

l'action de ce moyen aussitôt qu'il sentait le retour de ses se frances. Or, sur ce malade s'opéra le plus souvent la vésicie au moyen de la Cantharide pointillée. A chaque fois l'action produite sans qu'il y eût aucune irritation du côté des ogénitaux. Mais deux fois où, à défaut de Cantharide pointilé j'employai la Cantharide officinale, le malade eut à souffir à l'action du médicament sur les organes urinaires.

» Depuis que j'eus reconnu l'intéressante propriété de la tharide pointillée de Montevideo, je l'employai toutes les sois j'ordonnai un vésicatoire. Ainsi j'en fis usage six fois dans le de sciatiques rebelles siégeant soit d'un côté seulement, soit deux côtés, et qui ne cédèrent qu'à l'emploi de vésicatoires pliqués au niveau de l'endroit où le nerf sciatique sort du la quelquefois dans le cas de pleurésie; trois fois dans le cas bronchite chronique; deux fois à la fin de la pulmonie; et, tous ces cas, je ne vis jamais aucune irritation, ni de la vessi du canal de l'urèthre. Je sais bien, et tous les praticiens aussi, que la Cantharide officinale est loin de produire tout des accidents du côté de la vessie; mais le fait observé sur premier malade prouve rigoureusement, ce me semble, la cuti immunité de la cantharide de Montevideo relativement aux orgénito-urinaires (1). »

La Cantharide pointillée est longue de 13 à 16 millimètre plus; ses élytres, son corselet, sa tête, son abdomen sont cendré, uniformément criblé de petits points noirs; ses ante sont noires et ses pattes roussâtres. Cette couleur grise qui la couvre en entier, à l'exception des antennes et des pattes, est mée par un dépôt pulvérulent.

Cette espèce est très commune aux environs de la ville de tevideo. Elle vit sur le Beta vulgaris, var. cicla, herbe égale très commune dans les mêmes lieux. On la trouve dans les de décembre, janvier, février et mars, mais c'est surtout de mois de janvier et de février qu'elle est abondante.

La récolte en est très facile; elle doit se faire de président vers le soir, parce que les Insectes sont alors moins agiles, et s'abattent sur la plante. On pourrait aussi la faire de bon donne d'un sac en toile de grandeur convenable, au duquel on dépose quelques feuilles de bette, puis, arrivé sur le de la récolte, on coupe près de leur racine les tiges de cette

<sup>(1)</sup> Courbon, Comples. rendus hebd., t. XLI, p.1003; 1855.

sont chargées de Cantharides, et on les secoue dans le sac en faire tomber les Insectes. La récolte faite, on peut tuer les harides en les entassant dans un grand bocal que l'on place nite au soleil, ou plus simplement en exposant les sacs euxmes à la vapeur du vinaigre bouillant.

MYLABRES (g. Mylabris, Fabr.) ont la tête proportionnelle-

nt plus petite que les Cantharides et le pamoins étroit; leurs antennes se renflent s le bout, mais elles sont régulières dans deux sexes; les élytres sont zonées transsalement de rougeâtre ou de fauve sur du le ou du brun.

es Insectes sont communs dans les rés chaudes et tempérées de l'ancien contit. Ils ont des propriétés vésicantes comme



Fig. 49. - Mylabre.

Lantharides ordinaires, et, dans plusieurs pays, on les emploie mêmes usages. Il paraît qu'autrefois les Romains et les Grecs ervaient uniquement de Mylabres.

ne des espèces les plus répandues a reçu le nom de My-B DE LA CHICORÉE (Mylabris cichorii). On la cite en Chine et dans Indes, ainsi que dans une grande partie de l'Europe; mais il ilt qu'on a confondu sous le même nom plusieurs espèces peu érentes les unes des autres.

atreille dit que les Chinois emploient comme vésicant le MY-BE PUSTULÉ (Mylabris pustulata, Olivier; M. Sidæ, Fabr.).

e nombre des espèces de ce genre qui sont connues des entoogistes est déjà supérieur à trente; on n'en trouve pas en érique.

n Grèce, on emploie le Mylabris bimaculata contre la rage. Les

pieux de Phanérouème, Eleusis, le pilent avec feuilles d'une Asclélée, qui est le Cynann excelsum.

es MÉLOES (g. Meloe, L.) le corps lourd; les res plus courtes que domen, qui prend, surdans les femelles, un eloppement considéra-





Fig. 50. Meloës.

Fig. 51.

et manquent d'ailes membraneuses. Leurs antennes sont com-



posées d'articles courts et arrondis, dont les intermédiairs p gros ont souvent, chez les, mâles, une disposition coudée et croissant. La couleur est foncée ou même noirâtre, mais sue reflets métalliques.

On en a dénommé une quarantaine d'espèces, la plupat a pécines ou asiatiques. L'Amérique en fournit quelques-uns

Ces Insectes sont vésicants et, dans plusieurs endroits, print lement en Espagne, on s'en sert pour la médecine vétériaire passent dans beaucoup de lieux pour nuire aux bestiaux, et et les anciens fibus ont dit de leurs Buprestes ou enflo-banfs part rapporter stil Méloës et non à nos Buprestes actuels. Sous le mains, la 181 Cornalia infligeait la peine de mort aux gens qui laient du Bupreste dans les aliments ou dans les boissons.

Vuecker et les anciens auteurs disent que les personnes qui pris du Bupreste doivent être traitées comme celles qui ont été poisonnés par les Cantharides.

L'espèce la plus commune en France est le Meloe procursiqui est d'un bleu foncé ou un peu violet.

On emploie souvent le *Meloe maialis* dans le midi de l'Eu La larve des Méloës a été pour les entomologistes un sujet d ritables difficultés. De Geer, qui a fait de si belles observations insectes, avait remarqué que les Méloes pondent leurs œufs d terre, et qu'il en sort de petites larves hexapodes pourvues d'e en griffes, ayant le corps terminé par deux filets. Il avait constaté que ces petites larves s'attachent au corps de cert mouches dont elles sont parasites. Mais M. Kirby a pensé que parasites, dont on trouve des exemplaires sur les Hyménopé genre Mélitte, étaient des Aptères voisins des Pédiculidés, et il fait le *Pou de la Mélitte*. M. Léon Dufour a émis une opinion logue et fait de ces prétendus poux un genre à part sous le de Triongulins; mais de nouvelles observations, dues à Nite M. de Serville, à M. Westwood, et plus récemment encore à port (2), but montré que de Geer avait eu raison de considér Insectes dont il s'agit comme les larves des Méloës.

En effet, ces Coléoptères sont, pendant leur premier ten petits insectes aptères très agiles, ayant l'abdomen terminé petitielles. Attrès leur naissance, ces larves montent au sommé

<sup>(1)</sup> Voyez plus particulièrement Brandt et Ratzeburg, Medis. 201., p. 110. pl. 16 et pl. 17 (anatomie).

<sup>(2)</sup> Trans. soc. Linn. London, t. XX, p. 245; 1847.

ntes les plus voisines et, cachées sous les feuilles ou dans les rs, elles attendent que les Mélittes, hyménoptères de la fa-

le des Abeilles, viennent s'y reposer. es grimpent alors sur eux, s'y attachent moyen de leurs ongles et se laissent transfrer dans le tiid de ces Insectes, où elles nourrissent aux dépens des provisions que s'éclorn de leurs œufs: A mesure que la larve s'élors avance en âge; sa forme se mole et son corps s'élargit; enfin, au moment sa métamorphose, elle devient apode et nstitue la petite boule de couleur jaune ange que l'on rencontre assez souvent ns les nids des Anthophores. Les larves des labres et celles des Cantharides ont une me et des habitudes analogues.



me et des habitudes analogues. Fig. 52.—Larve de Mélos 6. Charançons. Certaines espèces de la (g. *Triongulin*, de L. Dumde famille des *Curculionidés* ou Charan-

as (g. Curculio, L.) attaquent nos végétaux alimentaires. Leurs ves sont principalement redoutables.

Le CHARANÇON DU BLÉ (Calandra gránaria ou Sitaphilus granarius) assionne des pertes considérables.

Un autre, le Silophilus oryzæ, vit aux dépens du riz.

Les pois, les lentilles et les vesces sont envahis par des Bruches ruchus pisi et B. visciæ).

La vigne nourrit le Rhynchytes Bacchus (1).

Dans l'Amérique méridionale, la moelle des palmiers recèle la ve d'une espèce de Calandre (*Curculio palmarum*, L.); on rerche cette larve comme aliment, et elle passe pour un mets icieux. C'est le ver palmiste (2).

ARINUS (g. Lurinus, Germar). — Une espèce de ce genre i est très voisine du Larinus onopordinis, est employée en Orient ce la coque dans laquelle il est renfermé (3). Concassés ensemble, les prescrit dans les maladies des organes respiratoires, surtout

- 1) Les autres Coléoptères qui vivent aux dépens de la vigne sont, outre le meton vulgaire, l'Eumolpus vitis, les Attelabes ou Rhynchytes Bacchus, uli et betulcti, l'Euchlora vitis, l'Otiorynchus sulcatus, l'Altica oleracea.
- 2) Larinus syriacus, Chevrolat, Collection. Voir Ch. Bourlier, dans le rual l'Ami des sciences; 1856, p. 355.
- 3) La larve du Prione cervicorne, grande espèce de Longicorne des parties

dans les bronchites catarrhales. En Turquie et en Syrie, on see sert à la dose de 15 grammes environ, sur lesquels on verse un Litre d'eau bouillante; on agite pendant un quart d'heure, puis on bouillir, et l'on obtient ainsi un décocté que l'on fait boire au lade sans le filtrer.

A Constantinople, on vend les coques de ce Larinus sous le mon de Tricala ou Trehala. Voici quels sont leurs caractères:

Leur grosseur approche de celle d'un œuf de moineau, et les forme est irrégulièrement ovoïde. La surface en est rugueuse mamelonnée irrégulièrement. On dirait des espèces de galles blue grisatre, et leur apparence rappelle celle de la pâte de froms desséchée. Un sillon formé par leur point d'adhérence aux végétage qui les portait laisse voir l'intérieur qui est creux et occupé par le Larinus adulte. Souvent cette fente est encore bouchée par un imp ment du végétal; d'autres fois un trou circulaire a été percé, à l'un des extrémités de la coque, par l'Insecte qui se disposait i sortir.



Fig. 53. Surface extérieure du Tricala. - Fig. 54. Le même coupé en des

rel ir

pour montrer l'insecte desséché dans son intérieur. - Fig. 55. insett extrait du Tricala).

Larinus du Tricala.

La substance des coques a une saveur sucrée; elle est d'appr rence amylacée et fournit du mucilage. Mise sous la dent, d croque. L'eau, à la température ordinaire, la tuméfie mais me chaudes de l'Amérique, qui vit dans le bois d'un Bombax, est également rete chée comme aliment aux colonies.

On sait que les Romains étaient friands du Cossus, qui était aussi une let lignivore, probablement celle du Cerambyx héros.

at qu'incomplétement. L'eau iodée en colore la partie amylacée leu foncé, dans quelques cas en rouge vineux. Un examen e y a fait reconnaître du sucre réduisant la liqueur bleue de swil, de l'amidon présentant les caractères de l'amidon des les et une substance albuminoïde.

st sur les rameaux d'un onopordon de Syrie que l'on trouve ques de Larinus, principalement dans le désert qui sépare de Bagdad, et non point à Tricala, en Thessalie, comme le qu'elles portent à Constantinople pourrait le faire supposer. Les se de Syrie les connaissent sous le nom de *Thrane*, d'où l'on par corruption *Thrale*, *Trehala* et *Tricala*.

st durant son état de larve et pour y séjourner pendant qu'il n nymphe, que le Larinus se construit cette coque. On a soin ueillir cette dernière avant qu'il l'ait abandonnée, et il est proqu'il a lui-même une part dans l'action médicamenteuse que econnaît au Thrane ou Tricala.

près Latreille, une autre espèce de Larinus, le L. odontalgiejean, est employée, dans plusieurs parties de la France, le mal de dents (1).

lques insectes Coléoptères, soit des larves, soit des nymphes s exemplaires adultes de ces animaux, ont été trouvés accilement dans le corps de l'homme, et ce fait pathologique a reçu un nom particulier, celui de Canthariasis. Voici les tions que M. Hope a recueillies à cet égard; elles sont toutes res à des insectes vivant aux dépens de l'espèce humaine. ignore le plus souvent comment l'introduction de ces insectes eu, et le séjour de quelques-uns d'entre eux dans les organes omme est peut-être contestable, les observations n'ayant pas irs été recueillies avec une précision suffisante.

ABIDÉS. — Sphodrus leucophthalmus, L. Un exemplaire rendu stomac d'une femme, en Suède; 1797 (Paykull, Upsal. transact.). ISCIDÉS. — Dytiscus marginatus, L. Larve trouvée, en 1831 ou dans la poitrine d'une femme habitant le Middlesex, en Antre (Hope, Trans. entom. Soc. Lond.).

PHYLINIDES.— Pæderus elongatus, Fabr. Larve rejetée de l'es-; d'une femme en Suède, en 1796 (Paykull, Nova act. Upsal., p. 115).

yporus subterraneus, Fabr. Larve rejetée de l'estomac d'une ne, en Suède, en 1798 (Paykull, loc. cit.).

On attribue aussi des propriétés odontalgiques à quelques Carabes, à des mèles et à la Coccinelle à sept points.

Staphylinus politus, Fabr. Larve rejetée de l'estomac d'une fami en Suède; 1797 (Paykull, loc. cit.).

Staphylinus fuscipes, Fabr. Nombreux exemplaires de la la rejetées de l'estomac d'une femme en Suède; 1798 (Payhall, la d

Staphylinus punctulatus Fahr. Quelques exemplaires riptis: l'estomac d'une femme en Suède; 1798 (Paykull, lec, cit.):

DERMESTIDES. — Dermestes lardarius, L. (1) Enemplaire de rejeté de l'estomac d'une jeune fille à Bath, en Angleterre, et (D' Chichester).

Id. Exemplaire adulte rejeté par l'anus d'un individu; ca la terre (Otto, cité par M. Hope).

Id. Autre exemplaire adulte rendu dans des conditions sential Dermestes (espèce indéterminée). Trois larves provenut de poitrine d'une femme, en Angleterre (Martin Lister, Petrans., 1665).

Scarabilités. — Geotrupes vernalis. De l'estomac d'un enfant six ans, en Suède, 1729 (Paykull, loc. cit., d'après Van Brommi Geotrupes (espèce indéterminée). Observation également faite Suède, en 1752 (Paykull, loc. cit., d'après Rosen).

Miklolonthilités. — Mélolontha (esp: indéterminée). De l'ette d'un enfant, en France; 1817 ou 1818 (fait cité par M. Le Man Melolontha (espèce indéterminée). Plusieurs larves rejette l'estomac d'une femme en France fait cité par M. Le Maout; d'a M. Robineau Desvoidy).

BLAPS. — Blaps mortisaga. Larves provenant de l'estome de femme en Irlande (Thompson, cité par M. Hope).

1d. Insecte parfait observé, dans des circonstances analogo par les docteurs Paterson et Bateman.

Tenebrio molitor. Dans l'abdomen et le nombril d'une ju femme morte en 1811, en Ecosse (Bateman, Edinb. med. 1 surg. Journ., t. VII, p. 43).

Id. Dans le nez (Oswald Allen, Edinb. med. und surg. in t. VII, p. 43).

Id. Deux exemplaires adultes dans l'estomac d'une petite en 1568 (Forestus a Brielle, Opera, lib. I, cap. 51).

Id. Deux larves de la vessie d'une femme (Tulpius, Observ. maille. II, cap. 51).

<sup>(1)</sup> Le Dermestes lardarius, à l'état de larve, se nourrit de fard et matières animales. C'est un des insectes les plus nuisibles aux enfections de la plus nuisibles de la plus nuisibles aux enfections de la plus nuisibles de la plu

- Dans le nez d'une femme (Tulpius, loc. cit., lib. lV; c. 12).
- . Dans les intestins, en Écosse (docteur Kollie):
- la linectes parfaits et 50 larves dans l'estomat d'une femme, en de (docteur Thompson).
- . M. Hope cite encore deux cas de *Tenebrio molitor* observés l'homme.

**NUMBLIDES.** — Mordella (espèce indéterminée): Observation en Suède par Rosen.

doe proscarabæus. Insecte parfait:

cloe majalis. Id. Rendu par les intestins.

le (espèce indéterminée). Rendu par l'estomac.

aculionides. — Blaninus nucum. Fabr. Insecte parfait provede la poitrine.

Provenant du canal intestinal.

Larves rendues par les voies urinaires.

# Ordre des Cittéplérés.

Orthoptères sont des ifisectes dont les allès, au nombre de si sont de consistance inégale; les supérieures, plus résisdroites, mais disjointes sur la lighe médiane, et les infése également droites et plissées en long, au lieu de l'être rersalement. Ils ont les pièces de la bouche séparées les unes atres et disposées pour broyer; on y distingue un labre, des ibules, des machoires et une languette; ils h'ont que des métamorphoses et sont déjà sous la forme de hymphes molorsqu'ils éclosent. Les femelles de beaucoup d'entre eux ne tarière qui leur sert à faire les cavités dans lesquelles elles nt leurs œufs. Qu'elques espèces appartenant aux différentes les de cet ordre sont intéressantes sous le rapport médical. plupart des Orthoptères ont des ailes. Les Ricins paraissent in groupe aptère appartenant à la même série. Nous en s un sous-ordre distinct:

## Sous-ordre des Orthoptères ordinaires.

renferme plusieurs familles.

famille des FORFICULIDÉS ou Forficules (g. Forficula, L.) ente encore une certaine analogie avec les Coléoptères et plus culièrement avec les Staphylins dans la forme de ses ailes, les inférieures sont en éventail, et repliées en travers sous de

véritables élytres crustacées. On en a fait quelquefois un orint part sous les noms de Dermoptères (Dermoptères, Kirby) et éléplécoptères (Euplecoptera, Westwood). On les nomme vulgitant perce-oreilles, parce qu'on leur suppose l'habitude de s'intolisi dans les oreilles et d'y occasionner soit la surdité, soit d'autre miladies; mais cela n'est rien moins que démontré.

L'espèce commune (Forficula auricularia) se nourrit sutuit fruits.

On cite deux cas de Forficules qui auraient été trouvés l'homme, mais dans le canal intestinal ou dans la gorge.

Le premier qui a été recueilli en 1836, en Irlande, par le diteur W. Griffith (*Medic. Gaz.*, t. XIX, p. 48) est celui d'un immedia cette espèce qui paraît avoir séjourné dans le canal intessi il a été fourni par une femme.

Le second, publié en même temps par le même auteur, represur plusieurs exemplaires qui furent retirés de la gorge d'un gard de douze ans, également en Irlande.

Les BLATTIDES ou les Blattes (g. Blatta, L.) sont des Inset extrêmement incommodes, surtout dans les pays chauds ot abondent. Ils mangent les substances alimentaires, les effets de billement, les livres, etc.; saccagent des marchandises très divisé et sont souvent très abondants à bord des navires qui revienness colonies. Chez nous ils se tiennent de préférence auprès des sou dans les cheminées. On les nomme Kakerlacs, Cafards, Many pain, etc. Il y en a jusqu'en Finlande et en Laponie.

Dioscoride nomme *Blatte* une espèce de larve ou de ver dont n'a point déterminé l'espèce.

Les MANTIDES ou Mantes (g. Mantis, L.), qu'on appelle Priche (Prega Diou) dans nos départements méridionaux, sont à la remarquables par la bizarrerie de leurs formes et par les présuauxquels elles ont donné lieu.

Une famille voisine de la leur est celle des SPECTRIDÉS ou sur Spectres, Phasmes, Phyllies ou Feuilles, etc. Elle conduit aux thoptères sauteurs qui se divisent aussi en plusieurs familles.

Les GRYLLIDES ou Grillons (g. Gryllus, L.) ont pour principaux genres les Courtillières (g. Gryllotalpa), si génantes pour jardiniers; et les Grillons proprement dits (g. Gryllus), auxquis appartiennent les Gryllus campestris et Gr. domesticus.

Les LOCUSTIDÉS (g. Locusta, Geoffr.) sont vulgairement més Sauterelles. Elles rendent par la bouche une salive acce corrosive qui passe, en Suède, pour avoir la propriété de détrie

les verrues. Le Locusta verrucivora, qui est un Decticus, est l'espèce que l'on a surtout vantée sous ce rapport.

Les Sauterelles font souvent beaucoup de mal aux végétaux. Une Éphippigère (Ephippigera vitium) nuit particulièrement à la viene

Les CAIQUETS (g. Acrydium, Geoffr.), qui s'en rapprochent à beaup d'égards, sont souvent plus redoutables encore. Les bandes du
l'EUQUET VOYAGEUR (Acrydium migratorium, etc.) s'abattent dans ceres parties de l'ancien continent, en Asie, en Afrique ou quelefois en Europe; ravagent en quelques instants le sol le plus
tile et le mieux cultivé, et, périssant bientôt faute de nourriture,
jonchent de leurs cadavres, qui entrent alors en putréfaction
occasionnent des maladies pestilentielles.

Il y a en Afrique et en Asie des peuples qui mangent les Criquets 
Peuples acrydiphages). Les lois de Moïse permettaient aux Hébreux 
Puatre espèces de ces Insectes, et beaucoup de peuplades afriaines en ont conservé l'usage. Elles en font provision et basent
Deme sur cette denrée certaines transactions commerciales. On 
Deserve les Criquets en les plaçant dans une espèce de saumure, 
Près leur avoir ôté les élytres et les ailes. En 1693, il vint en Allemagne de nombreuses bandes d'Insectes de cette famille, et difarentes personnes en mangèrent.

### Sous-ordre des Ricins.

Les Ricins, dont Rédi et Linné faisaient des espèces du genre les Pediculus, en ont dû être séparés. Latreille et Leach les placent dans le même ordre, mais les observations de Nitzsch tentent à les faire classer à la fin des Orthoptères, comme les repréentants aptères et parasites de cet ordre d'Insectes. Dans un travail monographique qu'il leur a consacré, Nitzsch (1) donne à la division qui comprend les Ricins le nom de Mallophage (Mallophaga); Fabricius avait déjà la même opinion au sujet des affinités de ces Intectes, puisqu'il les rangeait avec ses Ulonates qui répondent aux Orthoptères des autres entomologistes.

C'est de Geer qui a montré le premier que les Ricins forment proupe différent de celui des Poux. Voici comment il s'exprime cet égard: « On leur trouve, au lieu de trompe, comme aux Poux qui tourmentent les hommes, deux petites dents écailleuses (2) et probiles, placées au milieu du dessous de la tête, à la hauteur des

- (1) Thierinsekten (Insecta epizoica), in-8. Halle, 1818.
- (2) Les deux mandibules en crochets. Les Ricins ont aussi deux lèvres.

antennes. En conséquence d'une circonstance si notable, si essetielle, j'ai cru qu'il serait mieux d'établir un genre distingué pour ces Insectes et de les séparer des véritables Poux, en leur domant un nom générique particulier (1). »

C'est aussi de Geer qui a proposé de les appeler Ricins.

Ces Insectes sont aptères comme les Poux; ils sont comme en dépourvus de métamorphoses, et leur genre de vie est analoge au leur; mais si les Poux ressemblent aux Hémiptères par la deposition de leur bouche, les Ricins ont, au contraire, sous le même rapport, une incontestable analogie avec les Orthoptères, et les classification à la suite de ces animaux paraît très acceptable.

On ne les trouve que sur les mammifères et sur les oiseaux dont ils attaquent principalement l'épiderme, les poils ou les plumes; ils mangent les parties épidermoïdes, tandis que les Poux, qui sol suceurs, tirent directement le sang des animaux sur lesquels ils sul parasites. On n'en connaît point sur les vertébrés à sang froid sont très nombreux en espèces, surtout ceux des oiseaux, et il a existe souvent de plusieurs espèces ou même de plusieurs genres chacun de ces animaux. Ils se conservent aisément par la dessication, et l'on peut en recueillir, pour observer leurs caractères, des oiseaux empaillés depuis plusieurs années. A la mort des maux sur lesquels ils vivaient, on les voit pour la plupart se place à la surface des téguments, et plus la mort a refroidi le cadam, plus on en voit sortir; leur agitation est alors fort grande. Dans que ques cas, ils survivent encore plusieurs jours, et c'est vers les pr ties molles, autour des yeux, à la base du bec, sur les lèvres ou orcilles, qu'on les retrouve de préférence. Dans ces conditions, passent souvent des animaux à l'homine, et les chasseurs ou préparateurs d'histoire naturelle en sont parfois inquiétés, 🗯 ces Ricins ne tardent pas à périr, et habituellement, on s'en dé avec beaucoup de facilité et en peu de temps.

Il ne faut pas confondre les Ricins qui sont des Insectes herpodes avec les Arachnides aussi appelés du même nom ou de ceix
de Tiques, qui s'accrochent aux animaux et se gonflent en ler
suçant le sang; ceux-ci sont des Ixodes. C'est pour avoir fait une
semblable confusion qu'Achille Richard, qui figure cependant un veix
Ricin, donne au groupe qui nous occupe ici le nom de Cystapiers,
et dit que les espèces qui s'y rapportent se gonflent et deviennes
vésiculeuses (2).

- (1) De Geer, Mémoires, t. VII, p. 69; 1778.
- (2) Eléments d'hist, nat. médicale, t. I, p. 300. Paris, 1849. In-8.

n'y a qu'une famille de Ricins, celle des Ricinidés, que Denny partage néanmoins en deux, les Liothéidés et les Phitridés.

a famille des RICINIDÉS a plusieurs genres qu'on a nommés ichodectes, Lephtothirium, Gyropus, Liotheum et Philopterus, lont les trois premiers, moins riches en espèces que le quame et le cinquième, n'ont été encore observés que chez les nmifères.

enre Trichodectes, Nitzsch). Tête déprimée, scutine, horizontale, plus large que le prothorax, à bouche infère; idibules bidentées au sommet; palpes labiaux très courts, birulés; antennes filiformes tri-articulées, plus épaisses et presque liformes dans les mâles de quelques espèces; thorax bipartie; omen de neuf anneaux ; tarses grimpeurs, bi-articulés, formant ze avec la partie bispiculée de jambe.

es Insectes s'accouplent à la manière des Poux, c'est-à-dire que Male est placé sous la femelle pendant la copulation. On en a it une vingtaines d'espèces. Nous citerons :

- \*Terichopecte large (Thrichodectes latus), du chien domestique. e Thrichodectes subrostratus), du chat
- 8 Thrichodecte scalaire (Thrichodectes scalaris), du bœuf.
- e Thrichodecte sphérocéphale (Thrichodectes rocephalus), appelé par Linné Pediculus ovis, et rit sur le mouton (fig. 56).
- Frichodecte climaque (Thrichodectes climax), la chèvre ordinaire.
- THRICHODECTE BORDÉ (Thrichodectes lineatus), vé sur les chèvres d'Angora.
- : Thrichodecte du cheval (Thrichodectes equi). nre LEPTOPHTHIRE (Leptophthirium, Ehrenb.). nnes filiformes, remarquables par le grand Fig 56.-Trichobre (15) de leurs articles; des palpes maxil-

s et labiaux; ceux-ci allongés, de cinq articles; tarses de trois les, bi-onguiculés.

genre, qui demande un nouvel examen, a pour type une ze parasite du Daman de Syrie, le L. longicorne, Ehrenb.

M. Jacquelain Duval a parlé à la Société entomologique d'une sorte de iasis du Chat occasionnée par l'apparition en très grand nombre de ces odectes.



decte du mouton.

Genre Gyropus, Nitzsch). Tempes échancrées; boude antérieure; mandibules non dentées; des machoires; des papes maxillaires; point de palpes labiaux; antennes quadri-articules; leur troisième et leur quatrième articles renflés en capitule; punuls ou du moins invisibles; thorax bipartie; abdomen de des segments; tarses petits.

Il y en a deux espèces sur le cochon d'Inde:

Le Gyrope graciles (Gyropus gracilis), à corps allongé (fig. 57), le Gyrope ovale (Gyropus ovalis), plus large, plus court et ovalist. Le Gyropus longicollis se tient sur l'agouti, et le Gyropus hispit sur le paresseux aï (Bradypus tridactylus).

Genre Liothé (Liotheum, Nitzsch). Tête déprimée, scutiforation bouche infère, mais rapprochée du bord antérieur; mandibuleit dentées; des mâchoires; des palpes maxillaires et des labinantennes quadri-articulées, capitulées; yeux placés derrière de plus souvent invisibles; thorax bi ou tripartie; abdomenteuf ou dix anneaux; tarses droits, convexes, bi-onguiculés.

On en connaît beaucoup d'espèces, toutes parasites des oise



et dont on a fait sept segenres sous les noms Colpocephalum, Menope Nitzschia, Trinoton, Træum, Læmobotrion et Plesostomum.

On trouve sur le con sur nos autres gallinación basse-cour le Liotut i ( Liotheum pallidum) sous-genre Menopon(fig. i Le dindon fournit le li

theum stramineum (esp. 58.—Liothée pâle. de Trinoton).

Fig. 57. - Gyropegrêle. du Cochon d'Inde.

Genre Philoptère (l' lopterus, Nitzsch). Bou

infère; mandibules bidentées; des mâchoires; point de par maxillaires; les labiaux très courts, bi-articulés; antennes de d'articles; yeux le plus souvent invisibles; thorax bipartie; amen de neuf anneaux; tarses bi-articulés, à deux ongles form pince avec le bas de la jambe.

du Coq.

Les Philoptères sont parasites des oiseaux et vivent des pares de leurs plumes. On les a partagés en plusieurs sous-genres nomi horus, Nirmus, Lipeurus, Goniodes, Goniocotes et Ornithobius.

Philoptère variable (Philopterus variabilis), espèce de LipeuPh. Hétérographe (Ph. heterographus), du même genre; le
Ptère dissemblable (Ph. dissimilis),

t un Goniode fig. 59), et le Рн. ногие Ph. hologaster, du sous-genre cotes, vivent sur le coq et la poule stiques.

The second .

paon est attaqué par le Philopterus formis, du sous-genre Goniodes, et e Ph. rectangulatus, qui prend rang i les Goniocotes.

pintade nourrit les *Philopterus Nu*, appartenant aux *Nirmus* et *Ph. nu*, appartenant aux *Nirmus* et *Ph. nu*, qui est un Goniode.

dindon est tourmenté par le Ph. popezius, de la division des Lipeurus.



Fig. 59. — Philoptère dissemblable.

\* pigeons ont aussi plusieurs parasites du même groupe : '(Nirmus) claviformis, Phil. (Nirmus) baculus et Ph. (Gonio-) compar.

\*canards et les oies en nourrissent d'autres encore.

fin on en trouve sur presque tous les oiseaux, quel que soit leur pe.

rtains Philoptères s'observent sur des espèces voisines les des autres par leurs caractères ou qui vivent dans les mêmes îtions. Le nombre des parasites de ce genre que l'on a décrits pas moindre de deux cents. On doit la plupart de leurs desions à M. Denny.

#### Ordre des Névroptères.

s Névroptères forment un ordre d'Insectes moins naturel que des Coléoptères, des Hyménoptères ou des Diptères, mais que peut cependant earactériser d'une manière suffisante par la sition des ailes. Chez les insectes de cette catégorie, ces orisont au nombre de quatre. La paire supérieure, qui diffère peu inférieure, est membraneuse comme elle et elle a toute sa surmarquée de nervures qui constituent un réseau à petites mailles. tévroptères ont en outre les pièces de la bouche disposées pour er, et, sous ce rapport, ils ont une grande analogie avec les ptères, auxquels plusieurs de leurs principales familles sont

même réunies par Erichson. Certains Névroptères ont aussi qués analogie avec les Hyménoptères, mais il est cependant plus de les en séparer, et leurs femelles manquent à la fois d'ducte saillant et d'aiguillon caché. Ces Insectes ne subject tous des métamorphoses complètes; il en est qui n'ont, cui les Orthoptères et les Hémiptères, que des demi-métamorphe

Les Névroptères, quoique fort curieux à étudier sous plair rapports, n'offrent qu'un médiocre intérêt en ce qui regade la logic médicale (1); il est bon de rappeler néanmoins que c'élé des lavves de plusieurs d'entre eux qu'on a d'abord observe précision la circulation du sang des Insectes, et que l'on a rédémontrer l'erreur dans laquelle G. Cuvier était tombé en relicette fonction aux animaux de la classe qui nous occupe. larves aquatiques des Semblides, des Éphémères, etc., se pule mieux à cette démonstration, que l'on doit principalement. M. Carus. Nous en avons parlé plus haut (2).

Latreille partageait les Névroptères en trois grands groupes:

- 1° Les Subuliconnes, comprenant les Libellules, les Æshas, Ayrions et même les Éphémères, qui forment maintenant famille à part.
- 2° Les Planipennes ou les Panorpes, les Fourmilions, les Bl robes, les Semblides, les Mantispes, les Rophidies, les Termes d Psoques.
  - 3° Les Plicipennes, ou la famille de Friganes.

Nous y ajoutons les Lépismidés.

Les Phryganidés ou Phryganes, les Panorpidés ou Pano et les Hémérobidés ou Hémérobes, qui forment trois fami distinctes dont la dernière se divise en Mégaloptères ou méléons, sont les seuls des Névroptères, tels qu'on les dés sait autrefois, qu'Erichson propose de laisser dans cet on Ainsi que nous l'avons déjà dit, il reporte les autres parmi Orthopthères: ce sont les Perlidés ou les Perles, les Termit ou les Termites, les Embididés ou Embides, les Psocidés ou ques, les Libellulidés, vulgairement nommées Demoiselles, d'Éphéméridés ou Éphémèridés ou Éphémèrides.

Les Termites (g. Termes, L.), que l'on nomme quelquefois Fou

<sup>(1)</sup> Voyez pour l'étude de ces Insectes : Rambur, Insectes néoroptères des suites à Busson éditées par Roret).— Pictet, Histoire des Phryganides.— M. nographie des Perlides. — De Selys-Longchamps, Monogr. des Libeluités.

<sup>(2)</sup> Page 293.

hes, sont des Insectes fort curieux par leurs mœurs, et qui it principalement dans l'Afrique centrale. Leurs espèces ont adividus de plusieurs sortes; les uns chargés de construire les s dans lesquelles ils se retirent, les autres destinés à l'éducades jeunes ou à la défense des habitations, et d'autres encore sont mâles ou femelles.

- s femelles des Termites deviennent très grosses. Les Hottenles regardent comme un aliment délicieux.
- s Insectes de cette famille se sont établis en France, principant à Rochefort, où ils font des dégâts considérables.
- sistoire des Termites, écrite, vers la fin du dernier siècle, Smeathman (1), l'a été de nouveau dans ces dernières es. MM. Joly, de Quatrefages, Lespès, etc., ont décrit leurs tères zoologiques avec toute la précision désirable.
- LÉPISMES, petits Insectes sans ailes, qui répondent aux moures proprement dits de Latreille, sont généralement res par les entomologistes actuels comme devant être asso-aux Névroptères dont ils sont les représentants aptères. ichson les met au nombre de ceux qu'il reporte parmi les ptères.

ricius avait déjà rapproché les Thysanoures des Insectes néères. Ainsi considérés, ils doivent être envisagés comme des ptères qui restent imparfaits, et chez lesquels la physionomie mphes est définitive, tandis qu'elle n'est que passagère chez ipart de autres espèces du même ordre. Ils sont, sous ce irt, dans le cas de beaucoup d'autres animaux normalement és d'un arrêt de développement,

s Lépismes (g. Lepisma, L.) forment maintenant plusieurs s distincts. Une de leurs espèces les plus connues est le Lésaccharin (Lepisma saccharina), petit insecte écailleux, de ur argentée, allongé, subaplati, qui est commun dans les ms. Il sort principalement de nuit, et se tient de préférence les armoires où l'on conserve des substances alimentaires ses.

### Ordre des Myménoptères.

 Insectes, dont le nom signifie ailes membraneuses, sont, en remarquables par leurs ailes membraneuses comme celles

Mémoire pour servir à l'histoire de quelques insectes connus sous les noms rmes, trad, par Cyrille Rigaud, de Montpellier. Paris, in-8, 1786.

des Mouches, mais au nombre de quatre, à nervures bien s serrées que celles des Névroptères et plus rares, ce qui se l apparattre à leur surface qu'un réseau à mailles laches. Les la paire postérieure sont plus petites que les antérieures; cas sont horizontales dans le repos, et elles se croisent au-des corps. La tête est bien séparée du thorax, et l'abdomes a général pédiculé. Il y a trois yeux lisses, indépendement yeux composés. La bouche présente une disposition interné à celle des insectes broyeurs et des insectes suceurs : on y r naît : des machoires et une lèvre généralement étroites, alle attachées dans une cavité profonde de la tête par de longs m en demi-tube à leur partie inférieure, souvent repliées à leur mité, plus propres à conduire les sucs nutritifs qu'à la r tion, et réunies en forme de trompe, dans plusieurs; une la membraneuse soit évasée à son extrémité, soit longue et slif ayant le pharynx à sa base antérieure et souvent recouvert par sorte de sous-labre ou d'épipharynx; enfin quatre palpes, deux maxillaires et deux labiaux (Latreille). Les mâchoires quelquefois très fortes; elles sont le plus souvent mobiles. tarses des Hyménoptères ont toujours cinq articles. Les fa portent à l'extrémité de l'abdomen une tarière souvent l ct filiforme, ou bien un aiguillon qui leur sert de mon défense.

Il y a des métamorphoses complètes. Les larves sont le souvent vermiformes et dépourvues de pattes; quelques-une ont six à crochet, et peuvent présenter en outre douze à sausses pattes membraneuses, ce qui les fait alors appeller fut chenilles.

Les Hyménoptères sont des insectes fort curieux par la mours et la perfection de leurs instincts; aussi les a-t-on pluelquefois en tête des insectes. Gertains d'entre eux vi en sociétés nombreuses qui fonctionnent avec la plus par régularité, et n'ont le plus souvent pour chef qu'une seule fen entourée de mâles nombreux et servie par un peuple de seul qui sont des femelles arrêtées dans leur développement et quefois privées d'ailes.

Les femelles, dans ces colonies, peuvent pondre des œus, l'accouplement, comme après qu'il a eu lieu, quand la liquimale a perdu ses propriétés fécondantes, mais de ces œus sort que des individus mâles. Les neutres, qui ne sont que femelles incomplètes et sans vésicule copulatrice, pondent

œuís dans certaines circonstances, mais il n'en provient jamais des males (1).

a contraire, la femelle fécondée pond des œufs, desquels sordes femelles et des neutres, et elle peut, tout en étant félée, empêcher que la liqueur mâle ne vienne en contact des , et alors elle pond à volonté des mâles. On sait que dans as d'hybridation d'espèces, c'est-à-dire lorsque deux espèces rentes se mêlent l'une à l'autre, les produits mâles tiennent airement du parent femelle et le produit femelle du parent : la même chose a encore lieu lors de l'accouplement des aux de même espèce, même dans les classes supérieures; on dans l'arrénotokie un fait du même ordre.

régime des Hyménoptères est rarement carnassier; la plupart arrissent de sucs végétaux qu'ils vont chercher sur les fleurs, vent pendant les moments les plus chauds de la journée. Il qui alimentent eux-mêmes leurs larves : ce sont ceux qui en sociétés; d'autres sont parasites pendant leur premier âge ent dans le corps des autres insectes, principalement dans les Chenilles; ils mettent un obstacle à leur trop grande multion, puisqu'ils en font mourir un grand nombre avant qu'elles su se changer en papillons. Ils ont été nommés Pupivores à de cela : tels sont plus particulièrement les Ichneumons et alcides.

divise les Hyménoptères en deux sous-ordres : les Aiguilou porte-aiguillon (Aculeata), dont les Abeilles et les s font partie, et les Térébrants (Terebrantia), comprenant nthrèdes, les Ichneumons, les Chrysis, les Chalcides et les

## Sous-ordre des Aiguillonnés.

comprennent plusieurs familles distinctes, dont la plus intéte, à tous égards, est sans contredit celle des Abeilles. famille des APIDIDÉS ou Apiaires, Apidés, etc., qui sont plus lement les Hyménoptères mellifères, se compose d'un assez nombre d'espèces, vulgairement désignées par le nom illes. Ces insectes forment une division importante parmi les noptères; ils ont la division moyenne de la languette aussi e au moins que le menton ou sa gaîne tubulaire, ou en forme

a production exclusive de males, soit par les femelles, soit par les neutres, sommée arrénolokie.

de filet ou de soie. Leur mâchoire et leur lèvre sont très ils gées, et forment une sorte de trompe coudée et répliés en dans de l'insertion. Les deux premiers articles de leurs palpes la lique ont le plus souvent la figure d'une soie écailleuse comprisée qui embrasse les côtés de la languette. Les deux autres soit petits; le troisième est communément inséré près de l'extra extérieure du précédent, qui se termine en pointe.

Les Apididés font habituellement leurs nids avec une salui particulière, de nature grasse, qui constitue la cire; le mid que récoltent, principalement sur les nectaires des fleurs, dest une excrétion, est une matière sucrée qui sert plus particuliment à la nourriture des larves. Un troisième produit de cett espèces d'abeilles a reçu le nom de propolis. Nous en parte ainsi que des deux précédents, à propos des abeilles domestices.

On partage les Apididés ou Apiaires en deux grandes tribes.

Apididés sociétaires et les Apididés solitaires.

I. Les Appends sociétaires vivent réunis en sociétés nombres leurs espèces sont composées de trois sortes d'individus; des metres et un nombre proportionnellement très considére de femelles infécondes, qui sont dites les neutres, et forment et tiellement la population ouvrière de ces associations. Dans te ces espèces, les pattes postérieures ont à la face externe des junt appelée ici la palette, un enfoncement lisse, qu'on nomme certification de la proposition de pollen ou de nectar mielleux rectifications au moyen du duvet soyeux ou de la brosse, dont la interne du premier article des tarses, dit pièce carrée, est gaux mêmes pattes. Les palpes maxillaires sont ici très pettermés d'un seul article. Les antennes sont coudées.

Il y a deux sous-tribus de Sociétaires. Dans les unes, que nommons pérennes, les sociétés durent plusieurs années; sont, au contraire, simplement annuelles dans les autres.

1. Sociétaires pérennes. — Indépendamment de la particul de mœurs qui sert à les faire dénommer, ces Apiaires est trémité des jambes postérieures dépourvues d'épines : ce sui Abeilles et les Mélipones.

Genre Abeille (Âpis).—Femelles pourvues d'un aiguillon; telles nervures des ailes fortes et distinctes; une cellule radiale serrée, fort allongée, ayant son bord postérieur un peu écute la côte de l'aile et presque arrondi; quatre cellules cubitales, de la deuxième très rétrécie vers la radiale, très élargie vers le distincte de l'aile et première nervure récurrente; la troisième étre

que, recevant la deuxième nervure récurrente; la quatrième amencée, n'atteignant pas tout à fait le bord inférieur de l'aile; s cellules discoïdales complètes. Ocelles disposés en triangle, ses sur le front dans les femelles et sur le vertex dans les mâles; hets des tarses bifides, une dent à la base du premier article tarse postérieur.

es Abeilles sont des insectes de l'ancien continent, qui nous sont précieux, à cause de la facilité que nous avons, en les élevant un état de demi-domesticité, d'exploiter à notre usage la cire elles font leurs nids et le miel qu'elles y accumulent pour la riture de leurs petits. Elles donnent une autre substance en, le propolis, qui leur est d'une grande utilité dans leurs trat de construction.

Le propolis est mou et ductile quand il est frais; îl devient nite solide, mais la chaleur peut le ramollir. Il est soluble dans ool, se saponifie par les alcalis, est insipide et a une odeur légèent aromatique. C'est une substance résineuse que les Abeilles issent récolter sur les bourgeons ou les jeunes pousses des es. Elles s'en servent pour clore les endroits qu'elles habitent, les creux des arbres, soit les ruches que l'homme leur prépare. qu'un essaim s'établit dans l'une ou l'autre de ces résidences, les ières se mettent immédiatement à en boucher toutes les fentes, les ne laissent en général qu'une seule issue, toujours de petite ension, et qu'elles ont bien soin de surveiller attentivement.

propolis a donné lieu à quelques applications; on l'emploie amigations résolutives et en pommades. Il sert aussi à prendre empreintes de médailles.

La cire (cera) est une substance grasse, de nature complexe, i que nous le verrons plus loin, dont les Abeilles se servent construire leurs alvéoles, c'est-à-dire les gâteaux à cellules lesquels les femelles déposent leurs œufs. L'abondance avec selle on rencontre des matières analogues à la surface des sur lesquelles les Abeilles vont butiner avait porté quels observateurs à supposer que ces insectes prennent la cire toute née, et qu'ils se contentent de la mettre en œuvre. Cette opinion é soutenue par Swammerdam, Maraldi et Réaumur. D'après ces surs, le pollen des fleurs, rassemblé en pelote dans les palettes diformes des Abeilles, était, pour ainsi dire, de la cire brute, 'Abeille ouvrière n'avait plus, pour l'élaborer, qu'à le pétrir e quelque liquide fourni par ses propres organes, de la salive exemple. Cette opinion a dû être abandonnée.

Il résulte des recherches faites par Hunter, que le rôle joint l'Abeille dans la production de la cire est beaucoup plus contrable que ne le comporte cette supposition. Cette matières sités parois d'un certain nombre de poches glandulaires sités sul articles de son abdomen, et c'est là qu'elle s'amasse sous forme petites larmes. L'opinion admise par Hunter a été confinée Hubert, naturaliste de Genève, qui, bien qu'aveugle, a réssi à les observations les plus curieuses sur les Abeilles propus dites. Hubert a institué plusieurs expériences qui ont mis la hors de doute (1); et plus récemment M. Gundlach, sint MM. Dumas et Milne-Edwards l'ont démontré de nouveau (3).

Voici, d'après M. Beaunier, comment s'opère la sécrétique cire : entre les six anneaux principaux du ventre des Abeille sur deux rangs latéraux, sont situées de petites poches bulleuses, au travers desquelles transsude la cire. Quand la mont à miel se donne une certaine agitation, elle fait sortir la circ ces organes, sous la forme de petites pièces diaphanes, qui et figure d'un pentagone très irrégulier. On trouve deux morceule troisième, deux entre le second anneau, deux entre le second le troisième, deux entre le troisième et le quatrième, deux elle quatrième et le cinquième, enfin un seul entre le cinquième le sixième; de sorte qu'unc Abeille peut fournir à la fois morceaux qui suffisent pour commencer une cellule. Les Abemettent en œuvre ces matériaux ainsi préparés; pour cela, of font usage de leurs mâchoires, de leur langue ou de leurs anteriores.

John a le premier observé que la cire est un mélange de principes distincts, différant entre eux par leur degré de solité dans l'alcool. L'un est soluble dans l'alcool bouillant, d'l'acide cérotique, d'abord appelé cérine; l'autre, peu soluble de liquide, est connu sous le nom de myricine et représente, près Brodie, du palmitate de myricyle. La cire renferme, en ou des quantités minimes de corps étrangers auxquels elle doit su leur, son odeur aromatique et une certaine onctuosité. Les cherches des chimistes ont montré que les proportions de l'aicérotique et de la myricine variaient, beaucoup. John, aque Bucholz et Brandes, ont trouvé 9/10 d'acide cérotique, Boudet et Boissenot 7/10 seulement; une autre cire, examiné l'Hess, renfermait 9/10 de myricine, et de la cire de Ceylan analysis.

<sup>(1)</sup> Nouvelles observations sur les Abeilles. In-8, 1814.

<sup>(2)</sup> Ann. do chimie el do physique, 3° série, t. XIV, p. 400, et Ann. ann., 2° série, t. XX, p. 174.

par Brodie était entièrement exempte d'acide cérotique, tandis que de la cire du comté de Surrey, en Angleterre, a donné au nême chimiste 22 pour 100 de ce principe.

La cire est naturellement jaune. Pour la blanchir, on la réduit m rubans ou en nappes minces que l'on expose au grand air sur les châssis pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. L'oxygène pur est un moyen plus expéditif d'arriver au même résultat; on peut aussi traiter la cire, pendant qu'elle est chaude, avec un peu d'acide sulfurique étendu de deux parties d'eau et quelques fragments de nitrate de soude, ce qui développe de l'acide nitrique qui exerce son action décolorante. On a constaté que le chlore ou le chlorure de chaux avait l'inconvénient de donner naissance à des produits chlorés, qui forment de l'acide chlorhydrique pendant la combustion des bougies faites avec une pareille cire.

La cire brute ou raffinée est employée à de nombreux usages, aussi bien en médecine que dans les arts et dans l'économie domestique.

Unie aux huiles fixes, elle forme les diverses préparations que l'on désigne en pharmacie sous le nom de cérats; elle entre aussi dans une foule d'onguents et d'emplatres. A l'intérieur, on l'a employée sous forme d'émulsion cireuse et d'électuaire de cire; l'inile de cire a été dite diurétique à la dosc de 3 à 6 gouttes. On l'a employée pour les gerçures des lèvres et du sein, et en frictions, sur le ventre des enfants constipés, pour produire des selles. La cire entre aussi dans les onguents filii et pommadin, dans le cérat labial, dans le sparadrap, dans le papier ciré, dans la toile de mai et dans les bougies simples.

تنع

Bil.

-14

J-

r.

Les modeleurs s'en servent pour façonner des objets d'art; elle est frequemment employée pour la fabrication des préparations d'anatomie artificielle, enfin elle entre dans les encaustiques pour appartement, et sert à une multitude d'autres usages. Un des plus fréquents est celui de la fabrication des bougies ordinaires qui doivent leur nom à une petite ville du littoral méditerranéen de l'Afrique, où l'on portait autrefois une grande partie de la cire requeillie dans les États barbaresques. Les bougies stéariques ont remplacé presque partout les bougies cériques.

C'est de la côte d'Afrique que les Romains tiraient une grande Partie de leur cire. L'Algérie se prête très bien, par son sol et par La température, à la multiplication des Abeilles.

Pour extraire la cire des rayons, on soumet ces derniers à la presse, afin d'en enlever, autant que possible, le miel; puis on les



fait fondre dans l'eau bouillante; le point de fusion de la circin obtenue est 62 à 65 degrés.

3. Le miel (mel) est une matière sucrée que les Abeilles et curent dans les fleurs. Il est principalement exsudé par les taires de ces dernières. On n'est pas bien certain de l'action que Abeilles ont sur le miel. D'après certains auteurs, il est simples recueilli et dégorgé par ces Insectes; d'autres pensent qu'il me de leur estomac qu'après y avoir subi une digestion qui certi à le rendre susceptible de conservation; c'est l'opinion de Réitt Les Abeilles dégorgent le miel dans les alvéoles de leur et de cire, soit pour s'en servir comme d'une réserve pende mauvaise saison, soit pour en faire la nourriture de leurs les

Le miel vierge ou miel blanc est le plus pur; c'est celui s'écoule naturellement lorsque l'on renverse les gâteaux. Les jaune ne sort que par la rupture de ceux-ci ou quand on lest en presse. Le miel commun est le résidu des alvéoles expli plus fortement; sa couleur est brunâtre, et il est toujours impur.

Ainsi que le fait remarquer Dunal (1), la densité, le ge couleur et l'arome du miel de l'Apis mellifica varient bes suivant les localités qui le produisent et selon l'époque de l pendant laquelle il est récolté; des différences de même s'observent aussi d'une année à une autre, d'après la série phénomènes atmosphériques qui se sont succèdé. Les miels t parents et fluides de Mahon, du mont Hymette, du mont la Cuba, etc., sont, au rapport de Bosc, aussi supérieurs au miel l et compacte de Narbonne, que ce dernier est au-dessus da mauvais miel des environs de Paris. La couleur blanche est re dée chez nous comme une preuve de la bonté de cette subst et il est, dans les Baléares, des miels noirs dont le goût est, d délicieux. Tous les agronomes savent encore que la même n donne chaque mois des produits différents, et que les mois respondants de deux années consécutives n'en présentent p semblables. Toutes ces différences ne sauraient avoir d'autre que la diversité des plantes sur lesquelles les Abeilles butil chaque époque de l'année, et les modifications que font és à l'excrétion du lépisme (ou nectaire des végétaux) l'action w de l'atmosphère.

<sup>(1)</sup> Consid. sur les org. floraux colorés et glanduleux, p. 28 (Thèse de la les sc. de Montpellier, 1829).

l'Europe, le miel le meilleur et le plus parfumé est celui que l'heilles butinent sur les labiées; et aux tles Baléares ainsi que les Corbières, c'est le romarin qui lui donne sa supériorité. cellente qualité de celui de la haute Provence tient aussi à une te de la même famille, la lavande, que les Abeilles fréquenspécialement. Aussi a-t-on bien soin, dans le Midi, d'établir ruches dans les localités où les labiées abondent. A Cuba, le est, au contraire, récolté sur les orangers, et sa saveur est llente; celui de Chamouny sent la térébenthine, ce qui tient doute à ce que les Abeilles de cette vallée se nourrissent rande partie aux dépens du mélèze. Au contraire les miels pagne ont un goût prononcé de genêt; ceux de Sardaigne, qui pris sur l'absinthe, sont amers, et ceux du Limousin ainsi que Bretagne tirent du colza et du sarrasin le goût particulier qui istingue.

miel ramassé sur certaines plantes vireuses a, de son côté, des riétés vénéneuses, aussi bien celui des Abeilles ordinaires, celui des autres Hyménoptères mellifères. Cette observation déjà été faite par les anciens.

istote, Pline et Dioscoride assurent qu'en un certain temps de éc, le miel fourni par les Abeilles de certaines contrées voidu Caucase rend insensés ceux qui en mangent. Plus ancienent encore Xénophon a rapporté qu'aux approches de Trébie, les soldats de l'armée des Dix Mille mangèrent du miel qu'ils rèrent dans la campagne; qu'ensuite ils éprouvèrent un délire lusieurs jours, et que les uns ressemblaient à des hommes ivres, utres à des furieux ou à des moribonds (1). Quelques modernes

Voici ce que dit Xénophon: « Les Grecs, étant arrivés aux montagnes de chide, se trouvèrent en face d'un mamelon élevé, sur la crète duquel les es étaient rangés en bataille. Il fut résolu qu'on les attaquerait sur plucolonnes; et les soldats s'étant mis en marche, Chirosophe et Xénophon rièrent avec les Pallastes sur les ailes de l'armée ennemie. Les barbares, ne nt pas se laisser dépasser, s'empressèrent de s'opposer à cette manœuvre; en voulant étendre leurs lignes, ils se rompirent et il se fit un grand vide atre. Alors Eschine d'Acarnanie, qui commandait les Arcadiens, se précipita e point et gagna le sommet du Piton. Les barbares aussitôt prirent la fuite, nt qu'on allait les massacrer, et laissèrent leur village au pouvoir des vains. Il s'y trouva beaucoup de vivres, et les Grecs y cantonnèrent. Mais il at une chose fort extraordinaire causée par les ruches à miel, qui se trout dans ce lieu très abondamment. Tous les soldats qui mangèrent des gâqu'elles contenaient eurent des transports au cerveau, yomirent, furent

ont observé des faits analogues, et ils ont reconnu que c'étim les fleurs de l'Azalea pontica, et peut-être aussi celles du Rhodes dron ponticum, qui communiquent au miel de la Mingrélie de propriétés délétères. Labillardière soupçonne aussi le Menique mum cocculus. Au rapport de Tournefort, le P. Lambert dit que miel recueilli sur un certain arbre de la Colchide occasionne de vomissements. Tournefort lui-même assure qu'une tradit constante établie aux environs de la mer Noire fait considére comme dangereux le miel sucé par les Abeilles sur l'Azalea partica; enfin un voyageur du dernier siècle, Guldenstaedt (1), le cupagnon de Pallas, a vu lui-même du miel recueilli sur l'Azalea l'à trouvé d'un brun noir, d'un goût amer, et, dans plusieurs pages de son ouvrage, il dit que ce miel cause des vertiges et que rend insensé.

Tous les miels contiennent deux matières sucrées différent l'une de l'autre : la première est semblable au sucre de raisia, la seconde au sucre incristallisable de la canne. Ces deux espat de sucres, mélées dans diverses proportions et unies à une maticolorante, se trouvent seules dans les miels de bonne qualité. Ce de qualité inférieure renferment, en outre, de la cire et un act et il en est comme les miels de Bretagne, où l'on trouve du cavin, c'est-à-dire des débris de larves, ce qui les rend très raiment putrescibles. Des principes étrangers puisés par les Abes sur des végétaux malfaisants peuvent donner au miel des propités nuisibles, comme on en a la preuve par les faits cités phaut et par d'autres que nous rapporterons plus loin. Dans le commerce, on fraude quelquefois les miels en y ajoutant de la fami de l'amidon, etc.

Le miel est à la fois un aliment précieux et une substance en médecine. On s'en sert pour sucrer certaines tisanes à la de de 60 grammes par litre.

C'est par excellence un corps édulcorant; il sert de base mellites ou sirops de miel et aux oxymellites; il entre aussi

purgés et aucun d'eux ne pouvait se tenir sur ses jambes. Ceux qui en avisimangé davantage ressemblaient, les uns à des furieux, les autres à des mostre. On voyait ces malheureux étendus sur la terre comme après une défaite même consternation régnait au milieu d'eux. Personne néaumoins n'en ment et le transport cessa le lendemain, à peu près à l'heure où il avait pris la reille mais pendant trois ou quatre jours, ils se levèrent fatigués comme d's maissiment qui ont usé d'un remède violent. »

(1) Reise, p. 275, 281 et 297.

brication du pain d'épice, qu'il rend légèrement laxatif. L'cau de laqua mellis andernati) a été employée comme diaphorétique. niel entre comme excipient dans un grand nombre de prépans: miel boraté, miel à l'iodure de mercure, miel chlorhydraté, etc. à l'infusion de roses de Provins, il est souvent employé sous reme de miel rosat. D'autres fois on l'emploie en lavements à la de 50 à 100 grammes; on préfère alors le miel commun, qui plus laxatif.

miel délayé dans cinq fois son poids d'eau et mis en fermenn donne l'hydromel vineux, qui est une boisson stimulante emée dans certains pays en place de vin et de bière. Il entre du dans plusieurs autres boissons. Les anciens l'employaient bien souvent que les modernes, et ils en faisaient aussi un plus d usage en médecine.

s Hébreux, les Scythes, les Gaulois, les Grecs et les Romains isaient une consommation journalière. Que de fois les poètes ils pas vanté celui du mont Hymette! Les Arabes modernes servent aussi fréquemment. C'est, du reste, un aliment fortable, rafraichissant, d'un prix en général peu élevé et que les its aiment beaucoup.

s détails qui précèdent se rapportent principalement à l'ABEILLE UNE (Apis mellifica), qui est l'espèce essentiellement cultivée es Européens. C'est également d'après l'observation de ce pré-L'Insecte qu'on a décrit les métamorphoses et les mœurs des aux du même genre.

s Abeilles sont essentiellement sociétaires. Chacune de leurs ions ou ruches se compose d'un nombre considérable d'oues ou neutres, de plusieurs centaines de mâles dits faux bouret, dans la majorité des cas, d'une seule femelle appelée reine rère abeille, à laquelle on attribue une autorité despotique sur le reste de la colonie. Les ouvrières, qui sont des femelles ses stériles, sont partagées en deux sortes: les unes vont à la lete du miel, les autres remplissent spécialement les fonctions nourrices.

a reine est seule chargée de la ponte. Dans certaines circonces, principalement au printemps, on la voit s'élever dans les à une grande hauteur, et les mâles ou faux bourdons qui l'acpagnent dans cette ascension s'empressent autour d'elle. La fédation a lieu lorsqu'elle rentre à la ruche, et, deux ou trois jours ès, la ponte peut commencer. Elle se fait dans les cellules de ne ordinaire, et chaque cellule ne reçoit qu'un œuf. Cette ponte

continue lentement pendant tout l'été pour recommencer aux plus d'activité au printemps, et trois semaines suffisent alors par la production de douze ou quinze mille œufs. Ceux qui deme fournir des femelles ou reines sont déposés dans des cellules diffèrent un peu des autres, et qu'on appelle cellules royales. Apritrois ou quatre jours, chaque œuf donne naissance à une vermiforme, à laquelle les nourrices portent une pâtée approprié à sa future condition, et si les cellules royales sont restées de les y transportent une ou plusieurs des larves qui seraient evenues des neutres, ou bien refont les cellules de ces dernières, en les nourrissant d'une manière abondante, leur donnent le des loppement des femelles fécondes.

La durée de l'état vermiforme varie suivant chaque catégorelle est de cinq jours sculement pour les ouvrières; les mettent huit ou neuf jours de plus. Au moment où l'état de pupe doit commencer, les nourrices bouchent avec de la cire l'everture de la cellule, et la larve, qui va devenir immobile, s'en loppe d'un petit cocon de soie. La sortie des ouvrières arriver l'état adulte et celle des faux bourdons ne troublent pas l'or qui règne habituellement dans une ruche. Il n'en est pas de me lors de l'apparition de nouvelles femelles. La vieille reine cher à les détruire; une lutte s'engage entre les ouvrières, dont les prennent parti pour elle et les autres pour les nouveaux prindants; et ordinairement l'ancienne reine est obligée de fuir, menant avec elle une partie de la société, et elle va, dans un plus ou moins éloigné, fonder une colonie nouvelle. C'est he que l'on nomme un essaim.

Les mâles ou faux bourdons ne prennent point part aux trande la ruche, et lorsque la fécondation a eu lieu les ouvrières défont comme de consommateurs inutiles, en les chassant ou les tuant (1).

Les machoires des Abeilles seraient des armes insuffisantes pulleur défense. La nature les a pourvues d'un aiguillon qui les redouter, mais dont elles ne se servent elles-mêmes qu'i le

(1) On trouvera des détails plus étendus sur les mœurs et sur l'organise des Abeilles dans les ouvrages de Swammerdam (Biblia natura), de Réseau (Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes), de Schirach (Histoire naturale la reine des Abeilles, la Haye, 1771), d'Hubert (Nouvelles observations sur la Abeilles), ainsi que de MM. Brandt et Ratzeburg (Medizin. Zool., t. II, p. 171, pl. 24 et 25), et dans un grand nombre de petits traités où l'on s'est appare à résumer les travaux des sayants que nous venons de nommer.

re détriment, puisqu'elles le laissent, en général, dans la s qu'elles ont piquée.

iguillon des Abeilles ou le dard de ces insectes est la portion inale d'un petit appareil qui se trouve situé à l'extrémité posure de leur corps et qui a été décrit par plusieurs auteurs : (1), Swammerdam, Réaumur, et plus récemment Kunz-1 (2), ainsi que Brandt et Ratzeburg. On le trouve chez les aussi bien que chez les neutres, et il existe avec une forme différente chez plusieurs autres genres d'Hyménoptères. Tou-1 les Mélipones, qui sont des Apididés sociétaires propres à érique, n'ont pas la possibilité de piquer comme les nôtres. 7 a dans l'appareil pongitif de l'Abeille plusieurs parties disservoir par secréteur et son réservoir; le dard ou aiguillon é d'inoculer la sécrétion caustique, et les muscles qui mettent den mouvement.

tube sécréteur est double à son extrémité libre, et ses deux hes se rendent, par un canal commun, au réservoir renflé soutit lui-même au dard par un canal rétréci (3).

a deux tiges cornées accolées l'une à l'autre pour former illon; ces tiges sont mobiles dans une sorte de fourreau et entre elles une tubulure qui fait suite au canal excréteur. émité libre de l'aiguillon est fine et acérée; elle est hérissée tites pointes rabattues comme celles d'une flèche, et dont le re varie de six à dix ou douze; elles retiennent l'aiguillon la plaie.

l'extrémité supérieure de la gaîne partent quatre muscles, deux at et deux en bas. Ces derniers s'attachent à l'extrémité du r anneau du corps de l'Abeille; ils servent sans doute à tigaîne hors du corps de l'Insecte pour l'enfoncer dans l'objet elui-ci doit percer. Les deux autres muscles, ou les supérieurs, ient leur attache le long de l'arc de la gouttière tracée à la nterne de chaque demi-aiguillon; ils servent probablement à sortir l'aiguillon de sa gaîne.

venin consiste en un fluide clair et limpide qui s'évapore ptement à l'air, et qui, déposé sur une glace, y forme une rule facile à enlever. Il est irritant au plus haut degré, et lors-

## Micrographie,

Journal complémentaire des sc. médicales., t. lX, p. 79. Paris, 1821. Chacune des deux branches est simple dans les genres Vespa, Scolia, Cra-Halitus, comme dans le genre Apis; elle est au contraire ramifiée chez les ens (g. Bombus) et chez quelques autres.

qu'il a été introduit sous la peau par la piqure de l'Abeille, il determine presque aussitôt une douleur aiguë; l'endroit piqué se teméfie, un léger frisson parcourt le corps, et il y a quelquesois des accidents plus sérieux. Un petit mouvement fébrile peut être le conséquence de cette lésion, principalement chez les enfants le piqure simultanée de plusieurs Abeilles détermine des accidents plus graves encore, et la mort peut en être la conséquence si elle sont très nombreuses. On a vu des chevaux périr pour avoir de piqués par des Abeilles.

Swammerdam pensait à tort que le venin des Hyménoplèss n'était autre chose que de la bile.

Ordinairement la piqure des Abeilles n'exige pas de verible traitement : de l'eau fratche, quelques compresses acidulés vinaigre suffisent dans la plupart des cas, et beaucoup dique sonnes, moins susceptibles que d'autres, ne font même rient tout, ce qui ne les empêche pas d'être débarrassées au bout quelques heures. D'autres fois il faut avoir recours à des lous ammoniacales ou saturnées, et si la douleur persiste ou si el menace d'occasionner des accidents nerveux, employer des naretiques ou des anesthésiques locaux.

Une précaution utile, quel que soit l'état du sujet, consiste s'assurer si l'aiguillon et son appareil sécréteur ne sont pas residans les chairs, et, si on l'y découvre, à l'extraire avec précaution les denticules de l'aiguillon pouvant occasionner une plus granirritation ou même un petit abcès, et la compression étant une no velle cause de douleur, puisque le liquide que la vésicule renferment encore s'introduire dans la plaie. Pour débarrasser le patient on doit arracher la vésicule sans la comprimer, et c'est ensuré qu'on procède à l'ablation du dard.

On s'est autrefois servi des mouches à miel. A cet effet, on le brûlait pour les réduire en cendres, ou on les séchait pour les mête en poudre. « Ainsi préparées, dit de Meuve, on les mêle avec de pommades, dont la graisse d'ours et l'huile de noisette sont lies souvent la base, et l'on s'en sert pour oindre les endroits où l'aveut faire croître les poils ou les cheveux. »

On connaît une douzaine d'espèces rentrant dans le gent des Abeilles proprement dites.

Les unes ont l'écusson de la couleur du corselet :

Apis mellifica, L., ou Abeille domestique ordinaire de l'Europe, c'est l'espèce que nous avons déjà citée, et la plus importante à connaître. Elle a été transportée dans l'Afrique septentrionale.

ième dans l'Amérique du Nord; c'est celle que l'homme cultive particulièrement et dont il retire la plus grande quantité de

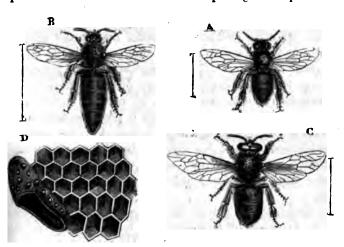

Fig. 60. - Abeille ordinaire et portion de gâteau (\*).

te et de miel. — Apis caffra, Lepelletier de Saint-Fargeau (de færie, . — Apis ligustica, Spinola (du Piémont). — Apis unicolor,

tr. (de Madagascar, où elle est mestique); son miel, qu'elle réte sur le Mimosa heterophylla et ele Weimannia glabra, est comment vert; elle a été acclitée à Bourbon. — Apis aicdin, br. (de l'Inde, particulièrement Pondichéry). — Apis nigripennis, r. (du Bengale).

es autres ont l'écusson d'une re couleur que le corselet:

pis scutellata, Lepell. de Saint-

B. (de Cafrerie). —Apis socialis,

du Bengale). — Apis dorsata,



Fig. 61.—Aiguillon de l'Abeille (\*\*).

r. (du Bengale). — Apis Peronii, Latr. (de Timor). — Apis

<sup>4.</sup> Neutre ou ouvrière. — B. Mâle ou faux hourdon. — C. Femelle ou reine. — D. Porgâteau avec des alvéoles ordinsires et une alvéole plus grande destinée à un œuf

A. Partie posterieure de l'admomen renfermant l'aiguillon. — B. an. Tubes sécréteurs ilu. p. Réservoirs. g. Guine de l'aiguillon. dd. Racines des dards, mm. Muscles sur les-elles s'implantent.

fusciata, Latr. (d'Égypte, où elle reçoit des habitants des aux analogues à ceux que nous donnons à l'A. mellifica; c'est elle que est représentée parmi les figures hiéroglyphiques). — Apu mintarum, Lepell. de Saint-Farg. (du Congo).

Genre Malifone (Melipona). Femelles dépourvues d'aiguille nervures de la partie inférieure des ailes peu distinctes ou misure cellule radiale fort large, s'allongeant en pointe pour rejon la côte de l'aile ou norvure extérieure, près du bout de cette trois cellules cubitales mal tracées; les nervures qui les sépar peu distinctes; la deuxième recevant la première nervure retrente; la troisième n'atteignant pas le bout de l'aile; deux chi discoïdales complètes; les cellules du limbe confondues la troisième discoïdale qui est incomplète; occiles des usur une ligne transversale presque droite; crochets des usimples.

Les Mélipones, au groupe desquelles en donne qualqueles nom de Meliponias ou Meliponites, ont les mours des Abeilles ritables, et même, sauf les particularités mentionnées ci-des toute l'organisation de ces précieux Insectes; elles en ont aux principales qualités, et sont appelées à rendre à l'industrie agi de véritables services. C'est principalement en Amérique qu'estrouve, et elles y représentent nos Abeilles proprement de

Privées d'aiguillon, les femelles et les neutres des Mélipon'ont pour se défendre, lorsqu'on attaque leurs sociétés, ou l'on met obstacle à leur récolte, d'autre arme que leurs me bules. Aug. de Saint-Hilaire en cite néanmoins une espèce laisse échapper par l'anus, quand on l'inquiète, une liquibrûlante.

Certaines espèces de Mélipones font leur nid dans la médautres, en plus grand nombre, le construisent dans les me Leur miel est recherché, et, au dire des personnes qui mangé, il est fort bon. On peut s'en servir aussi, comme de des Abeilles, pour faire une liqueur spiritueuse. Leur cire ploie à différents usages, particulièrement pour la fabrication bougies; celles-ci brûlent fort bien.

Les Mélipones américaines que l'on connaît forment déjà pla trente espèces. On en a fait trois sous-genres:

\* Les Melipona véritables ont l'abdomen convexe en des le ventre à peine caréné.

Tels sont le Melipona fuvosa, et une espèce de Cuba (Mel fulvipes, Guerin), qui donne un miel liquide fort recherché.

Les *Trigona*, Latr., ont l'abdomen triangulaire, court et caréné dessous.

n en cite plusieurs: Melipona amaltea, ainsi que le Melipona lida, de Cayenne; le Melipona fasciata, du Brésil, et le Melipona sa, de Timor (1).

- Les Tetragona ont l'abdomen allongé et presque triangue, et dont l'angle dorsal est un peu arrondi.
- a cire dite des Andaquies est une cire de Mélipones qui ressemà la cire des Abeilles. On la recueille abondamment à l'est des dillères de la Nouvelle-Grenade, dans la vaste région boisée resée par les affluents de l'Orénoque et de l'Amazone. Elle est ticulièrement récoltée par les Indiens de la tribu des Tamos, vivent sur les bords du Rio Coqueto. L'espèce qui la fournit struit souvent sur un même arbre un grand nombre de petites pes qui ne donnent guère que 100 à 120 grammes de cire chae. Cette cire est jaune; lorsqu'on la traite à l'alcool bouillant, la décompose, suivant M. Lewy, en trois substances particues, savoir pour 100 parties:

| (ire de | palmier fusible à 72° envirou | 50  |
|---------|-------------------------------|-----|
| Cire de | canne à sucre fusible à 82°   | 45  |
| Matière | huileuse                      | 5   |
|         |                               | 100 |

. Sociétaires annuels.— Ceux-ci ne forment de sociétés que pour an, au bout duquel la plupart meurent, laissant des œufs charde fournir ultérieurement de nouveaux individus; ils diffèrent putre des sociétaires pérennes en ce que leurs jambes postérres sont terminées par deux épines, tandis que celles des pépes en sont dépourvues.

s constituent les deux genres des Bourdons et des Euglosses. enre Bourdon (Bombus). Les Bourdons ont le labre transverla fausse trompe notablement plus courte que le corps; le sed article des palpes labiaux terminé en pointe et portant les ex autres sur le côté extérieur.

les Insectes, qui sont plus gros que les Abeilles, et ont le corps a, font leur nid dans la terre; ils se réunissent au nombre de te à deux cents individus. Ils périssent l'hiver, et il ne survit

<sup>1)</sup> Latreille cite une autre Mélipone de l'archipel Indien ; elle serait de Sumatra.

que quelques femelles pour recommencer de nouvelles colonis au printemps.

Il y en a une trentaine d'espèces, pour la plupart européenne. Plusieurs vivent en France: Bombus muscorum, B. terrente, B. hortorum, etc.

Leur miel est peu abondant; il est doux et on le recherd dans certaines localités, quoiqu'il soit peu abondant. S'il a été le tiné sur des plantes vénéneuses, il en prend, comme celui de Abeilles, les mauvaises qualités.

Voici, d'après M. Seringe (1) un cas d'empoisonnement consionné par le miel de ces Hyménoptères.

«En septembre 1817, trois jeunes vachers vigoureux et d'u vingtaine d'années étaient occupés, près d'Aldtorf, à faner le li dans des prairies impraticables aux vaches. Ils trouvèrent un teau de miel du Bourdon commun (Apis terrestris), qu'ils commun sent bien dans les montagnes et qu'ils mangent toujours. Jou de cette découverte, ils s'asseyent, partagent leur proie et de d'entre eux sucent avec avidité le miel. Une demi-heure aprèsit avoir avalé chacun trois cuillerées, ils éprouvèrent un picotent sur la langue et des douleurs dans le carpe de la main gard Ces douleurs augmentérent successivement et se firent bien sentir à la main droite, puis dans les pieds, dans les articulations et enfin dans le ventre et dans la poitrine. Ils devinrent de comme des furieux, et leurs extrémités commencèrent à se me voir convulsivement. Le délire s'empara d'eux; leurs yeux étable étincelants ; ils avaient des nausées et des convulsions continuelle L'ainé parvint à vomir une matière verte et fut atteint d'une in diarrhée. Le vacher qui n'avait pas sucé de miel eut beauco de peine à conduire son malheureux compagnon dans un endre moins dangereux, après avoir fixé l'autre avec des cordes; mi lorsqu'il revint, il le trouva atteint des plus horribles convulsion il n'avait pu vomir et se roulait par terre. Il rendit par la bord une écume sanglante et mourut. L'ainé, qui eut de fortes évant tions pendant toute la soirée, dormit tranquille et se trouvalie le lendemain. M. le docteur Lusser, qui avait été consulté, 🔄 manda à ces paysans quelle espèce de Bourdon faisait ces gàleans ils la lui montrèrent, et le médecin la reconnut pour être publi être l'Apis terrestris. Il leur demanda quelles étaient les plants qui croissaient dans le voisinage ; ils lui nommèrent les aconits 🖧

- (1) Muséc helvetique, t. I, p. 128 (g. Aconit).
- (2) Aconitum napellus et lycoctonum.

la fleur desquels ils avaient remarqué que ces Bourdons aient souvent. p

est un fait analogue que signale Haller lorsqu'il parle de deux jers des Alpes qui furent également empoisonnés par du miel ieilli sur des fleurs d'aconit.

enre Euglosse (Euglossa). Les Euglosses ont le labre carré, la se trompe de la longueur du corps, et les palpes labiaux terés en une pointe formée par les deux derniers articles. Ces cles ont en outre les mandibules striées sur le dos, le corps rt et l'abdomen conique.

es Euglosses sont d'Amérique; leurs femelles manquent d'ailon comme celles des Mélipones. On ne leur connaît pas de tres. Plusieurs n'ont ni palettes, ni corbeilles, ni pinces pour rer la cire des loges de leur abdomen, et sont déjà fort semles, à plusieurs égards, aux Apididés solitaires.

Les Apidies solitaires n'offrent que les deux sortes d'indisordinaires, et il n'y a par conséquent pas de neutres dans les rentes espèces qu'ils constituent; chaque femelle pourvoit e et isolément à la conservation de sa postérité. Les pieds posurs des Solitaires femelles n'ont ni le duvet soyeux (la brosse) n remarque à la face interne du premier article des tarses posurs chez les Mellifères sociaux, ni l'enfoncement particulier ant au côté interne de la jambe des mêmes pattes, et que l'on elle la corbeille. Ce côté, ainsi que la partie répondant à la meille, sont simples et garnis de poils soyeux et serrés.

y a quatre sous-tribus parmi les Apididés solitaires.

Les Solitaires scopulipèdes ont le premier article de leurs es postérieurs dilaté inférieurement au côté externe de manière muler encore une sorte de brosse rappelant celle des Sociés, et l'article qui suit s'y trouve ainsi inséré plus près de l'angle me que de l'angle externe; le côté extérieur de ce premier cle, ainsi que celui des jambes, est chargé de poils épais et és, formant, surtout dans plusieurs espèces exotiques, une sorte brosse ou de houppe qui opére la récolte du pollen; de là l'oridu nom de Scopulipèdes que Latreille donne à cette division ses Familles naturelles du Règne animal.

es genres qui s'y rapportent ont été nommés Acanthopus, Epiis, Centris, Ancyloscelis, Saropoda, Anthophora, Meliturga, isodes, Monæca, Macrocera et Eucera.

L. Les Solitaires cuculinés (Cuculinæ, Latr.; Nomades, Fabr.; rasites, Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville) ont les palpes

de forme écailleuse; leurs paraglosses sont souvent logue, étroites et en forme de soie; l'écusson est parfois échant de bidenté; d'autres fois il est tuberculeux; il n'y a de bronce in ventre ni aux pattes.

Plusieurs de ces Insectes paraissent de très bonne heure, wigent à ras de terre ou près des murs exposés au soleil afin de poser leurs œufs dans les nids des autres Apiaires, habitude rappelle la manière d'agir des Coucous, et qui leur a valu le de Cuculinés, sous lequel nous les enregistrons, ainsi que call Parasites, qu'ils partagent d'ailleurs avec plusieurs autres gent les uns Dasygastres et les autres Scopulipèdes.

Les genres de cette division sont ceux des Aglae, Ozea, Macheira, Melecta, Pasites, Nomada, Epecius, Philiremus et Annali

3. Les Solitaires dasygestres, Latr., sont remarquables en ce le ventre des femelles est garni de poils nombreux, serrés, cu formant une brosse soyeuse, sauf toutefois dans les genres dina, Stelis et Cælioxys. Le labre est aussi long ou plus long large et de forme carrée; les mandibules des femelles sont foi incisives, triangulaires et dentelées; les paraglosses sont tout plus courts et en forme d'écailles pointues au bout. Dans groupe, qui contient plusieurs genres récoltants, le premier si des tarses postérieurs manque, comme chez les autres Solitaires de la disposition qui caractérise les Abeilles solitaires; ces fitions sont passées au ventre, qui est chargé de recueillir le positions.

Aux trois genres de Dasygastres que nous venons de citer, a ajoute sept autres, nommés: Chelostoma, Heriades, Megachik Lithurgus, Osmia, Anthridium et Dioxys.

palpes labiaux composés d'articles grêles, linéaires, placés be bout, presque semblables en tout à ceux des palpes maxillais leur labre est toujours court. Les femelles n'ont point de bra au ventre, mais leurs pieds postérieurs sont velus et game houppes de poils qui leur servent à recueillir le pollen des servent à recueillir le pollen des servent à fouir la terre et à la rendre meuble, afin que le labit et de la course de mandibules des Andrénoïdes sont tantôt étroites, tantôt recies vers le bout, et terminées en pointe unie ainsi que le labit elles servent à fouir la terre et à la rendre meuble, afin que le labit et de la course les mandibules sont en forme de cuilleron ou cuiller de sabotier, également très obtuses, carénées ou sillons et bidentées au bout; elles servent à creuser le nid dans le h

enlevant de petits copeaux à chaque effort qu'elles font. La ure en est dans la trace que laissent sur les parois du nid les ènes dorsales de ces mandibules.

enres Lestis, Xylocopa, Panurgus, Rophites et Systropha.

afamille des VESPIDES ou Guépes (g. Vespa, L.) réunit un cernombre d'espèces, composées comme celles de la division des filles par trois sortes d'individus: des mâles, des femelles fédes et des femelles neutres ou ouvrières. Les femelles et les tres sont également armées d'un aiguillon, et leur piqure est me plus douloureuse que celle des Abeilles. Elle occasionne vent des enflures considérables, d'un aspect livide et qui peut être de mauvaise nature; on leur a même attribué quelques de mort. Leur nourriture ordinaire consiste en fruits.

e trait distinctif des Guépes réside dans leurs ailes, qui sont es longitudinalement pendant le repos.

ous avons en France, outre la Guére commune (Vespa vulgaris), sieurs autres espèces, dont quelques-unes ont servi à l'établisent de genres à part.

a Guére frelon (Vespa crabro), dont la pique est fort redouconstruit un nid volumineux.

elui de la GUÉPE DES ARBUSTES (Vespa gallica), actuellement sée dans le genre Polistes, est beaucoup plus petit et sans enveses foliacées.

ertaines espèces étrangères entourent le leur d'une sorte d'enppe analogue à du carton, et elles lui donnent quelquefois des ensions considérables: ce sont les Guêpes cartonnières, dont on it le genre *Chartegus*. On les trouve principalement dans l'Améte méridionale.

'n a rapporté tantôt à ce genre Chartegus, tantôt à celui des istes, une espèce du Brésil dont le miel occasionne quelquefois accidents très graves: c'est la Guépe lechequana (1).

endant son voyage au Brésil, Auguste de Saint-Hilaire et deux umes de sa suite en ressentirent les redoutables effets. Voici le 1 que le savant voyageur français nous en a laissé.

près avoir parcouru les bords du Rio de la Plata, il avait côè l'Uruguay et se trouvait campé auprès du ruisseau de Santala. Un jour, accompagné de deux de ses gens, il parcourut le s. Au bout de quelques heures, ramenés tous trois par la faim

1) Polistes Lecheguana, Aug. de Saint-Hilaire, Plantes remarquables du Para-1, t. 1; 1825. — Id., Dunal, Consid. sur les org. floraux, p. 30; 1829. — Tiegus brasiliensis, Blanchard, Hist. des Ins., t. 1, p. 69; 1845. au lieu de halte, ils se rassasièrent avec leurs aliments ordinairs, mais les deux domestiques, qui avaient aperçu la veille un guèpier suspendu à un pied de terre à très peu de distance, allèrent aprè le déjeuner détruire ce guèpier et en sucer le miel. α Nous en gottàmes tous les trois, dit Aug. de Saint-Hilaire. Je fus celui qui en mangeai le plus, et je ne puis guère évaluer ce que j'en ai pris qui deux cuillerées. Je trouvai ce miel d'une douceur agréable et abre lument exempt de ce goût pharmaceutique qu'a si souvent chi de nos abeilles.

» Cependant, après en avoir mangé, j'éprouvai une forte douler d'estomac, plus incommode que vive; je me couchai sur ma cherette et je m'endormis. Pendant mon sommeil, les objets qui mon sont les plus chers se présentèrent à mon imagination, et in m'éveillai profondément attendri. Je me levai, mais me sentis d'ut telle faiblesse, qu'il me fut impossible de faire plus de cinque pas; je retournai sous ma charrette; je m'étendis sur le gazon, me sentis presque aussitôt le visage baigné de larmes, que j'atte buai à un attendrissement causé par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je venais d'avoir le virage par le songe que je

» Jozé Mariano, c'est ainsi qu'il s'appelait, s'approcha de moi me dit d'un air gai, mais pourtant un peu égaré, que depuis heure il errait dans la campagne sans savoir où il allait. Il su sous ma charrette, et il m'engagea à prendre place à côté de la J'eus beaucoup de peine à me traîner jusque-là, et, me seut d'une faiblesse extrême, j'appuyai ma tête sur sou épaule.

» Ce fut alors que commença pour moi l'agonie la plus crute. Un nuage épais obscurcit mes yeux, et je ne distinguai plus les traits de mes gens et l'azur du ciel traversé par quelques peurs légères. Je ne ressentis point de grandes douleurs, mais j'étombé dans le dernier affaiblissement. Le vinaigre concentre mes gens me faisaient respirer, et dont ils me frottaient le vis et les tempes, me saisissait à peine, et j'éprouvais toutes les goisses de la mort. Cependant j'ai parfaitement conservé la membre de tout ce que j'ai dit et entendu dans ces moments douloure et le récit que m'en a fait depuis un jeune Français qui m'accorpagnait alors s'est trouvé parfaitement d'accord avec mes servenirs.

J'éprouvais un désir ardent de parler dans ma langue au Frang qui me prodiguait ses soins, mais il m'était impossible de reenver dans mon souvenir un seul mot qui ne fût pas portugais, ie ne saurai rendre l'espèce de honte et de contrariété que me resait ce défaut de mémoire.

Lorsque je commençai à tomber dans cet état singulier, j'esni de prendre de l'eau et du vinaigre; mais, n'en ayant obtenu un soulagement, je demandai de l'eau tiède. Je m'apercus que tes les fois que j'en avalais le nuage qui me couvrait les yeux evait pour quelques instants, et je me mis à boire de l'eau tiède Ings traits et presque sans interruption. Sans cesse je demandais vomitif à mon jeune Français; mais comme il était troublé ' tout ce qui se passait autour de lui, il lui fut impossible d'en uver un. Il cherchait dans la charrette; j'étais assis dessous, et conséquent je ne pouvais l'apercevoir : cependant il me sem-It qu'il était sous mes yeux, et je lui reprochais sa lenteur. st la seule erreur où je sois tombé pendant cette cruelle agonie. Sur ces entrefaites le chasseur se leva sans que je m'en aperse; mais bientôt mes oreilles furent frappées des cris affreux il poussait. Dans cet instant je me trouvais un peu mieux, et un des mouvements de cet homme ne m'échappa. Il déchira ses ements avec fureur, les jeta loin de lui, prit un fusil et le fit par-On lui arracha son arme des mains, et alors il se mit à courir dans ampagne appelant la Vierge à son secours, et criant avec force • tout était en feu autour de lui, qu'on nous abandonnait tous les ex, et qu'on allait laisser brûler nos malles et la charrette. Un n guarani, qui faisait partie de ma suite, ayant essayé inutilent de retenir cet homme, fut saisi de frayeur et prit la fuite. Jusqu'alors je n'avais cessé de recevoir les soins du soldat qui it partagé avec moi et mon chasseur le miel qui nous avait été funeste; mais lui-même avait commencé par être fort malade; pendant, comme il avait vomi très promptement et qu'il était un tempérament robuste, il avait bientôt repris des forces; il s'en lait pourtant qu'il fût entièrement rétabli. J'ai su depuis que, pdant qu'il me soignait, sa figure était effrayante et d'une pâleur trême. «Je vais, dit-il tout à coup, donner avis de ce qui se passe

■ garde du Guaray. » Il monte à cheval et se met à galoper dans campagne; mais bientôt le jeune Français le vit tomber; il se leva, galopa une seconde fois, tomba encore, et, quelques heures rès, mes gens le trouvèrent profondément endormi dans l'en-

vit où il s'était laissé tomber.

» Cependant l'eau chaude, dont j'avais bu une quantité profgieuse, finit par produire l'effet que j'en avais espéré, et je vous, avec beaucoup de liquide, une partie des aliments et du miel que j'avais pris le matin. Je commençai alors à me sentir soulagé;≡ engourdissement assez pénible que j'éprouvai dans les doigts de courte durée. Je distinguai ma charrette, les pâturages et la arbres voisins; le nuage qui avait auparavant caché ces objets mes yeux ne m'en dérobait plus que la partie supérieure: quelquefois il s'abaissait encore, ce n'était que pour quelque instants. Quoi qu'il en soit, l'état de José Mariano continuait 🖬 donner de vives inquiétudes, et j'étais également tourmenté 🚾 crainte de ne jamais recouvrer moi-même l'entier usage de l forces et de mes facultés intellectuelles : un second vomissement commença à dissiper mes craintes et me procura un nouveau su lagement ; j'eus moins de peine encore à distinguer les objets de j'étais entouré ; je commençai à parler à mon gré le portugais ma langue maternelle; mes idées devinrent plus suivies, et j'in quai clairement au jeune Français où il pourrait trouver un vor tif. Quand il me l'eut apporté, je le divisai en trois portions, el vomis, avec des torrents d'eau, le reste des aliments que j'and pris le matin. Jusqu'au moment où je rendis la troisième potic de vomitif, j'avais trouvé une sorte de plaisir à avaler de l'🕊 chaude à longs traits; alors elle commença à me causer de la repugnance, et je cessai d'en boire : le nuage disparut entièrete 🕷 je pris quelques tasses de thé ; je fis une courte promenade, et 🍱 forces près, je me trouvai dans mon état naturel.

» A peu près dans le même moment, la raison revint tout à o par à Jozé Mariano, sans qu'il cût éprouvé aucun vomissement.

» Il pouvait être dix heures du matin lorsque nous goutame tous trois le miel qui nous avait fait tant de mal, et le soleil couchait lorsque nous nous trouvâmes parfaitement rétablis soldat en avait présenté au pion guarani; mais celui-ci, qui connaissait la qualité délétère, avait refusé d'en prendre: le silien avait ri de sa crainte, il n'avait pas même cru devoir me faire part.»

Le lendemain un Indien botocude, qui accompagnait Auguste Saint-Hilaire, et deux hommes de sa suite, mangèrent du miel de autre guépier de Lecheguana sans en éprouver la moindre incommodité. Les Portugais, les Guaranis et les Espagnols que notre voyageur interrogea quelques jours après dans la province de Missions lui dirent que l'on distinguait dans le pays deux espèces.

Lecheguana: l'une qui donne du miel blanc, et l'autre qui fuit du miel rougeâtre. Ils ajoutèrent que le miel de la première saisait jamais de mal; que celui de la seconde n'en faisait pas jours, mais que quand il en faisait il occasionnait une sorte resse ou de délire, dont on ne se délivrait que par des vo-sements, et qui allait quelquesois jusqu'à donner la mort. On dit aussi que l'on connaissait parfaitement la plante sur la-lle la guépe Lecheguana va sucer son miel empoisonné.

e nouvelles recherches ont conduit Aug. de Saint-Hilaire à ser que cette plante est le Paullinia australis.

lusieurs autres familles, telles que les EUMÉNIDÉS (g. Eumenes, zmia, etc.), les CRABRONIDÉS (g. Crabro, Cerceris, Bembex, etc.) rent, avec les Abeilles et les Guêpes, dans le sous-ordre des te-Aiguillon. Les femelles de ces insectes font aussi des piqures sont souvent très douloureuses.

'est encore parmi les Porte-Aiguillons qu'on a classé les Four-, dont les différents genres forment une famille distincte, désipar le nom de FORMICIDÉS.

es Fourmis (g. Formica, L.) sont nombreuses en espèces, et undues dans les différentes parties du monde. Les unes ont un



Fig. 62. — Fourmis rousse. Fig. 63.—Neutre de la même espèce.

illon anal et piquent comme les Abeilles ou les Guêpes, quoique us fortement; les autres manquent de cet aiguillon, mais elles souvent les mâchoires puissantes, et elles incommodent par s morsures, ou bien encore au moyen de la liqueur acide que étent certaines glandes situées sous leur abdomen et auprès eur anus.

>tte liqueur est l'acide formique (C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>O<sup>4</sup> ou, dans la notation naire, C<sup>2</sup>HO<sup>2</sup>+HO), que l'on tirait autrefois des Insectes de cette ille.

Drsqu'on fait marcher des Fourmis rouges (Myrmica rufu) sur rapier de tournesol, elles y laissent une trace rouge provenant a réaction acide de cette substance; leur sécrétion est plus

active quand on les irrite. Cette espèce est du nombre de cells qui ont un aiguillon.

La Fourmi fauve (Formica fulva ou rufa), qui est aussi un Myrmécie contient, outre de l'acide formique, une huile acres odorante, qu'on obtient avec l'acide au moyen de l'alcool: il a résulte une teinture dite eau de magnanimité de Hoffmann, qui aphrodisiaque.

Les mœurs des Fourmis de l'Europe centrale ont été étudia avec un soin tout particulier par Huber fils (1).

Il y a dans l'Amérique méridionale une Fourmi dite Fourmi visite (Æcodoma cephalote), qui, lorsqu'elles s'introduisent dans maisons, en font fuir les Rats, les Blattes et les autres animaincommodes qui s'y étaient établis.

#### Sous-ordre des Térébrants.

On en distingue plusieurs familles: les Tenthrédindés ou le thrèdes (g. *Tenthredo*, L.), les Ichneumonidés (g. *Ichneumon*, L. Cynipidés (g. *Cynips*) et d'autres encore, toutes extrêmement nou breuses en espèces.

La familles des CYNIPIDÉS renferme les Hyménoptères trèbrants que l'on nomme indifféremment Cynips et Gallicoles: dernier nom leur vient de ce qu'ils passent leur état de larred même celui de nymphe dans ces excroissances des végétaux auquelles on donne le nom de galles, et qu'ils sont la cause de l'apparition de ces galles.

La plupart des Cynipidés paraissent comme bossus, ce qui lier au rensiement que présente en dessus leur thorax. Les semelles une tarière très déliée, roulée en spirale à sa base et dont la pretion terminale se loge sous l'anus, entre deux valves allongées lui forment chacune un demi-fourreau. L'extrémité de cette tarie est creusée en gouttière et présente des dents latérales imit celles d'un ser de sièche, et avec lequel l'insecte élargit les entite qu'il sait aux différentes parties des végétaux pour y placer ceus. Les sucs s'épanchent à l'endroit qui a été piqué et y sorme excroissance dont la forme est différente suivant les différentes auxquels elle est due et les différents arbres qui la preduisent. Il y a de ces galles ou excroissances qui ont la forme de fruits, d'autres sont chevelues ou semblables à de la mousse.

<sup>(1)</sup> Recherches sur les mœurs des Fourmis indigènes, in-8. Paris et & prève; 1810.

rnières reçoivent plus particulièrement le nom de Bédéguars (1); en vient sur les églantiers et les rosiers à la suite des piqures du mips rosæ, dont on trouve une description détaillée dans la vologie médicale de MM. Brandt et Ratzeburg. Par suite du déveppement de ces galles, les œufs des Cynips sont bientôt ainsi tourés d'un parenchyme végétal au sein duquel se développent s jeunes qui sortent de ces œufs; tantôt il n'y a qu'un seul indidu dans chaque cellule, tantôt il y en a plusieurs, ce qui tient à spèce des Cynips. Le petit trou dont les galles sont le plus sount percées est le passage par lequel l'insecte en est sorti, soit à tat de nymphe, soit à l'état d'insecte parfait.

Les galles véritables sont ligneuses (chênes, pins, etc.); demineuses (saules), ou molles (ormes, pistachiers, érables, etc.);



Fig. 84.

r surface est aussi très diversement accidentée : tantôt lisse, tot verruqueuse ou partiellement lisse et mamelonnée.

téaumur a donné de nombreux détails sur les Galles et sur les cetes qui les produisent (2).

'lusieurs galles sont susceptibles d'être utilisées.

es galles qui ont le plus d'importance commerciale sont celles Levant, dites noix de galle, qui poussent dans l'Asie Mineure et les pays adjacents sur le Quercius infectoria, et que l'on attrià des espèces du genre Diplolepis, plus particulièrement au

<sup>)</sup> Vulgairement Éponge d'églantier, Pomme mousseuse, etc.—Voy. Guibourt, Oire des drogues simples. Paris, 1850, t. II, p. 277; t. III, p. 273. b) Mém., t. III, p. 413.

DIPLOLEPIS DE LA GALLE A TEINTURE (Diplolepis Galla tincture. L'Insecte est d'un vert pâle, couvert d'un duvet soyeux et bischâtre, avec une tache luisante, de couleur brun noir sur l'admen. La Galle est sphéroïdale, à peu près grosse comme une cain on la tire d'Orient par la voie de Marseille. Il y en a plusieux riétés, peut-être plusieurs espèces, dites Galle d'Alep, Galle ut Galle blanche, Galle de Marée, Galle des Marmorènes et Galle strie.

On s'en sert pour la préparation du tamin (C'aH\*O's) qui se tent forme en acide gallique (C'H\*O'), en absorbant l'oxygène de nou en acide ellagique (C'H\*O'HO+2aq.). Unie au sulfate de la un peu de gomme, la Galle donne l'encre à écrire. On l'ent aussi dans la teinture et en médecine; elle sert, soit comme fébrit unie aux amers, soit comme astringent.

Quelques Galles sont principalement employées pour le tame Telles sont la Galle du Piémont et une Galle de Chine qui cross l'Ulmus chinensis.

Il y a des espèces de Galles assez différentes de celles la proforme, mais qui ont des propriétés analogues; d'autres per avoir un emploi différent. Tournefort dit qu'à Scio on recuelle Galle du Salvia pomifera, pour en faire une espèce de confitur; Lesson pense que l'on pourrait tirer le même parti des Galles Gléchome de France ou lierre terrestre (Glechoma hederacea).

On nomme fausses Galles les excroissances végétales qui mement pas une masse fermée de toutes parts comme celles du vient d'être question et beaucoup d'autres analogues; elles simplement constituées par un point hypertrophié de la surfact végétal et communiquent toujours au dehors par une ouverture ou moins large qui n'est pas un passage ayant servi à la sorte l'Insecte. Les pucerons occasionnent souvent de ces fausses Galles fournissent aussi de l'acide gallique.

En Grèce, on se sert du CYNIPS DES FIGUIERS SAUVAGES pour sel la fécondation des arbres de ce genre qui sont plus tardifs. Concet Insecte vit dans les fleurs des sujets précoces, on enficient ceptacles de ces derniers et on les suspend aux arbres qui moins avancés. Des Cynips sortent des figues suspendues, de s'introduisant dans celles qui sont en train de se déveloper en fécondent les ovaires au moyen du pollen dont leur corpichargé; ce qui avance la maturation du fruit. On donne à corpédé le nom de caprification.

#### Ordre des Lépidoptères.

s Lépidoptères ont quatre ailes membraneuses, mais qui sont énéral entièrement recouvertes par des écailles presque tous microscopiques, souvent brillantes et qui s'enlèvent au toucomme de la poussière. En outre leur bouche est pourvue e trompe composée de deux filets tubulaires roulés en spirale jui représentent les mâchoires. Cette trompe porte à sa base me une paire de petits palpes; il y a une paire de palpes qui indent aux palpes labiaux; les mâchoires sont tout à fait ruditaires, et il en est de même de la lèvre supérieure.

Es Lépidoptères subissent des métamorphoses complètes. Sous premier état, ils sont nommés Chenilles (Erucæ) et subissent ieurs mues; il y en a de formes assez différentes les unes des es. Leur nymphe, qui est immobile, s'appelle chrysalide. Sous emier état, ils sont le plus souvent phytophages; quelquesse nourrissent cependant de substances animales. La plupart aériens; capendant les larves des Hydrocampes vivent dans 1. A l'état d'insectes parfaits ou de papillons, ils puisent le nectar fleurs.

1 a constaté le phénomène de la Parthénagénésie chez plurs Lépidoptères, surtout chez quelques espèces de Pyche; les œufs non fécondés, au lieu de produire ici des mâles me dans les Hyménoptères, semblent ne produire que des elles. On sait aussi que dans plusieurs espèces de ce genre, melle reste pendant toute sa vie à l'état de chenille.

y a quatre grandes familles de Lépidoptères:

Les Diurnes, qui ont les antennes en massue et les ailes rees pendant le repos.

eurs nombreuses espèces, aujourd'hui partagées en beaucoup genres, reçoivent plus particulièrement le nom de Papillons et nent la famille des PAPILIONIDÉS. Elles sont remarquables par geauté de leurs formes et par l'éclat de leurs couleurs.

- Les Crépusculaires ont les antennes fusiformes et les ailes tanhorizontales, tantôt inclinées. Ils constituent la famille des HINGIDÉS, qui se partage en tribus sous les noms de Sphingins ou hinz g. Sphinz, L.), de Sésins (g. Sesia, Fabr.), de Zygénins Zygæna, Hubner) et de Chélonins (g. Chelonia, Latr.).
- 5 Les Nocturnes ou PHALENIDES (g. Phalana, L.) dont nous malerons quelques espèces.

4º Les Teignes ou les TINEIDES, dont plusieurs méritent en ment une mention spéciale.

Nous parlerons que de quelques Lépidoptères noctures a quelques teignes.

La famille des PHALENIDES, dont les Bombyces (g. Buig Schrank), les Noctuelles, les Pyrales et les Phalènes font parit, fort nombreuse en espèces. Celles de la tribu des Bourrais (h bycina) ont la trompe courte ou rudimentaire; les antennes pa nées ou en scie, surtout dans les mâtes, et les ailes horizant ou en toit.

Le genre Saturnie (Saturnia) est remarquable par la grant et la beauté de ses espèces dont le Grand Paon de muit (Sampyri) est une des plus connues. Les cocons de plusieurs est de ce genre ou de celui des Bombyx ordinaires peuvent être ployés pour la fabrication des tissus de soie, mais aucune n'a filité du Bombyx mori (1).

Le nom de Bonbyce (Bombyx) est resté au genre qui renfe



Fig. 65. - Le Ver à soie au moment où il est prêt à filer son cocea.

le ver à soie proprement dit, ou Bonbyx nu nurier (Bombyx mi



Fig. 66. - Le Papillon du Ver à soie.

dont l'éducation a une signifimportance en Chine, dans l'a Mineure et dans une grande pui de l'Europe méridionale. O écrit de nombreux traités cette précieuse espèce, et d vient encore d'être, dans ces iniers temps, le sujet de publicions très importantes (2).

Plusieurs auteurs, nos of tents d'étudier l'organisation,

mœurs et la culture des Vers à soie, se sont aussi occupés

- (1) Telles sont les espèces nommées Cynthia (ou ver du ricin), Mylills (10) du chène), Pernyi, Cecropia, Polyphemus, Radama, Diego, etc.
- (2) Voyez plus particulièrement pour ce qui concerne l'organisation de Ben byce de la soie: Emile Cornalia, Monographia del Bombice del Gelso (Benter mori), in-4. Milan, 1856 (Extr. du t. XV des Mém. de l'Institut ionismi).

s maladies. Suivant les symptômes morbides qu'ils présentent. Vers sont dits clairets, arpians, jaunes ou gras, petits, muscars, etc. La muscardine est la mieux connue de toutes ces malaset celle que l'on prévient le plus aisément; elle dépend d'une ction cryptogamique des Vers à soie par le Botrytis bassiana. armi les causes très diverses auxquelles on attribue les insucde ces dernières années, on doit placer en première ligne la vaise qualité des graines ou œufs de Vers à soie. Cela provient Mêtre de ce que beaucoup de graines étrangères ont été mêlées graines indigènes et de ce que dans beaucoup d'endroits on a merenoncé à la fabrication de ces dernières; ce qui reproduit pour que éducation les inconvénients d'une acclimatation nouvelle. vers nés de mauvaises graines ne tardent pas à dépérir; leurs z ne se font pas avec régularité; à chaque changement de peau 1 meurt des quantités considérables, et ceux qui vivent jusqu'au nent où ils devraient filer, sont incapables de le faire. Les éducas en plein air qu'on a proposées sont un moyen trop incertain r qu'on y ait recours dans la fabrication de la graine, et trop pratique pour qu'on puisse lui accorder quelque confiance qu'il s'agit de faire de la soie. Ces essais, qui sont d'ailleurs eux, ont été tentés dès le siècle précédent par l'abbé Talsy (1). endant l'année 1855, la production de la soie a été, pour la ace seulement, de 2,545,000 kil., et l'on a, en outre, importé i5,000 kil. de la même matière. Ces chiffres suffiront pour donune idée du développement qu'a acquis l'industrie séricicole. es espèces du sous-genre Gastrophage (Gastrophaga) présentent, re autres caractères, celui d'avoir, pendant leur état de larve, le ps couvert de poils urticants; elles sont nommées Chemilles ressionnaires, à cause de leur manière de vivre.

'el est, en particulier, le Bombyx pytioqua), ou la Processionnaire du pin, dont les poils s'introduisent la peau des gens qui les touchent ou qui font l'échenillage et asionnent des éruptions vésiculeuses, ainsi qu'une urtication i douloureuse. Cette espèce est commune dans le midi de la ince; elle vit sur les pins, mais elle se métamorphose sous terre. In autre Bombyx, le Bombyx dit de la processionnaire (Bombyx ressionea) se réunit en grand nombre sous une toile commune ur y opérer sa métamorphose; ses poils sont également irritts.

Beaucoup de Chenilles à corps velu sont tout aussi dangereuses;

<sup>1)</sup> Biblioth. physico-économique, t. 1, p. 181; 1788.

d'autres, au contraire, sont inoffensives; telles sont les Chelonia's, Chelonia's, dont les poils sont, il est vrai, très longs.

Les Romains ont plus particulièrement donné aux Chenilles uticantes le nom d'*Eruca*, et ils ont parlé, dans plusieurs circonstances, des accidents qu'elles occasionnent. Il en est également question dans Dioscoride, il les appelle Eutema 11.

Réaumur s'est occupé de ces animaux dans un de ses M-moires 121.

Voici quelques détails empruntés à ce célèbre entomologiste:

« J'avais été attaqué de démangeaisons après avoir manié qui ques-uns de ces tas d'œufs de Processionnaires' qui sont count de poils ; la cause qui les avait produites était bien claire ; j'en h quitte alors pour des démangeaisons legères et de peu de duté Il n'en fut pas de même cette dernière fois : la dose des poils 🖊 j'avais donnée à mes mains était considérablement plus forte; ## mes mains trop chargees de poils, je me frottai un œil et dist endroits du visage, des demangeaisons m'v portaient; j'igo que les frottements auxquels j'avais recours pour les adouciréti semblables à ceux qui les avaient produites et qu'ils n'étaient p pres qu'à les augmenter. Les irritations avaient été trop multipli je ne fus quitte de mon espèce de fluxion sur l'œil qu'au boull' quatre ou cinq jours. J'ens des doigts où je ressentis des doiles cuisantes pendant un aussi ioug temps; je les lavai pourtant att hout ce que je pus imaginer : avec de l'eau froide, avec de l'orde-rie, avec de l'huile, rien de tout cela ne me parut anotis !! cuissons. Quand ces pedis sont piques dans la peau, ce son all de petites épines qu'il est difficile d'en tirer.

73

Qi E

1

- Plusieurs personnes qui entient à la promenade avec noi me nérent de ces mêmes niels, mais moins que je n'avais fait; illi envent aussi des demangentieurs dont ciles furent plutôl quillielles leur durièrent rountur? deux jours.
- Custre dames qui execut de la même promenade, et plumatièrem in reques municis se mouvement le col plein d'élemne décique disposition que l'écose à penser que leur imagination que des parts aux boutons dont elles se plaignaient et à comprédie part aux boutons dont elles se plaignaient et à comprédie part entre pentitée pratiées map des après qu'elle me convent entretie pour plansière de demangrations doulonnesses entreties pour des consistes de des contrates de contrate entretie partie de des contrates de contrates

<sup>1&#</sup>x27; liver X. Aug. . E.

<sup>2</sup> Remark . . . 2 17, 176

produire quelque effet sur ceux mêmes qui ne les manient it. Depuis que j'ai été instruit du mal qu'ils peuvent causer, il st arrivé plusieurs fois de les défaire seulement avec ma canne, est arrivé ensuite plusieurs fois que certains endroits de mes ns m'ont démangé rudement pendant plus de deux jours.

Les poils qui produisent cet effet sont sans doute des poils Amement fins et légers; la plus petite agitation de l'air suffit r les transporter. Ce ne sont pas de ceux qui s'élèvent si haut dessus du corps des chenilles de cette espèce, c'en sont de necoup plus petits ou ce sont des fragments des grands. Ce qu'il de certain, c'est qu'ils sont si petits qu'on ne peut les distinresurement sur les endroits de la peau où ils ont causé des élé**lons.** Pendant que je défaisais avèc ma canne de ces nids qui ient posés seulement à quelques pieds de hauteur, il est arrivé Aquefois que les environs étalent très éclairés du soleil : dans endroits éclairés, je voyais voltiger des milliers de petits corps l'étaient pourtant beaucoup plus gros et en plus grand nombre B ceux qu'on voyait au milieu des rayons de lumière qui entrent m une chambre obscure; c'étaient sans doute les poils courts les fragments de poils dont l'attouchement est capable d'exciter · la peau des élévations accompagnées de démangeaisons cuiles.

· Au reste, les nids ne sont pas également à craindre en tout guand les chenilles les habitent sous la forme de chenille, **be** produisent des cuissons que quand on les manie beaucoup; leviennent plus à craindre quand ils sont remplis de chrysalides : le sont encore plus quand les papillons sont sortis, et d'autant **B qu'il** y a plus longtemps que les papillons les ont abandonnés. aui m'ont causé des douleurs assez piquantes, quoique je les me défaits avec ma canne, étaient de ces vieux nids; les poils y plus détachés les uns des autres et plus détachés de la peau; Eleurs, les vieux poils se dessèchent et se brisent ensuite en fragments. Car ces poils, au moins les plus grands, ne sont Storjours en état de nous incommoder; j'ai même lieu de croire 🏿 les grands poils ne sont jamais en état de nous causer de la Far: j'en ai arraché des plus grands de dessus les déponilles chenilles, et même de dessus les dépouilles quittées depuis 📭, je m'en suis bien frotté les doigts et le poignet, sans m'être Dé aucune démangeaison; mais quand je me suis ensuite frotté une petite portion de la dépouille même, l'expérience m'a réussi que je ne voulais: je me suis donné de vives cuis355 INSECTES.

sons dont je n'ai pas été quitte aussitôt que je l'eusse souhaité. Il ne serait venu ni tant ni de si grosses boursouflures sur ma peau quand je me la serais frottée avec les plus piquantes orties. Aussi, ayant observé les dépouilles de ces chenilles avec une forte loupe, j'y ai distingué des poils que les yeux, aidés du secours d'une loupe qui aurait eu plusieurs pouces de foyer, n'auraient pas aperus. Avec la même loupe forte, j'ai observé de petits points noirs dans les endroits douloureux et élevés de ma peau, c'étaient apparement les bouts des poils, à qui il est plus naturel d'attribuer et effet qu'à la peau même de la chenille.

» Non-seulement la douleur causée par ces pigûres dure plsieurs jours, mais ce qui doit paraître plus singulier, c'est qu'à parcourt successivement différents endroits du corps. Ceux qui matin étaient élevés et cuisants, sont quelquefois aplanis le soit d ne sont plus douloureux; mais de nouvelles élévations paraisses sur la peau et accompagnées d'une semblable douleur, quelque sur des endroits éloignés des premiers; quelquefois celles 🕮 endroit du poignet passent et il en paraît à d'autres endroit poignet; quelquefois celles du poignet disparaissent entièreme et il en vient entre les doigts; et il y en a qui viennent au mi ou à d'autres parties du corps, même cachées, mais apparenne où on a porté les mains. Les poils ont causé sur-le-champ de la douleur aux endroits qu'ils ont piqués; mais le nombre des parties qui sont restés simplement couchés sur la peau peut étre le sail grand et considérablement plus grand que celui des autres. Le que celui des autres le que celui de le que celui des autres le que celui de le mouvements qu'on se donne par la suite les portent sur les rentes parties, ou les redressent sur celles où ils étaient et !! mettent en état de piquer. Il peut même se faire que les pois tis d'une piqure ne tombent pas à terre et qu'ils aillent blesse 35 d peau dans un autre endroit.

ne les touchais qu'avec précaution et le moins que je pouvail chargeai quelqu'un à qui ils avaient fait du mal dans ma companie, mais moins qu'à moi, de me détacher des coques d'un plus soit pour les faire dessiner, soit pour les examiner. Je lui is manier avec moins de risque. Il eut plus de confiance au principal de la vais donné à éprouver que je n'en avais mointer il n'est quelquefois pas mal que les malades aient dans les remis qui leur ont été présentés une confiance que les médecins de mêmes n'y ont pas ; mais il n'en fut pas de même du présentés.

voulu faire essayer. Mon homme, qui était physicien, nt les mains enduites d'une épaisse conche d'huile, les henilles ne pourraient s'engager dans sa peau; il mania le gâteau, il le dépiéca beaucoup plus que je ne le lui l'huile défendit mal ses mains, elles furent, en moins d'heure, couvertes de boutons, de rougeurs et d'électureuses, qui ne passèrent qu'après trois on quatre

tier remêde que flat épreuve pour me déliver des de s'enisantes que ces nide missions consees, ma toun dant quelques minutes, je frotte redenteur de porch douloureux; les collèmes farent standes sonte champ, afterement qu'ille en hour fe deux on me conserver mes ours a de nouvelle frontes a

teur Jeanpean, die Montgellen, door ander entre en remogen pour evennames des un rations dues aux norder vrour expuement drenn die 20th elber 1 mas quesque unt maniform resultat man die

chemiles gengene à l'air de un fanteur ien discussions que tribes de l'arrens unitaires un gent store gares auréfait, qui la fait en la le selle fu l'aranna i manue es interes de l'airente un fante adupte l'aranna l'es engage. L'airente de l'aranna d'aranna de l'aranna d'aranna d'a

The state that are appelled in the first. moraniles to male to Month of the comment of some the property من إيمام معالى سوا معامل ويبي - راي المام ال والأرايع المصطلح والأوالا ومراسر المداري e este livere والإين المرا ويتعالناه تريد يناس يسار ten midlighten. attention of the most of the second Territorinate mer and a contract . . . . . STATE OF LINE AS A STATE OF THE ر المستعمر التواريق المستعمرات THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH E property to the second specialist in many of the same quait de vésicatoires, si c'était un de ces remèdes qui paraisent mériter de nouvelles recherches, je ne sais si on ne pourrait pas employer nos dépouilles de chenilles bien pulvérisées au lieu de mouches cantharides; je crois qu'elles seraient capables de produina autant d'effet qu'en produisent ces mouches, peut-être en produraient-elles davantage et plus promptement (1). » Réaumur aunit pu faire valoir, à l'appui de son opinion, que cette excitation et purement extérieure et qu'elle ne s'étend pas aux organes internes, comme le fait celle de la cantharide. Il paraît d'ailleurs que les anciers ont eu recours à ce moyen. On lit en effet, dans Dioscoride, que de son temps on employait en Espagne ces chenilles pour faire de sinapismes (2). On leur reconnaissait aussi une action diurétique.

On a constaté, dans les poils urticants de certaines Chenilles, la présence de l'acide formique, que nous avons déjà signalé commune sécrétion propre aux Fourmis, et qui se retrouve aussi des poils urticants des orties (*Urtica urens* et dioica).

C'est à un genre de Bombyces portant le nom de Cossus (Comparation) qu'appartient la Chonille du saule et de l'orme, qu'il fourni à Lyonnet le sujet de son magnifique travail anatomique.

Les Cossus lépidoptères n'ont rien de commun avec les la d'Insectes auxquelles les Romains donnaient le même nom et des ils étaient si friands. Les Cossus des Romains vivaient aussi dun la bois, mais on suppose que c'étaient les larves de Coléoptères.

D'autres Phalénidés ont la trompe rudimentaire ou peu allorsiles ailes amples, en toit et presque horizontales; le corps et les antennes souvent pectinées dans le sexe mâle. Ces Papilles ont parfois des couleurs agréables; leurs chenilles, qui n'ont dix ou douze pattes, ont une manière particulière de marcher es a fait nommer arpenteuses ou géomètres (Geometræ). Ils formula tribu des Phalénins.

Les Pyralins ont la trompe distincte, mais quelquefois rudiant taire; leurs ailes sont en toit écrasé, les supérieures étant, outre, arquées à leur base.

Ces espèces nous nuisent en attaquant nos végétaux alimentais on les redoute beaucoup pour la vigne, dont elles détruisent fois les produits dans des provinces entières. La Pyrale de La

- (1) Loco cit., p. 194.
- (2) « Nascitur et Sylvestris Eruca, maximò in Iberià que occidente que ac ipsius semine loci illius incolæ pro sinapi utuntur. » (Dioscorides, Irak à Saracenius, p. 146).
  - (3) Traité anatomique de la Chenille du saule. La Haye, 1782, in-4.

205

st le *Pyralis vitana*. L'histoire en a été faite par Audouin. D'autres yrales attaquent le seigle, les pommes, etc.

C'est à la même tribu qu'appartient le genre Aclosse (Aglossa, atr.) ainsi caractérisé: palpes inférieurs un peu plus longs que tête; leur deuxième article presque aussi large que long, en meme de losange; le troisième tubuliforme; trompe nulle ou seument rudimentaire; antennes ciliées chez le mâle; oviducte de femelle térébriforme; chrysalide contenue dans un tissu de die blanche et recouvert de débris provenant des substances entronnantes; chenilles à peau luisante et coriace, ressemblant à des la la coléoptères carnassiers.

Ces chenilles se nourrissent de substances animales; aussi le

m marchands de comestibles. Telle est particulier l'Aglosse de la graisse Aglossa pinguinalis), qui vit dans le mare, le lard, la graisse, etc. Elle s'induit quelquefois dans l'estomac et les intestins de l'homme avec les



ments; c'est ce que Linné a eu Fig. 67.—Aglossa pinguinalis.

Casion d'observer dans le nord de

Carone (4).

Nous représentans le papillon qui naît de cette chenille.

Une seconde espèce du même genre (Aglossa farinalis) vit dans farine; une troisième (Aglossa cuprealis) se tient dans les cuirs prétés pour le commerce.

Les GALLÉRIES (g. Galleria, Fabr.) sont voisines des Aglosses; deux

(1) L'observation de Linné a trait à un jeune garçon dans l'estomac duquel ex larves de cette espèce s'étaient introduites. On cite d'autres chenilles de sédoptères qui furent rejetées des narines, par un jeune garçon, à Ravenne serv. de Fulvius Angalinus, reproduite pai MM. Kirby et Spence), et de tomac d'un Anglais (obs. du docteur Church, publiée dans Good's Study of lec. t. I, p. 103).

fartin Lister a aussi constaté l'introduction dans l'estomac de larves de Nocles. Son observation a été consignée dans les *Transactions philosophiques* r 1665.

n cas analogue a été observé en France par M. Duméril et enregistré dans sanales de la Société entomologique pour 1830.

afin le docteur Robert Calderwood fait mention, dans les Medical Commen-55 (t. IX, p. 223), de larves du Pontia Brassicæ, qui avaient séjourné dans le il intestinal d'un jeune homme, Cette observation a été faite en Écosse. de leurs espèces (G. cerenria et alvearia) sont avides de sent aux ruches.

Les Noctuellins (Noctuellina) sont d'autres Lépido turnes, à corps écailleux, à prothorax souvent huppé, à que l'on rencontre de nuit butinant sur les fleurs; ils on roulée en spirale, les antennes ordinairement simples en toit.

Les TINEIDES ou les Teignes forment la dernière Lépidoptères; il y en a deux tribus.

Les Tinkins ou Teignes proprement dites (g. Tinea, L. comme les Ptérophorins (g. Pterophorus, Geoff., ou Fiss Latreille), qui sont la deuxième tribu de cette famille. I composées en éléments penniformes; elles les ont en roulées autour du corps. La plupart de leurs espèces nuisibles; elles attaquent nos substances alimentaires ou et l'une d'entre elles, l'Alucite des céréales (Alucita occasionne des démangeaisons cutanées insupportable ardeurs de la gorge qu'on a attribuées à ce qu'elle serait principe analogue à celui des Cantharides. Mais les ef produit ne sont pas absolument les mêmes, et l'explica donne M. Doyère (1) paraît préférable. Ces Alucites viv palement dans le blé, et elles y sont souvent très abon qui oblige à des rebattages et à des nettoyages, à la suit se manifestent habituellement les accidents. Ceux-ci co démangeaisons cuisantes et en une inflammation générale les parties exposées à l'air. Quelquefois il se déclare assez violente pour aliter pendant plusieurs jours les gen à ces travaux; c'est surtout le lancer ou nettoyage à le occasionne des accidents, parce qu'on lance le grain, ce sortir beaucoup de débris d'Alucites qui se répandent mosphère.

M. Doyère voit là une simple action mécanique exerécailles piliformes qui garnissent le bord des ailes des Ces petites aiguilles, à la fois légères, aiguës et déliées, é tent par milliers à la surface d'un seul papillon, se dé tombent ensuite comme une poussière sur la peau des qu'elles irritent, comme le font les poils de certains ceux des Chenilles processionnaires.

On a proposé plusieurs moyens chimiques pour faire

<sup>(1)</sup> Ann. de l'Institut agronomique de Versailles.

nent ces insectes, si nuisibles aux grains, sans exposer aux inénients qui viennent d'être rappelés les gens préposés à leur ervation; le sulfure de carbone a donné de bons résultats, e qu'il dispense du lancer.

s Teignes nuisibles à nos vétements, aux étoffes de nos meuetc., sont surtout les *Tinea sarcitella*, *T. tapezella* et *T. pellla*. C'est par leurs chenilles qu'elles sont redoutables, et les s de laine sont ceux qu'elles attaquent de préférence.

éaumur a décrit avec soin les mœurs des Tinéides des laines es pelleteries (1).

ans ces derniers temps, leurs caractères spécifiques ont étudiés par plusieurs entomologistes, principalement par Bruand.

es chenilles de ces Insectes ont quatorze pattes; les unes nt de fruits; elles plient ou roulent des feuilles pour s'y; ou bien elles entrent dans les fruits et dans les graines; tres se construisent des fourreaux, tantôt fixes, tantôt mobiles, leur servent d'habitation; celles des laines et des fourrures plus particulièrement dans ce cas. On a remarqué que ces ières n'attaquaient jamais les produits épidermoïdes tant que -ci sont sur le corps des animaux; les laines en magasin, les 1, les peaux que l'on conserve comme fourrures, ont, au con-2, beaucoup à souffrir de leur présence.

### Ordre des Hémiptères (2),

s Insectes de l'ordre des Hémiptères se laissent plus aisément tériser par leurs appendices buccaux disposés en forme de bec ngé ou de suçoir et par leurs métamorphoses incomplètes, que la disposition en demi-élytres de leurs ailes supérieures. Chez rand nombre d'entre eux, en effet, et plus particulièrement les nombreuses espèces qui rentrent dans la même famille les Punaises, ou que les Nèpes, etc., les ailes de la première e sont bien en partie coriaces et élytriformes, et en partie nbraneuses; mais chez les autres, principalement chez les Fulse, chez les Cigales et chez les Pucerons, les mêmes ailes sont inairement solides ou transparentes dans toute leur étendue. Cochenilles, dont les mâles seuls acquièrent des ailes, et seule-

<sup>1)</sup> Mémoires, t. III, p. 41 et 67; 1727.

<sup>2)</sup> Les Rhyncholes de Fabricius.

ment au nombre de deux, ont aussi ces organes transparents; ca a proposé d'en faire un ordre à part (1), mais le plus souvent ca le associe aux autres Hémiptères à ailes transparentes, sous le sen commun d'Homoptères (Latreille), et l'on fait de cette seconde disjoin des Hémiptères un ordre distinct de celui des autres Hémiptères ou Hémiptères à demi-élytres, qui sont slors appelés de téroptères (Latr.).

Le trait distinctif des Hémiptères réside donc dans le disposit spéciale des parties de leur beuche qui forme un succir des replié sous le corselet pendant le repos, et dont l'apparente fert différente de celui des Lépidoptères ou des Diptères. La littérieure est en forme de gaine; les mâchoires et les mandial constituent les parties sétiformes et perforantes. C'est à cent cette disposition en rostre des appendices buccaux que Fabrit donnait aux Hémiptères le nom de Rhynchotes (Rhynchote).

Ces Insectes sont essentiellement succurs, et, pour la plupi ils se nourrissent du suc des végétaux qu'ils hument au mopul leur bec. Quelques-unes attaquent aussi les animaux; de ce bre sont les Punaises du genre Acanthie, ou Punaises des lin, la Réduves, les Notonectes et quelques autres.

C'est sans doute à la même série qu'appartiennent les les dont il sera question comme troisième sous-ordre après les téroptères et les Homoptères. Un quatrième sous-ordre du miptères nous sera fourni par les Podurelles, qui sont aptères soien que les Poux.

## Sous-ordre des Hétéroptères.

Les Hémiptères hétéroptères ou les Hémiptères à demi-dya ont le bec inséré sous le front, et leur prothorax est plus gra que leurs deux autres segments thoraciques. Ils constituent réunion assez nombreuse dont les espèces sont généralement signées sous le nom de Punaises. On les partage en Géocoaux Punaises terrestres, telles que les Pentatomes, les Cortes, les 1 gées, les Capses, les Tingis, les Arades, les Réduves, les Physis et les Acanthies, et en Hydrocorises ou Punaises d'eau, telles que les Nèpes, les Galgules, les Plotères, et les Notonectes.

Les Punaises des bois (g. Pentatoma, etc.) répandent une des repoussante due à un fluide sécrété par une glande unique, pri

<sup>(1)</sup> Ordre des Coccides, Dujerdin (Compt. rend. hebd., t. XXXIV, p. 116, 1852).

ne, jaune ou rouge, qui occupe le centre du métathorax et utit entre les pattes postérieures. Chez les Syromastes, qui sont u des Punaises du groupe de Pentatomins, cette sécrétion a, sontraire, une odeur agréable et qui rappelle celle des pommes reinette.

lusieurs espèces de Pentatomes sont nuisibles aux agriculteurs; atres attaquent les Insectes destructeurs et doivent, au conre, être épargnées. On cite, sous ce second rapport, le *Penta*ne bleu qui tue les Altises de la vigne.

Les Réduves (g. Reduvius) comprennent, entre autres espèces, Réduve A MASQUE (Reduvius personatus) qui s'introduit dans les partements, s'y recouvre de poussière et fait la chasse aux Puises des lits, mais se fait en même temps redouter par les pires qu'il nous fait. Il est de couleur noirâtre, et a près d'un centre de long.

M. Kirby et Spence citent, d'après le major anglais Davis, le fuvius serratus de l'Inde comme ayant la propriété de donner petites commotions électriques.

Es Punaises (g. Cimex), dont on fait maintenant le genre NTHIE (Acanthia, Fabr.), ont le corps très aplati et des anses sétiformes; elles n'ont que des rudiments d'élytres et la d'ailes membraneuses et sont incapables de voler. Il paraît endant que les ailes se développent chez quelques individus, seulement d'une manière accidentelle.

est à ce genre qu'appartient la Punaise des lits (Cimex lectula-, Linn.; Acanthia lectularia, Fabr.) décrite avec plus de détails M. Curtis (1) que par les auteurs que nous venons de citer.

Ile est de couleur brun roussatre, a les yeux noirs, le prothorelevé et comme aliforme sur les côtés, l'abdomen subarrondi, qué d'une tache noire en arrière, le corps finement ponctué et rescent, et le bout des tarses noir; ses antennes sont presque romes à leur extrémité; ses élytres sont fort courtes.

Nuclques auteurs, parmi lesquels on cite des entomologistes, sent que la véritable patrie des punaises est l'Inde; ils assurent blles y prennent un développement plus complet et qu'elles y vièrent même parfois des demi-élytres semblables à celles des res Hémiptères, et des ailes membraneuses; ce qui, dit-on, ve aussi quelquefois aux Punaises d'Europe; mais M. Burmeister croit pas qu'il en soit ainsi.

<sup>1)</sup> British Entomology, t. VIII, nº \$69.

Cet Insecte, l'un des plus dégoûtants parmi ceux qui att l'homme, répand une odeur désagréable. Il abonde dans le tations malpropres, principalement dans les villes, et plus culièrement dans celles du Midi. C'est dans les lits ou dans i series et les papiers de tenture qui en sont peu éloignés qu'il de préférence, et sa forme aplatie lui permet de se logs les moindres fentes. Il est essentiellement nocturne. Les pu'il fait à la peau sont douloureuses et suivies le plus souvent petite ampoule. Alors il se gonfie, et l'on reconnaît en l'ét qu'il a sucé une assez grande quantité de sang. Les ampoule duites par ses piqures sont quelquesois assez confinentes simuler une véritable éruption.

Les Punaises peuvent rester longtemps sans prendre de n ture; elles sont alors plus aplaties et presque transparente jeunes sont de couleur pale, mais elles acquièrent une co sanguine dès qu'elles ont pu piquer quelqu'un. Les œus blancs et un peu allongés. Vus à la loupe, ils paraissent cor de petites aspérités filiformes qui contribuent à les faire ada aux corps étrangers.

On a souvent beaucoup de peine à débarrasser de ces lons les logements ou les meubles qui en sont infestés. La funés tabac, l'essence de térébenthine, le soufre en combustion, li guent mercuriel, la pâte au sublimé corrosif sont les meilleur pédés pour les détruire, et une extrême propreté peut seule les a pêcher de s'établir de nouveau aux mêmes lieux. La passen (Lepidium ruderale) paraît avoir la propriété de les faire mouri-

Il y a des Punaises dans une grande partie de l'Europe, dust nord de l'Afrique, en Asie, dans l'Amérique et dans beautique d'autres lieux fréquentés par les Européens. On a dit qu'elles avaient été apportées d'Amérique. Cette assertion est inexacte, qu'il est question de ces Insectes dans plusieurs auteurs avaient Aristote parle d'une Kopis, qui vit comme les Poux et les Puos dépens de nos humeurs. Pline et Dioscoride en font aussi mention

Matthiole (1), médecin et savant naturaliste du xvr sècle, vivait à Sienne, parle assez longuement des Punaises des lis; d'donne la figure et rappelle les propriétés bizarres qu'on leur mattribuées chez les anciens pour la guérison de certaines malais; il les regarde avec raison comme les Kopis de Dioscoride (2).

<sup>(1)</sup> P. A. Matthioli seneusis, Commentarii in libros Dioscoridis, p. 27. Let duni, 1363.

<sup>(2) •</sup> Cimices qui in cubilibus enascuntur, numero septeni cum fabi in ciat

Moufet dit que les Punaises n'existaient pas en Angleterre avant le commencement du xvi siècle, et Southall assure même qu'il n'y en avait point à Londres avant l'année 1670; cependant il est constaté qu'elles y avaient déjà fait leur apparition avant le grand incendie de 1666.





Fig. 68. - La Punaise des lits.

Fig. 69. - La Punaise arrondie.

Dans le nord de l'Europe, les Punaises sont encore rares ou même tout à fait inconnues.

Azara, qui a fait au Paraguay de nombreuses observations d'histoire naturelle, a remarqué que les Punaises n'attaquaient point Phomme lorsqu'il est à l'état sauvage, mais seulement quand il est réuni dans des habitations à la manière européenne, et il est ainsi conduit à émettre l'opinion bizarre que cette espèce d'Insectes n'a été créée que quelque temps après la nôtre, et alors que les hommes s'étaient déjà constitués en république et en états urbains.

Suivant Fabricius, la Punaise de l'Amérique méridionale serait d'une autre espèce que l'Acanthia lectularia, et il lui assigne pour caractères d'avoir les élytres courtes et tronquées, le corps noir et les antennes de cette couleur, mais avec les deux derniers articles pâles. La taille est d'ailleurs la même.

On connaît deux autres espèces de Punaises appartenant au genre des Acanthies ou Punaises proprement dites, et qui attaquent également l'homme; ce sont les suivantes:

ACANTHIE ARBONDIE (Acanthia rotundata, Signoret). Elle est un

additi, et ante accessiones devorati, quartana laborantibus auxilio sunt. Quin et citra fabas devorati, de morsis ab Aspide prosunt. Vulvæ strangulatione effectas olfactu revocant. Ceterum sanguisugas cum vino aut aceto poti pellunt. Triti verò et urinariæ fistulæ impositi, urinæ difficultati medentur. » (Dioscorides, Do medica materia, lib. II, cap. xxxvi, édition de Seracenius, p. 97.)

peu moins grande que l'A. lectularia, avec laquelle elle pou être facilement confondue à la première vue. Elle en diffère pendant par les caractères suivants:

Forme en général moins orbiculaire; couleur plus foncée; phorax a bords arrondis, non marginés, ce qui lui donne apparence plus convexe, et la rapproche de l'A. Airmedinis, e même temps plus transversal, ce qui établit une ressemble entre cette espèce et l'A. columbaria; abdomen rétréel à sa prostérieure; les deux derniers articles des antennes aminifiliformes, ce qui n'a pas lieu dans cette dernière espèce; pul cence faible; poils courts.

La couleur de l'Insecte est, en général, plus rougestre que dans l pèce ordinaire; les élytres, également rudimentaires, sont plus d res, ainsi que le bord antérieur du prothorax, et les pattes sont aux

Cette Punaise vit à l'île de la Réunion (île Bourbon). Elle al que l'homme comme le fait celle d'Europe (1).

ACANTHIE CILITE (Acanthia ciliata, E. Eversmann (2). Cette esse qui a été observée dans les maisons de Kazan, diffère de celles lits, non-seulement par sa forme, mais par ses habitudes. Ellei se fixe pas comme elle en sociétés sous les rebords et les fatts mais se promène isolément sur les murs et les couvertures. Ellei paresseuse et marche à pas lents; elle semble toujours commengourdie. Sa piqure produit des enflures fortes et persistants elle est beaucoup plus douloureuse que celle de l'Acanthie dits, ce qui tient à la plus grande longueur du bec.

Deux espèces du même genre, mais encore différentes des pricédentes, vivent aux dépens des oiseaux, ce sont :

L'Acanthia hirundinis (3), des hirondelles, et l'A. columbaris in pigeons domestiques.

On en connaît une septième qui est particulière aux chaus souris de nos pays; elle a été nommée Acanthia vespertilians.

Certaines espèces du genre Conize (Coriza), qui vivent au Maque, méritent d'être mentionnées à cause des qualités particulier de leurs œufs. Voici en quels termes M. Virlet d'Aoust en dans une note qu'il a récemment publiée:

« Dans les endroits peu profonds, des milliers de petits mouder rons amphibies, voltigeant dans l'air, vont en plongeant de plusiers pieds, et même de plusieurs brasses, déposer leurs œufs au fond de

<sup>(1)</sup> Ann. Soc. entom. de France, 2° série, t. X, p. 540, pl. 16, 26, 24, 14

<sup>(2)</sup> Bull, de la Soc. imp, des nat. de Moscou, 1841, t. II, p. 359.

<sup>(3)</sup> Ann. of nat. Hist. London, t. III, p. 244, pl. 5, fig. 1.

, d'où ils ne sortent que pour aller probablement mourir à que distance de là.

En même temps que nous assistions à ce spectacle saisissant nouveau pour nous, nous eûmes l'avantage d'assister aussi à che ou à la récolte de ces œufs, lesquels, sous le nom mexid'hautle (haoutle), servent d'aliments aux Indiens, qui n'en ssent pas moins friands que les Chinois de leurs nids d'hirons, avec lesquels nous sommes à même d'assurer qu'il y a quelrapport de goût. Seulement l'hautle est loin d'atteindre les élevés de ceux-ci, réservés, pour cette raison, à la seule table riches, car, pour quelque menue monnaie, nous pûmes en orter environ un boisseau, dont, à notre prière, madame B... aut bien nous faire préparer une partie.

On accommode cette graine de différentes manières, mais le communément on en fait des espèces de gâteaux qu'on sert une sauce que les Mexicains relèvent comme ils le font, du s, pour tous leurs mets, avec du chilé, qui se compose de pints verts écrasés.

Voici comment les naturelss'y prennent pour recueillir l'hautle: forment avec des joncs pliés en deux des espèces de faisceaux, ils placent verticalement dans le lac à quelque distance du rie, et comme ceux-ci sont reliés par un de ces joncs, dont les ats sont disposés en forme de bouée indicatrice, il est facile de retirer à volonté. Douze à quinze jours suffisent pour que chaque n de ces faisceaux soit entièrement recouvert d'œufs, qu'on retire si par millions. On laisse ensuite sécher au soleil, sur un drap, faisceaux pendant une heure au plus; la graine se détache alors ilement. Après cette opération, on les replace dans l'eau pour autre récolte (1), »

es singuliers œufs rappellent, à certains égards, par leur dispoon, les fossiles si abondants à Saint-Gérand-le-Puy dans le Bourmais, qui forment le calcaire à indusies de cette localité.

L Viriet, qui les compare aux oolithes, désigne par le nom de ches les insectes qui les pondent; mais une note de M. Guérin connaître que ce sont des Hémiptères et qu'ils appartiennent tenre Corize.

l'année 1846, ces œufs avaient été signalés à l'Académie ciences de Paris par M. Vallot, de Dijon (2). En 1851, M. Gué-

Virlet d'Aoust, Comptes rendus hebd., t. XLV, p. 865.

Compt. rend. hebd., t. XXIII, p. 774.

rin, elors de passage à Turin, reçut de M. Ghiliani une petite quatité des œufs dont on fait l'hautle et quelques-uns des insectes que les produisent. Ceux-ci sont des Corizes de deux espèces différents L'une a été nommée par Thomas Say Cariza mercenaria dès l'innée 1831, et cela d'après des exemplaires achetés au marché d'Mexico; l'autre parait nouvelle et reçoit de M. Guérin le nom d'Coriza femorata.

Les œufs de ces deux espèces d'insectes sent fixés en quai innombrable contre les feuilles triangulaires du jonc dent sont més les faisceaux que l'on dépose dans l'eau pour en faire la colte. Ils sont de forme ovalaire avec un petit bouton à un bout en pédicule à l'autre.

Parmi ces œufs, qui sont très rapprochés et quelquefois fant uns sur les autres, il s'en trouve d'autres considérablement p grands, allongés et de forme cylindrique, collés contre les mi feuilles de jonc. M. Guérin les attribue à un autre insecte plus qui serait du g. des véritables Notonecras (Notonecta) et très vi des Notonecta americana et variabilis. Cependant comme l'am offre quelques caractères propres, il propose de le considérer con spécifiquement distinct, et il l'appellé Notonecta uni facciats [4]:

# Sous-ordre des Homoptères.

Les Homoptères ont les ailes supérieures entièrement comou entièrement membraneuses, mais jamais sous la forme demi-élytres; leur bec natt de la partie inférieure de la têtalinsectes sont assez nombreux et rentrent dans trois grands milles, les Cicadidés ou Cicadaires de Latreille; les Aphidise Pucerons (Aphidii, Latr.) et les Coccidés (Gallinsecta, Réaumanne de la company de l

La famille des CICADIDÉS comprend, indépendamment CICADINS ou Cigales proprement dites (g. Cicada), dont les montun appareil sonore, plusieurs autres tribus, parmi lesquelless citerons celles des Fulgorins ou Fulgores (g. Fulgora, etc.), les espèces, souvent phosphorescentes, ont été appelées partiternes; des Tettigonins (g. Tettigonia, etc.); des Manna (g. Membracis, etc.).

Les Cigales sont variées en espèces dans les pays chauds; sont déjà abondantes dans le midi de l'Europe; et, pendant mois de juillet et d'août, les localités les plus exposées aux aris du soleil retentissent de leur chant monotone et strident.

<sup>(1)</sup> L'Institut, 1857, p. 409, et Compt. rend. hebd., t. XLIV.

est en particulier la CIGALE COMMUNE (Cicada plebeia ou 17). On la trouve quelquesois jusque dans la forêt de Fontaiu. Les Romains et les Grecs mangeaient ces animaux; ils ient aussi leurs nymphes et les nommaient tettigomètres. IGALE DE L'ORNE (Cicada orni) est également propre au Midiit découler de l'orne, en le piquant, un suc mielleux et if qu'on a désigné sous le nom de manne, mais qui n'est pas me proprement dite. On la trouve aussi sur d'autres arbres, les oliviers, les pins maritimes, les agaves, etc.

amille des APHIDIDÉS ou des *Pucerons* (g. Aphis, L.) comde petits Insectes homoptères, souvent même aptères, dont il usieurs tribus. Les deux principales sont celles des PSYLLINS ylles (g. Psylla); et des APHIDINS ou Pucerons (g. Aphis).

Pucerons portent à la partie postérieure de l'abdomen deux tubes, sécrétant une matière sucrée, qui manquent aux s, et ils n'ont pas comme eux la propriété de sauter. Ces es, dont on a distingué un assez grand nombre d'espèces (1), sur les végétaux; ils en sucent la séve et ils les couvrent it de la sécrétion sucrée qui leur est propre. C'est ce miellat tire vers eux les Fourmis; il enduit les feuilles du tilleul, rable, du faux platane, du saule marsault, des orangers, tronniers et de plusieurs autres espèces d'arbres. Les Puse multiplient avec une extrême facilité et ils sont un des nciens exemples de parthénogénésie que l'on ait observés. intemps, les femelles font, sans accouplement préalable, des vivants, et il y a ensuite pendant l'été plusieurs générations sives pour lesquelles l'intervention des mâles est également ». Ces générations d'été ne donnent que des femelles, mais en me les màles reparaissent et fécondent les femelles, qui re ment alors ovipares et pondent sur les branches des œufs és à passer l'hiver.

lques Pucerons doivent aux dégâts qu'ils font d'être plus s que les autres; de ce nombre est

Puceron Lanigere (Aphis lanigera), qui vit surtout aux dépens ommiers, à la surface desquels il fait apparaître des excroiss. Quelquefois il occasionne la mort de ces arbres. Ce Puceicrète une matière blanche, d'apparence laineuse ou coton-, dans laquelle il s'enveloppe. Il n'était pas répandu aux ons de Paris avant 1832 ou 1833.

Le genre Aphis proprement dit en réunit à lui seul plus de trois cents.

24

D'autres espèces s'enveloppent dans des vésicules, dans des feuilles ou dans de jeunes tiges, et elles y vivent en société. Il y en a de semblables sur l'orme, sur le pistachier, sur le peuplier, etc. Le pêcher, le rosier, plusieurs autres arbres de nos jardins sont également attaqués par les Insectes de cette famille.

Certains Pucerons déterminent sur les arbres des excroissances analogues aux galles produites par les Cynips; les galles de l'orns, du térébenthe et du *Dystylium racemosum* sont, en particulier, dans ce cas.

Les COCCIDÉS ou Cochenilles (g. Coccus, L.) forment une nonbreuse famille, aujourd'hui partagée en une dixaine de genres, et dont on a déjà distingué plus de cent cinquante espèces (t). O sont aussi de petits insectes, et ils vivent également sur les végitaux. Leurs caractères sont très singuliers et permettent de les reconnaître aisément.

Les femelles des Cochenilles sont aptères et larviformes; elle

Fig. 70.—Cochenille du Nopal, mâle.

1

1

1. Jeune.

2

2. Adulte et devenue immobile.

deviennent immobiles au moment de la ponte et restent quées contre les plantes sous la forme de petites galles; de la nom de Gallinsectes et Progullinsectes donné au groupe entire

<sup>(1)</sup> Voyez Dallas, List of the specimens of Hemiptorous Insectes, in the Coll. of the British Museum, in-8. London, 1851.

éaumur (1). Au contraire, les mâles, qui sont toujours beaucoup lus petits, ont des métamorphoses complètes, conservent leur pilité et acquièrent des ailes; toutefois ils diffèrent des autres iomoptères, en ce qu'ils n'ont que deux de ces organes, ceux de paire supérieure. Le bec des mâles est rudimentaire, tandis que blui des femelles acquiert tout son développement. Les premiers ent aussi des antennes bien développées, d'apparence sétiforme, a leur abdomen est terminé par deux filets; ils ont seuls des ling parties ordinaires aux autres Insectes, sont établis sur un type plus rapproché de celui qui distingue les Crustacés. Le tarse n'a principal de la portion mobile, est court et cylindrique.

Lorsque la fécondation a eu lieu, les femelles se fixent et se gonlent, et après avoir pondu leurs œufs, entre elles et le corps sur equel elles reposent, elles leur servent de moyen de protection. Lest alors qu'elles se transforment en ces sortes de capsules dont la fait la récolte pour certaines espèces employées en teinture.

Les femelles de plusieurs Cochenilles fournissent aussi de la cire, les laques découlent de cortains arbres après que ces Insectes l'ont piqué la surface.

On distingue trois catégories parmi les Insectes de cette famille :

- 1. Dans quelques espèces de Coccidés, les femelles peuvent enre se mouvoir lors de la ponte; les anneaux du corps, les annnes et les pattes restent toujours distincts, et le corps a une Parence cotonneuse due principalement à la sécrétion circuse.
- 2. D'autres espèces ont leurs femelles immobiles au moment de Ponte; mais les anneaux de leur corps restent encore assez Lincts.

De ce nombre est la Cochenille du noral (Coccus cacti), dite aussi Mexique ou de Honduras, qui est répandue dans le commerce la forme de petits grains brun rougeâtre, comparables à de pegroseilles racornies, desséchées, de forme irrégulière, mais trant encore la trace des segmentations.

grains de Cochenille sont les corps des femelles desséchés. en distingue de plusieurs sortes sous les noms de Cochenille et, Cochenille grise ou argentée, et Cochenille rougeâtre. Celle-ci

Móm., t IV, p. 1 et 81.

est la moins estimée. On partage aussi les Cochenilles en mestèque ou fine, qui est la Cochenille cultivée dans les n et Cochenille silvestre ou Cochenille sauvage.

Ces Insectes vivent sur une espèce de raquette, le m cactus nopal, qui est originaire du Mexique, et n'ont é en Europe gu'après la découverte de l'Amérique. Ce sor fournissent la plus belle couleur rouge. Les Mexicains s'en déjà avant l'arrivée des Espagnols dans leur pays.

C'est en effet la Cochenille qui donne la magnifique rouge que l'on emploie dans les arts sous le nom de carn à un sel d'étain, elle fournit l'écarlate.

Cette espèce est aussi employée en médecine: on dit l nille cordiale et diurétique; elle sert à colorer les boi certaines pastilles médicamenteuses, entre dans la teintur man, et sert en outre à la fabrication de poudres dentifrice a reconnu des propriétés sédatives dans certaines toux or et quelques médecins prescrivent du sirop de cochenille coqueluche.

Voici les résultats de l'analyse des Cochenilles du comp

#### D'après John.

# D'annès Lapollation et Can

| 12 apr 05 John.                  |       | Dahes Debarence et car      |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|
| Cochenille ou matière colorante. | 50    | Matière animale sui generi  |
| Gelée                            | 10,15 | Principe gras composé d'éle |
| Cire grasse                      | 10    | stéarine.                   |
| Mucus gélatineux                 | 14    | Matière colorante acide.    |
| Matière éclatante                | 14    | Phosphate de chaux.         |
| Hydrochlorate alcalin            | )     | — de potasse.               |
| Phosphate de chaux               | (1,5) | Carbonate de chanx.         |
| — de fer                         |       | Carmine.                    |
| - d'ammoniaque                   |       |                             |

La cochenille extraite des Cochenilles du Mexique par. d'un rouge carmin, fixe à l'air sec, gélatineuse sous l'ac l'humidité, soluble dans l'eau, l'alcool et les éthers, ainsi q les acides et dans les alcalis caustiques, non précipitable fusion de noix de galle, et très avide d'alumine, d'oxyde et de quelques autres oxydes. La carmine de Pelletier et C (1818) est d'un rouge pourpre, inaltérable à l'air sec, fi 50 degrés centigrades, très soluble dans l'eau, insolubl l'éther; elle ne donne pas d'ammoniaque en se décomposan mine se combine avec elle.

La Cochenille du nopal est originaire du Méxique, principa

Guaxaca et d'Oaxaca. Elle est une des richesses de ces pays, et été longtemps défendu par les Hispano-Mexicains de chercher nexporter la graine vivante. Cependant, vers la fin de l'année 10, un Français, nommé Thierry de Menouville, exécuta le proqu'il avait formé d'enlever aux Espagnols ce précieux Insecte. Il aborda au Mexique, et cacha si bien le motif de son voyage, fil parvint à embarquer et à conduire à Saint-Domingue plusieurs isses renfermant des cactiers vivants chargés de Cochenilles.

La plante qui nourrit ces Insectes et les Insectes eux-mêmes ont mite été introduits dans plusieurs parties de l'Espagne et aux maries, et les Cochenilles ainsi élevées ont pu être versées dans commerce.

Des plantations analogues ont été faites en Algérie: à Oran, à per, à Bone, etc. Elles ont également réussi. L'initiative en est à M. Simonnet. En 1853, on comptait dans la seule province liger 14 nopaleries, contenant 61,500 plantes. L'administration tetait alors les récoltes au prix de 15 fr. le kilogramme.

In fait également de la cochenille dans les possessions hollanses de la Sonde, à la Nouvelle-Galles du Sud, etc.

Le troisième groupe de Coccidés est celui des espèces dont femelles sont immobiles lors de la ponte et ne montrent plus une trace des anneaux qui séparaient les articles de leur corps. Le section reçoit plus spécialement le nom générique de Ken(g. Kermes).

'el est entre autres le Kernès du Chène, appelé en latin Kermes is, parce qu'on avait cru à tort qu'il vivait de préférence sur le me vert (Quercus ilex), tandis qu'il se développe presque exclument sur une petite espèce fort différente de celle-là, le reus coccifera, qui est commun dans les endroits arides sur un ad nombre de points de la région méditerranéenne; d'ailleurs trouve aussi quelquefois le Kermès sur le chêne vert.

es femelles ou les graines de kermès, dites aussi graines d'écar, kermès animal, et, dans les officines, Coccus baphica, sont la grosseur d'une groseille ordinaire, à peu près régulièrement Ériques, noires, brun foncé ou marbrées; elles adhèrent aux beaux des petits chênes, ont l'air de petites baies, mais sont bes et cassantes, et ont été prises autrefois pour des graines ou galles.

iaridel et Réaumur ont démontré leur nature animale (1).

1) De Meuve exprime encore, en 1695, une opinion tout à fait erronée au R de la nature du Kermès, qu'il appelle Coccus infectorius, Coccus baphica Ces cochenilles, très employées dans le midi de l'Europe, en Orient et en Afrique, avant que l'on possédât la cochenille du Mexique, fournissent une belle teinture rouge (1) et servent aussi en médecine. Elles entrent également dans la confection alkernès (Margariterum kermesina), dans les trochiques alkermès, dans le sirop de kermès et dans un électuaire aphrodisiaque. Il y en a dans l'alkermès, sorte de liqueur ou d'élixir que l'on sert sur les tables en Italie, principalement à Florence et à Naples.

Suivant M. Lassaigne (1819), le kermès donne à l'analyse matière grasse jaune; une matière colorante rouge analogue à l'armine, de la coccine, qui est un principe animal particulisment, ainsi que des phosphates et des hydrochlorates.

Le Kermes polonais (Kermes polonicus), que l'on trouve en le logne, sur les racines du Scleranthus perennis, a des propriétés des usages analogues. On s'en servait aussi beaucoup avant que commerce ent reçu la Cochenille du nopal, et il a conserva l'importance en Pologne, en Prusse et en Russie.

La laque, dont nous avons parlé comme devant quelquesois origine aux Cochenilles, est une sorte de résine qui nous vient la Chine et du Bengale. Elle transsude de certains arbres (fin religiosa et indica, Rhamnus jujuba, Butea frondosa, etc.), par de piqures que leur font les femelles du Coccus lacca. La Legue bâtons consiste en laque encore adhérente aux fragments du bi

D'autres Cochenilles font sortir des arbres une sorte de muitel est en particulier le Coccus mammiparus, Ehrenberg, qui vit mont Sinaï.

En Chine, on emploie, pour la fabrication des bougies, espèce de cire ayant un peu l'apparence du sperma-ceti, qu'exsudée par une Cochenille, le Coccus sinensis de M. We wood (2).

Le Coccus ceriferus, Fabr., dont le nom indique une propri analogue, vit au Bengale.

ou Grana tinctorum. « C'est, dit-il, le fruit d'un arbrisseau renommé que llex. Cette graine n'est pas proprement le fruit de l'yeuse, mais plutôt un est ment et comme une salive rouge et luisante enfermée dans une petite vent vient en dessous des feuilles, car cet arbrisseau ne porte pas seulement la grad dont il est parlé ci-dessus, mais aussi le gland. »

- (1) Les honnets grecs sont teints avec cette substance.
- (2) Voy. Daniel Hanburg, Pharmaceutical Journ., avril 1853, et J. @

# Sous-ordre des Poux.

ex sont des insectes aptères, à bouche formée uniquesuçoir en gaine inarticulée et armé à son sommet de cro-



Le rostre ou suçoir du Pou de tête, — 1. Le Rostre presentièrement caché. — 2. Le même commençant à montrer des hets. — 3. Les crochets épanouis. — 4. Le siphon perforant faisaillie au-dessus des crochets.

actiles; l'intérieur de ce rostre contient un tube corné de quatre soies; il n'y a ni palpes ni lèvre inférieure. Les sont grêles, habituellement de cinq articles subégaux

u décroissants, et dont est plus long que les auxiste point d'yeux coml'on n'aperçoit qu'un le de chaque côté de 1 arrière des antennes. est petit, presque touétroit que l'abdomen; st composé de sept à nents qui portent des ées et plus ou moins on y voit six paires de



Fig. 73. — 1. Patte antérieure du Pou de têts. — 2. Patte postérieure du même.

Les Poux ont les pieds grimpeurs, c'est-à-dire à jambe saisse et armée antérieurement à son extrémité inférieure it spiniforme, avec laquelle l'ongle du tarse, qui est lui-ind et recourbé, forme une pince, et c'est au moyen de ce qu'ils saisissent les poils des animaux sur lesquels ils

ux manquent de jabot; ont les vaisseaux biliaires au le quatre, libres, d'égale longueur et sans rensiement; it deux paires de testicules dans le sexe mâle, et cinq ovariens dans le sexe femelle; en outre, ils sont tou-rés de métamorphoses, les jeunes ayant déjà en naissant qu'ils devront conserver pendant toute leur vie.

Le dernier segment abdominal varie de forme suivant le sexe. Dans les mâles, il est proéminent, arrondi et percé à sa face suprieure du grand pore, qui est l'anus et dont on voit aussi sortir le pénis; celui-ci est charnu et armé d'une ou de deux pointes connées. Dans les femelles, le même segment est profondément échancré; quelquefois même il est comme bilobé; l'anus s'y ouvre entre ces lobes, et la vulve est à la face ventrale entre le demine et l'avant-dernier segment; elle a son ouverture arquée, disposét transversalement et pourvue bilatéralement de caroncules subornées. L'accouplement ne peut avoir lieu que lorsque la femelles place sur le dos du mâle.

Les œufs sont attachés isolément ou en petits groupes aux prides animaux sur lesquels vivent les Poux; on les connaît sous nom de lentes.

Tous les Poux sont parasites des mammifères. Le groupe, peut turel, dans lequel on les a souvent associés aux Ricins, a reçu le m d'Epizoiques (1). L'absence d'ailes, qui est un de leurs carache les plus apparents, les a fait aussi ranger parmi les Aptères, dont sont alors une des divisions principales; mais en tenant compte de forme de leur bouche et de leur défaut de métamorphoses, été conduit à les réunir aux Hémiptères, dont ils semblent, effet, n'être que la dégradation extrême et les représentants produiles. Cette opinion avait déjà été émise par Fabricius; elle d'reprise depuis lors par M. Burmeister et par quelques autres par ralistes.

Il n'y a qu'une seule famille de Poux, celle des PÉDICULIA que l'on partage en quatre genres sous les noms de Pedicial Phthirius, Pedicinus et Hæmatopinus (2).

Genre Pou (*Pediculus*). L'abdomen est composé de sept ments ; l'apparence générale et l'ensemble des caractères sont mêmes que dans le Pou de tête.

Ce genre n'a d'ailleurs que trois espèces qui sont toutes les parasites de l'homme.

<sup>(1)</sup> Epizoica ou Epizoa, Nitzsch, P. Gerv., etc.— Parasita, Latr.— Inglies.

Leach, Denny, etc.

<sup>(2)</sup> Voyez pour la description de leurs espèces et pour celle des Ricins: Quevres diverses. — De Geer, Mém. pour servir à l'hist. des Insectes. — Richterinsekten (Insecta epizoica), in-8. Halle, 1818, — Leach, Zool. Missellet. III, p. 45. — Burmeister, Genera Insect. — Denny, Anoplurorum Brians monogr., in-8. Londres, 1842. — P. Gerv. in Walkenaer, Hist. des Ins. quint t. III, p. 290; 1844.

dégoûtants insectes vivent sur la tête et sur le corps; le ulus pubis est une quatrième espèce, également particulière mme, mais qui forme un genre à part, celui des Phthirius.

DE TÊTE (Pediculus capitis). De couleur livide ou blanc cen-

Fig. 74. — Pou de tête.







La femelle.

tous les segments ont du noir au bord externe; le thorax est rme de carré long.

ammerdam a donné une description détaillée de cette espèce son grand ouvrage intitulé Bibliu naturæ. Linné l'appelle ulus humanus; de Geer, Pediculus capitis, et Leach, Pediculus alis. Elle est surtout fréquente sur la tête des enfants, en Eudu moins, car, dans beaucoup d'autres pays, les adultes en ussi en abondance; ce qui tient à leur état de malpropreté. Europe, le Pou de tête des vieillards est plus petit que le redinaire des enfants et présente une autre apparence; il méit d'être examiné par les zoologistes.

a aussi supposé que le Pou de la tête des nègres est d'une espèce que celui qu'on observe en Europe.

te opinion a été émise par M. Pouchet (1).

a proposé plusieurs moyens pour tuer les Poux de tête: tions de petite centaurée ou de staphisaigre; de la pommade onnée d'onguent mercuriel, etc. Un des procédés les plus en même temps les plus inoffensifs consiste à huiler larnt les cheveux; ce corps gras tue les Poux en obstruant les jes, ce qui empêche leur respiration de s'opérer.

Traité élém. de zool., t. II, p. 205; 1841.

378 INSECTES.

Pou du corre (Pediculus vestimenti). Jaunâtre uniforme ou blanc sale; tête avancée; forme ovalaire allongée; thorax subarticulé;



Fig. 75.— Pou du corps femelle.

second article des antennes allongé; point de noir sur le bord des anneaux; pattes plus grêles que celles du précédent, allongées.

C'est le *Pediculus humanus corporis* de de Geer et le *Ped. hum.*, variété β de Limé. Nitzsch et M. Burmeister ont reconnu qu'î formait une espèce à part et non une simple variété.

Il vit sur les parties pileuses du comp chez les gens malpropres ou dans leurs not tements, principalement dans ceux qui sont faits avec de la laine.

Pou des Malades (Pediculus tabescentium). Entièrement jaune pâle; tête arrondie; torax plus grand que dans le précèdent, carré; antennes plus allongées; segments

abdominaux plus serrés.

On en doit une description exacte à M. Alt (1) et à M. Burmester (2). Ce Pou est celui qui occasionne la maladie pédiculain, qu'on appelle aussi phthiriasis, et dans laquelle on voit apparalle avec rapidité une très grande quantité de ces Insectes.

Cette triste maladie a été observée par les anciens comme per les modernes, mais elle est encore loin d'être connue dans tous ses détails. On cite comme en étant morts quelques personnes illustres appartenant à différentes époques et à plusieurs nations. Aujourd'hui elle est encore commune dans certaines parties de l'Europe où les habitants sont sales et malheureux. En Galice d'ans les Asturies, elle n'est pas rare; en Pologne, elle accompagn, dit-on, la plique. Dans certains cas de phthiriasis, les Poux appraissent avec une telle rapidité et en tel nombre que le vulgair se s'en explique la présence que par une génération spontanée per ment qu'ils se produisaient si vite et en telle abondance sur un niche seigneur atteint de cette maladie, que deux domestiques étaines exclusivement occupés à porter à la mer des corbeilles remplies de la vermine qui sortait du corps de leur maître.

- (1) Alt, Dissertatio de Phthiriasi, in-4, avec pl. Bonn, 1824.
- (2) Genera Insect., et Handbuch der Entomologie.
- (3) Peut-être est-ce un fait de parthénogénésie.

In ne possède encore qu'une seule observation de phthiriasis rueillie avec exactitude. Les Poux s'étaient développés sur le rps d'une femme de soixante-six ans. Le soir, surtout au lit, is était prise d'une démangeaison insupportable. Elle avait des sux au cou, au dos et à la poitrine; ceux-ci disparaissaient mad la malade se refroidissait à ces endroits, mais il en reparaistique de la malade se refroidissait à ces endroits, mais il en reparaistique d'essence de térébenthine. L'épiderme des parties signalées implication de petites croûtes, dans lesquelles les Poux intétaient volontiers.

On ne possède encore qu'un petit nombre d'observations relabes aux Poux qui sont parasites des autres races d'hommes; la paraison de ces Insectes avec ceux que l'on connaît en Europe rirait cependant un intérêt incontestable.

les nègres d'Afrique ont des Poux de tête. Au rapport des voyars, il existe aussi des parasites du même genre dans les cheveux Indiens asiatiques et américains et dans ceux des habitants de Nouvelle-Hollande. Labillardière a écrit depuis longtemps que femmes des malheureuses peuplades de l'Australie mangeaient Poux qu'elles prenaient sur la tête de leurs enfants (1); les **Lentots ont aussi cette** sale habitude, qu'ils partagent avec les ges. M. de Martius, cité par Perty (2), fait remarquer que les iens du Brésil ont rarement des Poux, mais que la vermine est Tuente chez certains colons dont la paresse et la saleté sont exmes. On verrait quelquefois, suivant lui, des mères refuser de ma-· leur fille, pour ne pas être privée dans leur vieillesse de l'occuion de lui chercher les Poux. Justin Goudot nous a appris que Poux sont rares chez les Indiens de la Madalena, en Colombie. In Oviedo, l'un des premiers écrivains par lesquels on connut Europe l'histoire naturelle des pays conquis en Amérique par Espagnols, a écrit que, par le travers des Açores, les Poux paraissaient sur les Européens qui faisaient voile vers l'Amérique qu'au retour les navigateurs en étaient de nouveau attaqués, zela dans les mêmes parages; mais on sait bien aujourd'hui qu'il nest rien, et il y avait même des Poux en Amérique avant l'are des Espagnols. Il faut ajouter cependant qu'ils y étaient fort Perty rappelle une citation déjà ancienne et dont on ignore

<sup>1)</sup> Une tête en chair de Tasmanien adulte, rapportée au Muséum par F. Eydoux,

it beaucoup de lentes.

B) Delicia Insect. Brasilia.

380 INSECTES.

l'auteur, dans laquelle il est question du petit nombre de ce prasites que les premiers visiteurs du Brésil virent dans ce pre et encore ces Poux, trouvés dans les couches des Indiens, sont signalés comme plus semblables aux *Phthirius inguinalis* qu'an Poux proprement dits.

Genre Phithirius (*Phthirius*, Leach). Thorax large, non disint de l'abdomen, qui a huit segments, pour la plupart appendiculai latéralement; antennes un peu allongées; pattes antérieures gréss, non chélifères, ambulatoires.

PHTHIRIUS DU PUBIS (Phthirius inguinalis). Pâle, avec la prin



Fig. 76. - Phthirius du pubis.

moyenne du corps han rougeatre et les pinces des quatre pattes postérieurs roussatre clair; corps de forme triangulaire énoussée; pattes assez longues; longueur totale moinden que dans les Poux vérils-bles.

Cette espèce est le le diculus inguinalis de les le Pediculus pubis de Limit et le Phihirius pubis de Leach. Geoffroy en pub

dans son Histoire des Insectes des environs de Paris sons nom de Morpion, par lequel on la désigne vulgairement France.

Elle est la seule que l'on connaisse dans ce genre; elle est la clusivement parasite de l'espèce humaine et n'a encore été signifique dans la race blanche. Elle s'attache aux poils des organes republications, à ceux des aisselles, et quelquefois à la barbe ainsi que sourcils. Les rapports vénériens avec des personnes infestées de parasites repoussants ne sont pas l'unique moyen d'en contracte. De peut en prendre par le simple contact, par le linge qui en conseque par les habits, etc., et les personnes les plus réservées en attrapar les habits, etc., et les personnes les plus réservées en attrapar le mier moment et de dire comment ils les ont envahies. On détra d'ailleurs fort aisément les Phthirius à l'aide de frictions faites avec de l'onguent mercuriel. On emploie aussi une infusion de tabes, des bains sulfureux, de l'essence de térébenthine, etc.

M. Burmeister a inséré dans son Genera une description détailée

wbis que nous avons reproduite dans notre Histoire lptères (1).

ENUS (Pedicinus, P. Gerv.). Abdomen de neuf sege; tête allongée; antennes de trois articles.

pèce de ce genre est le Pedicinus Eurygastre (Pedi-

er), qui vit sur les singes et que cueilli sur plusieurs des espèces ntinent (Cynocéphales, Guenons, le l'on tient dans les ménageries C'est de tous les Poux des aniui se rapproche le plus, par son érieure, des Poux qui vivent sur Pou des Ouistitis (2), qui sont les Simiadés, est, au contraire, plus Poux des Mammifères ordinaires, rer avec eux dans le genre des



Fig. 77. — Pedicinus eurygastre (des singes).

ATOPINUS (Hæmatopinus, Leach).

nquée en avant ou obtuse; les segments moyens de parés les uns des autres, souvent dentés ou en saillie ord; pieds de derrière plus longs que les autres; yeux ercevoir.

naît déjà plus de trente es observées sur des Mamlont MM. Burmeister et ncipalement établi la dia-

mestique nourrit l'HEMA-RE (Hamatopinus pilifer), mément de couleur tescorps de forme ovalaire

signale une autre espèce ropre au chien; c'est bicolor, observé en Eunien domestique qui avait la Louisiane.



Fig. 78. — Hematopinus pilifère.

e et P. Gery., t. III, p. 300. [Hamatopinus] hapalinus, P. Gery. loc. cit., p. 463.

382 Insectes.

On trouve sur le boruf l'Hématopinus eurysterne (Hæmato eurysternus), qui a sur le corps quatre rangées de taches n







Fig. 80.— Hématopinus ténuirostre.



Fig. 81. Hémateri du cochon.

(fig. 79), et l'Hématopinus ténuirostre (Hæmatopinus tenuirostre dont les taches sont sur deux rangs seulement (fig. 80). Cettes conde espèce existe aussi sur le cheval.

HÉMATOPINUS DU COCHON (Hæmatopinus suis). Il est brun, avec de domen clair et les segments membraneux, mais pourvus de chap côté d'une plaque cornée qui porte sa stigmate (fig. 81).

L'Hamatopinus stenops est l'espèce ordinaire aux chèvres.

L'Hæmatopinus saccatus a été recueilli sur des boucs remi d'Égypte; on n'en a décrit que la femelle.

L'Hamatopinus tuberculatus appartient aux buffles d'Italie.

L'Hamatopinus phthiriopsis est parasite des buffles du Cap acaffer).

L'Hæmatopinus asini vit sur l'ane.

L'Hæmatopinus cameli se tient sur le corps des chameaux.

Plusieurs espèces de Rongeurs ont aussi montré des parasits ce genre; il y en a de même sur le daman (Hæmatopinus lepite phalus) et jusque sur le phoque commun (Hæmatopinus phoce).

### Sous-ordre des Podurelles.

Après les Pédiculidés, nous citerons, plutôt comme un grandincertæ sedis que comme formant récllement un dernier sous de la série des Hémiptères, les Podurelles, Insectes après



norphoses, déjà étudiés avec soin par de Geer (1), té, dans ces dernières années, le sujet de plusieurs pupéciales (2). Leur histoire offre d'ailleurs assez peu d'ina solution des questions traitées dans cet ouvrage.

arelles, dont l'organisation présente des particularités ses, sont ces petits Insectes sauteurs que l'on trouve en ns les bois ou dans les jardins, et dont quelques est jusque dans nos appartements.

lère observé jusqu'à ce jour que les Podurelles de l'Eulement celles de quelques localités; cependant on en à plus de cent espèces. Ces insectes ne paraissent pas is sur les autres points du globe.

relles ne forment, à vrai dire, qu'une seule famille, celle IDES, que l'on peut partager en deux tribus, les Smin-Sminthurus et Dicyrtoma) et les Podurins (g. Macrotoma, s., Orchesella, Heterotoma, Degeeria, Desoria, Isotoma, Lipura et Anoura).

e certaines espèces de Podurelles sur les bords de la des endroits qui sont recouverts par la marée durant de la journée. Tel est l'Acharutes maritimus, du Tréport rieure).

(Achorutes aquaticus, etc.), vivent sur les eaux douces, s rivières ou à la surface des lacs, que l'eau soit liquide soit gelée.

via glacialis est très abondant sur les glaciers des Alpes; ouleur noire, et ses réunions se détachent nettement à de la neige, qui semble alors comme recouverte par re à canon.

ura sont des Podurelles qui ne sautent pas et dont la me une petite trompe; particularité remarquable qui i disposition buccale des Hémiptères, des Diptères et odes polyzonidés.

ite deux espèces: A. tuberculata (de Suisse) et A. rosea

res, t. VII, p. 15.

t, Mém. sur les Podures, in Soo. r. des sc., d'agr. et des arts de r. de Douai, 1843. — Nicolet, Rech. pour servir à l'histoire des n-4, 1841, extrait des Mém. de la Soc. helv. des sc. nat., t. VI. — Walk., Hist. nat. des Ins. aptères, t. III, p. 397; 1844.

### Ordre des Diptères.

Ainsi que l'indique leur nom, ces Insectes sont ponrys ailes, du moins dans la majorité des cas, et ils n'en c plus de deux. Ces ailes sont membraneuses et assez ses celles des Névroptères ou des Hyménoptères dans leur : générale. Ce sont les ailes postérieures qui manquent aux mais on trouve chez beaucoup de ces Insectes deux peti rudimentaires auxquels on a donné le nom de balancies base de ces balanciers, deux pièces membraneuses dites a cuillerons. Les balanciers sont généralement considéré représentant la seconde paire d'ailes. Il y a des Diptères aptères; on reconnaît qu'ils appartiennent à cet ordre à de leur bouche et à leurs transformations, qui sont an celles des autres Insectes du même groupe. Ainsi leurs me et leurs machoires ont la forme d'une lancette écailleuse lèvres forment un canal en sucoir entourant cet appereil ils se présentent d'abord sous la forme de larves.

Les insectes Diptères ont les glandes salivaires bien dévet leur salive est le plus souvent irritante; un autre caracleur est propre est de subir des métamorphoses compl passent successivement par l'état de larve et par celui de avant de prendre leur forme définitive.

Les Diptères sont fort nombreux en espèces. C'est par que se placent les Mouches dont il y a tant de genres et les Cousins. On doit rapporter au même ordre les Ny qui sont aptères et les Nymphipares, que leurs habitudes et certaines particularités de leur organisation rapprochent ment de ces dernières. Les Puces elles-mêmes, dont on fait un ordre distinct, sont semblables aux Diptères par les cara leur bouche, par leurs métamorphoses et l'absence d'a les distingue, ne doit pas plus les faire éloigner des Diptèque les Nyctéribies, dont les affinités avec les autres espècordre sont d'ailleurs si évidentes.

Nous partagerons les Insectes de cette nombreuse série e sous-ordres :

- 1º Les Suceurs ou les Puces;
- 2º Les Nymphipares ou les Hippobosques et genres vois
- 3º Les Chétocères ou les Mouches;
- 4° Les Némocères ou les Cousins et les Tipules.
- On a également admis que c'était auprès des Diptères

même ordre qu'eux, qu'il conviendrait de placer les res ou Rhipiptères; mais quelques naturalistes en font, iirby, un ordre à part, et Schiodte avait dit, il y a trente c'étaient des Coléoptères. Cette dernière opinion méritait tention qu'on ne lui en a accordée.

# Sous-ordre des Rhipiptères.

sectes (1), dont nous dirons seulement quelques mots, 1 nombreux et ne forment que quatre genres (*Nenos*, 5tylops et Halictophaga), dont les espèces vivent en par les Hyménoptères. On les a trouvés sur les Guépes, les les Andrènes et les Halictes.

apode, ressemble à celle de certains Diptères. A l'état la n'ont aussi que deux ailes comme les espèces de ce derre, mais ce sont les ailes postérieures; elles sont grandes, neuses, nervées longitudinalement et plissées en éventail. pour représenter les ailes antérieures qu'une paire d'aps rudimentaires qui sont comparables à des balanciers. Les ont terminées par des crochets. Les yeux sout gros et gres mandibules ont la forme de petites lames linéaires croite sur l'autre, et il y a des palpes maxillaires composées articles. La bouche des Rhipiptères rappelle donc, à cerards, celle des Insectes broyeurs.

#### Sous-ordre des Suceurs.

'uces, dont de Geer faisait un groupe à part, sous le nont eurs (Suctoria), ont été indiquées par Kirby sous celui uptères, et par Latreille sous celui de Siphonaptères. Dans ification de ces différents entomologistes, elles forment un istinct.

mille des PULICIDÉS, la seule qui comprenne ce groupe indépendanment de la Puce ordinaire, un certain non-espèces à corps ovale, comprimé, quelquefois assez alayant la peau résistante, la tête assez petite et pourvue saires de stemmates, mais sans yeux composés; à antennes éral fort petites; dont le thorax a ses trois articles séparés et

hiodte, Danm. Eleuth., p. 21; voyez aussi pour ce groupe! Wiegmann, 1854, p. 200; et Th. Siebold, Jahresb. d. Schles. Gesells; Breslau, 1853:

386 INSECTES.

comme entuilés; sans aîles ni balanciers, et dont l'abdomen et ovalaire ou allongé. Leurs pattes sont assez grandes, surtout les postérieures, et elles peuvent servir au saut. Leur bouche se compose essentiellement de trois sortes de parties: 1° des palpes qui sont quadriarticulés et portés par une lamelle foliacée; 2° de deux lames spadiformes dentées sur leurs deux tranchants et qui sont les agents principaux des piqures faites par ces animaux; en effet, c'est avec elles qu'ils percent la peau, l'irritent et y font affluer k sang, que les Puces hument ensuite au moyen des contractions de leur jabot; 3° d'une gaîne articulée, recevant dans une gouttière d soutenant par-dessous, dans leur action, les lames en scie; c'est languette; cette gaîne est regardée comme formée par la réunion des deux palpes labiaux qui seraient composés de trois ou quatre articles chacun.

L'abdomen des Puces présente une forme particulière dans su neuvième ou avant-dernier anneau que l'on nomme pygidium. Le pygidium porte un certain nombre de soies épineuses implantes au centre d'autant d'aréoles irrégulièrement disposées sursa surface.

Les mâles ont deux stylets pour la copulation. L'accouplement a lieu ventre à ventre et la génération est ovipare. Chaque en donne une larve apode; la nymphe s'enveloppe d'une petite coquit toutefois la Chique ou Puce pénétrante offre sous ce rapport quelles particularités sur lesquelles nous reviendrons.

Il ya des Puces non-sculement sur l'homme et sur certain nombre de mammifères, mais aussi sur les oiseaux, particulièrement sur les poules et sur les pigeons domestiques; on en trouve également dans des endroits qui ne sont pas fréquentés par les animau, et certaines espèces paraissent vivre de substances végétales. Les un ralistes ont décrit une trentaine de ces Insectes, et ils en ont in plusieurs genres sous les noms de Pulex, Dermatophilus, Campayllus et Mycetophila.

7 1

ו נין:

Her (

-12

10

M

. .

.

La Puce inditante, ou Puce ordinaire (Pulex irritan), a la le courte et non dentée sur ses bords; la lame basilaire des multiples articulée et cultriforme; les antennes courtes et cachées une rainure derrière l'œil; les tarses assez peu allongés et salépneux, et elle est de couleur roux brun.

Cette Puce attaque plus particulièrement l'espèce humini elle est surtout répandue en Europe et dans le nord de l'Afrique. On la trouve aussi sur d'autres points du globe. Certaines condition favorisent plus particulièrement la multiplication de ces lasces. Il y en a beaucoup dans les habitations malpropres, dans les

DIPTÈRES. 387

es et surtout dans les camps; leur action sur les nouveaux is y est des plus insupportables; ils publident souvent dans des abandonnés, principalement dans les masures, et l'on en ve parfois en abondance dans les bois et jusque sur les dunes es sables qui bordent certaines plages. Les endroits où campent pêcheurs et ceux qui sont fréquentés par les baigneuses en ont lquefois en quantité étonnante; et à Cette comme à Palavas, rès de Montpellier, on est plus particulièrement exposé à leurs rintes lorsqu'on veut se reposer sur certaines dunes.

Les Puces font plusieurs œufs à chaque ponte; elles les placent is les ordures, aux endroits peu accessibles, dans les fentes des rquets, dans le linge sale, dans la seiure de bois et jusque sous ongles des personnes malpropres, principalement sous ceux des is. De ces œufs, qui sont blancs, suballongés et de la grosseur intre très petite tête d'épingle, naissent les larves qui sont apodes, in que nous l'avons dit, et se transforment en nymphes au bout dix à douze jours, après s'être filé une petite coque soyeuse. Larves sont d'abord blanches, mais elles deviennent bientôt igeâtres; elles ont beaucoup d'activité. Leur première nourrime consiste habituellement en un peu de sang que la mère a eu in de placer dans le même lieu que ses œufs.

De la quelquefois mis les Puces en spectacle, et d'habiles ou-≥rs ont réussi à en enchaîner et à leur faire exécuter divers recices des plus singuliers.

présence de petits points d'un rouge foncé entourés d'une auréole palle. Après quelques heures, ces morsures ont une certaine memblance avec des pétéchies, et l'on a quelquefois de la peine en distinguer. Les gens sales, ou qui passent la nuit dans des où il y a beaucoup de Puces, ont souvent une grande partie corps marquée de semblables taches. Leur linge est toujours mé par ces Insectes.

■ PCCE CHIQUE (Pulex penetrans), dont on a fait un genre à part les noms de Dermatophilus et de Sarcopsylla, est plus petite que récédente, et elle a les stylets plus allongés dans le mâle, ainsi l'abdomen plus développé dans la femelle et susceptible de se re en boule après la fécondation, par suite de la turgescence organes reproducteurs.

ette espèce est commune dans les parties chaudes de l'Améprincipalement au Brésil et dans les pays voisins. Sa petitesse end difficile à saisir; elle a l'habitude de se cacher sous la 388 INSECTES.

peau, principalement aux orteils, et c'est là qu'elle dépose ses tits. Les animaux domestiques en sont également tourmentés.

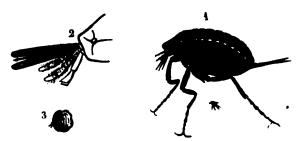

Fig. 82. — La Chique (Pulew penetrans). — 1-2. Måle et sa bouche très grossie. — 3. Femelle et sa vésicule abdominale.

Dans certaines localités, il est presque impossible de se soustris aux attaques des Chiques: on en trouve jusqu'au Chili, et il yell dans la Nouvelle-Grenade à la hauteur de Santa-Fé de Bogota.

Les mâles sont encore plus petits que les femelles, et ces nières sont les seules qui s'introduisent sous la peau. Encore le font-elles qu'après avoir été fécondées, et dans le but de » curer une nourriture assez abondante pour produire leurs petits fournir à ces derniers l'alimentation qui leur est nécessaire. L' domen gonflé des femelles est rempli par les œufs, qui sont relation à sa propre substance au moyen d'une sorte de court funicule. n'a pas encore examiné les larves. Pohl et Kollar pensent que Pulex penetrans déposent aussi bien leurs œufs à terre qui le derme de l'homme ou des animaux. La présence de ce sectes est on ne peut plus douloureuse, et il faut recourir petite opération pour s'en débarrasser. On s'adresse souvent, cette occurrence, à des enfants, dont les excellents yeux apare vent aisément le point rouge de la peau par lequel la Chique introduite et qui réussissent à l'extraire. Ils sondent avec w guille et, après avoir élargi la voie, enlèvent bientôt la vésicule, à-dire l'abdomen de la Puce et toute sa lignée. Approchée chandelle allumée, elle éclate comme un grain de poudre; mis la vésicule s'est rompue avant l'extraction, l'opération devient même la cause de nouvelles douleurs par suite de la dispersion des petits dans la plaie.

Certains auteurs affirment qu'il résulte quelquesois de me accidents de la piqure de ces parasites, et ils recommandent de

negliger les petites cavités laissées à la peau par l'ablation des jues.

armi les espèces de Pulicidés qui vivent sur les animaux, nous rons les suivantes :

'ulex felis; du chat domestique.

Pulex canis; du chien domestique.

Pulex columba; du pigeon domestique.

bulex gallina; de la poule.

# Sous-ordre des Nymphiperes.

Le sous-ordre comprend quelques genres de Diptères très sinlers qui vivent sur les Mammifères et les Oiseaux, et qu'on aquelplois appelés, à cause de cela, Diptères épizoiques.

Jes Insectes ont le suçoir composé de deux soles insérées sur pédicule commun, et leurs deux palpes servent de gaînes à ce oir. Leurs antennes sont rudimentaires ou nulles, et ils manient parfois d'ailes. Leur corps est coriace et plus ou moins courci ; il s'élargit, en général, dans sa partie abdominale, ce joint à la petitesse de la tête et à son rapprochement avec le max, donne aux Nymphipares quelque ressemblance avec les gnées. Ces Insectes ont les pattes robustes et terminées par des ples en forme de griffes.

es singuliers Diptères sont vivipares; leurs petits se montrent en meant sous la forme de nymphes ou pupes, mais des observaes récentes ont démontré qu'ils passaient leur premier état, ou at de larves, dans le corps même de leur mère. Les Nymphipares vissent donc les mêmes métamorphoses que les autres Diptères, et qui les distingue, c'est seulement la précocité de leur première nesformation, celle-ci ayant lieu ayant leur naissance. L'ignorance cette particularité avait fait penser, mais à tort, que la nature avait soustraits à l'obligation dans laquelle sont tous les autres ntères de passer d'abord par l'état de larves lorsqu'ils sortent de rie embryonnaire. Ainsi que nous l'avons déjà dit, il se pourrait **B** des observations encore plus suivies que celles auxquelles le reloppement des Insectes a donné lieu jusqu'à ce jour permissent reconnaître des faits analogues chez les Hexapodes des autres les, que l'on considère encore comme étant privés de métarphoses ou comme n'en ayant que d'incomplètes.

Les auteurs, qui ont étudié les Nymphipares, les ont signalés mame inférieurs aux autres Diptères. C'est là, en particulier, l'opi-

nion qu'en a émise M. Léon Dusour dans ses Études anaix physiologiques sur les Pupipares, publiées en 1845 dans le des sciences naturelles. Cependant les principaux faits qu'os vés sur les animaux de ce groupe pourraient tout aussi interprétés dans un sens différent. La soudure de plusieurs anneaux, lorsqu'ils sont arrivés à l'âge adulte; la cons de leurs centres nerveux; la singularité même de leurs m phoses et le mode exceptionnel de leur parturition, tende à les faire mettre au-dessus du reste des Insectes qui co avec eux l'ordre des Diptères qu'au-dessous.

Il y a deux familles de Nymphipares : les *Hippoboscidé* Nyctéribidés.

Famille des HIPPOBOSCIDES.—Ceux-ci, qu'on appelle a riacés, ont la tête de grandeur médiocre, mais cependant to dente encore, et le plus souvent ils ont des ailes. On n'en faisai fois qu'un seul genre, celui des Hippobosques, ainsi nomm que la principale de ses espèces vit sur les chevaux. Il y des Hippoboscidés sur d'autres mammifères et même oiseaux, et l'on réunit provisoirement à leur famille un gen sectes parasite des abeilles. [Nitzseh, qui a fait une étud tive des Insectes épizoïques, donne à ce dernier genre le Braula, et l'espèce qu'il y place est le B. cæca.

Nous citerons aussi les autres genres actuellement adn d'énumérer les espèces connues dans chacun d'eux; toutes caractéristique laissant encore quelque chose à désirer, no verrons, pour ce qui la concerne, aux ouvrages spéciaux ( Hippoboscidés ont été l'objet (1).

HIPPOBOSQUE (g. Hippobosca, Linné, partim; Feronia, Nirmomyia, Nitzsch).

Hippobosca equina, Linn.; la mouche-araignée de Réausen Europe, sur les chevaux).

Hippobosca camelina, Savigny (d'Egypte, sur les chameau Hippobosca variegata, Weidemann, ou H. maculata, Leach (nord du Bengale, cap de Bonne-Espérance).

Hippobosca ruficeps, Wied., ou H. maculata, Macquart (du Hippobosca Francilloni, Leach (Bengale et intérieur de l'Al Hippobosca nigra, Perty (du Brésil, sur les chevaux).

Mélophage (Melophagus, Latr. ; Melophila, Nitzsch).

(1) Leach, Mém. de la Soc. wernerienne de Londres; 1817. — Thierinsekten (Insecta epizoica,), in-8. Halle, 1818. — Macquart, Hist. Diptères, t. II, p. 634. — Walker, Diptères du Mus. britannique, p. 1146

elophagus ovinus ou Hippobosca ovina, etc. (parasite dans la laine moutons).

POPTENE (Lipoptena, Nitzsch).

ipoptena cervina ou le Pediculus capreoli de Frisch, et le Pedicervi de Panzer (vit en Europe, sur les cerfs).

poptena phyllostomatis, Perty (du Brésil, sur une espèce de roptères du genre Phyllostome).

poptena Pteropi, Denny (de l'Inde, sur la Roussette édule).

'MEBLA (g. Strebla, Dalman):

rebla vespertilionis, Dalm. (du Brésil, sur une espèce de chauve-is).

INITHOMYIE (Ornithomyia, Latr.; Anapera, Meigen; Cratærina, 3; Stenopteryx et Ocypterum, Leach; Ornithobia, Meigen; rsia, Wiedemann).

avicularia. — O. hirudinis, etc. Ce genre, que l'on divise ntenant en plusieurs autres, renferme en tout une vingtaine

pèces, dont Leach, Meigen, Walker, etc., donné la description. Elles vivent toutes les oiseaux. On en a quelquefois observé l'homme, mais elles y étaient venues à t adulte et étaient tombées du corps de lques oiseaux, principalement de celui des mdelles. Le dessin ci-contre représente grossissement de 4 la patte d'un de ces etes (Ornith. pallida) observés en Belgisur un malade à l'hôpital de Louvain. grand nombre d'Ornithomyes s'étaient chés à sa peau au moyen de leurs les, et les draps de son lit furent tachés lang.





Fig. 83. — Pattes d'un Ornithomyia pallida pris sur l'homme.

tête, au contraire, fort petite et comme cachée sous la partie rieure de l'abdomen. Les Nycrénibies (g. Nycteribia, Latr.) sont nguliers parasites, d'apparence aranéiforme, courant avec rapià l'aide de leurs trois paires de grandes pattes. On ne les a entrouvées que sur le corps des Chéiroptères, où elles sont assonà diverses sortes de parasites du groupe des Puces et de celui Acarides. Il paraît en exister un assez grand nombre d'espèces, n en trouve sur les chauves-souris de tous les pays et de tous

les genrea. M. Westwood en a fait le sujet d'une monegraphie, que a paru dans les *Transactions de la Société reologique de Landa*. Il ne semble pas que l'on doive en séparer le Megistapale Piliti de M. Macquart, qui a des habitudes analogues.

## Sous-ordre des Chétochres.

Les Diptères de ce sous-ordre sont bestechte plus sentique les précédents, et leur forme, su lieu de suppeler celle Cousins, ressemble toujours notablement à celle des Ment Leur corps est plus ou moins élargi, leurs alles sont ovaléme recouvrantes, leur tête est grosse et les yeux composés, y cent une place considérable. Les antennes de ces Insectes prient comme caractère presque constant, d'avoir leurs trois prendet ticles plus forts que les autres, qui forment une petite peinter forme que l'on prendrait, au premier abord, pour un appendit troisième article.

C'est par allusion à cette disposition que les Diptères est le nom de Chétocères. M. Macquart les appelle Brachesles.

Ces Insectes ont la bouche en forme de tremps appropriét succion. Ils sont ovipares, et leurs larves, qui ont l'appropriét vers et la tête rarement distincte, sont apodes; il est facilité fois de les distinguer des vers proprement dits, c'est de les Entozoaires et des autres Helminthes, car les articles dont leur est composé ne sont pas en nombre supérieur à quatorse, d' respiration est toujours trachéenne.

Ce sont ces larves des Chétocères que l'on connaît sous les de vers à queue, d'asticots, etc. Elles vivent dans la terre, des caux croupies, dans les excréments, dans les fumiers, dans les enchyme des végétaux, et parfois dans le corps des animaux de les aiment aussi les cadavres, et leur rôle principal semble de les débarrasser de leurs parties putrescibles. Leur goût put matières organisées les rend très nuisibles dans les maisons de attaquent les substances alimentaires, et plus particulibres viande et le fromage. Il est facile alors de suivre leur dévelument sur les œufs que les femelles viennent déposer dans contances elles-mêmes.

Les Chétocères sont répandus sur tous les points du gible, presque partout ils sont fort nombreux en espèces. M. Relieu Desvoidy en a décrit près de dix-huit cents, toutes de la familie Mouches proprement dites, qu'il a recueillies pour la plupat de

293

sul département de l'Yonne. Beaucoup d'espèces exotiques et leques-unes de celles qui vivent dans nos pays sont remarquables l'éclat de leurs couleurs.

c'étude zoologique de ces animaux a aussi été faite avec soin par igen, Fallen et Wiedemann, en Allemagne, ainsi que par M. Macart, en France. Nous en résumerons la classification d'après listoire naturelle des Diptères, publiée par le dernier de ces navalistes.

E. Une première catégorie de Chétocères comprend les Mouches et le suçoir est pourvu de six soies dans les femelles, de quatre alement sur les mâles; dont les palpes sont coniques et couchés et les individus femelles, ovales, au contraire, et relevés dans les Mes. Le troisième article de leurs antennes est annelé. M. Macart les appelle Hexachastes. La seule famille qu'ils constituent est le des Tabanidés ou des Taons.

Famille des TABANIDÉS. — Ces grosses Mouches, dont il y a des présentants sur tous les points du globe, volent avec rapidité et faisant entendre un fort bourdonnement, surtout pendant les ures les plus chaudes du jour. Elles inquiètent de préférence quadrupèdes qu'elles piquent jusqu'au sang, au moyen de leur mpe; leurs larves vivent à terre.

In divise les Taons en plusieurs genres. Parmi les Taons propreint dits se classent le Taon des Bosufs (*Tabanus bovinus*) et une arantaine d'autres espèces.

Le TAON PLUVIAL (Tabanus pluvialis, L.) est devenu le type du are Hæmatopota de Meigen, et le TAON AVEUGLANT (Chrysops cæiens, Fabr.), rentre dans le genre Chrysops; il s'attaque de préence aux chevaux, qu'il inquiète au point de les rendre momentément aveugles.

II. La seconde catégorie des Chétocères (ou les Tetrachætes, Macart) comprend des espèces dont le suçoir est de quatre pièces au l'un et l'autre sexe; le troisième article de leurs antennes est rement annelé, et la partie styliforme de celle-ci est terminale.
Diptères forment trois familles appelées, d'après Latroille, Macanthes, Tanystomes et Brachystomes.

Famille des NOTACANTHES. — Ce sont des Tétrachœtes, dont santennes ont le troisième article annelé; ils comprennent plusurs genres qu'on a groupés en trois tribus, sous les noms de cuires, Xylophagins et Stratiomydes. La plupart de ces Insectes sent dans les bois.

Famille des TANYSTOMES. — Le troisième article de leurs an-

tennes est simple, et la partie styliforme y est terminale est ordinairement allongée et corisce; les lèvres sont y en a huit tribus distinctes, auxquelles on a dons suivants: Mydasins, Asiliques, Hybotides, Empides, (g. Panops, etc.), Némestrinides, Bombyliers et Anthra

Leurs mœurs présentent quelques variétés. Les preus sont agrassives et détruisent d'autres Insectes; les dernischent les fleurs. Quelques espèces se réunissent en tribreuses dans les airs, à la manière des Cousins : quelq trines, certains Bombyles et divers autres sont remarque grand allongement de leur trompe.

Famille des BRACHISTOMES. — Ayant le troisième antennes simple avec la portion styliforme insérée su dorsale; la trompe courte et membraneuse; les lèvres é forment quatre tribus sous les noms de Xylotomes (g. The Leptides, Dolichopodes et Syrphides. Ces derniers son nombreux.

III. La troisième catégorie des Chétocères est celle d'qui n'ont, comme les Mouches ordinaires, que deux soies lequel est enfermé dans leur trompe. Le troisième artic antennes est habituellement patelliforme, et leur partie quand elle existe, ce qui est d'ailleurs le cas ordinair plantée à sa face dorsale. Cette division répond à la f Athéricères de Latreille. Elle est très riche en espèces partagée en huit tribus qui portent, dans l'ouvrage de M. les noms suivants : Scénopiens, Céphalopsides, Lonchopté typézines, Conopsaires, Myopaires, Muscides et Œstrides. des Œstrides, des Conopsaires, des Myopaires et d'une Muscides peuvent être parasites des animaux vivants ; elle tent que pour passer à l'état de nymphes; celles des aut loppent dans les corps organisés, animaux ou végétaux, décomposition.

Chacune de ces divisions mérite une mention spéciale

- 1. Les Schnofiniens (Scenopinii, Meigen) sont princ composés par le genre Schnofine (Scenopinus, Latr.), de pèces se trouvent le plus souvent sur les vitres de noments (Sc. fenestralis, etc.) ou sur les murs exposés au
- 2. Les Céphalorsides (Cephalopsida, Latr., Megacephe sont de petits Diptères communs dans les buissons ou sur des prairies. Genres Pipuncule (Pipunculus), ATÉLÉNÉVAE (A et Chalure (Cholurus).

- Les Longhoptenines (ou le g. Lonchoptera) sont également nombreuses en espèces ; elles vivent sur les herbes dans les x aquatiques.
- Les Platyfezines ne sont guère plus variées; elles se mont, au mois de septembre, sur le feuillage des huissons et des se (g. Platypeza, etc.).
- Les Conorsaines recherchent les fleurs pendant leur état lite, mais leurs larves vivent en parasites dans le corps des modons (g. unique *Conops*).
- Les Myopaires, qu'on réunit souvent à la tribu précéle, forment plusieurs genres (Myopa, etc.) qui vivent sur des
- Les Muscipes ou les Mouches (Myodaires, Robineau-Desvoidy), les espèces sont extrêmement nombreuses, ont la partie stylibe des antennes ordinairement dorsale, et les ailes ainsi caractées quant à la disposition des nervures : une cellule sous-marle; trois postérieures et une anale courte.

umi ces Mouches, les unes recherchent les substances animales meides créophiles, Macq.), principalement la chair, soit celle des maux vivants, soit celle des animaux morts; il y en a parmi qui vivent dans le corps des autres insectes;

'autres vivent sur les fleurs (Muscides authomyzides, id.);

'autres, également très variées en espèces, mais en général plus les et sans cuillerons, forment un troisième groupe (*Muscides yptères*, Macq.) qu'on partage, ainsi que les deux précédents, un grand nombre de genres.

noique les Mouches ne soient pas venimeuses par elles-mêmes, sont parfois à craindre, soit pendant leur état de larves, pendant leur état parfait. Dans le premier cas, elles envaent nos substances alimentaires, et on les trouve quelque-jusque dans nos organes; dans le second, non-seulement elles timportunes, mais elles peuvent être dangereuses et détermides phénomènes morbides fort graves. C'est ce qui a lieu lors-elles se sont nourries de substances en putréfaction et qu'elles ment ensuite se poser sur quelque point dénudé de notre corps, ous inoculer les éléments putrides dont leur trompe ou leurs et sont encore chargées. Ainsi certaines maladies infectieuses, et articulier le charbon ou pustule maligne, prennent souvent naise de cette manière, et des espèces très différentes de Mouches ent en porter le germe avec elles. C'est surtout en été et dans les issements d'équarrissage, ou dans le voisinage des endroits où

Des Limitus (Lucilie, Rob. Desv.), comme la Mossi Musce caser, Linn.) qui est longue de trois ou quatre ligne le corps est vert doré avec les pieds noirs.

Des Calliphores (Calliphore, Rob,-Desv.), comme it a viande (Musca vomitoria, Linn.), longue de trois à six remarquable par son abdomen bleu à filets blanchâtres.

La Musca vomitoria, est l'un de nos hôtes les plus dégiles plus incommodes. Cette Mouche dégorge sur la visas queur qui en accélère la putréfaction et ensuite elle y deufs. Les larves vermiformes qui en sortent se dévelop dement et se répandent sur toute la substance.

Des Mouches proprement dites (Musea, Rob.-Desy.), a Mouche domestique (Musea domestica, Linn.), espèce cer riée de noir, qui est surtout commune dans l'intérieur d tements;

Et d'autres encore.

Les espèces de Diptères qu'on pourrait appeler don changent d'ailleurs d'un pays à un autre.

La multiplication des Mouches est très rapide, ce qui f à Linné que trois mouches de l'espèce de Musca somit vaient débarrasser la terre du cadavre d'un cheval aussi le ferait un lion.

La Mouche du Promage, ou le Piophilus casei, dépose sur le fromage, et il en sort des larves ayant également de vers qui se nouvrissent surs dépens de catte substance onstances, et l'on a reconnu qu'elles étaient de plusieurs espèces nême de plusieurs genres; voici quelques indications à cet rd:

In mendiant du Lincolnshire mourut, en 1829, dans les circonces suivantes: par un temps très chaud, cet homme s'étendit un arbre, après avoir placé sur sa poitrine entre sa chemise peau, comme le font souvent les gens du peuple, le peu de et de viande qu'il destinait à son prochain repas. La viande straquée par les Mouches, et les vers déposés par celles-ci pastat des aliments sur la peau même de cet homme. Lorsqu'il trouvé, il était déjà tellement attaqué, que sa mort paraissait ritable. On le transporta à Asbornby, et l'on fit venir un chipien qui déclara qu'il ne survivrait pas longtemps au pansement. sourut, en effet, peu d'heures après. Quand le chirurgien le vit la première fois, il présentait déjà un aspect effrayant; de vers blancs, dont l'espèce a été regardée comme étant la ma carnaria, se remuaient dans l'épaisseur de sa peau et dans chairs qu'elles avaient profondément labourées (1).

eaucoup d'autres faits, ayant avec celui-là une analogie plus ou ns grande, ont été enregistrés, et la présence de semblables es de Diptères dans le corps de l'homme ou des animaux a ne recu un nom particulier, celui de *Myasis* (2).

- L. W. Hope, dans son mémoire déjà cité, en énumère un grand nbre d'exemples dont nous allons donner la liste d'après lui, en servant l'ordre suivant lequel il en parle:
- . Des larves de Mouches ont été constatées en Irlande, dans tomac d'une femme. (Voyez Pickelh et Thompson, *Trans. Coll.* psicians, t. V, p. 172.)
- Musca vomitoria. Dans l'estomac d'une autre femme, en frade. Voyez D. Thompson, ibid., p. 174.)
- b. Musca casar? Dans l'estomac d'une femme, en Irlande. (Di ompson, ibid.)

<sup>1)</sup> Kirby et Spence, t. 1, 138; Roulin, is. Geoffroy, etc. (Journaux scienti-

<sup>2)</sup> On a donné ce nom de Myasis au fait pathologique de la présence de larves Distères dans le corps de l'homme et des animaux, et, d'une manière plus géble, celui de Scolechiasis (Kirby et Spense) à la présence des larves d'Insectes seles mêmes conditions. Nous avons déjà cité dans cet ouvrage les principaux canns qui out été fournis par les larves des Coléoptères (p. 313), et par des Lépidoptères (p. 359).

- 4. Larves d'une petité espèce de Diptères. En Irlande, l'estomac d'une femine. (D. Thompson, ibid., p. 475.)
- 5. Musca carnaria. Sur un mendiant du Lincolnshire. Carreproduit ci-dessus.
  - Musca carnaria. Ayant occasionné la perte des yeux. J. Cl
     Musca carnaria. Dans les intestins. (Brère cité par Brémen, )
- 8. Espèce indéterminée, Dix-huit exemplaires dans les tital taux d'un homme agé. D'après Vohlfant. (Ann. ettefeit, Sot., p
- 9. Espèce indéterminée. Dans le sinus maxillaire d'une à d'après Latham. (Voyez les Medical Transact.)
- 10. Espèce indéterminée. Dans les sinus frontaux, d'après gles. (Voyez Owen, Catal., n. 609.)
- 11. Espèce indéterminée. D'après Brookes, Owen. (Can n° 609.) Cas observé en Angleterre.
- 12. Musca domestica. En France, sur la poitrine d'un (Fourcault, Écho dumonde savant, t. VIII, p. 402.)
- 13. Musca domestica. Des voies urinaires d'un homme, (Ruyset, cité par Clark.
  - 14. Autre cas analogue.
  - 15. Cas incomplétement observé.
- 16. Espèce indéterminée. Cinquante larves, sur la poitris enfant, à la Jamaïque.
- 17. Espèce indéterminée. Dans les gencives et dans l'is des joues d'un jeune homme, à la Jamaique.
  - 18. Mouche bleue. Larves, dans l'oreille d'un jeune home
- 19. 235 exemplaires sur les yeux et dans le nez d'un nèg Jamaïque.
- 20. Espèce indéterminée. Sur la jambe d'une femme. (Les hoeck, Epistolæ, 1687.)
  - 21. Cas observé à Norfolk par le docteur Reeve.
- 22. Mouches à viande du Paraguay. Dans le nez. Obser d'Azara.
- 23. Larves de grosses Mouches bleues. Sur plusieurs par corps d'un officier mort à la Jamaïque. (Lemp., t. II, p. 182
- 24. Aussi à la Jamaique. Vivant sur le dos et sur le con autre sujet.
- 25. Musca nigra. Plusieurs larves, sur le côté gauche de mac d'une jeune fille, en Suède. (Edinburgh med. Transact., p. 47.)
- 26. Musca carnaria. A Upsal, dans l'estomac d'une jeune D. Wahlbom.

- 7. Musca domestica. Douze exemplaires, dans l'estomac d'un e sujet. D. Babington.
- 8. Musca domestica. Nombreuses larves, dans l'estomac d'un nme, à Norwich. D. Reeves.
- 9. Larves de Mouches. Dans l'estomac d'un homme, d'après pius.
- Larves trouvées par myriades, en Irlande, sur une femme de gt-huit ans. (D. Pickelh, Trans. coll. Physicians, t. IV, p. 185,
   .)
- 1. Musca carnaria. Dans l'intestin d'un sujet humain, en Irlande.
- 2. Musca carnaria? Aussi en Écosse, dans l'estomac d'un sujet main. D. Kellie.
- Espèce indéterminée. Larves très nombreuses, vivant sur le gauche d'une jeune fille de quatorze ans.
- Musca cibaria. Larves nombreuses, dans l'estomac d'un sujet min, dans l'abdomen et auprès de l'anus. D. White.
- à 38. Quatre autres cas de larves de mouches trouvées parasur l'homme ; cas également cités par M. W. Hope.
- est surtout dans les hôpitaux que l'on a observé des exemes des larves de Mouches vivant en parasites dans les plaies. On ite en Europe et dans d'autres parties du monde. En Algérie, par apple, cela se voit quelquefois, ainsi que M. Guyon et d'autres signalé. Le docteur Tison nous a dit en avoir observé des apples, à l'hôpital de Gigelli, sur quatre soldats qui avaient été és par l'explosion d'une mine. Des faits analogues ont été ement recueillis pendant l'expédition de Crimée; des blessés quels il n'avait point été possible de donner tous les soins seaires, ont eu leurs blessures envahies par des larves de ches.
- . Hope cite aussi un cas fourni par une espèce de Stratiomys, e de la division des Notacanthes: trois larves de grandeurs difntes furent extraites de la poitrine d'une jeune fille de douze à p ans, dans le comté de Norfolk.
- nfin le même auteur en mentionne cinq autres dont les larves ent des Mouches de la tribu des Syrphes et du genre *Elophilus*; i se rapportaient à l'*Elophilus pendulus* de Fabricius.
- oici l'énumération de ces cinq cas :
- En Suisse, dans l'estomac d'un homme, d'après Ch. Bonnet.
- Duns l'estomac d'un autre homme, en Angleterre, d'après ny. (Philos. mag., t. IX, p. 356.)

- 3. En Suède. Cas decrit dans les Nova acta de l'Académie d'Upsi
- 4. Autre cas incomplétement observé.
- 5. Dans la vessie urinaire d'une femme. (Ziegler, Journ. litter. de Pise.)

On doit à M. Victor François, professeur de pathologie intermi l'Université de Louvain, une notice sur la présence de larves Addi-

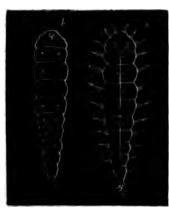

Fig. 84. - Larve d'Authomya.

myes dans le tube digestif d'un jeune femme et sur leur sortie sur cessive par l'anus. Cette notice à été communiquée à l'Académie de Bruxelles; nous donnons une figure de l'espèce qui en a été le sujet.

Un cas analogue est cité dans publications de la Société microspique de Londres, première ansit

MM. Laboulbène et Ch. Robis et ont publié un troisième. Il s'api d'une femme, observée par M. Jais Dubois, qui rendit, avec les selles, és larves de Muscides vivantes appritenant à une espèce d'Anthony:

A PROFES

Anthomyia (Faunia) saltatrix (1).

La lèpre a été attribuée par quelques auteurs à la pique petit Diptère appelé *Chlorops lepra*. C'est le *Musca lepra* de list et de Rolander.

MM. Arnaud et Livingstone (2 parlent d'une Monde l'Afrique centrale, appelée Tzetse par les noirs, qui est si de reuse par sa piqure, qu'elle peut donner la mort même le cheval. M. Arnaud a été piqué lui-même par un de ces inces

<sup>(1)</sup> Complex rendus et Mem. de la Soc. de biologie. Paris, 1856, in-1, 1.

<sup>(2)</sup> Le docteur Livingstone a rapporté de l'intérieur de la Guisée ma sant secte dont nous ignorons aussi la classification, et qui sert aux noirs per sonner leurs flèches. Quant à l'Insecte, également signalé par le même recomme une espèce de Mouche propre aux pays nègres situés au nord du le l'insecte, et le Tsé-Tsé, ou Tzetse, qu'on trouve aussi dans le Soudan et sous la du tropique méridional. Sa piqure, inoffensive pour les bètes santages dite mortelle pour les animaux domestiques, la Chèvre exceptée. Il mais trois ou quatre de ces Insectes pour tuer un gros hœuf. L'animal bless rapidement et meurt au bout de quelques jours. Le cour, le fele, le per

en a souffert pendant plusieurs mois. Nous ignorons encore à le genre les caractères de cette mouche doivent la faire rapter et si c'est une espèce de la famille des Muscidés véritables. Indépendamment de certains insectes qu'on appelle vulgairement Mouches, et qui appartiennent à des familles différentes (1), mieurs des nombreuses espèces de Muscidés sont nuisibles à griculture. Une des plus connues est l'Oscinis frit, qui attaque le l'O. pumilionis nuit au seigle, et le Chlorops lineata, au blé. Un des principaux ennemis de l'olivier est aussi une espèce de le che, le Dacus oleæ dont la larve se tient dans l'intérieur de live et en gâte la partie huileuse (2).

Les Tachinaires sont de petites Mouches dont les larves vivent mme celles des Ichneumons et des Chalcides aux dépens des tres insectes et en détruisent une grande quantité; sous ce rapet elles sont utiles aux agriculteurs.

Diverses larves de Mouches trouvées parasites de l'homme ont par quelquefois prises pour des entozoaires. Les Ascaris conosoma et phanostoma de quelques helminthologistes ne reposent que sur des res de Mouches incomplétement observées.

sont dans un état morbide et le sang est altéré et diminué. Les Tsé-Tsé ne quitages les endroitsoù ils se sont confinés, les indigènes évitent ces localités. S'ils sont this en cherchant des pâturages d'en traverser quelqu'une, ils le fontauc'lair de la meet pendant les nuits les plus froides, parce qu'alors ces insectes ne piquent pas.

M. Livingstone et Oswald, qui ont exploré ces régions, ont eu leurs bœufs et les mulets décimés par le Tsé-Tsé (Revue des Deux-Mondes, seconde période, X, p. 671; 1857).

(4) Les personnes étrangères à l'entomologie, désignent souvent par la dénomination de Mouches des insectes étrangers non-seulement à la famille des Mushis, mais encore à l'ordre des Diptères. La plupart des Hyménoptères, beaumpde Névroptères et même certaines espèces appartenant à des groupes encores différents de celui des Mouches par l'ensemble de leurs caractères, ont égament reçu une même dénomination. On appelle les Abeilles des Mouches à miel; à Cantharides des Mouches vésicantes, etc. Aussi, est-il à peu près impossible de la meir décider constamment, quel nom générique conviendrait aux insectes que veyageurs signalent dans leurs relations comme étant des Mouches.

L'olivier a plusieurs autres ennemis dans la classe des insectes: l'Helylimitéléperds et le Phloiotribus oless, de l'ordre des Coléoptères, passent leur
le larve sur les branches et les rameaux qu'ils dessèchent; le Coccus oless,
le la familie des Cochenilles, suce la séve des jeunes branches; le Psylla
les autre Hémiptère homoptère, attaque les sleurs et sait avorter les fruits;
lechists olivella est un petit Lépidoptère qui ronge les seuilles, et l'Oscophors
le nuit à l'amande placée dans l'intérieur des noyaux.

Famille des ŒSTRIDÉS.— Les Œstridés, appelés aussi Œstrides et plus communément Œstres, ont pour genre principal celui des Œstres. Ce sont des Diptères assez peu différents des Mouches proprement dites, qui ont le même genre de vol, la même apparent extérieure, et qui appartiennent à la même grande division de corordre. Leur trompe est plus ou moins rudimentaire ou même man Leurs larves sont garnies de plusieurs rangées de crochets; de vivent sous la peau des mammifères ou dans l'intérieur de la corps, qu'elles abandonnent lorsqu'elles vont se transforme an nymphes. Leur peau durcit alors et forme une sorte de coque.

Les larves des Œstridés sont connues sous le nom de taon. De occasionnent souvent des accidents assez graves. On les trouvent les bestiaux et sur quelques animaux sauvages, tels que les celles antilopes, les espèces du genre Lepus et d'autres encore. Il riplus permis de douter qu'elles attaquent également l'homme, principalement en Amérique.

Certaines larves d'Œstres, parmi lesquelles on peut cier et qui vit dans le nez des moutons, étaient déjà connues des ancier et leurs mœurs singulières, le mal qu'elles font aux troupeur l'habitude qu'ont plusieurs d'entre elles d'attaquer parfois l'home lui-même, ont appelé sur ces insectes l'attention des naturaisses

Les ruses auxquelles les Œstres adultes ont recours pour assur multiplication ne sont pas moins remarquables que leur structu aussi beaucoup d'auteurs, les uns appartenant aux siècles prés dents, les autres ayant écrit dans le siècle actuel, s'en sont-ils occu sous ce double rapport. Parmi les premiers, nous citerons Val nieri (1), neveu du célèbre Malpighi. Ce fut lui qui découvrit les tamorphoses des larves d'Œstres en insectes diptères, ou qui moins les fit connaître aux savants. Après lui, Réaumur, et plus te de Geer publièrent d'excellents détails au sujet de ces mêmes sectes; et, depuis eux jusqu'à nos jours, beaucoup d'autres obsette teurs ont également fourni à la science des matériaux nouveaux ont contribué à perfectionner les notions qu'elle possédait au s de ces Diptères. Deux de ces observateurs méritent une mention p ticulière. Le premier est Bracy Clark, savant vétérinaire anglais, a publié dans les Transactions linéennes de Londres trois Mémo sur les Œstres (2). Le second est M. Joly, professeur à Toulo

<sup>(1)</sup> Esperienze et Osservazioni intorno all' origine, sviluppi e costumi insetti.

<sup>(2) 1°</sup> An Essay on the Bots of the Horses and others animals; 1798. 
Essay on the Bots of the Horses and others animals et Appendia or September 2.

ui a donné, dans son travail, un résumé de la plupart des décourtes faites par Clark et par les autres observateurs, et qui a su y outer lui-même plusieurs faits intéressants (1). On consultera aussi rec profit Numann, Schræder, Van der Roethen, etc.

En tenant compte des circonstances dans lesquelles vivent leurs rves, on a partagé les Œstridés en trois tribus sous les noms destricoles, Cavicoles et Cuticoles, et diverses particularités de un forme, soit sous le premier état, soit à l'état parfait, permettent diviser en genres les espèces de chacune de ces tribus. Ces mres ont reçu les noms d'Œstre ou Gastrus, de Céphalémyie, de Indanémyie, d'Hypoderme, d'Edémagène et de Cutérèbre. M. Macmet leur associe le genre Colax de Wiedemann, dont on n'a entre décrit qu'une seule espèce, le Colax macula, originaire du sil. Il nous semble qu'on peut également en rapprocher, au mins d'une manière provisoire, le g. Trichobius, Gerv.), dont l'unique espèce connue (2) est fort petite et té trouvée sur le corps d'une chauve-souris de la Guyane (le modus rufus).

Les Œstrairés Gastraicoles, ou ceux de la première tribu, sont inommées à cause de l'habitude qu'ont leurs larves de s'introle dans le canal intestinal des animaux dont elles sont alors parale. Ces larves ont la bouche armée de deux crochets aigus en forme hameçons qui leur servent pour s'attacher à la muqueuse dans gane où elles se sont introduites; c'est habituellement sur la muleuse de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent. Leur corps est garni de l'estomac qu'elles se fixent l'estoma

femelles de ces Œstridés déposent leurs œufs auprès de la chant et c'est en se léchant

Treatise on the Œstri and Cuterebra of various animals; 1815. — On the culled Oistros by the ancients and of the true species intended by them under cutellation; 1827.

N. Joly, Recherches anatomiques, physiologiques et médicales sur les lés en général, et particulièrement sur les Œstres qui attaquent l'homme, le basuf et le mouton (publiées dans les Annales de la Société royale l'année 1846).

7 Trichobius parasiticus, P. Gerv., Allas de zoologie (publié par G. Bail-

que ceux-ci introduisent les jeunes larves dans leur propre c Parvenues au terme de leur développement, celles-ci qu



Fig. 85. — OEstre du cheval (OEstrus equi). — 1. Larves implantées set membrane de l'estomac. — 2. Une de ses larves. — 3. Sa partérieure. — 4. Sa partie postérieure. — 5. L'insecte parfait.

l'estomac, descendent le long des intestins et se transferieurement.

Les Œstridés gastricoles répondent au genre Œstre tel q travaux modernes l'ont circonscrit.

G. Œstre (Œstrus, Linné, partim; Gastrus, Meigen). L. quart en établit ainsi les caractères: point de cavité buculs;

DIPTÈRES. 405

s tubercules (palpes?); cuillerons médiocres; ailes couchées; nière cellule postérieure entièrement ouverte.

es espèces de ce genre qu'on a décrites sont déjà au nombre ne douzaine environ; en voici l'énumération:

Estrus equi, Fabr., etc. Il attaque les chevaux; on l'a observé s toute l'Europe et dans l'Amérique septentrionale. Nous en résentons la larve et l'insecte parfait dans la figure 85.

Estrus salutaris, Clark. Vitsur le cheval en France et en Angleterre.

Estrus Selysii, Cartier (de Belgique, auprès de Liége).

Estrus hemorrhoidalis, Linné. Sa larve est parasite de l'intestin s chevaux (Europe).

Œstrus veterinus, Fabricius; Œstr. nasalis, Clark; Gasterophilus arkii, Leach. Sa larve vit également sur les chevaux; sa présence été aussi constatée chez l'âne, le mulet, le cerf et la chèvre ngleterre).

Œstrus flavipes, Olivier (des Pyrénées).

Œstrus pretus, Curtis (d'Angleterre).

Œstrus subjacens, Walker (de l'Amérique septentrionale).

Œstrus pecorum, Fabricius (de la Jamaïque).

**Estrus libycus**, Clark (de la haute Égypte).

Œstrus Clarkii, Shuckard (du cap de Bonne-Espérance).

II. ŒSTRIDÉS CAVICOLES. Les Œstridés de la deuxième tribu ont trs larves cavicoles, c'est-à-dire vivant en parasites dans cernes cavités du corps des mammifères, principalement dans les vités buccale et nasale, mais point dans l'estomac ou l'intestin. G. CEPHALEMYIE (Cephalemyia). Le corps est peu velu; la tête grosse et arrondie antérieurement; il n'y a point de cavité bucle ; deux petits tubercules représentent les palpes; le style des tennes est terminal; les cuillerons sont grands, et la première **l**ule postérieure des ailes est fermée. Pendant leur état de larve, s insectes ont le corps plus déprimé que celui des Œstres, à ticles plus distincts et garnis, mais en dessous seulement, par utubercules spiniformes, qui sont d'ailleurs plus courts et plus •mbreux que ceux des Gastricoles. Les deux plaques postérieures mi recouvrent les stigmates sont à peu près circulaires. Il y a rès de la bouche deux petits crochets en hameçon. Ces larves 🛋 très faciles à distinguer, par les caractères que nous venons indiquer, de celles qui vivent dans l'estomac des chevaux, et qui Pertiennent au genre des véritables Œstres. On en trouve frémment dans les cornets olfactifs et dans les sinus frontaux des ontons, aussi bien en Europe qu'en Asie et en Afrique.

On ne distingue encore qu'une scule espèce de Cépha la Céphalémyle du mouton (Cephalemeyia ovis), que Linné cius, etc. appelaient Œstrus ovis. C'est un animal très an ment connu. Les larves de cette espèce ont passé autrefe un remède souverain contre l'épilepsie. Les anciens disaien pollon lui-même en avait enseigné les propriétés aux homm

G. CÉPHÉNÉMYIE (Cephenemeyia, Latr.). La trompe est p arrondie; les deux palpes, qui sont insérés au-dessus d'ell réunis par leur base; le troisième article des antennes est primé; le style est basilaire; l'abdomen est court, large et ar la première cellule postérieure des ailes est entr'ouverte à l' mité.

Le renne nourrit la larve d'une espèce de ce genre; et tient dans ses sinus frontaux; cette espèce est la Céphan TROMPE (Cephanemeyia trompe) ou Œstrus trompe de Linné. E non-seulement en Laponie, mais aussi en Saxe où il n'y a prennes, et il est probable qu'elle y dépose ses œufs sur les M. Walker la cite également en France.

M. Macquart rapporte au même genre:

Le Cephanemeyia auribarbis, décrit par Meigen (de l'Autric Et le Cephanemyia stimulator, signalé par Clark (du nord d rope).

M. Walker ne sépare pas les Céphanémyies et les Céphale d'avec les Hypodermes et les Œdémagènes, inscrits dans sor logue à la suite de la Céphanémyie trompe; tels sont:

L'Œstrus probifer, de Clark;

L'Œstrus Clarkii, de Shuckard, qui vit au cap de Bonne rance;

Et l'Œstrus supplens, dont M. Walker donne lui-même la de tion à la page 684 de sa Liste des Diptères du Musée britan Cette dernière espèce est de la Nouvelle-Écosse, dans l'Amseptentrionale.

des larves cuticoles, c'est-à-dire qui s'introduisent dans la per animaux dont elles sont parasites, au lieu de gagner leurs c sensoriales ou leurs intestins. Elles y déterminent des tumeur s'abcèdent et produisent autant de fistules ou cautères qui blissent plus ou moins les animaux qui en souffrent. Cette tri pour type le genre des Hypodermes, dont les larves ont auprès bouche plusieurs mamelons émoussés, mais point de croches hameçons. Ces larves ont les deux stigmates principaux situés

ace de deux pièces cornées en forme de croissants, visibles à trémité postérieure du corps; elles respirent en dirigeant ces mates vers l'orifice de la plaie qu'elles habitent. M. Macquart remarquer, en outre, que les pointes qui garnissent la partie rieure de chacun de leurs segments sont dirigées en arrière, is que celles de la partie postérieure le sont en avant. Au moat de leur transformation, elles sortent à reculons de leur rete, tombent à terre et y cherchent un abri où elles resteront
qu'à ce qu'elles puissent prendre leur vol.

In rapporte encore à ce groupe les Œdémagènes et les Cutérès, dont le genre de vie est analogue à celui des Hypodermes, in toutes les larves des espèces rangées dans ce dernier genre n'ont les caractères principaux de celles des Hypodermes, et il en est il la bouche a des crochets. L'étude de leurs transformations intera si ces Œstridés appartiennent ou non à la troisième tribu. Test dans cette tribu qu'il faut classer, à cause de leur genre vie, les Œstrus antilopæ, dont la larve se fixe sous la peau des ilopes. Pallas les a recueillis pendant ses voyages en Asie.

- a même remarque s'applique à l'Œ. titillator, Clark, trouvé en ie, sur des antilopes, par Savigny.
- a plupart des Œstridés qu'on a signalés sur l'homme sont lement cuticoles.
- L Hypoderma, Clark). La trompe n'est point diste, et l'ouverture buccale, qui est petite, est en forme d'Y; il a pas non plus de palpes distincts; le troisième article des anles est fort court et transversal; la première cellule postérieure ailes est entr'ouverte à son extrémité, et la nervure transverde la cellule discoïdale fort oblique.

HYPODERME DU BŒUF (Hypoderma bovis), ou l'Œstrus bovis des surs du xviii siècle, est la seule espèce authentique de cegenre. 'état d'insecte parfait, il a cinq à six lignes de long; son corps noir avec des poils, les uns noirs, les autres fauves; ses pattes pen partie jaunâtres; ses ailes passent au brun. Cet insecte vit toute l'Europe. Sa larve attaque les bœufs; on la nomme c'est une des espèces sur lesquelles M. Joly donne le plus de la dans son Mémoire.

Ly a aussi un Œstridé cuticole du genre Hypoderme qui attale cheval, et l'on en cite un autre sur le rhinocéros d'Afrique. EDÉNAGÈNE (Œdemagena, Clark). La trompe est nulle; l'ouverbuccale est linéaire, élargie supérieurement, pourvue de deux es rapprochés et de deux articles chacun; les crochets et les pelottes des tarses sont grands ; la première cellule postérieur ailes est entr'ouverte à l'extrémité, et la nervure de la celluk coïdale presque perpendiculaire à sa base.

L'ÉDÉMAGÈNE DU RENNE (Œdemugena tarandi, répondant à l' trus tarandi de Linné) est l'unique espèce de ce genre. Il v. Laponie; la femelle dépose ses œufs sur le dos des rennes, e larves y produisent des tumeurs analogues à celles que les hi dermes occasionnent aux bœufs.

G. CUTÉRÈBRE (Cuterebra, Clark). La tête est un peu renfiée avant; la cavité buccale est étroite et triangulaire et la trompet petite; le troisième article des antennes est ovoïde et le style plumeux; les pelotes tarsiennes sont assez larges; enfin la p mière cellule postérieure des ailes est entr'ouverte à l'est mité.

Les Cutérèbres sont des Œstridés cuticoles à la manière des l'podermes et des Édémagènes, et leurs larves ont plus d'analq avec celles de ces derniers qu'avec celles des Œstres véritables. Le présence détermine des abcès. On les trouve principalement sur bœufs; il y en a aussi sur les lièvres et les lapins. En Amériq les chiens en sont quelquefois atteints; on en a aussi observé su jaguar et même, assure-t-on, sur des singes. L'homme n'est exempt de leurs atteintes, et nous compléterons l'histoire de genre en rappelant les principales observations auxquelles la principales de ces animaux sur notre propre espèce a donné lieu.

La plupart de ces Diptères vivent en Amérique, et ce n'est dans ce continent qu'on les a vus attaquer l'homme. On ne cite deux espèces de Cutérèbres dans l'ancien monde, l'une et l'autre la Russie, où elles vivent sur les lièvres et les lapins: Cuterebrak rina (Œstrus leporinus, Pallas); des lièvres de l'Altaī. — Cuter cunicula, Clark, de la Géorgie; sur les lièvres et les lapins.

Les espèces américaines ont reçu les noms suivants:

Cuterebra buccata (Œstrus buccatus, Fabr., et Cut. purin Clark). De la Caroline du Sud; sur les lièvres.

Cuterebra cauterium, Clark (ou Musca americana, Fabr.). De l' mérique septentrionale, dans les forêts de la Nouvelle-Écosse.

Cuterebra horripilum, Clark. De la Nouvelle-Écosse.

Cuterebra fontanella, Clark. De l'Amérique septentrionale.

Cuterebra ephippium, Latreille. De la Guyane.

Cuterebra cayennensis, Macquart. De la Guyane.

Cuterebra cyaniventris, Macquart. Du Brésil.

Cuterchra noxialis, Goudot (Ann. sc. nat., 3. série, t. III, p. 21

, fig. 1-6). La larve est parasite des bœufs, des chèvres, et tellement de l'homme. Vit en Colombie,

ebra rufiventris, Macquart. Du Brésil.

ebra analis, Macquart. Du Brésil.

ebra terrisona, Walker. Du Guatimala.

·ebra apicalis, Guérin. De l'Amérique, région inconnue.

rebra patagonica, Guérin. De Patagonie.

LARVES D'ŒSTRIDÉS TROUVÉES SUR L'HOMME. — La Condamine, et d'autres voyageurs du dernier siècle, qui ont parcouru ique méridionale, disent que l'on voit parfois dans ce nt, soit sous la peau, soit dans les narines de l'homme, des l'insectes qu'ils comparent à des Œstres. Ils disent aussi que ves, toujours fort incommodes, occasionnent quelquefois de accidents.

1753, Arture, médecin du roi à Cayenne, communiqua à mie des sciences de Paris que, dans la même partie de ique, il arrive, en effet, que des personnes malpropres ou tues sont souvent affectées de tumeurs considérables causées présence de vers semblables à ceux qui vivent sous la peau maux avant de se transformer en Mouches. Les habitants les nt macaques. Ils les guérissent, ajoute-t-il, en faisant périr ectes par l'application de feuilles de tabac.

e Humboldt a rapporté des faits analogues. Il a vu des dont l'abdomen était couvert de petites tumeurs occasionce qu'il présume, par la présence de larves d'Œstres. Cette on est rapportée par Latreille, qui suppose que les Œstres y est question appartenaient sans doute au genre des res.

arasites ont reçu de plusieurs auteurs le nom d'ŒSTRE DE : (Œstrus hominis); mais ce ne sont pas des Œstres véritables. oulin a vu à Marquita, dans la Nouvelle-Grenade (1), un qui avait au scrotum une tumeur conique dont le diamètre plus de deux pouces à la base et dont la hauteur avait sept lignes. Le sommet très rouge présentait au milieu une perture dont la largeur n'était guère que d'une ligne. M. Rount agrandi cette ouverture avec la pointe d'une lancette, en r une larve, qui avait au moins dix lignes de long et cinq de diamètre dans la partie la plus grosse, où elle offrait

autre fait semblable, qui avait été observé au même lieu, est rapporté erne, et cité par M. Hope dans son Mémoire sur les insectes dont les tété accidentellement trouvées sur l'homme.

plusieurs rangées de petites épines noirâtres. L'auteur de l'obsertion ajoute que cette larve lui parut entièrement semblable à celles qui, dans la même région, vivent en grande abondance sur la peut du bétail, principalement aux deux côtés du cou et sur les épaules.

On doit à M. Roulin l'indication d'un autre fait de ce genre lles relatif à une larve d'Œstridé qui s'était développée sur le cuirche velu d'un homme. Cette observation avait été faite dans la même région, mais par une autre personne et elle lui a été communiqué.

Un semblable parasite, trouvé aussi sur la tête d'un homme des l'île de la Trinité, est déposé à Londres dans le Collège des chiregiens. M. Hope l'inscrit dans son Mémoire sous le nom d'Œre Guildingii.

C'est encore à des larves analogues que se rapportent les dérieures de Minas Geraës, par le dorteur d'Abreû, en 1854, et que M. von Siebold a reproduits dans article Parasites du dictionnaire de Wagner.

Dans cette province, on nomme Berne un animal qui, dans prisieurs contrées, principalement dans le district de Rio das Vibrattaque l'homme. Il est en même temps commun sur les beufs. Il présence sur l'homme est indiquée par le prurit, la rougeur et suite le gonflement; au bout de quelque temps, ce gonflement minue, et l'on découvre l'orifice par lequel le parasite s'est introduit. Cet orifice laisse épancher du pus et un liquide blanchin. Les gens ainsi attaqués ont de la céphalalgie et un peu de fier. Leurs plaies occupent surtout la région lombaire, le scrotum, membres; c'est-à-dire les parties, autres que la face, qui sont plus souvent exposées à l'air. On peut faire mourir en vingt-qui, heures ces (Estridés au moyen d'un emplâtre d'une certaine respectives de les fait ensuite sortir par la pression. Les personnes s'der taires ne sont pas sujettes à cette maladie.

M. Guérin a publié une note sur des larves, semblables au précédentes quant à leur genre de vie, que le docteur Guyon de trouvées à la Martinique, sur un nègre atteint de la variole, et des le chirurgien de la marine Busseuil a aussi rapporté des exemplantes en France. Ces larves avaient cinq lignes de long; leur diamente était d'une demi-ligne environ à l'extrémité postérieure qui était d'une de

Estres véritables, plutôt qu'à des Œstridés cuticoles; et, en M. Guérin fait remarquer qu'elles avaient les caractères de es des Gastricoles, sans être pourtant identiques avec celles fiées par Clark. Nous devons cependant rappeler ici que M. Goudécrit la larve du Cuterebra noxialis comme ayant également ex crochets buccaux. Ces parasites, décrits par M. Guérin, difiéent sans doute aussi par leur espèce de ceux signalés par L. Roulin et Goudot.

son côté, M. Howship a communiqué à la Société royale de le deux cas de larves d'Œstridés trouvées parasites sur mme; l'une et l'autre également observées dans l'Amérique idionale; un de ces cas a été fourni par un soldat en garnison parinam.

Le Percheron en a signalé un autre pour le Pérou.

observation publiée par M. Justin Goudot, et que nous avons citée, est plus complète; elle mérite donc d'être reproduite en il.

rinsecte parfait que sur des individus qui avaient vécu sur des liaux, cependant il ne doute pas que les Cutérèbres qui attaquent name dans la Colombie, n'aient les mêmes caractères que ceux pœuf et du chien; ils se rapprochent beaucoup du Cuterebra viventris, mais ils lui paraissent néanmoins constituer une ace à part (1). Il en a eu lui-même sur différente parties du ps. Un de ces parasites, qu'il a conservé pendant une quinzaine jours sur sa propre cuisse, lui a permis de constater l'espèce paccion qu'exécutent les larves des Cutérèbres, principalement pand matin et sur le soir. Il en compare la douleur à celle qu'on quirait en enfonçant vivement une aiguille dans la peau.

l'Amérique septentrionale, les Œstridés peuvent occasionde semblables accidents lorsqu'ils déposent leurs œufs sur le pe de l'homme. Say, entomologiste distingué de Philadelphie, ablié (2) la description de la larve d'un animal de cette famille, l'Atre celle d'un Cutérèbre, que le docteur Drick avait retirée un tumeur survenue à sa propre jambe.

que nous avons dit, d'après M. Guérin, au sujet des deux crobuccaux existant sur les larves recueillies par M. Guyon doit faire supposer que les différentes larves d'Œstridés qu'on a prées sur l'homme dans les diverses parties de l'Amérique,

Cuterebra nowiaks, Goudot.

Prans. Acad. nat. sc. Philadelphia, t. II.

n'appartenaient pas toutes au genre des Cutérèbres. Les larv dernier groupe passent en effet pour être dépourvues de sen crochets; et comme il n'y a pas d'espèces congénères dar rope centrale ou occidentale, il est bien évident qu'il faut ter à des Œstres véritables ou du moins à d'autres genres qu des Cutérèbres, les larves d'Œstridés trouvées, en Europ les oreilles, dans les fosses nasales ou dans l'estomac des dif sujets humains. Voici quelques indications à cet égard:

- 1. Dans une notice intitulée: De vermibus per nares exsert a paru dans les Actes des curieux de la nature, pour l'année Wohlfart fait mention de dix-huit vers qui furent rejetés des nasales d'un vieillard qui se plaignait depuis plusieurs jo violents maux de tête. Au bout d'un mois, ces vers se trans rent en mouches. Malheureusement ce qu'en dit l'auteur r met pas de décider si c'étaient des Mouches ordinaires exéritables Œstridés; la première opinion paraît la plus proba
- 2. Bateman parle, d'après Heysham, de trois larves d'Œ qui furent retirées du gosier d'un homme, en Angleterre.
- 3. Bracy Clark rapporte à l'Œstre du bœuf (g. Hypoderm larve qui fut extraite de la mâchoire d'une femme morte et
- 4. D'après le même auteur, il faut attribuer au même gel larves qui furent rejetées des sinus frontaux d'une femn dont il devait la communication au savant ornithologiste Latham.
- 6. M. Hope cite le fait de larves analogues qui furent ob dans l'estomac d'un homme mort à Londres.
- 7. D'après Rudolphi, on a vu en Prusse, le cas d'une larve tridé parasite sur un homme. Il la désigne sous le nom d'hominis, mais ce nom revient à des larves d'Œstridés amés c'est-à-dire à des Cutérèbres. C'est dans le même sens qu'et divers autres s'en sont servis.
- 8. Des cas analogues ont été constatés en Italie, et Me publié à Rome, en 1835, l'histoire de deux larves d'Œstres e rent extraites de l'oreille d'un paysan.

Nous terminerons cette énumération en rappelant que ! chricht (de Copenhague) a observé trois fois des larves de l' du bœuf fixées dans la peau du front chez la femme.

(1) On a vu plus haut que les larves des Mouches proprement dites ; aussi vivre sur l'espèce humaine, et que l'on en rencontre assez souvesté plaies ou simplement à la surface du corps chez les gens majorogres.

### Sous-ordre des Némocères.

es Diptères de ce sous-ordre sont plus connus sous les noms gaires de Cousins, Tipules, Moustiques, Maringouins, etc. Ce t des insectes à corps allongé; à ailes plus ou moins étroites et mbraneuses; à pattes grêles et déliées. Leur tête est petite, mais rs antennes sont toujours plus ou moins grandes et formées ticles uniformes dont le nombre s'élève jusqu'à quatorze et ne cend pas au-dessous de six; leurs antennes sont souvent pluses ou en panaches, ce qui a surtout lieu chez les mâles.

s sont avides du suc des fleurs ou du sang des animaux, et leur che, composée de pièces sétiformes, peut s'introduire dans les s qu'elle irrite souvent de manière à déterminer une sorte d'ente un prurit qui est parfois l'origine d'accidents assez graves. In la les eaux ou dans la terre ide. Elles ont le corps composé d'articles uniformes et la d'apparence écailleuse; elles manquent de pattes proprement.

état de nymphe se passe dans une immobilité plus ou moins plète, mais l'insecte parfait jouit d'une grande activité, s'éloit rarement des lieux où il s'est développé; il s'élève dans les et voltige par troupes nombreuses et en bourdonnant auss des marécages, sur les bords des lacs, au milieu des routes rès de quelques arbres où les oiseaux insectivores viennent repaitre.

s vents, il est vrai, transportent quelquesois des moustiques e assez grande distance, et, dans beaucoup de localités, on urtout inquiété par ces animaux lorsque le vent y arrive après passé au-dessus de quelque marais. Si sa direction vient à ger, on est, au contraire, débarrassé de ces insectes incomes. Ce sont surtout les femelles qui nous piquent et, comme un a pu l'éprouver, elles nous poursuivent jusque dans nos rtements où elles sont surtout nombreuses si l'on n'a pas soin de sermer les senètres avant d'allumer les flambeaux. les pays chauds, où ces précautions sont difficiles ou même sibles, on se soustrait aux Moustiques en enveloppant les dans des gazes connues sous le nom de moustiquaires ou de iniaires.

sait par les récits des voyageurs combien les atteintes des Coucont insupportables et souvent douloureuses dans les contrées chaudes et humides; nous en ressentons nous-mêmes les a lorsqu'en été nous quittons la ville pour la campagne, ou q nous promenons le soir dans les lieux où ces animaux vol

Beaucoup d'auteurs ont écrit au sujet des piqures des ( M. le docteur Bouffiers, le seul que nous citerons, à cet s'exprime ainsi dans la relation de la campagne du Gasse au sujet des Moustiques qu'il a eu l'occasion d'observer Parana et dans d'autres lieux : « Chaque soir, à la toml la nuit, le navire était littéralement envahi par ces in Leurs bourdonnements incessants, leurs piqures qu'acc gnait toujours une démangeaison vive et cuisante, en fa des hôtes plus qu'incommodes. Leur acharnement était te les vêtements de drap ne garantissaient pas de leurs att Le matelot à qui une fatigue excessive permettait le so quand même, s'éveillait le matin le corps couvert de petit vures au milieu desquelles se voyait un point noir. Les déma sons qui l'assaillaient alors l'engageaient à se gratter; il ex inévitablement le sommet de ces élevures et créait ainsi de dont la guérison était interminable. Les lotions émollientes. taplasmes, les pommades opiacées ou excitantes, le chlorure c de sodium, soit pur, soit étendu d'eau; l'alcool camphré miellé, les poudres de quinquina ou de camphre, sucre et c mélangés en parties égales : aucune de ces médications n'a er ces plaies d'avoir une durée fort longue. Le pansement qui mieux réussi consistait à mettre sur les parties malades de la de camphre, sucre et charbon, et à recouvrir le tout d'u plasme. Plus tard, la plaie étant devenue vermeille, j'appliq bandelettes de diachylon, sous lesquelles se formait la cicat

» Du reste, la piqure de la plupart de ces insectes rení une matière septique, car il n'était pas rare de voir apparai milieu de l'élevure primitive, un léger amas de sérosité ne et autour d'elle se dessiner un cercle fauve foncé, com l'observe à la circonférence des anthrax gangréneux. Dans et a portion de la peau voisine de la piqure tombait en mortifie et il en résultait une plaie profonde, irrégulière, dont la guétait fort lente. Aux îles Marquises, des faits pareils à ceux raconte se sont offerts à mes yeux. Là, comme dans le P des piqures de Moustiques ont été suivies de plaies gangrénet On distingue un grand nombre d'espèces dans le sous

(1) Thèses inaug, de la Faculté de méd. de Montpellier, année 1837.

DIPTÈRES. 415

Némocères, et l'on rapporte leurs différents genres à deux fales auxquelles on a donné les noms de Cousins (Culicidés) et de pules (Tipulidés).

Famille des CULICIDÉS. — Leur trompe, longue et menue, perme au suçoir six pièces sétiformes. Leurs palpes sont droits. Leurs espèces, répandues dans tous les pays, forment une dixaine conres. L'une des plus abondantes dans nos pays est le Cousin mun, Culex pipiens.

Les larves des Cousins et autres Culicidés vivent dans l'eau; elles me forme assez curieuse et nagent par soubresauts. Les fetes ont soin de déposer leurs œufs à la surface du liquide sous terme de petites agglomérations naviculaires.

Famille des TIPULIDÉS. — Leur trompe est courte et épaisse; suçoir n'a que deux soies et leurs palpes sont recourbés.

les divise en quatre tribus dont les caractères peuvent être lis ainsi qu'il suit :

TRIPULIDES CULICIFORMES. Antennes égalant le plus souvent ou me dépassant en longueur la tête et le thorax réunis, habituelent de plus de douze articles, plumeuses chez les mâles, simment poilues chez les femelles.

pars larves sont aquatiques; Réaumur, qui en a bien connu la be, les a décrites sous le nom de Vers polypes (1).

mares Corèthre, Chironome, Tanype, Ceratopogon, Macropèze, etc.

TIPULIDÉS TERRICOLES. Antennes aussi longues que chez les préents, mais non plumeuses; tête prolongée en forme de mula point d'ocelles.

ings larves vivent dans la terre humide.

Pares nombreux (2). Celui des Tipules proprement dites en fait

TIPULIDÉS FONGICOLES. Antennes comme chez les précédents; indinairement sans museau; souvent des ocelles; hanches tées; jambes terminées par deux pointes.

lars larves vivent dans les champignons.

nombreux: Bolitophile, Mycétophile, Mycétobie, Sciare, etc.

TIPULAIRES GALLICOLES. Antennes comme chez les précédents,
les pédicellés dans les mâles; point d'ocelles; hanches de
leur ordinaire; jambes sans pointes.

Cauciques-unes de ces larves, observées incomplétement, d'après des indicaron disait avoir été rejetés par les eaux d'un puits artésieu des environs as, ont été décrites, il y a quelques années, comme des Crustacés isoam genre nouveau.

Toyer les ouvrages de MM. Macquart, Walker et autres diptérologistes.

Leurs larves vivent dans des galles produites sur le par la piqure qu'y a faite la mère en déposant ses cen trouve sur le saule, le grenadier, le pin, l'épine-vinett loche, le bouillon-blanc et beaucoup d'autres.

- G. Lestrémie, Zygonèvre, Cécidomie, Lasioptère, Psych
- 5. TIPULAIRES FLORALES ou musciformes. Antennes plus ce la tête et le thorax réunis, grenues ou perfoliées, ayant ment moins de douze articles; pieds de longueur médi

Les larves de cette tribu vivent ordinairement dans les be Certains Moustiques des régions intertropicales appartienne catégorie.

G. Rhyphe, Glochine, Simulie, Penthétrie, Plécie, Diloph Aspiste, Scatopse, etc.

# CLASSE DEUXIÈME.

#### MYRIAPODES.

Les Myriapodes sont des animaux articulés, terrestres pourvus de pieds articulés plus nombreux que ceux « Condylopodes. Le nombre de ces pieds varie depuis dix paires jusqu'à cent cinquante et au delà.

Tous les Myriapodes respirent par des trachées comsectes Hexapodes, mais leur corps n'est pas divisible en tr comme celui de ces derniers: il se compose: 1° de la tè les appendices buccaux, les yeux et les antennes; 2° du tro d'anneaux séparés les uns des autres, semblables ou preblables entre eux, plus ou moins nombreux et qui son tous pourvus d'une ou de deux paires de pattes, ce qui pas de distinguer parmi eux des anneaux thoraciques eneaux abdominaux. Le dernier de ces anneaux porte con l'orifice anal.

Les deux ou trois premières paires de pattes ont une analogie avec les pattes-machoires des Crustacés et concoi ou moins à la mastication.

Les Myriapodes subissent une sorte de demi-métam consistant en ce que, pendant la vie embryonnaire, ils n'o corps composé d'autant de segments que dans l'âge a plupart n'ont encore que trois paires de pattes au moment ), et les segments dont leur tronc est composé sont alors abreux.

turalistes ne sont pas d'accord sur le rang qu'il faut assies animaux dans la classification. Les uns ne les regardent me un ordre de la classe des Insectes; d'autres, au cons associent à celle des Crustacés. Les Myriapodes ont, en s rapports avec les Insectes et avec les Crustacés, mais ils en même temps des uns et des autres, puisqu'ils n'ont pas et mode de respiration que les Crustacés et que leur corps les mêmes parties que celui des Insectes. C'est ce qui doit regarder, provisoirement du moins, comme un groupe pardans lequel on pourrait même distinguer deux classes, Diplopodes diffèrent des Chilopodes. Nous nous bornerons voir que deux sous-classes différentes, et nous en parleus les dénominations qu'on vient de lire.

iplopodes décrits par les entomologistes constituent près de èces, et l'on en signale environ 250 dans la sous-classe des les. L'étude de ces animaux, longtemps négligée, a donné is ces derniers temps, à plusieurs publications (1), dans leson fait connaître leurs principaux caractères, soit extésoit anatomiques. Ces recherches ont ajouté de nombreux ceux que de Geer, Leach et quelques autres savants disavaient antérieurement publiés.

#### SOUS-CLASSE DES DIPLOPODES.

aux ayant le corps vermiforme formé d'anneaux nombreux leux à deux, d'où il résulte que chaque division apparente n général, une double paire de pattes; c'est ce qui les fait r Diplopodes.

nt les Chilognathes ou Chiloglosses de Latreille. De Geer les uit antérieurement sous la dénomination d'Iules.

antennes n'ont le plus souvent que sept articles; leurs prepaires de pattes ont plus ou moins l'apparence de patteses; leur anus est terminal, mais leurs organes génitaux, t femelles, débouchent sous l'un des segments de la partie ire du corps. Les jeunes ont moins d'articles au corps que tes, et seulement trois paires de pattes. Dans certains genres

meires divers par Brandt, P. Gervais, Newport, etc. Voyez ausei ser et P. Gervais, t. IV, de l'Hist. nat. des Aptères, In-8; 1847,

27

le nombre des anneaux ainsi que celui des pattes augment cessivement avec l'âge et leur nombre total varie suivant les Il en est de même pour les yeux.

Ces animaux se partagent en quatre nedres, sevoir : lyxénides, les Glomérides, les Iulides et les Polymenides.

## Ordre des Politzialdes.

Il ne comprend que le genre Pollykere (Pollykere), la famille des POLLYKÉNIDÉS, dont les quelques espèc nues ont les segments assez mous, en petit nombre, et or poils disposés en panaches. Ce sont de très petits anima l'on trouve dans l'écorce des arbres, sous la mousse, etc. Navons une espèce en Europe; les autres ont été observées en et aux États-Unis.

## Ordre des Clomerides.

Ces Myriapodes ont une assez grande ressemblance exi avec les Cloportes, et ils se roulent en boule comme les Ara et les Sphéromes.

Il n'y en a qu'une seule famille, les GLOMÉRIDÉS, part trois genres: les Glomeris, les Zéphronies et les Gloméride premier fournit des espèces à l'Europe. M. Brandt en a fait de plusieurs mémoires intéressants.

### Ordre des Iulides.

Ils ont les segments plus nombreux, également résist dessous et en dessus, subcylindriques; leur corps est plus k celui des précédents, et ils l'enroulent en spirale.

Nous les divisons en deux familles, sous les noms de DESMIDÉS et de IULIDÉS.

Quelques-unes de leurs espèces sont fort grandes; elle quelques dégâts en attaquant les végétaux : aucune n'a d'

Beaucoup d'entre elles sécrètent surtout une matière et qui, dans les Iules européens (Iulus sabulosus, terrestris, etc.), n sensiblement l'odeur du deutoxyde d'ezote, et qui parait ét irritante dans certaines espèces. Nous tenons de M. Salé, quax Antilles, et particulièrement à Saint-Thomas, un Iule d sécrétion est nuisible; elle détermine une irritation fort et des yeux, mais cette irritation passe en quelques heures.

## Ordre des Polysonides.

Ces Myriapodes sont surtout remarquables par les nombreux ticles de leur corps, qui sont toujours déprimés, et par leur ouche dont les appendices sont disposés pour sucer, tandis que hez les animaux des groupes précédents, ils servent à broyer.

M. Brandt leur donne le nom de Suceurs (Sugentia). Leur famille pique, ou les POLYZONIDÉS, renferme trois genres, dont un seul le g. Polyzonium) est européen.

## I. SOUS-CLASSE DES CHILOPODES.

Les Myriapodes de cette catégorie sont faciles à reconnaître à pur corps déprimé, plus ou moins semblable à celui des Néréides Vers marins, auxquels on a aussi donné le nom de Mille-pieds. l est formé de segments plus ou moins nombreux, séparés les sas des autres et ne portant qu'une paire de pattes chacun. Leur Le est distincte des autres anneaux, en général cordiforme et Enrue d'une paire d'antennes grêles, dont les articles sont au livins au nombre de quatorze. Les yeux n'existent pas toujours. sont tantôt simples, tantôt agrégés et comme composés. Indémadamment des pièces buccales ordinaires, les deux premières la préhension des aliments et peuvent Le comparés aux pattes-mâchoires des Crustacés. La seconde mire de ces pattes-mâchoires est modifiée en forcipules, et le Ouble crochet aigu de ces pinces introduit dans les piqures faites et ces animaux une liqueur vénéneuse qui rend surtout redou-Ebles les espèces du genre des Scolopendres proprement dites; 🛏 stigmates s'ouvrent sur les côtés du corps. Les organes géni-, ceux du mâle comme ceux de la femelle, débouchent par orifice particulier situé au-dessus de l'anus, et de même dans dernier article. Dans la plupart des genres, les jeunes n'ont en naissant tous les articles dont leur corps devra se comer, et ils en prennent de nouveaux, ainsi que des pattes et parmême des yeux, en devenant adultes. y a deux ordres parmi les Chilopodes: les Schizotarses, Brandt,

y a deux ordres parmi les Chilopodes : les Schizotarses, Brandt

### Ordre des Schisotarses.

sont les Scutigères, aussi nommés Cermaties. Leurs pieds sont longs, inégaux et à tarses multiarticulés; leurs antennes très ues aussi et sétiformes; leurs yeux composés.

Famille unique, les SCUTIGÉRIDÉS. — On n'a encore établi qu'un seul genre (g. Scutigera) pour les espèces, au nombre de vingt environ, qui se rapportent à cette famille.

Ces Myriapodes vivent dans des pays très différents les uns des autres : en Europe, en Afrique, en Asie, dans les îles des lades, en Amérique et à la Nouvelle-Hollande.

Ils sont fort bizarres, et la longueur de leurs pattes les rendant très fragiles, ils se brisent dès qu'on vient à les toucher. Dans aux pays, on les voit quelquefois dans les appartements, surtout dans ceux qui sont boisés. Ils courent aussi dans les jardins, principalment le long des murs, et se sauvent avec une grande agilité. Il sont plus nombreux pendant la saison chaude et se montres surtout le soir.

La Scutigera commune d'Europe (Scutigera coleoptrata) a dominieu à la communication suivante faite à la Société entomologique de France, et dont il est ainsi rendu compte dans les Annale de cette Société pour 1834 : «Le secrétaire annonce de la part de la docteur Huet, de Paris, que dans le mois de mars dernier, un effant ayant tous les symptômes d'une maladie vermineuse, avoir rendu (au dire de sa mère) un Scutigera coleoptrate (mourut aussitôt après son émission) se rétablit peu à peu, avoir jamais, ni avant ni après la sortie de cet insecte, rendu aver intestinal.

» La Société, dans une discussion qui s'élève à ce sujet, décide qu'il n'y a pas lieu à suivre cette observation, l'émission de la Sociopendre n'étant pas suffisamment prouvée, et, selon toute probabilité, l'insecte n'ayant pas séjourné dans le corps de l'enfant.

Nous souscrivons entièrement, pour notre part, à ces consions des membres de la Société entomologique, et nous rangue le fait rapporté par le docteur Huet parmi ces méprises si quentes que l'on entend chaque jour raconter comme des incontestables par les gens du monde.

Un récit semblable à celui-ci, mais qui avait pour objet un confilus Gabrielis, c'est-à-dire notre plus grande espèce de Géophinous a été communiqué, il y a quelques années, par un média de Montpellier. Ce Myriapode lui fut apporté comme ayant de rendu avec les selles, ce qui, disait-on, avait été très favorable la guérison du malade. Une erreur analogue a été commise un pour un Ixode que l'on a donné comme accompagnant la dysertérie; c'est à cause de cela que cet Ixode a reçu le nom d'Accomme aysenteriæ.

#### Ordre des Holotarses.

Les Holotarses, souvent désignés sous le nom vulgaire de Scolopendres, ont les pieds moins longs que ceux des Scutigères, égaux, sauf ceux de la dernière paire, et formés de six articles, savoir : la hanche, la cuisse, la jambe et trois articles attribués au tarse par quelques auteurs. On ne connaît encore qu'une seule exception à cette disposition ; elle est fournie par le Newportia longitarsis, espèce de Scolopendre qui vit aux Antilles.

Les Holotarses ont les antennes moniliformes, à articles plus nombreux que ceux des Diplopodes, moins nombreux, au contraire, que ceux des Scutigères; leurs yeux, lorsqu'ils existent, sont rapprochés, mais jamais composés.

Ces animaux forment trois familles : les Lithobidés, les Scolopendridés, et les Geophilidés.

Famille des LITHOBIDES. — Ainsi nommés du genre LITHOBIE (Lithobius) qui comprend ces petites Scolopendres, vulgairement appelées Perce-oreilles, que l'on trouve sous les pierres, ou sous les autres corps qui entretiennent une certaine humidité à la surface du sol. Les Lithobies ont quinze paires de pieds, autant de scutes dorsales et de vingt à quarante articles aux antennes. Leur morsure est tout à fait inoffensive pour nous; elle n'a d'action que sur des animaux de très petites dimensions.

Famille des SCOLOPENDRIDÉS. — Ces Myriapodes forment une réunion nombreuse d'espèces ayant pour la plupart vingt et une paires de pattes, la dernière paire plus longue que les autres, habituellement épineuse sur l'article fémoral et disposée pour saisir. Les antennes ont le plus souvent dix-sept ou vingtarticles; les yeux sont, en général, au nombre de quatre paires; la patte-mâchoire constituant les forcipules est soudée par sa base sur la ligne médiane et elle est dentifère à son bord inférieur; les crochets qui la terminent sont forts, et ils émettent une liqueur vénéneuse.

C'est aux Scolopendridés qu'appartiennent les plus grosses espèces de Chilopodes et celles dont la morsure est le plus à craindre. On a établi plusieurs genres parmi les 150 espèces environ que l'on connaît dans cette famille (1). Il ne sera donc pas inutile d'en rappeler ici les principaux caractères.

<sup>(2)</sup> Voyez pour les caractères détaillés de ces espèces: Newport. Trans. de la Soc. linn. de Londres, t. XIX, et P. Gervais in Walckenaer et P. Gervais, Hist. nat. des Insectes aptères, t. IV; 1847.

reur que la Scolopendre inspire au vulgaire. Appelé le leadent des accidents éprouvés par le jeune Européen, un des doctests ce pays dit qu'ils étaient nécessairement l'effet de la morant Mille-pattes; que l'alcali appliqué de suite était le remède le ple efficace; qu'à défaut d'ammoniaque liquide il fallait, après et fait une incision sur la tache noire, la cautériser avec le fer reque sens ce traitement l'enflure gagnait hientôt teut le corpiqu'une mort prompte était inévitable.

piqure de la grande Scolopendre d'Amérique, et de pareils mej curatifs produisent de semblables résultats. Depuis longtempli ne croit plus, avec raison, au danger essentiellement mortel à piqure de la Tarentule, du Scorpion, de la Scolopendre, ets pendant, si, dans notre climat, l'aiguillon de l'abeille a quelqui provoqué les symptômes les plus graves, il est prudent de mentièrement nier les effets pernicieux que des lasectes malfain peuvent produire sous la zône Torride, et je pense que, sans la tager les craintes exagérées qu'ont les naturels du pays, les decins qui pratiquent dans les contrées équatoriales, doiven hâter de combattre hardiment les premiers aocidents qui su la morsure de toutes les espèces d'animaux réputés vénimeux

Les Scolopendropsis (g. Scolopendropsis, Brandt) ont 23 pain pattes au lieu de 21, et leurs stigmates paraissent être en form cribles; leurs yeux sont disposés comme ceux des vraies & pendres. L'espèce, jusqu'ici unique, de ce genre est le Scol dropsis bahiensis de M. Brandt.

Les Scolorocayptors (g. Scolopocryptors, Newport) ont i 21 paires de pattes, mais ils manquent d'yeux, et leurs stign ont la forme ordinaire. On en cite six espèces, dont cinq an caines et une africaine.

Les Newporties (Newportie, P. Gerv.) joignent aux caractères Scolopocryptops des pieds de derrière fort longs et dont le te douze articles au lieu de trois comme celui des autres Holes Une seule espèce des Antilles (Newportie longitersis).

Les Cayptops (g. Cryptops, Leach) n'ont que vingt et une ple de pattes, et ils manquent d'yeux. Ce sont de petites espèces leur taille même rend inoffensives. Elles s'étendent davantage le Nord. Il y en a, par exemple, sous le climat de Paris, dans les de l'Allemagne, en Belgique, en Angleterre, et plus lois ces dans des pays où l'on ne voit ni Scolopendres véritables ni sessèce des genres dont nous venons de parler.

mille de GÉOPHILIDES. — Ces Myriapodes sont de tous les saux de la même classe ceux qui peuvent acquérir le plus d nombre de segments. Ces segments sont en apparence douen dessus, mais ils sont simples en dessous et pourvus d'une paire de pieds chacun. Les antennes n'ont que quatorze ars; on ne voit point d'yeux, et la dernière paire de pattes est purs plus ou moins tentaculiforme.

a doit placer auprès des Géophiles le genre Scolopendrelle lépendrella), mais peut-être dans une famille à part, à cause se deux yeux, de son moindre nombre de pattes et de sa bouqui paraît disposée en suçoir. L'espèce unique de ce genre presque microscopique; c'est le Scolopendrella notacantha, lerv., que l'on trouve dans les jardins de Paris. M. Fabre la rede comme le jeune âge des Cryptops, ce qu'il ne nous a pas re été possible de vérifier.

s Géophilides proprement dits dont Leach ne faisait qu'un seul e, avaient été antérieurement compris par Linné sous le nom irique de Scolopendra, qu'on appliquait alors à tous les Chilose. On y distingue maintenant plusieurs divisions, dont on a pu autant de genres (Mecistocephalus, Necrophlæophagus ou Arthroslus, Geophilus ou Striyamia, et Gonibregmatus).

n en connaît, dès à présent, un assez grand nombre d'espèces; imération descriptive que nous en avons publiée en 1846 en prenaît déjà quarante-sept. Ces animaux vivent sur le sol hubées bois et des jardins, dans les endroits recouverts de feuilles; 'enfoncent aussi plus ou moins sous terre, et l'on en trouve ement sous les écorces des arbres et dans certains fruits.

'espèce la plus grande parmi celles de nos contrées est le Geo
se Gabrielis (du genre Gonibregmatus), dont le corps atteint

1,12 à 0,18 de longueur et qui a jusqu'à 150 paires de pattes et

1 on a publié que des animaux de la même famille, mais ap
tenant à des espèces plus petites, peuvent s'introduire dans les

tenasales, dans les sinus frontaux et dans certains abcès, chez

tenme, et occasionner pendant un temps assez long des douleurs

1 violentes. On en cite plusieurs cas.

insi, l'Histoire de l'Académie des sciences de Paris en rapporte (années 1708, p. 42, et 1733, p. 24).

Alexandre Lefèvre en a communiqué un troisième la Société mologique de France en 1833, et M. le docteur Scoutetten en registré un autre dans le Compte rendu des travaux de la Société cale de Metz.

Nous reproduirons les détails donnés par ces deux derniers servateurs.

Hemicrânie due a la présence d'une Scolopendre dans les s frontaux. (Observation de M. Scoutetten.) « Depuis plusieurs m une fermière des environs de Metz, agée de vingt-huit ans, ress tait dans les narines un fourmillement très incommode accomme gné d'une sécrétion abondante de mucus nasal, lorsque, vers la de 1827, de fréquents maux de tête vinrent s'ajouter à ces su ptômes. Les douleurs, supportables dans les premiers moment prirent bientôt de l'intensité et se renouvelèrent par accès 0 accès, à la vérité, n'avaient rien de régulier dans leur retout dans leur durée : ils débutaient ordinairement par des doubte lancinantes plus ou moins aiguës, occupant la racine du nez di partie movenne du front ou par une douleur gravative qui s'élesse de la région frontale droite à la tempe et à l'oreille du même 🕮 puis à toute la tête. L'abondance des mucosités nasales forci malade à se moucher continuellement. Ces mucosités freque ment mêlées de sang avaient une odeur fétide. A cet état s'i tait souvent un larmoiement involontaire, des nausées et des missements. Quelquefois les douleurs étaient tellement atroces, la malade croyait être frappée d'un coup de marteau ou qu'el perforait le crane. Alors les traits de la face se décomposaien, mâchoires se contractaient, les artères temporales battaient force; les sens de l'ouïe et de la vue étaient dans un tel état 🗗 citation, que la lumière et le moindre bruit devenaiont insuptables; d'autres fois la malade éprouvait un véritable délie, pressait la tête dans les mains et fuyait sa maison, ne sachant où trouver un refuge. Ces crises se renouvelaient cing ou st dans la nuit et autant dans la journée; une d'elles durs qui jours presque sans interruption. Aucun traitement méthodique fut employé. Enfin, après une année de souffrances, cette me extraordinaire fut subitement terminée par l'expulsion d'un interpretation d'un interp qui, jeté sur le plancher, s'agitait avec rapidité et se roulait rale; placé dans un peu d'eau, il y vécut plusieurs jours (!); [1] périt que lorsqu'il fut mis dans l'alcool.

» Cet insecte m'ayant été apporté tout de suite, je constair avait 2 pouces 3 lignes de longueur, sur une ligne de larges; portait deux antennes; que son corps, de couleur fauve, aplaire en dessus qu'en dessous, était composé de soixante-quatre manufacture.

<sup>(1)</sup> Les Géophiles peuvent, en effet, résister à un séjour assez prolongé

és chacun d'une paire de pattes, que, par conséquent, c'était Scolopendre de la famille des Mille-pieds ou Myriapodes. ant remis à MM. Hollandre et Roussel pour en déterminer des, ces entomologistes reconnurent que cet insecte réunissait mactères que Fabricius, Linné et Latreille assignent à la Scolibre électrique. »

Ite observation, recueillie avec soin, ne permet aucun doute anature générique du Myriapode qui lui a donné lieu. C'est tertainement d'un Géophile qu'il s'agit ici, et ce Géophile têtre le Geophilus carpophagus de Leach, qui est lui-même alopendra electrica des linnéens (1) ou une espèce fort voisine, buent propre au genre des Geophilus véritables. Une figure que coutetten a jointe à son observation vient à l'appui de ce raphement. Si d'ailleurs la détermination spécifique en était conbie à quelques égards, vu surtout la difficulté avec laquelle listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres, la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les Géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les géophiles les uns des autres la certitude listingue encore les géophiles

après ce que nous ont rapporté les docteurs Chrestien et Jean, un fait analogue à celui-ci aurait été observé auprès de tpellier il y a une quinzaine d'années.

observation due à M. Alexandre Lefèvre, que nous avons nis de rapporter avec détail, a aussi été fournie par une me. Voici en quels termes cet habile entomologiste l'a publiée: La femme d'un peintre en bâtiment nommé Lévolle, demeu-🚵 Paris, ressentait depuis plusieurs années, de violents maux **lte**, principalement dans la région des sinus frontaux, où elle mait sentir un être vivant se mouvoir. Malgré l'incrédulité gé**le avec laquelle on recevait une semblable assertion, elle n'en linu**ait pas moins d'affirmer la présence d'un corps étranger sentit bientôt se fixer vers un œil; après des douleurs es, ce dernier cessa bientôt ses fonctions. L'autre œil fut en**attaqué**; enfin, au bout de plusieurs années de souffrances linues, qui privaient la malade de tout sommeil, ce corps ger mouvant lui parut se fixer entre les deux yeux; de vives ingealsons, accompagnées de fréquentes envies d'éternuer, se Mestèrent, et un matin, après avoir éternué à plusieurs re-

Aujourd'hui Geophilus electricus. Cette espèce doit son nom à la propriété e a de sécréter une matière phosphorescente. On la trouve quelquesois dans vains et même dans les appartements.

prises et rendu quelques gouttelettes de sang, elle sent avec ce dernier, comme un petit ver qu'elle recueillit e mouchoir: c'était une Scolopendre de la longueur de deu environ, de la grosseur d'un très gros fil. Dès cet instant, leurs cessèrent, la malade recouvra le sommeil, et ép bien-être général dont elle n'avait pas joui depuis tant d'

M. Lefèvre eut, à cette époque, en sa possession pendre en question et il la communiqua à Latreille (1).

Malheureusement ces entomologistes n'ont pas décrit l tères de cette Scolopendre, et il nous est impossible de quel genre elle doit être rapportée. On doit pourtant adm c'était probablement quelque Géophilide de la division philes ordinaires, du moins si l'on s'en rapporte à ce que sujet de la longueur et de la grosseur du parasite observe

Un nouvel exemple de Scolopendre (2) logée dans les sales a été observé à Dijon. Le patient était une jeune fil flairant un bouquet, avait ainsi aspiré non-seulement le l dont il s'agit, mais encore plusieurs larves d'insectes hexa

# CLASSE TROISIRME.

### ARACHNIDES.

Les Araignées et les autres animaux qui sont, comme vés d'antennes mais pourvus de pattes au nombre de hui la classe des Arachnides (4).

Les principales divisions de cette classe présentent organisation des différences assez notables, qui en renden sériation naturelle.

Linné ne distinguait pas les Arachnides d'avec les aptères; c'est Lamarck qui les en a le premier séparés.

<sup>(1)</sup> Ann. Soc. entomologique de France, t. II, p. Ixvj; 1833.

<sup>(2)</sup> On ne dit pas si c'était un Cryptops ou un Géophile. La prése tanée de ces insectes dans les fosses nasales causèrent des phénemes qui simulaient l'hystérie et l'épilepsie. La guérison a suivi de près l'esp larves et de la Scolopendre.

<sup>(3)</sup> Comptes rendus hebd, de l'Acad, des sciences, 1857,

<sup>(4)</sup> Arachnides, Lamarck; Entomozaires octopodes, Blainv.

ation d'Arachnides qu'il leur a imposée est celle qui leur a été prici conservée par la plupart des auteurs.

es espèces de cette grande division n'ont jamais d'ailes, et leur che n'a pour appendices que deux paires de pattes-mâchoires, s la première est souvent désignée par le nom de mandibules seconde par celui de palpes. Ces prétendus palpes suppléent tuellement à l'absence des antennes véritables, dont ils ont ne la forme dans un grand nombre de genres; les yeux sont tou-**B** simples et sessiles; ils sont constamment en petit nombre et anguent même dans beaucoup de cas. La tête se soude habibenent au thorax ou tout au moins à la partie antérieure de l-ci, et l'on donne à l'espèce de bouclier protecteur qui résulte stte fusion le nom de céphalothorax. C'est lui qui porte les yeux. domen est quelquefois très nettement séparé du céphaloex: on voit un exemple frappant de cette disposition chez les rnées. Dans d'autres Arachnides, il fait suite au thorax sans vait d'étranglement sensible, et il ne s'en distingue que parce ses anneaux restent séparés les uns des autres comme cela a chez les Scorpions. Il peut arriver, au contraire, que les artine soient pas séparés, et le corps semble alors formé d'un seul ient qui peut même être sphérique, comme c'est le cas pour Ivdrachnes et pour beaucoup d'autres Acarides.

n'y a pas de métamorphoses véritables chez les animaux de la e des Arachnides, et les jeunes ont toujours en naissant la le forme que les adultes. Cependant les espèces du groupe Acarides n'ont que trois paires de pattes au moment de leur sion, et la quatrième ne leur pousse que plus tard.

rtaines familles sont surtout curieuses par les caractères d'inrité que leurs organes conservent à tous les âges.

naucoup d'Arachnides ont le système nerveux ganglionnaire à fait coalescent, et les Scorpions sont les seuls chez lesquels rouve une chaîne ganglionnaire évidente, ce qui concorde leurs parfaitement avec la disposition extérieure de leur corps. resystème circulatoire et celui des Araignées est plus compliqu'on ne l'avait d'abord pensé. L'estomac présente souvent appendices cœcaux qui se prolongent jusque dans les pattes; see caractères manque aux Scorpions. La respiration est tantôt tho-pulmonaire, tantôt trachéenne, quelquefois même pseudomaire et trachéenne en même temps. Cette dernière partité a dû faire abandonner l'ancienne classification des Aracht, dans laquelle ces animaux étaient divisés en deux ordres.

les Pulmonaires et les Trachéennes. Il paraît aussi que certaines pèces inférieures, comme les Arctisconidés ou Tardigradas privées d'organes spéciaux de respiration. En tenant compte principales particularités de leur structure et aussi de leurs en tères extérieurs, on peut partager les animaux de cette classe cinq ordres, dont nous parlerons successivement sous les noms Scorpionides, Aranéides, Galéodides, Phalangides et Acarides.

Les Limules, qui servent de type à l'ordre des Xiphosures, in nous parlerons à propos des Crustacés, seraient sans doute min placés ici qu'avec ces derniers, mais ils ont des branchies et rieures au lieu de pseudo-poumons ou de trachées; et, pour similier la classification, nous les retirerons provisoirement de la dies Arachnides. Cependant on remarque, entre les ordres qui de pent le premier rang dans cette classe et ceux qu'on y place derniers, des différences bien plus grandes que celles qui dies guent certains de ces animaux d'avec les Limules.

Beaucoup des entomozoaires dont nous allons parler ici malfaisants, et il en est même un grand nombre qui vivent en sites sur le corps des autres animaux; c'est ce qui nous a engre entrer à leur égard dans des détails un peu étendus.

### Ordro des Scorpionides.

La forme bien connue des Scorpions se retrouve en partie quelques autres Arachnides, qu'il est d'ailleurs facile de comme famille d'avec les Scorpions véritables : tels sont les les phones, les Pinces, etc.

On reconnaît les Scorpionides à leurs mandibules course didactyles; à leurs palpes seconde paire des pieds-machoires didactyles; à leur grand bouclier cépte thoracique, ainsi qu'à leur abdomen multiarticulé et largement au céphalothorax. Leur abdomen se termine, tantôt brusquest (Phrynes et Pinces:, tantôt, au contraire, en forme de queue pions); il peut même porter une queue véritable (Télyphonic Leur respiration n'est pas toujours pulmobranchiale; des le cspèces inférieures, elle s'opère par des trachées.

Les animaux de cet ordre forment trois familles principales. des Scorpionidés ou Scorpions, des Télyphonidés ou Télyphonidés o

appellent Chélifères et Obisies; ils forment les Obisidés de quels aptérologistes. Les Phrynes quoique différentes, à certains eds, de tous les autres Scorpionides, peuvent être également portées au même ordre que ces animaux, dont elles formeront pautre famille sous le nom de Phrynidés (1).

semille des SCORPIONIDÉS. — Ce sont des Arachnides ayant des tensions assex souvent supérieures à celle de la plupart des sensions assex souvent supérieures à celle de la plupart des ses animeux de la même classe, et dont le corps se laisse aisépt partager en deux parties: le céphalothorax, qui porte les yeux is que les appendices buecaux ou locomoteurs; et l'abdomen, pel on compte douze segments, les sept premiers élargis et comment l'ovale commencé par le céphalothorax, les cinq derniers seoup plus étroits, à peu près cylindriques et prolongés en appeace de queue; cette sorte de queue est elle-même terminée par vésicule aiguillonnée qui renferme une double glande sécréla liqueur vénéneuse dont les Scorpions se servent pour comme leurs ennemis et tuer ou engourdir leur proie. Cette vésim se termine par une pointe acérée et recourbée qui laisse sortivemin par deux petits orifices subterminaux.

a seconde paire des pattes-mâchoires de ces Arachnides, c'estre leurs prétendues palpes, est très développée, et elle se terse en pinces didactyles. Les pattes ambulatoires sont assez des et à peu près uniformes. On voit sous l'abdomen une paire aroncules dentées, auxquelles on a donné le nom de peignes, matre paires d'orifices stigmatiformes conduisant dans autant acs destinés à la respiration aérienne et que l'on appelle sout poumons; ce sont plutôt des branchies pulmoniformes.

se Scorpions ont une paire de gros yeux stemmatiformes sur le seu du céphalothorax, et sur le bord extéro-antérieur de la même se, de deux à cinq paires d'yeux plus petits.

m organes intérieurs de ces animaux présentent plusieurs parlurités curieuses que les anatomistes ont décrites avec soin; les bremarquables sont fournies par les systèmes nerveux et génital, li que par leur appareil respiratoire. Treviranus, Newport et lites auteurs, parmi lesquels nous citerons M. Blanchard (2), lit fait le sujet de plusieurs publications intéressantes.

Ja des Scorpions dans toutes les parties du monde, mais seu-

Dans l'ouvrage de Walkenger, ils sont considérés comme formant un à nart.

L'organisation du règne animal, ARACHEIDES.

lement dans les contrées chaudes ou tempérées; ceur tropicaux sont les plus forts et les plus variés en espèce naît déjà plus de cent de ces espèces d'animaux, touter bles d'être caractérisées d'une manière assez précise; le recelles qu'on trouve inscrites comme telles dans les our naturalistes est encore plus considérable, mais toutes ne pas devoir être acceptées comme existant réellement.

De Geer, Herbst, Leach, M. Ehrenberg et son collab compagnon de voyage, feu Hemprich, M. Koch et d'aur ralistes (1) se sont appliqués à caractériser et à classer le de la famille des Scorpions. Malgré l'uniformité appar physionomie extérieure de ces animaux, il a été possible finir assez nettement, de les diviser en plusieurs groupe et d'en établir la disposition sériale d'une manière rigour organes dont les particularités servent à distinguer les Scocomme famille, c'est-à-dire le nombre et la disposition de forme des peignes, la prolongation caudiforme de l'abdo vésicule vénénifère qui termine celle-ci fournissent aussi variations les meilleures indications auxquelles on puiss pour arriver à la définition et à la classification naturelle de de ce groupe.

En suivant la série des Scorpionidés telle que nous all blir, on reconnattra en effet :

- 1° Que la partie caudiforme, d'abord volumineuse є souvent aussi fort longue, devient grêle et faible dans les espèces, et que sa vésicule diminue le plus ordinaireme même proportion ainsi que l'activité du venin;
- 2º Que les peignes sont de moins en moins longs et qu'i dents d'autant moins nombreuses, qu'on examine des es cées plus bas dans la série;
- 3° Que les yeux sont au nombre de douze chez les espè rieures, dont deux médians plus forts et cinq inégaux d côté du céphalothorax, tandis que chez celles qui occup cond rang, il n'y en a déjà plus que dix en tout, et que,

c'est ce que l'on voit dans le Scorpion ordinaire du midi de ince et des autres régions méditerranéennes.

tenant compte de ces divers caractères et de quelques autres e dont l'importance semble pourtant être moindre, on a étan certain nombre de divisions parmi les Scorpionides. Ces ons sont regardées par plusieurs auteurs comme de véritables s. M. Koch en porte le chiffre à onze. Nous n'en distinguons neuf, savoir : les Androctones (Androctonus, Ehrenberg), les iures (Centrurus, Ehrenberg), les Isomètres (Isomètrus, Koch), traées (Atreus, Koch), les Télégones (Telegonus, Koch), les Bu-Buthus, Leach), les Chactas (Chactas, P. Gerv.), les Ischnures iurus, Koch), et les Scorpius (Scorpius, Ehrenberg). Voici les des principales espèces qui rentrent dans chacune de ces es génériques et les caractères distinctifs de celles-ci.

Les Androctones ont cinq yeux de chaque côté du céphalox, dont trois plus gros et deux plus petits; leur queue est urs plus ou moins forte, et il en est de même de leur vésileurs peignes ont des dents nombreuses.

s animaux vivent tous dans l'ancien monde. On peut établir i eux plusieurs sous-divisions:

Il n'y a point d'épine sous l'aiguillon; la queue est large et est fortement crénelée à ses arêtes latéro-supérieures.

ls sont les Scorpions dont M. Ehrenberg a fait son sous-genre nurus et dont le type est une espèce africaine:

Scorpion Tunisien (Scorpio tunetanus); c'est le Scorpio tunetalédi; le Scorpio funestus de M. Ehrenberg et peut-être le Scorpio alis de Herbst. Cette espèce répond aussi au Scorpio bicolor I. Ehrenberg et à plusieurs des Scorpions dénommés par h; on ne l'observe que dans les parties chaudes de l'Afrique. 1 représenté à la page 437 (fig. 88).

Queue moins large et sans fortes crénelures.

uns ont trois carènes dorsales:

Dapion occitanien ou Scorpion blond (Scorpio occitanus, Amo-); de plusieurs parties de la région méditerranéenne; on ne tuve en France que sur un petit nombre de points.

autres n'ont qu'une carène dorsale :

rpio quinquestriatus, Ehr. (de la haute Egypte), etc.

Il y a une épine ou un tubercule épineux sous la base de l'aion caudal:

arpio madagascariensis, P. Gerv.—Sc. armillatus, id. (de l'Inde).
Les Centrures n'ont que quatre yeux de chaque côté, par suite

de la présence d'une seule paire de pétits yeux, au lieu de deux arrière des trois yeux, latéraux principaux qui existent de deux côté; ce sont donn des Scorpions à dix yeux. Leur groupe, au défini, répond aux Centrures et aux Væjovis de M. Koch Torsont américains.

Tels sont les Scorpio mexicanus, Koch (du Mexique) et 807 galbineus, id. (de la Guyane).

3. Les Aratus n'ent que trois paires d'yeux latéraux ; leur que est ausse allongée, mais leurs proportions ne sont pas grèles com celles des Isomètres. La plupart sont américains.

Scorpia Edwardsii, [P. Gerv. (de Colombie).—S. Hemprichii, (de Cuha).—S. observus, id. (de la Guyane).—S. forcipula, id. (de Cafrerie), etc.

4. Les lecultures. Ils se distinguent surtout par leurs proposition guèles : leurs youx sont comme chez les précédents et cha Buthus; mais, par l'ensemble de leurs autres caractères, ils samplent devantage aux Atrées et aux Androctores.

Scorpio filum, Ehrenb. On ignore sa patrie véritable; des est plaines appartenant en apparence à cette espèce ont été, disrapportés de l'Inde, de l'Afrique et même de l'Amérique.

5. Les Triziones. On pourrait, à la rigueur, réunir les qui divisions précédentes dans un groupe unique; au contraire, cele neste bien distincte des autres; les espèces, il est vrai, peu mobreuses qu'elle ranferme ont des proportions plus ou moins pues, manquent d'échancrure au bord antérieur du céphalothes et ont les dents des peignes assez peu nombreuses. Leur platéraux sont au nombre de trois paires; leur vésicule caudal pas d'épine sous l'aiguillon.

Ce sont des animaux de l'Amérique méridionale.

Scorpio vittatus, Guérin.—Sc. Dorbignyi, id.—Sc. Ehreber.
P. Gerv.—Sc. glaber, id.—Sc. versicolor, Koch.—Notre Sc. gede la Nouvelle-Hollande, paraît aussi appartenir aux Télégois

6. Les Buthus. Ce sont des Scorpions à trois paires d'eux la raux, dont les formes sont assez robustes. Plusieurs de leus pèces atteignent une taille supérieure à celle de toutes les auto. On les a longtemps confondues sous le nom de Scorpio afet. M. Koch et d'autres auteurs ont commence à en débrouille diagnose. Il y en a en Afrique et dans l'Inde. Quelques une jusqu'à 15 et 18 centimètres de longueur.

Le Scorpio palmetus, du nord de l'Afrique; le S. Limis l'Amérique septentrionale, et quelques autres depôces caute

.

timensions restent bien inférieures à celles des Scorpio autrenommés afer, sont aussi des Buthus.

Les Iscenures ont les palpes larges, aplatis ainsi que le corps; phalothorax échancré en avant; la queue grêle, plus ou moins te, et la vésicule faible; ils ont trois yeux de chaque côté.

es Scorpions sont de la Nouvelle-Hollande, des îles océaniennes indiennes, de l'Amérique ou de l'Afrique. Ils constituent le ape le plus cosmopolite. On n'en connaît encore que quelques èces :

ic. Cumingii, P. Gerv. (des Philippines).—Sc. gracilicauda, Gué-(de Java).—Sc. Waigiensis, P. Gerv. (de l'île Waigiou). trichiurus, id. (de Cafrerie).—Sc. elatus, id. (de Colombie), etc. Les Chactas joignent à des formes assez peu éloignées de des Buthus le double caractère d'avoir un moindre nombre de saux peignes et de ne posséder que deux paires d'yeux laté—x. Ils sont américains.

c. granosus, P. Gerv. (du Mexique).—Sc. Vanbenedenii, id. (de Embie).

Les Scorpius, qui n'ont aussi que deux paires d'yeux latéraux un petit nombre de dents aux peignes, ont la queue faible et la cule petite comme les Ischnures; leurs palpes sont également à tis.

el est le Scorpion Flavicaude (Sc. flavicaudes, de Geer) appelé si Sc. europœus, qui est la petite des deux espèces propres aux trées méridionales de l'Europe, aux

de la Méditerranée et au nord de rique. Plusieurs espèces ont peut-être confondues sous ce nom, mais la distion n'en est pas encore facile, malgré rayaux de M. Koch.

n peut en séparer plus sûrement le Mardwickii, P. Gerv. (du Népaul).

Sorpions de France et d'Algérie. —
Su'avons en France que deux sortes
Scorpions, l'une et l'autre limitées
départements du Midi.

a plus commune est aussi la plus peet la moins redoutable; c'est le PIO FLAVICAUDE (Scorpio flavicaudus), appartient à la division des Scorpius.



Fig. 86. — Scorpion flavicaude (de grandeur naturelle).

a trouve dans des conditions très diverses, principalement sous

les pierres, au pied des murailles. Elle s'introduit dans les habitations et vient souvent jusque dans les lits, mais sans occasionner jamais aucun accident sérieux. Sa piqure peut être comparée à celle d'une abeille. Ce Scorpion est brun; ses pattes et sa vésicule candale sont d'un fauve sale. Sa longueur totale, depuis les mandibules jusqu'à l'aiguillon, ne dépasse pas 0<sup>m</sup>,040.

L'autre espèce, qui est plus grande, appartient au groupe des Androctones. C'est le Scorpion occitanien (Scorpio occitanies) qu'on cite seulement à Souvignargues (Gard), auprès de la source de Lez, à peu de distance de Montpellier et sur la montagne de Cotto (dans le département de l'Hérault) (1), ainsi qu'au Vernet, à peu de distance de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les Scorpions de cette espèce sont beaucoup plus répandus en Italie, en Espagne et du les parties septentrionales de l'Afrique. En Algérie, ils occasionnent la plupart des piqures dont nos soldats ont à souffrir dans le camps.

Ces piqures, quoique plus douloureuses que celles du Scapio flavicaudus, n'ont pas la gravité qu'on leur a quelquefois supposé, et un peu d'eau ammoniacale en fait bientôt justice. Il est me rare qu'elles donnent lieu à des souffrances un peu prolongée, et lorsqu'on n'a recours à aucun traitement, la douleur ne disparat pas moins (2).

L'Algérie nourrit donc nos deux espèces de Scorpions empéens, savoir :

- 1. Le Sc. flavicaudus, dont nous avons déjà parlé;
- 2º Le Sc. occitanus.
- (4) Maccari a consacré aux Scorpions sauves de Cette une petite breise publiée en 1810 (Mémoire sur le Scorpion qui se trouve sur le montagné Cette). Maupertuis, qui avait précédemment étudié les Scorpions de cette que avait montré que leur action est quelquesois nulle sur les chiens, qui seulement au moment où ils sont piqués; il en est de même pour les publications ensient, vomissent et ne tardent pas à mourir. C'est ce que l'expertuis avait également constaté. Il paraît que l'intensité du venin varie minules saisons. On sait aussi que, même en été, les Scorpions ont besoin de réput les pertes qu'ils sont en piquant : aussi les premières piqures qu'ils sont sentés bien plus douloureuses que les autres.

Les faits publiés par Maccari, qui a été lui-même piqué plusieurs fais pui le Scorpion occitanien, de Cette, ne sont pas moins curieux que ceux relaté pui Maupertuis; mais les effets qu'il attribue à la piqure paraissent un peu esagés.

(2) M. Verdalle donne quelques détails sur la piqure de ces Scorpions dens à thèse inaugurale (Faculté de méd. de Montpellier, 1851).

Elle en a, dans ses parties méridionales, de deux autres qui ne se retrouvent point sur notre continent.

Ce sont:

\* Le Scorrion palma (Scorpio palmatus, Ehr.), dont les mains sont dargies, cordiformes et granuleuses; il appartient aux Buthus, mais il est moins gros que le S. afer, et sa couleur est ferrugineuse; 4° Le Scorrion tunisien (Scorpio tunetanus de Rédi), dont, ainsi

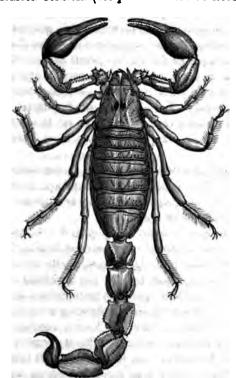

Fig. 87. - Scorpion tunisien ou Scorpion funeste (de grandeur naturelle).

\*tort, deux espèces sous les noms de Sc. funestus, et bicolor.

C'est un Androctone à queue large et carénée en scie; il passe pour le plus dangereux de tous les Scorpions.

La piqure de cette grosse espèce est en effet bien plus redoutable que celle de toutes les autres; et, dans les localités de l'Algérie où on la trouve, aux environs de Biskara, de Tuggurth, etc., ainsi que dans la haute Égypte, on croit qu'elle peut occasionner la mort.

Cependant, ni les médecins de notre armée d'Afrique (1), ils voyageurs qui ont parcouru la Nubie, n'ont pu constater qu'i a soit réellement ainsi. En Egypte, les bateleurs montrent ces surpions au public, et ils se flattent de les dompter, mais ils est lin soin de leur enlever préalablement la vésicule caudale. Les laits du sud de l'Algérie éprouvent une grande frayeur à la vue des surpions de cette espèce, et lorsqu'ils en sont piqués, ils anivests grand galop dans les camps français pour se faire soigner pur médecins, qui emploient ici le même remède que contre les surpions blonds, c'est-à-dire les compresses imbibées d'ammonispa

La science manque de documents précis sur les effets que duit le venin de la plupart des espèces propres aux autres par du globe; mais il ne paratt pas qu'il soit, dans aucun cas, redoutable que celui du Scorpio tunetanus; la plupart, au contra sont beaucoup moins à craindre, et il en est beaucoup qu'on peut comparer, sous ce rapport, qu'à nos Scorpio occitanus et pricaudus.

Les Scorpio afer, qui dépassent tant les Sc. tunetanus en grassent pas être aussi redoutables qu'eux. Le Scorpio imprator, qui est l'une des espèces autrefois confondues sous ce m'd'Afer, a jusqu'à 0,48 de long.

Dans les conditions ordinaires, la piqure des Scorpions est la traiter. Celle due au Scorpio occitanus est la plus fréquente, moins dans nos possessions algériennes, et elle se termine invisiblement par une guérison rapide. Les accidents auxquels donne lieu sont la douleur, quelques phénomènes nerveux et prois un état fébrile peu prononcé. Quelques gouttes d'ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint, des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de l'eau ammoniagnappliquées sur le point atteint des lotions avec de

(1) Le Scorpio tunetanus ou funestus est assez répandu dans le Sahan rien. Les Arabes des masis disent qu'avant l'arrivéa des médecins francis mourait annuellement plusieurs individus par suite de piqure de cette equi Scorpion. Le docteur Verdalle rapporte qu'en juillet 1846 les chefs de qu'en juillet 1846 les chefs

ament de la flèvre, les vomissements, un tremblement nerveux in gonfiement douloureux du membre piqué. On n'a réellement egistré aucun cas authentique de terminaison funeste, mais in ne prouve non plus qu'il ne puisse en survenir. Au dire des bes, cette terminaison serait fréquente pour la piqure du Scora tunisien; tout ce que l'on sait c'est que la piqure de ces Scoras suffit habituellement pour faire mourir des mammifères de te ou même de moyenne taille, et qu'elle a même constant ce résultat chez les oiseaux de taille ordinaire.

on-seulement le venin du Scorpion est pour cet Arachnide un ren de se défendre contre ses ennemis; il lui est surtout utile tuer les insectes dont il fait se nourriture, et chaque coup de aiguillon est mortel pour ces petits animaux.

es observations laissées par les anciens ont été principalement teillies dans les régions voisines de la Méditerranée, où les rpions sont en général très nombreux; aussi y est-il souvent stion de ces Arachnides, et l'on doit peu s'étonner qu'ils aient né lieu à des préjugés dont un examen plus attentif a démontré eu de fondement. Il est certain, par exemple, que la piqure du rpion est mortelle pour les animaux de sa propre espèce, mais est pas vrai qu'il se tue lui-même lorsqu'il se voit dans une tion critique.

n prescrivait autrefois, contre la piqure de ces Arachnides, ite dite de Scorpions, et dans laquelle on avait fait infuser des naux de ce genre. Depuis lors on a supposé qu'elle agissait par imoniaque que devait y produire la décomposition des Scorsis eux-mêmes; l'huile seule est d'ailleurs un bon moyen de battre les effets du venin des Scorpions.

amille des TÉLYPHONIDÉS.—Ils ont quelque analogie avec les pions; leur taille est comparable à la leur, et leurs palpes sont i terminés par des mains didactyles, mais ils n'ont pas de peib, et les anneaux postérieurs de leur abdomen ne se séparent pour former une partie caudiforme. Leur queue est grêle et que sétiforme; elle est placée au delà du segment anal.

DE Télyphones n'ont pas d'aiguillon; leur première paire de les est longue et grêle; leurs yeux sont au nombre de huit, dont la médians et trois paires latérales.

Es Télyphones habitent les régions les plus chaudes de l'Afrique, l'Asie et de l'Amérique. Il y en a aussi à la Nouvelle-Hollande. En connaît une quinzaine d'espèces, sur lesquelles MM. Lucas, het Van der Hoëven ont réuni des documents intéressants.

Famille des PHRYNIDÉS. — Les PHRYNES (g. Phrynus), qui forment seules cette famille, sont d'assez grosses espèces d'Arachnides, dont le céphalothorax porte huit yeux à peu près disposis comme ceux des Télyphones, et dont l'abdomen, de forme discoïde, est inséré par un pédicule rétréci. Leurs palpes sont long, mais monodactyles, et leur première paire de pattes est fort allogée, surtout dans les parties qui répondent à la jambe et au tarsets autres Arachnides; elles sont décomposées en un grand nombre de petits articles fort grêles et comme flagelliformes. Leur respirtion est pseudopulmonaire comme celle des Télyphones et des Scorpions.

On a trouvé des animaux de ce genre dans l'Inde et dans plusies de ses îles, ainsi qu'à Maurice et aux Scychelles; il y en a ami dans l'Amérique méridionale et aux Antilles.

Famille des CHÉLIFÉRIDÉS.—Les Pinces ou les genres Catamie et Obisie sont de très petits Scorpionides dont les palpes ont la misse forme que ceux des Scorpions, mais dont l'abdomen ne se prolonge pas en forme de queue comme celui de ces demiers à n'ont qu'une ou deux paires d'yeux lateraux et point d'yeux midians; leur abdomen manque d'appendices pectiniformes, et les respiration est trachéenne.

-6

Ces petits animaux vivent dans la mousse, sous l'écorce arbres, sous les pierres humides, sur la terre ombragée par le végétaux; on en rencontre aussi dans les herbiers et souvent des vieux livres. La plupart des espèces qu'on en a décrites se européennes; elles paraissent être assez nombreuses; leur norriture consiste en très petits insectes.

#### Ordro des Aranéides.

Ce sont les nombreuses espèces d'Araignées qui ont donné à la classe des Arachnides le nom par lequel on la désigne. Elles mêmes forment, dans cette classe, un ordre particulier qui este lui des Aranéides. Il est facile d'en reconnaître les caractères; les corps est divisé en cinq parties: 1º le céphalothorax, qui porte es général six ou huit yeux sessiles; une paire de mandibules mondactyles, dont la piqure est vénéneuse; une seconde paires d'appedices buccaux nommés palpes, et dont la disposition est antenforme, enfin quatre paires de pattes ambulatoires; 2º l'abdome attaché au céphalothorax par un pédoncule court et grêle; celui-cest souvent globuleux et il a son enveloppe en général mollasse;

des organes mâles ou femelles, l'anus et des filières destinées aécrétion de la soie.

tegès a constaté que, chez les Aranéides des genres Dysdère et strie, deux des orifices respiratoires conduisent à des brans pulmoniformes, et les deux autres à des trachées; mais chez tutres Aranéides qu'on a observées sous ce rapport, les ors respiratoires constituent toujours des pulmo-branchies et Aranéides avaient été regardées comme exclusivement pulmo-3. Treviranus, M. Straus, Dugès, M. Brandt et d'autres anatoes ont fait connaître l'organisation intérieure des Araignées, Lyonnet, et plus anciennement Swammerdam, s'étaient déjà pés. L'un des faits les plus curieux que cette étude nous fait mître est relatif au mode de fécondation de ces Arachnides. Il i pas d'appendices copulateurs à l'abdomen, mais les palpes des s ont leur extrémité très compliquée et disposée de manière à r d'organe excitateur. Ces palpes recueillent le sperme et l'apent contre la vulve de la femelle pendant le rapprochement зL

disposition des filières n'est pas moins curieuse. C'est au en de ces organes que les Araignées sécrètent la soie dont se servent en tant d'occasions et d'une manière si ingénieuse. cellules qui leur fournissent un abri, les filets si variés au en desquels elles arrêtent leur proie, l'enveloppe protectrice de œufs, tout cela est fait au moyen de cette soie, et il en est de des fils à l'aide desquels nous les voyons suspendues en et de ceux que l'on connaît sous le nom de fils de la Vierge; qui leur permettent de passer horizontalement d'un lieu un autre, sans toucher le sol, sont aussi une sécrétion des les organes.

Leques personnes ont essayé de tirer parti de la soie filée par Araignées, et d'en faire usage dans l'industrie; on eu a de véritables étoffes, mais sans arriver sous ce rapport à des Itats réellement économiques. On a aussi proposé de l'employer hirurgie et même en médecine. Chaque jour on s'en sert pour les petites hémorrhagies, et quelques médecins l'ont remendée comme fébrifuge. Ils la donnent en pilules. En Espe, on l'emplois depuis longtemps comme telle; mais on doit remarquer que ce médicament a l'inconvénient d'exalter livité du gros intestin, plus particulièrement celle du rectum, on conseille de ne l'employer qu'avec prudence, et seulement

dene les flèvres intermittentes, rebelles qui une visité à mi

L'histoire naturelle des Araignées a occupé plusistemantent Lister, de Geer et quelques autrie; pendant le sibele de Walchener; Latreille, Dugès, M. de Haen, M. Kosh, Mit wall, etc., pendant le siècle actuel. Les auteum lèt, ghind ont cherché à établir la division de ces animent en Apuilles selles, et M. Sundwall admet parmi eux les directes familles Epéridés, Théridide, Drassidés, Lycosidés, Therialdie, Met Mypalidés.

Walckeneer, qui s'est rendu sélèbre comme historien; al géographe et comme littérateur, n'est pas meige comme ill science par ses belles recherches sur les Aranéides. La chaftion qu'il a donnée de ces animaut tient également comple principales particularités de leurs mours et de leurs constitue logiques, ce qui peut la rendre d'une grands utilité dens l'interprés groupe; c'est se qui nous a engagé à en douter iei le situit L'auteur y établit deux divisions principales s les Fléraphe les Araignées.

I. Les THÉRAPHOSES ont les mandibules auticulées heites ment et à mouvement vertical; leurs yeux sons en nembré de Ces Aranéides sont LATÉRICOLES, c'est-à-dire qu'elles se nent habituellement cachées dans des trous ou dans des fa Elles constituent les genres Mygale, Olétère, Calemants, As odon, Cyrtocéphale, Sphodros, Missulène et Filistate.

II. Les ARAIGNÉES ont les mandibules articulées sur unincliné ou vertical et à mouvement latéral; leurs yeux son nombre de huit, de six ou, par exception, de deux.

A. Les Binocultes, ou Araignées à deux yeux.

Elles ne forment qu'un seul genre auquel M. Mas les donné le nom de Nops. Ces Araignées sont dites expresses, d'à-dire se cachant sous les pierres et dans les interstices chests roches ou des murailles.

B. Les Sanoculais ou Araignées à six yeux forment dont de gories différentes :

Les Tunicoles, qui se construisent des tubes de seit d' renferment. Leurs yeux sont placés sur le devant; es sul genres Dysdère, Ségestrie et Sicaire ou Thamisside.

Les Cellules (1) formant de petites cellules et site

. (1) On Caploquet, Walck., Hist. unt. des Aptères, L. IV, p. 526.

lerment, ayant les yeux placés sur le devant et sur les côtés de artie antérieure du céphalothorax.

- i. Uptiote, Scytode, Ecobe et Rack.
- Les Octoculées ou Araignées à huit yeux. Elles constituent groupes, dont les deux premiers ont pour caractère commun roir les yeux placés sur le devant et sur les côtés du front et i inégaux en grosseur, tandis que chez les autres ces organes t placés sur le devant et presque égaux en grosseur.

e sont:

- Es Courant avec agilité pour attraper proie.
- Lycoss, Dolomède, Deinope, Storène, Ctène, Hersilie, Sphase, whone, Myrmécie, Erèse, Chersis et Atte (1).
- MARQUEUSES. Elles marchent de côté et en arrière et tens. I escasionnellement des fils pour attraper leur proie. Ces Araise terminent la série des espèces dites vagabondes, à laquelle artiennent aussi celles des einq premiers groupes. Ces Araise vagabondes doivent leur nom à l'habitude qu'elles ent de le courir souvent hors de leurs demeures pour chasser.
- Délène, Arkys, Thomise, Sélénops, Eripe, Monaste, Philadroms, B. Clastès et Sparasse.
- De Niditales et les Filitèles errent autour des nids qu'elles construits et s'en font une toile où aboutissent des fils destinés traper la proie dont elles se nourrissent.
- · Clubione, Ciniflo, Désis, Drasse, Clotho, Othiothops et Latro-
- be Filitzles sont également errantes, mais elles tendent de pa fils de soie dans les lieux où elles se meuvent pour attraper proie.
- Pholque et Artème.
- TAPITÈLES fabriqueat de grandes toiles à tissus serrés, Osés en hamacs, et elles s'y placent pour attraper leur proie.
- · Tégénaire, Lachésis, Agélène, Dyction et Nyssus.
- Des Ornitales tendent des toiles à mailles ouvertes et régus, en cercles ou en spirale, et se tiennent au milieu ou à côté r attraper leur proje.
- · Epéire, Plectane, Tétragnathe, Ulobore et Zosis.
- NAPITELES ou Rétitèles, font des toiles étendues en nappes,

suspendues au milieu de réseaux irrégulière et se tenut, all milieu, soit à côté, pour attraper leur proie. Ces Amignés et du groupe précédent sont sédentaires.

G. Linyphie, Théridion, Argus, Episine.

Les Acurriess ou Negeuses. Ce sont des Araignées equi nabitent au milieu de l'eau dans une cellule manufe des cles nagent dans l'eau et y tendent des fais pour attagne proie.

G. Argyronète.

Les Aranéides, dont Walckeneer forme ainsi trains trime tinctes, sont généralement redoutées, mais il en est peu qui just réellement la crainte qu'elles inspirent, et leur venin n'agit que sur les petits animaux, tels que les mouches ou les antes sectes dont elles se nourrissent en effet. Colui de certaines est agit avec beaucoup de promptitude; d'autres est un poism plent et dont l'effet est surtout d'engourdir les petits insectes qu'ent frappés. Les Pholques, Araignées à longues petites de not sons et les Tégénaires qui vivent plus particulièrement den appartements, n'occasionnent jamais d'accidents, et il en et même des autres espèces répandues dans l'Europe centrale, que de celles rentrant dans la plupart des autres genres, et qui si communes dans nos jardins, ainsi que dans les champs culi dans les bois, etc.

L'Amérique possède des Aranéides, bien plus grosses qui nôtres, particulièrement des Mygales qui sont assez fortes, dispour attaquer les oiseaux-mouches et les colibris.

Chez ces Mygales, comme chez toutes les autres espèces d'néides, le venin est sécrété par deux glandes qui versent leur duit par un petit orifice situé à l'extrémité pointue des mandiment la disposition de cet appareil est telle que, à la manière vipères, l'Araignée introduit son poison sons la peau en même qu'elle fait sa morsure.

M. Blackwall a publié, en 1842, dans le 21 volume des la sactions l'innéennes, des observations et des expériences relative venin des Aranéides (2).

- (1) Toutes les autres Araignées qui précèdent et toutes les Thérephonsitent hors de l'eau, soit à la surface du sol, soit suspendues en l'air de fermées dans les petites cavités des rochers, dans celles du bois des saltes les feuilles de certaines plantes, ou même dans des trous faits dans le tense.
- (2) Les recueils anglais, qui sont relatifs à l'entomologie, ont signalé plus ment (1856) comme venimeuse une espèce d'araignée de la Magnelle de

côté M. Ozanam a réuni dans un mémoire spécial la pluaits relatifs à la médecine qui ont été fournis par l'obsermêmes animaux (1); il donne, comme corollaires de ses s propositions suivantes, que. nous lui emprunterons ient et sans en discuter la valeur:

plupart des Arachnides sont vénéneuses;

ar venin ne possède sa force que pendant les mois de juin, oût, époque des grandes chaleurs et de l'accouplement; venin peut agir à l'intérieur et peut être employé en thée;

similitude d'action du venin pris à l'intérieur ou péar une piqure trouve son explication dans la théorie

## INDUCTIONS THERAPEUTIQUES.

```
Pièvres intermittentes rebelles. - Affections
                                          nerveuses à longues périodes. — Hystérie.
— Hypochondrie. — Manie. — Délire. —
                                        Foile periodique.

Epilepsie. — Chorée. — Tarentisme ner-
veux. — Pique de tarentale.
                                         Flèvre jutermittente sudorale.
                                         Suelte.
                                        Suenre professe.
Hydropisies, odème, anasarque.
Albuminurie.
                                         Salyriasis.
                                        Nymphomanie.
Cardialgie,
                                         Allections nerveuses périodiques.
                                        Phlegmon.
             Syncope
            Odontalgie.
                                        Phlegmon.
                                         Furoncles
            Action locale
naice. - Action locale. .
                                         Anthrex.
                                        Véricant.
                                        Narcotique
            Action interne. . .
                                     Action irritante sur la vessie.
Même propriété que la clubione médicinale suivant Hents.
             Action antipériodique. - Fièvre intermittente quotidienne, sym-
               ptômes consistant surtout en froid.
ANGINE. - Ophthelmics.
```

sur le venin des Arachnides et son emploi thérapeutique, suivie d'une nur le tarentisme et le tigretier. In-8". Paris, 1856. (Extrait du journal l.) Latrodecte de Corie, Jeden, and Antonio de Latrodecte de Corie, Jeden, antonio de Latrodecte de Latrodecte

» 2° Le tarentisme nerveux a existé réellement pandét di cles en Europe comme maladie épidémique (2)

» 3º Il existe encore en Abyssinie, sous le nom de tigu

» 4° Le venin de la Tarentule, suivant la loi de similitali, soulager et guérir le tarentisme s'il se reproduit en Europe;

» 5° L'action salutaire de la musique sur les malades atteils du tarentisme nerveux, soit de la piqure de la Tarentule, préelle et démontrée; »

L'Araignée la plus redoutée dans les parties contrales de rope est l'Araignée une daves (Segestria celluria). Elle ne donne tant lieu à aucun accident réellement grave; mais il partir n'en est pas de même des Tarentules et des Mahmignattes de dont nous parlerons avec plus de détails.

L'ARAIGNÉE TARENTULE (Aranea tarentula, Linus) apparisa genre des Lycoses, dont les nombreuses espèces sont chases courent pour attraper leur proie, portent ordinairement leurs ce avec elles et donnent une attention toute particulière à l'éduc de leurs petits, qu'elles tiennent habituellement sur leur dos p dant un certain temps.

- (1) « La question du tarentisme fut pendant doux siècles une des putitions du moyen âge. Il survint alors dans le midi de l'Europe une mahiliveuse, épidémique, dont les phénomènes ressemblaient si fort à con que la piqure de la Tarentule qu'on en vint à les confondre l'une avec l'asses s'apercevant de l'erreur dans laquelle on était tembé, en se part à thir il lité de pareils accidents, attribuant tout à l'amour du mervelijant età is qui de l'exemple. » (Ozanam, p. 56.)
- (2) « Il existe dans la province du Tigré, en Abusinie, une socie d'alle musicomanie endémique, qui a la plus grande ressemblance avec le midi Comme lui, elle prend son nom du pays où on l'observe; elle attagn plu vent les femmes que les hommes, et se caractérise par un étiet indiminalité la prolongation finit par smener l'amaigrissement et la mort. La lieu danse ont seules le pouvoir de triompher de ses crises. » (Ozanem, p. Th.)

y a plusieurs divisions dans le genre des Araignées Lycoses. le qui comprend la vraie Tarentule et quelques autres espèces n a souvent confondues avec elle appartient principalement région méditerranéenne et à l'Amérique septentrionale.

Dutes ces Lycoses (1) n'inspirent pas la même crainte, et l'on a staté sur plusieurs d'entre elles que leur piqure n'est guère mauvaise que celle des Araignées ordinaires.

est dans la Pouille (Apulia), qui fait partie du royaume de Naples, incipalement aux environs de Tarente, que l'on trouve ces Taules réputées si dangereuses (Lycosa tarentula Apulia, Walcket) et auxquelles se rapportent les faits de tarentisme dont tant beurs ont parlé.

• tarentulés (tarentulati), c'est-à-dire les gens qui sont lus par la Tarentule, éprouvent les phénomènes nerveux les singuliers. Ils crient, rient, soupirent et font mille extravase qui témoignent d'une grande exaltation mentale. Ce sont tant presque toujours des gens du peuple, surtout des payet c'est pendant les travaux de la moisson ou à l'époque de nicule que l'on voit presque toujours survenir ces accidents. palades ne peuvent, dit-on, supporter la vue du noir et du mais le rouge et le vert leur sont agréables. Voici à quel traint on les soumet : leurs compagnons leur jouent, avec la re, le hautbois, la trompette ou le tambourin sicilien, difféairs, principalement la Pastorale et la Tarentule, que l'on e notés avec soin dans plusieurs ouvrages. Les malades se ant aussitôt à danser, et lorsqu'ils sont accablés de fatigue et baignés de sueur, on les met au lit. Ils dorment, et à leur réis sont guéris. Mais cette prétendue maladie donne parfois lieu rechutes, et l'on va jusqu'à dire que celles-ci peuvent se ré-P pendant vingt ou trente ans ou même pendant toute la vie. alors le tarentisme nerveux, qui, il est vrai, n'a pas toujours point de départ la piqure des Tarentules. Cette piqure, et plus culièrement le traitement auquel elle donne lieu, peuvent en ner la guérison.

mecoup d'auteurs ont parlé du Tarentisme. On en cite un, le Peretto, qui vivait au milieu du XIIIº siècle. Parmi ceux du siècle, on remarque le célèbre médecin italien Baglivi, dont levail (2) a paru à Rome en 1696. Walckenaer a donné, dans Tableau des Aranéides et dans le t. I de l'Histoire des

Dissertatio de anatom., mors. et affect. Tarent.

<sup>&#</sup>x27;Valgairement Araignées-loups.

Aptères, la liste des ouvrages où il est question du tarentiss presque uniquement des Tarentules de la Pouille qu'ils s'ocar, dans aucun autre pays on n'a réellement rien constat logue, quoique les Tarentules ou les Araignées qui leur ress le plus y inspirent souvent plus de crainte que les autres.

On cite des Araignées-Tarentules en Algérie, en Égy Crimée, en Grèce, dans plusieurs parties de l'Italie, dans p tles de la Méditerranée, dans le midi de la France, parti ment auprès de Narbonne, en Espagne, etc., et nulle part donnent lieu aux accidents attribués à celles de la Pouille.

Les Tarentules sont-elles réellement plus venimeuses dernier pays que partout ailleurs, ou bien un préjugé, auss que bizarre, serait-il l'unique cause des faits singuliers a elles donnent lieu, c'est ce que des observations faites av permettront seules de décider.

Tout ce qu'il est permis de dire encore, c'est que l'ima et les préjugés jouent le plus grand rôle dans cette affaire, n'est pas certain que les tarentulés, abandonnés à eux-mé soumis aux précautions fort simples qui suffisent dans les des Scorpions et des autres insectes réputés venimeux, ne j également triompher de la morsure des Tarentules de la

Celles-ci constituent cependant une espèce différente de



Fig. 89 — Lycose narbonaise. — 1. De grandeur naturelle. — 2. Les yeux grossis.

tules de l'Espa midi de la Fran et Walckenaer connait, en ef caractères parti Elles joignent qui sont propi Lycoses du sou Tarentule, la fauve rouge ( ventre, qui e versée par une noire, et elles taches en chevi l'abdomenainsi le céphalothor outre, leurs yes

ligne antérieure sont un peu plus gros que les latéraux de la ligne, et ils sont noirs comme eux, tandis que les gros y édiaires ou ceux de la seconde ligne sont noirs. Ce caractère un les Tarentules de la Pouille de celles dites narbonnaise (1) spanique.

possède, indépendamment du travail que M. Ozanam, ancien thécaire de l'Académie de médecine de Paris, a publié sous te d'Études sur le venin des Arachnides et sur son emploi théraque, un mémoire de M. Lambotte, inséré dans les Bulletins leodémie de Bruxelles pour 1838 (2), mais qui traite principale-de l'Araignée malmignatte.

RAIGNÉE MALMIGNATTE (Aranea tredecimguttata de Rossi, Therimalmignata ou Latrodectes malmignatus de Walckenaer) est une
e des régions méditerranéennes, qui ressemble, sous plurapports, aux Théridions, avec lesquels divers auteurs l'ont
classée. Son corps est noir, avec quatre petites taches rondes,
rouge de sang sur l'abdomen.

Italie, en Corse, en Sardaigne, en Espagne, etc., la Malmisest très redoutée, et sa piqure passe pour mortelle. Boc-Keysler, Rossi et d'autres encore ont soutenu cette opiet on la retrouve dans des auteurs plus récents. Luigi Totti, zin de l'hôpital de la Madeleine à Voltera, en a fait le sujet long mémoire imprimé dans le tome VII des Actes de l'Acades sciences de Sienne. M. Cauro a consacré sa thèse inau(Faculté de Paris, 1833) aux moyens curatifs de la morsure éridion malmignatte, et M. Graëlls (de Barcelone) a commuà la Société entomologique de France des faits également saants et que cette Société a publiés dans le tome III de ses les (première série).

ci comment s'exprime ce dernier naturaliste:

l'apparition d'une Araignée dont les morsures ont produit de accidents chez les habitants del campo de Tarragonas, et par desquels plusieurs personnes d'une constitution faible sont sont fut signalée pour la première fois en 1830 par les gens du le appelés el plor. Elle attira l'attention de l'Académie royale édecine et de chirurgie de Barcelone, qui nomma une com-

Les mœurs de celles-ci ont été étudiées avec soin par le naturaliste Chadont le mémoire a paru en 1806 dans le Recueil de la Société des sciences de Lille, et dans le Magasin entomologique d'Illiger. Dugés a donné, dans males des sciences naturelles pour 1836, quelques nouveaux détails sur la assèce.

Tome 1V, page 488, avec une pianche.

mission pour examiner les personnes mordues par cette Arigine et reconnaître quelle était l'espèce qui causait ces accidents. Les proposes s'étaient attachés à détruire toutes les Araignées qu'ils me contraient et ne pouvait signaler celle malfaisante.

- » En 1833, ce fléau apparut pour la deuxième fois parui la habitants d'El Vendrell, dans le même district, en produisant la mêmes accidents, et en telle quantité que les paysans nossimi plus sortir pour se rendre à leurs travaux. Cependant de grandaccidents furent signalés. Nonnné pour faire partie de la consision chargée d'examiner cet Insecte, je reconnus que cette la gnée n'était autre que le Théridion malmignatte (Aranea 13-guille Fahr.).
- les terres incultes de *Montjui*, près Barcelone, jusqu'au chaige de Fels, principalement sur les côtes de Garaf. Elle n'a pas, de ces localités, produit les mêmes malheurs que parmi les cultuteurs ci-dessus mentionnés, à cause du peu d'habitants dans de terres incultes.
- » Parmi les particularités que j'ai remarquées dans ces deridieux, j'ai observé que cette Aranéide se nourrit principalement la Cicindela scalaris, qui est très commune dans cette contre la Cicindela scalaris, qui est très commune dans cette contre la lacés avec quelques parcelles de végétaux par divers fils. Con Araignée, qui guette fort bien sa proie du fond de sa retrait, précipitait hors de sa demeure avec une grande vélocité por jeter sur divers orthoptères sauteurs et quelques cigales qui ma raient ensuite entre les mandibules de leur ennemi. »

Ainsi M. Graells a bien constaté que les Malmignattes font prir, et cela instantanément, des insectes même asser gros, a Cigales par exemple, mais il n'a pas vu par lui-même les effets la piqure de ces Aranéides sur l'homme. Quant aux cas de mont pren parle que par ouï-dire, et c'est aussi ce qu'avait fait M. Camp

En traitant de la piqure des Malmignattes, M. Cauro s'especialisis:

« Il est bien certain qu'elle est très dangereuse en Corse; per être serait-elle mortelle dans quelques circonstances. »

Walckenaer, en faisant cette citation dans le tome I de l'Histoir naturelle des Insectes aptères, ajoute :

a M. Cauro donne les détails des effets de cette morsure, ressemblent, dit-il, à ceux de la vipère; mais M. Cauro, non per

451

un de ses prédécesseurs, n'a pris le soin de s'assurer que la ie qu'il décrit était véritablement causée par le Latrodecte ignatte. Il ne rapporte aucune observation, aucune expérience démontre.

lckenaer fait aussi remarquer que les mandihules de la Maltte ne sont pas très fortes, et que cette Araignée n'est pas ». « Mais, ajoute-t-il, M. Abhot, qui ignorait ce qui avait été » Europe sur les Latrodectes, dit, de trois espèces qu'il a-», qu'en Amérique leur morsure est redoutée, »

t là un sujet qui mériterait d'attirer l'attention des observaet nous ne saurions trop le recommander aux médecins, ur position mettrait à même de faire connaître dans s limites on doit croire aux dangers de la piqure des Malmii. On trouve quelquefois la Malmignatte dans le midi de la . Elle n'y a pas la même réputation qu'en Italie et en Es-

### Ordro des Galéodes.

Galéodes ou Solpugides sont des espèces très curieuses anides, auxquelles la force considérable de leurs mandiet leurs dimensions quelquefois très grandes donnent une nce redoutable; aussi les craint-on beaucoup dans la plus pays où elles vivent. Leurs mandibules sont très velues, ue la partie antérieure et supérieure de leur corps. Elles pas de céphalothorax proprement dit. Cette partie est ainsi : 1° une grande pièce scutiforme qui porte deux youx raps l'un de l'autre, les fortes mandibules dont nous venons de les palpes, c'est-à-dire la seconde paire de pieds-mâchoires, ls sont plus grands que les pattes de la première paire, n cette paire de pattes elle-même; 2º trois articles thoradistincts sur chacun desquels nait une paire de pattes. L'abest séparé du thorax, quoique sa jonction à cette portion du ioit beaucoup plus largement établie que chez les Aranéides, st multiarticulé. Les orifices des organes respiratoires sont sur les côtés entre la deuxième et la troisième paire de pattes atoires; les pattes postérieures ont leur article fémorale garni ites caroncules. Les mâles portent sur les mandibules un flaa gui manque aux femelles.

ciste des Galéodes en Espagne, en Italie, en Grèce, dans les pales îles de la Méditerranée et en Afrique depuis l'Algérie au Cap. Il y en a aussi dans le midi de l'Asie, depuis la Russie méridionale et la Turquie jusqu'au Bengale, ainsi que les îles Moluques, etc. D'autres animaux de ce groupe hait l'Amérique méridionale et certaines Antilles. On en commit plus de trente espèces, dont la taille varie depuis deux certaines environ jusqu'à sept ou huit.

M. Hutton, en parlant d'une grande Galéode du Bengh, qu'elle attaque, pendant la nuit, les Insectes et même les Lénge et qu'elle se gorge alors au point de ne pouvoir plus marche. Lézard, long de trois pouces, sans y comprendre la quenc, livré à une de ces Arachnides qui le dévora bientôt. La léode s'élança sur lui et le saisit immédiatement denienté épaules; malgré la résistance du Lézard, elle ne le quitta qu'el l'avoir tué. Le pauvre animal se débattait d'abord avec force se roulant en tous sens, mais l'Arachnide tenait bon; peu è elle le coupa avec ses deux mandibules, de manière à péné jusqu'aux entrailles. Elle ne laissa, dit M. Hutton, que les màche et la peau. Un jeune moineau placé sous une cloche de verre se cette Galéode fut également tué, mais elle ne le mangea pas.

Les Galéodes de la région méditerranéenne, quoique plus per que celles des contrées les plus chaudes de l'Afrique ou de l'Il sont aussi des animaux très intrépides et fort agressifs.

On ne connaît à ces Arachnides aucun organe vénéneux. Me différentes espèces sont partagées en plusieurs genres qui resitous dans la même famille, sous le nom de GALEODIDES.

Le genre principal a conservé le nom de GALEODE (Galeile employé par Olivier. Lichtenstein et Herbst l'appelaient de l'côté Solpuga, et plusieurs auteurs ont accepté cette dénominal C'est pour cela que Walckenaer a donné à l'ordre des Galéode nom de Solpugides.

#### Ordro des Phalangidos.

Il est facile de reconnaître les Phalangides, ordre auquel attiennent les Faucheurs de nos jardins ou de nos bois. On per distinguer des Galéodes à leur tête et à leur thorax réunis sous seul bouclier céphalothoracique. Leur abdomen, qui est form plusieurs articles séparés, ne permet pas de les confondre les Acarides, et comme il est largement uni au céphalothe ces animaux n'ont pas non plus la physionomie des Araignées. It deux paires de pattes-mâchoires sont diversiformes, la proétant terminée en pinces didactyles et la seconde en palpes au formes ou spinifères: ils ont quatre paires de pattes à tou

, et leur respiration est purement trachéenne. L'air s'introduit leur corps par une paire de stigmates placés sous l'abdomen. Organes de la génération s'allongent en un tube de forme gulaire, et dont la disposition est très différente pour chaque s ils sont situés à la base de l'abdomen.

y a trois familles de Phalangides:

Les GONYLEPTIDÉS, qui ont les palpes épineux. Leurs espèces étrangères à l'Europe (g. Gonyleptes, Ostracidium, Goniosoma, us. Eusarcus, Mitobates et Phalangodus).

Les PHALANGIDÉS, dont on connaît beaucoup d'espèces, i lesquelles il en est d'européennes : g. Cosmetus, Discosoma, ragium ou Faucheur.

Les TROGULIDÉS ou le Trogulus et les Cryptostemma.

Phalangidés ne sont dangereux que pour les petites espèces neux, principalement pour les Insectes. Ils n'ont pas d'appaméneux.

## Ordro des Acarides,

naturalistes réunissent sous la dénomination d'Acarides. es. Acares, Mites, etc., un nombre très considérable de pespèces d'Arachnides dont le corps est en général discoïde buleux et sans distinction bien précise de l'abdomen d'avec ialothorax. Ces animaux respirent généralement par des trajui s'ouvrent sous leur ventre par une paire d'orifices stigmas. Ils présentent une grande diversité dans la disposition s deux paires d'appendices buccaux suivant les familles ou res, et, lorsqu'ils naissent, ils n'ont que trois paires de au lieu de quatre, ce qui a quelquefois induit les naturan erreur, et leur a fait établir des genres différents pour maux qui appartenaient cependant à la même espèce. coup d'auteurs, parmi lesquels nous citerons Redi, Schranck, an, Dugès et plus récemment MM. Koch et Nicolet, se sont s des Acarides, et ils ont publié à leur sujet divers méou même des ouvrages étendus, bien qu'ils n'aient observé espèces européennes de ce groupe, et que chaque jour on

a des Acarides aquatiques : telles sont les Hydrachnidés ou hnes et quelques autres espèces appartenant à d'autres s. Un bien plus grand nombre vit à la surface du sol dans aditions très diverses, et il y en a beaucoup qui attaquent

encore facilement en trouver, même dans les pays les mieux

sous ce rapport, qui étaient restées inédites.

nos substances alimentaires (la farine, le fromage, les figues de les confitures, etc.), ou qui sont parasites des végétames de la maux. On en trouve sur des animeux de toutes les classes de la animal depuis les Mammifères jusqu'aux Polypes. Parai les rides parasites, il en est qui ne vivent fixés sur les entres et vivants que pendant leur premier age; quelques uns, en conti ont déjà subi leur métamorphose lorsqu'ils devictation paraille il en est aussi qui restent pendant toute leur vie dans este des condition. L'homme et les principales espèces de mantifier d'oiseaux sont souvent attaqués par les Acarides, et acts public est beaucoup d'autres Arachnides de la peau telles que le il est beaucoup d'autres Arachnides de cet ordre qui sont connus par les petits tourments qu'elles nous font unidates.

Nous diviserons les Acarides un nuuf groupes ou families tot noms de Scirides, Trombidides, Hydrochnides, Gameside, Ind Oribatides, Sarcoptides, Démodécides et Arctisconides, Las derniers ne comprennent encome qu'un patit nombre d'espèt

Famille des SCIRIDÉS. — Elle est aussi appelés Bdellidés, qui ce nom puisse la faire confondre avec les Sangates (Biddle Grees). Cette famille ne renferme qu'un petit hombre de gremarquables par leurs palpes assez longs, antenniformes et des, mais qui ne sont pas terminés en pinecs comme cet Scorpions et des Chélifères.

Famille des TROMBIDIDES. — Ce sont des Acarides asset sifiés dans leurs formes et quelquefois remarquables par le rouge écarlate qui récouvre leur corps. Ils ont les palpes ravis et leur corps est asset peu résistant. Les larves de bond d'entre eux sont parasites, principalement sur les Insectes et a Faucheurs; mais les adultes sont errants.

On en fait plusieurs genres.

Parmi leurs espèces exotiques, il en est d'asset grosses et que vent pour la teinture (Trombidium tinctorium, etc.). Elles vives l'Afrique intertropicale et dans l'Inde. Le Trombidium Aduction petite espèce rouge et veloutée de nos pays, peut en donné assez bonne idée.

Les tilleuls ont pour parasites certains animeux de la famille.

C'est le jeune d'une espèce de Trombididés (Prantition tumnale) qui a servi à l'établissement du genire Leptus. Genimal, qui est commun en automne dans certaines localit vahit les personnes qui vont se promener à la campagae, et l'

ne habituellement de vives démangeaisons. On le désigne vulment par le nom de Rouget; il est alors hexapode.

mille des HYDRACHNIDÉS. — Ces Acarides sont aquatiques; ont nombreux en espèces, et vivent pour la plupart dans les douces. Leurs formes sont souvent très élégantes, et leurs surs ont toujours plus ou moins de vivacité.

s larves de ces Arachnides ont des habitudes parasitiques.

d'elles, qui vit sur le Ditisque, a servi à l'établissement du

Achlysia, qu'un examen plus complet a du faire supprimer.

s observations récentes tendent à faire attribuer à des Hymes parasites du manteau de certains Mollusques bivulves la

ution des perles que l'on observe chez les Mollusques fluviaaussi bien que chez ceux qui sont marins.

nille des GAMASIDÉS... Ils ont pour caractères leurs palpes et antenniformes; leurs mandibules constamment didaétyles, es pieds, toujours coureurs, terminés par des griffes, et par aroncule en ventouse ou par une membrane lobée. Ils par nt être tous dépourvus d'yeux.

plupart sont parasites. Les jeunes de beaucoup d'espèces sont : fixés comme ceux de beaucoup d'Hydrachnes et de Trombis

des Dermanysses, des Céléripèdes ou Ptéroptes et des Arges. Gamases (g. Gamases et Carpais, Latreille) se rencontrent nt à terre dans les celliers ou les caves, dans les jardins, dans is, etc.; ils courent avec assez de rapidité. Leur corps est coet il a le bouclier de la partie dorsale divisé en deux plaques, it à des animaux de ce genre que se rapportent les détails iers publiés par Hermann dans son Mémoire optérologique au de ses Acares marginales et cellaris.

sants Marginatus d'Hermann a été décrit par cet auteur se un Gamase qui a été trouvé dans les circonstances sui
s: « Le 18 thermidur de l'an II, le chirurgien Brasdur fail l'hôpital militaire de Strasbourg l'autopsie d'un individu d'une fracture du crâne. Lorsqu'on eut ouvert la dure-mère, i les deux hémisphères cérébraux et ôté la pie-mère, on vit sur le corps calleux l'Acarus type de cette espèce, qui fui ot porté à Hermann. » Après avoir dit que son Acarus margin vit sur les cadavres, Hermann cherche à prouver qu'il habin réalité dans le cerveau sur lequel il a été trouvé. Mais cette par l'est pas admissible, quoique l'auteur ajoute : « D'ailleurs

d'autres observations prouvent que des mites et des insects pareils ont été trouvés dans des endroits extraordinaires.

Un second cas cité par Hermann n'est pas plus concluent Me croyons pourtant utile de le rapporter aussi :

« En l'an 1787, dit Hermann, le 28 mars, mon collège La professeur d'anatomie, me fit voir un petit inaecte sur la giu pituitaire d'un maniaque décédé à l'hôpital. Tout le mondé le pour un Morpion; mais je le reconnus pour une nouvelle en de Mite qui ressemblait assez, par la taille et la couleur, à espèce (Acarus cellaris, Herm.) que je retrouve très souvent petit terre humide dans les coins de ma cave. »

Dugès croyait avoir retrouvé l'espèce de l'Acarus margine dans un petit Gamase parasite d'une Mouche dont il suçait les Serait—ce l'explication de l'erreur publiée par Hermann, et l'us observé à Strasbourg aurait-il été déposé par une Moude le cerveau dans lequel on prétend l'avoir trouvé? En tout su ne saurait admettre qu'il a pu y séjourner pendant la vie ni ma s'introduire sous les méninges avant l'autopaie.

Certains Gamases se répandent quelquetois en abondance ou moins grande sur le corps des hommes, principalement celui des individus qui se livrent aux travaux des champs invasion a surtout lieu lorsque ces gens placent leurs vétamou les sacs dans lesquels ils tiennent leurs repas et quelques ut siles de première nécessité sur des ceps et dans des lieux de Acarides pullulent. Ces Gamases ne se fixent pas; ils courent que peau et dans les vêtements, et sous ce rapport ils sont entières comparables aux Ricins qui abandonnent le corps des oisseur se répandre sur celui des chasseurs. On voit assex fréquemment exemples de cette espèce de parasitisme dans le midi de l'Estate.

Les Dermanysses (g. Dermanyssus, Dugès) ont le corps mes les trouve sur les Chauves-Souris et sur quelques autres mis misères. Il y en a aussi sur les Oiseaux et sur les Reptiles, etc. des Oiseaux (Dermanyssus avium, gallinæ, gallopasonis, et multiplient parsois en telle quantité sur les animaux de cette du'ils les épuisent. Dans quelques circonstances on en trouve l'homme, mais on n'en a pas fait alors une étude suffisante, de ne saurait dire si, dans tous les cas, ils y viennent des Oiseaux plusieurs auteurs l'affirment.

Parmi les observations de Dermanysses de l'homme qui est publiées, celle que l'on doit à Bory Saint-Vincent est une des curieuses. Ne pouvant dire si l'espèce qui l'a fourni est et

ACARIDES. 457

incte de celles qu'on a rencontrées sur les animaux, nous conerons à la désigner sous le nom de DERMANYSSE DE BORY comme s l'avons fait ailleurs.

oici ce que Bory dit au sujet de cet Acaride dans le tome XVIII Annales des sciences naturelles (1º série).

Une dame d'une quarantaine d'années vint demander à un opticien loupe pour examiner de petits animaux qui sortaient, disait-elle, corps de l'une de ses amies. Frappé de cette singularité et entrant explication, il pria la personne qui s'adressait à lui de lui fournir æs animaux, et il se hâta de me les apporter. Il résulta des stions faites à la dame qu'elle était elle-même la malade, qui, un sentiment de mauvaise honte, n'avait pas voulu d'abord dire qui en était. Cette personne a été durant quinze ans fort soufte, et traitée pour diverses maladies, sans éprouver le moindre agement par l'effet des remèdes qui lui furent administrés; était enfin menacée d'hydropisie, et se mit, en désespoir de e, dans les mains d'un docteur qu'elle ne m'a pas nommé, et lle assure lui avoir rendu la santé. Sans approfondir ce qui en elle en avait du moins l'apparence lorsque nous eûmes occade la voir; mais elle mourut quinze jours après, assez replète. teint avait de l'éclat; mais à mesure qu'elle paraissait se rétaelle éprouvait de légères démangeaisons sur toutes les parties corps; ces démangeaisons, devenues de plus en plus fortes, ont par être insupportables, et la malade avait-elle frotté ou gratté artie souffrante pour y porter quelque soulagement, qu'il en ait bientôt après de très petits animaux brunâtres qui couat par milliers et avec rapidité dans tous les sens. On a remarqué ces animaux semblaient, après leur évasion, se plaire dans du e de coton. La malade s'enveloppait conséquemment de toile : selon qu'il faisait chaud, il lui fallait en changer de trois à six par jour, tant le nombre des petites bêtes qui sortaient d'elle enait considérable.

Ces êtres singuliers ne recherchaient pas les autres personnes, s mari de la malade, qui n'avait jamais abandonné le lit conil, prétendait que ceux qui parfois s'étaient égarés sur son ps y mouraient promptement. Quoi qu'il en soit, ceux qu'on a fermés dans une petite botte qui contenait un morceau de persur lequel on les voyait courir, ont vécu quarante-huit ou quante heures; la plupart étaient à peine perceptibles à l'œil; les plus gros équivalaient à peine à la moitié du volume d'un in de tabac. » M. Simon vits un fait analogue au précédent, mais du logie a pu être désouverts.

Une femme de Berlin était littéralement couverts (insectes qu'on avait d'abord comparés à des Poux. Malgré que cette femme recevait d'un médecin, le nombre de a sites ne diminuait pas. Le médecin en envoya quelque M. Erichson, savant entomologiste du Musée de Berlin, réconnut pour appartenir au Dermanyesses aviem.

Alors on s'en expliqua l'origine. Cette femme passait che au-dessous d'un poulailler pour se rendre à la cave où se tr ses provisions, et c'étaient les oiseaux, effrayés chaque fois voyaient passer au-dessous d'eux, qui, en cherchant à s'es saient tomber sur elle les parasites qu'ils nourrissaient eux

On a constaté dans plusieurs occasions une semblable de Dermanysses, et quelques auteurs lui ont même donné particulier i c'est ce qu'ils ont appelle l'Acariass.

DEMMANYSER DE BUSH. --- Nous rappellerons aussi, à pr Dermanysses, le cas décrit par M. Georges Bush, mais sur assurer que le parasite qui lui a donné lieu appartient réelles genre plutôt qu'à celui des Hydrachnes ou a tout autre; le gnements qu'on a pu recueillir à son égard étant restés inc

Le malade observé par M. Busk était un nêgre qui i pendant l'automne de 1841 au Seuman's Hepital ship, pour ulcères d'un caractère tout particulier, affectant la plante On trouva dans cette plaie un Acarde dont M. Busk donne

Cet Acarus semble voisin des Dermanysses, mais il a aussi chose des Glyciphages, qui en sont d'ailleurs peu éloign saurait le confondre avec celui de la gale.

Le malade paraissait devoir cette affection à des soullers c eus d'un autre nègre, dont les pieds étalent également à qui avait porté ces soullers pendant un jour ou deux seu

Le nègre soigné en Angleterre par M. Busk était nérique, et il en venait directement. Dans la localité qu'il avait la même maladie était inconnue; mais celui qui lui avait souliers était de Sierra-Leone, fait qu'il importe de signali M. Busk, car dans de l'eau rapportée de la rivière de Sino ment située sur la côte occidentale d'Afrique, on a, dit-lun Acarus qui a paru en tout semblable à celui que le néricain portait dans sa plaie. M. Busk pense donc que c'est pays que l'affection a été contractée.

A ces détails, malheureusement fort incomplets, ou tous

tet du fait, l'éditeur du Microscopical Journal, feu Daniel Cooper, jouté que M. Murray, chirurgien aide-major dans l'armée anglaise, avait rapporté qu'à Sierra-Leone on connaît une maladie pustuate spéciale au pays, et que l'on appelle craw-craw. C'est une de gale qui s'ulcère et qui est très difficile à guérir. Sui-lat lui, l'Acaride observé par M. Busk en est peut-être la cause rame le Sarcopte est celle de la gale ordinaire (1).

Les Chléripeus (g. Celeripes, Montagu; Spinturnie, Heyden, ou proptus, Léon Dufour) sont parasites des Chauves-Bottris. On en mait plusieurs espèces. Leur corps est sublosangique et leur pace asses résistante.

Les Angas (g. Argas, Latreille, ou Rhymchaprion, Hermann) ont machoires en forme de suçoir échinulé et les pulpes faibles, les et les autres étant réfléchis en dessous par suite de la saillie b fait la partie antérieure du corps; celui-ci est granuleux à sa face; ses scutes céphalique et thoracique ne sont pas distinctes la est extensible.

Les Argas ont le même goût que les Punaises pour le sang des maux, mais ils quittent encore moins le corps que ne le font dernières.

On en trouve souvent sur les Pigeons (Argas reflexus) et sur les maux de basse-cour. Il y en a à l'île de France (Argas mauri-mus), en Colombie, etc.

Dertaines animaux de ce genre inquiètent l'homme. Tel est prinmiement:

L'Argas de Perse (Argas persicus). Il a le corps granuleux et comme agriné; sa couleur tire sur le rouge sanguin, et l'on voit en même mps sur son dos des points élevés qui sont blanchâtres; ses blues sont grosses. On l'a comparé à la Punaise; mais son parence extérieure est assez différente. Ainsi son corps est mins aplati, sa partie antérieure ne s'avance pas en pointe, sa rue générale est comparable à celle d'un sac, son abdomen et sa me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins la celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins la celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins la celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins la celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six, du moins le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six du le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six du le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas distincts et il a huit pattes au lieu de six du le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas de le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas de le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas de le celle d'un sac, son abdomen et sa le me sont pas de le celle d'un sac, son abdomen et sa le me son d'un sac d'un

<sup>2)</sup> Microscopial Journal de Daniel Cooper, t. II, p. 65, pl. 3, fig. 7; 1842.

† éxtrait en a déjà été donné dans Walkenaer et P. Gervais, Hist nat. des moles epières, t. iII, p. 226.)

de Waldheim a publié dans les Actes de l'Académie de Moscou



Fig. 90. — Argas persicus.

une notice sur l'Argas de Perse, qui est aussi connu sous le nom de Punaise de Miana, et il a cité des saits à l'appui de l'opinion que les accidents occasionnés par ces animaux peuvent être mortels; mais on ne saurait douter qu'une analyse plus rationnelle des cas rapportés par les auteurs, ou de ceux que l'on pourrait encore recueille dans le pays ne modifient singulièrement l'opinion qu'a s'est faite sur la vénénosié de ces animaux. La figure de l'Argas de Perse que nos donnons ici est emprunter

aux belles planches que Savigny a fait executer pour le grad

10

Æ.

ouvrage français sur l'Égypte.

L'ARGAS CHINCHE (Argas chinche, P. Gerv.) nous a été signalé sous ce nom par M. Justin Goudot, qui l'a observé en Colombie des la région tempérée. Ses mœurs le rapprochent beaucoup de l'Arge persicus. Comme lui et comme les Punaises, il tourmente beaucoup l'espèce humaine; sa taille est à peu près celle de nos Punaises, et, quand il est gorgé de sang, il est d'une couleur peu différent de la leur.

Famille des IXODIDÉS. — Ces animaux, dont les auteurs intent déjà près de soixante-quinze espèces, toutes du genre lus (Ixodes), sont répandus sur tous les points du globe, et ils intentôt à terre ou sur les végétaux et sont alors errants, tantôt, a contraire, sur le corps des vertébrés terrestres, principalement sur celui des Mammifères, souvent même sur l'homme; dans le cas ils se fixent au moyen de leurs mâchoires, qui sont très prochées, en forme d'étui et garnies de crochets récurrents une grande partie de leur surface.

Leurs palpes sont engainants; leur corps est coriace et recommendessus d'un bouclier sur lequel on voiten général une paire d'yeur

La circonférence et le dessous du corps sont extensibles, et lorsque les lxodes sont restés fixés pendant un certain temps, ils premusé

telle quantité de nourriture que leur corps se dilate et acquiert solume bien plus considérable que celui qu'il avait d'abord. ce qui fait le plus souvent reconnaître leur présence, car me leurs appendices buccaux sont enfoncés dans le derme des mux qu'ils sucent, le reste de leur corps, qui s'est gonfié, apt talors au dehors, et simule une loupe dont le volume égale ent celui d'un gros pois.

s animaux paraissent assez indifférents sur le choix des indiset même des espèces auxquels ils s'attachent. Ils sont plus mmodes que nuisibles; cependant, lorsqu'ils sont en grand bre, ils inspirent quelque crainte, et les voyageurs qui ont ouru l'Amérique pendant le xvii et le xviii siècle ont été jusdire qu'ils pouvaient faire périr les bestiaux; c'est surtout kode nigua (Acarus americanus, de Geer, actuellement Ixodes e) que se rapportent leurs récits.

l Europe, on est surtout exposé aux attaques des Ixodes lorsa va à la chasse, ou qu'on se promène dans les bois. Les Chiens int encore plus souvent inquietés. C'est un fait connu depuis longtemps, et les Ixodes des Chiens ont déjà un nom dans la igie d'Aristote: ce sont ses Kuropautris; cette dénomination irée de leurs habitudes.

France et dans quelques autres pays, on appelle les Ixodes l'iques, ou bien encore des Ricins, mais ce dernier nom apparaux faux Poux des Oiseaux. Les Ixodes qu'on a trouvés sur les sont de plusieurs espèces (Ixodes ricinus, autumnalis, Du, etc.). Ces parasites et d'autres encore, qui varient suivant ays, peuvent s'observer sur l'homme.

Koch a décrit récemment un Ixode du Brésil sous le nom des hominis: c'est en effet un des parasites appartenant à ce e qui se fixent sur notre espèce.

lappelle Ixodes reduvius l'espèce qui se tient communément e Mouton; Ixodes camelinus, celle que l'on trouve sur le Chandes steppes; Ixodes Rhinocerotis, celle du Rhinocéros du etc. (1).

mille des ORIBATIDES. — Ces Acarides n'ont pas pour nous sême intérêt que ceux des autres familles, aucune de leurs ces n'étant parasite comme ils le sont. Les ORIBATES (g. Ori-1, etc.) vivent à terre, sous les herbes, dans les mousses et

<sup>)</sup> Voyes Walckenaer et P. Gervais, Hist, nat. des Insectes aptères. t. III, 14, et t. IV, p. 351 et 546.

quelquefois dans l'eau. Leur corps est revêtu d'une cuirame leurs appendices buccaux sont raccourcis.

Famille des SARCOPTIDÉS. — Les uns ent le corps c d'autres l'ont plus ou mains mou, et leurs pattes, qui sesi néral terminées par des vésicules, peuvent être plus ou me versiformes; elles sont tantôt allongées, tantôt, au contraire, et même incomplètes. Ces animaux, dont on pourreit fair familles différentes, se laissent alsément diviser en plusieurs

Les Tracelyphus (Tyroglyphus, Latreille), auxquels on souvent en propre le nom d'Acarus et ceux de Mites ou Cire en sont synonymes, ont le corps endurci et comme divisé, a deuxième et la troisième paire de pattes, par un étrangicirculaire qui semble le partager en thorax et en abdomes, pattes sont ambulatoires.

C'est à ce genre qu'appartiennent : l'Acarus des froms



Fig. 91,—Glyciphagus hippopodos (très grossie).

Hollande et de Gruyère (I)
phus Sire ou Acerus dome
l'Acere de la farine (I'yre)
farinæ; Acerus farinæ, de G
quelques autres encore, par
quels nous citerons:

Le Tyroglyphe ricause glyphus bicaudatus, P.Gerv.), par myriades sur une Au d'Afrique, morte à la mét du Muséum de Paris, en 18

Les GLYGIPLAGES (Glycip Hering) ont le corps mouétranglement médian. On a naît des espèces sur le cor ciseaux; une autre a été ob dans les croûtes cancéreuss loppées à la face inférieure d'un Cheval (4); c'est le GLY DES CHEVAUX (Glyciphagus à dos), décrit par M. Hering s nom de Sarcoptes hippopuls

corps est entièrement recouvert de poils fins, qui lui forme

(1) Ce Cheval était mort quand l'observation des Glyciphages sem set fort possible que ceux-ci n'aient envahi la plaie pendant le vie.



de velouté, et son abdomen porte en arrière une saillie le de chaque côté par quatre soies plumiformes (1).

s Psorortes (Psoroptes, P. Gerv.; Dermatodectus, Gerlach) sont arcoptidés où les quatre paires de pattes sont entières et fort gées (2). Ils vivent sur le corps de différents animaux et y minent la gale. On les trouve en famille dans les croûtes psos; les femelles y déposent leurs œufs.

l est le Psoropte du Cheval (*Psoroptes equi*) dont plusieurs us ont donné des figures (3); c'est en partie l'*Acarus exul-* des naturalistes linnéens.

ite espèce jouit d'une résistance vitale très remarquable, ne on en pourra juger par les faits suivants qui ont été obs par M. Hering. Un lambeau de la peau d'un Cheval galeux i venait de tuer ayant été mis dans une dissolution d'alun sel commun, où il resta huit à dix jours complétement je dans le liquide, on le fit sécher dans une chambre chaude n s'aperçut qu'il renfermait un grand nombre de ces aniencore vivants. Un semblable lambeau de peau fut tenu int quelques jours dans un endroit froid, plongé ensuite penquatre jours dans une dissolution d'alun et de sel, puis séché : tenait encore des Acares vivants, près d'un mois après la de l'animal. Il est probable que d'autres Acarides parasites dent comme ceux du Cheval une semblable vitalité.

retrouve à peu près les mêmes caractères génériques dans le PTE DU MOUTON (Psoroptes ovis), dont MM. Delafond et Bouron font leur Dermatodectus ovis.

DRIOPTE (g. Chorioptes, P. Gery.). Ce genre a pour type l'Acarus gale des Chèvres ou Choriopte de la Chèvre (Chorioptes capræ) sous le nom de Sarcoptes capræ par MM. Delafond et Bouron; il est remarquable par la grosseur et la position presque

Les vétérinaires signalent aux onglons des montons affectés du crapaud ence d'un Acarus formant une espèce particulière, mais dont nous ne cons pas de description.

[M. Delafond et Bourguignon définissent ainsi ce genre qu'ils appellent l'odectus, quoique ce nom soit postérieur à celui de Psoroptes : palpes soudés re; maudibules supérieure et inférieure réduites à des atylets essertiles. E mâle la première paire de pattes postérieures très développées et tespar une ventouse; la dernière est rudimentaire.)

taspail, Chimie organique, Paris, 1838, t. II. pag. 598, atlas, pl. XV. — Nova acta nat. curios, t. XVIII, pl. 43, fig. 1-2.—P. Gerv., Ann. sc. nat., t. XV, pl. XV, fig. 9.—Dujardin, Observ. au microscope, pl. 17,5g. 1-3.

sessile des ventouses de ses pattes antérieures, et par la longue de ses soies postérieures; sa tête est d'ailleurs plus sessibilité celle des Sarcoptes qu'à celle des Psoroptes, et il n'à pes les que nules dorsales des premiers.

Le genre Sancoppe (Sarcoptes, Latreille) se recomnat prissip ment a la forme plus arrondie de son corps, qui est spinsient dessus, et à ses deux paires de pattes postérieures manquait farses (1).

Ses espèces, qui sont parasites des animaux, vivent entre le de et l'épiderme, et par leur présence elles donnent également le la gale. C'est à ce genre qu'appartient l'Acarus de la gale hund ou le Sarcopte proprement dit, dont nous parierons d'abord.

SARCOPTE DE LA GALE (Sarcoptes scabiei). Ce parasite a été l décrit par de Geer il y a près de quatre-vingts ans, et cet excel observateur en a donné une figure assez exacte et qui aurait per si l'on y avait eu recours, d'éviter les erreurs auxquels la même et a donné lieu depuis lors (2). C'est un très petit animal, pour s dire punctiforme, n'ayant guère qu'un tiers de millimètre et



Fig. 92. — Sarcopte de la gale : très grossi). — 1. Vu en desses. — 2. Vu en dessous.

demi-millimètre en longueur et un quart de millimètre en legs Son corps est d'un blanc laiteux, relevé en dessous d'un est

<sup>(1)</sup> MM. Delafond et Bourguignon caractérisent ainsi ce genre : paipes del et mobiles ; mandibules supérieures terminées par un pétit crochet ; les laftest dentelées. (Chez le mâle la dernière paire de pattes postérieures dévelupés terminée par une ventouse.)

<sup>(2)</sup> Voyez De Geer, Mem. pour l'hist, des Insectes, t. VIII, p. 91, f. 2g. 12-15; 1778, - Raspail, Mem. comp. sur l'hist, net, de l'insecte de la

abre de stries curvilignes et de quelques élevures tuberculeuses. partie céphalique fait saillie en avant et ses deux paires de pattes érieures, qui sont entières et terminées chacune par une vésiphépassent sensiblement le pourtour du corps dans leur extenties de longues soies. Il y a une sorte de collier pourvu d'une sailépineuse autour du cou, et à la base de chacune des pattes voit une semblable épine. L'abdomen a quelques grandes ; quatre se voient, en général, à son bord postérieur; il y en une sur chaque flanc et une autre à chacune des pattes trieures, à l'insertion des tarses.

3 sont sans doute les rugosités du corps ainsi que ces épines es soies qui rendent surtout douloureuse la présence des Sarles dans la peau.

se petits animaux se tiennent entre le derme et l'épiderme, cipalement dans les endroits du corps où la peau est le moins se : à la face antérieure du tronc, aux plis des membres, entre loigts, etc. Les mâles sont d'un tiers environ plus petits que emelles et ils ont moins de tubercules spiniformes sur le dos. se uns et les autres tracent dans l'épiderme des sillons plus noins réguliers à l'extrémité desquels on les trouve habituelent. Les vésicules purulentes qui accompagnent la gale inent les endroits où la femelle a déposé ses œufs. C'est à tort n les a souvent données comme étant le point où il fallait cher les Sarcoptes.

organe femelle de ces Acarides consiste en un oviducte dont rerture se montre au tiers antérieur de la face ventrale, sous reme d'une fente transversale pourvue de deux lèvres assez netes. L'organe mâle est un spicule simple auquel aboutissent

1834 (voyex aussi sa Chimie organique et son Hist. nat. de la santé et de la tie). — Stannius, Medic. Vereinszeitung, 1838, n° 29. — Müller, Archiv, i, p, 228. — Dugès, Ann. sc. nat., 2° série, t. III, p. 245, pl. 11. — Leroy mdenhecke, Mém. de la Soc. des sc. de Seine-et-Oise, 1835. — Heyland, Bearo scabiei humano. Berlin, 1836. — Rohde, De scabie et Acaro humano. In, 1836. — Schwartz, De Sarcopte humano. Leipzig, 1837. — P. Gervais, sc. nat., 3° série, t. X, p. 1, pl. 2, fig. 7; 1840. — Id., Hist. nat. des is, t. IV, p. 268, pl. 35, fig. 1. — Sonnenkalb, De Scabie humana. In, 1841. — Deutschbein, De Acaro humano. Halle, 1842. — Bourguin, Soc. philomat. de Paris, 1846, p. 77.

■ figure du Sarcopte que nous reproduisons dans ce livre sous le n° 92 est ■ qu'en a donnée M. Bourguignon.

30

par un même conduit trois canaux testiculaires curvilignes et bisqués placés les uns au-dessus des autres; le spicule ou pénise placé entre les deux dernières paires de pattes.

L'histoire de ces animaux offre plusieurs phases distinctes.

Longtemps ignorés des hommes de science et des médeciss ils ont été cependant très anciennement connus du vulgaire, pricipalement dans les régions méridionales de l'Europe; ver le douzième siècle Abenzoar les signala très clairement dans les ouvrages relatifs à la médecine.

« Il existe, dit-il, une chose connue sous le nom de Scol, qui laboure le corps à l'extérieur; elle existe dans la peau, et lorque celle-ci s'écorche à quelque endroit, il en sort un animal este mement petit et qui échappe presque aux sens.»

Au seizième siècle la notion du Sarcopte de la gale était acquie aux naturalistes, même à ceux de l'Europe occidentale, comme u peut le voir par les écrits de Moufet, de Scaliger et de quelque autres. A plus forte raison l'était-elle dans le Midi où la connaissant de l'Acarus était depuis longtemps populaire. Vers 1580, Joubré, élève de Rondelet et professeur à Montpellier, regardait le Sarcopte, qu'on nommait alors Syro, comme étant la plus petite espèce de son genre, et il enseignait qu'il vit sous l'épiderme, où il cress, dit-il, des galeries à la manière de celles que les Taupes font dans terre, ce qui produit les démangeaisons insupportables qui sui un des caractères de la gale.

En 1657 Hauptmann publia à Leipzig un ouvrage sur les et thermales, dans lequel il traite de la ressemblance que les mites de la gale ont avec celles du fromage, et où il en donne en même la figure. Il les représente pourvues de six pattes et de quatre code

Dans les ouvrages de Rédi, l'animaleule de la gale est décilements d'exactitude encore, et cet auteur célèbre publie à l'égale ce parasite une lettre très détaillée qu'on sait aujourd'hui de Cestoni, qui en écrivit aussi une à Vallisnieri. Les Acta errum pour 1682, et les Transactions philosophiques pour 1703 ce tiennent également des notices relatives au Sarcopte mais qui se loin de valoir celle de Cestoni.

A l'époque de Linné on savait au sujet de l'Acarus de la la peu près tout ce que l'on en sait aujourd'hui, et Linné lui-nème recommandait déjà de ne pas chercher le parasite dans les pusties mais bien dans les sillons (1).

(1) Acarus sub ipsa pustula minime quærendus est; sed longius recenti, "

Sarcoptes dans la gale, lorsque, en 1834, M. Renucci donnanouveau le moyen de trouver ces animalcules, dont il fit même sujet de sa thèse inaugurale (Faculté de méd. de Paris). Cettem velle démonstration ayant fait quelque bruit dans le mondemét cal, il en fut parlé à l'Académie des sciences de Paris qui entemblientôt un rapport de Blainville sur ce sujet.

On trouvera dans ce rapport intéressant, dans les travaux de M. Pail que nous avons déjà cités, et dans l'Histoire naturelle de lucie aptères que nous avons publiée avec M. Walckenaer, des détails le toriques plus nombreux au sujet des Sarcoptes; ceux que nous venons de reproduire nous ont paru suffisants. Quant à la descrition des phénomènes morbides qui accompagnent la présence ces animalcules, elle a été trop bien faite dans la plupart des rorages consacrés aux maladies de la peau pour que nous y renions ici. Nous n'ajouterons que quelques mots aux détails note giques et historiques qu'on vient de lire. Ils seront relatifs à contagion psorique.

Personne n'ignore que la gale se communique facilement, par le contact, soit par la cohabitation, soit par l'usage des mètre vêtements et du même linge. On l'a observée non-seulement Europe mais encore sur quelques autres régions du globe. Il su utile néanmoins de constater exactement les caractères des coptes qui la produisent dans ces diverses localités, car neur nous prouve qu'elle doive être partout le produit de la même experience de de de la même experience de de la même experience de la même ex

L'homme peut communiquer cette maladie non-seulement individus de son espèce, mais aussi à des animaux d'espèces différentes et il peut la reprendre ensuite de ces derniers. Su avons cité ailleurs le fait d'un Maki galeux, mort à la ménager Muséum, et dont les Acarus étaient fort semblables dans leur rence générale à ceux de l'homme; nous aurions pu ajouter près avoir placé sur l'un de nos bras quelques—uns de ces donner nous assurer de la possibilité de leur transmission, avons constaté l'apparition de deux pustules psoriques. M' su guignon vient de publier une notice dans laquelle il parle propagation de la gale humaine à plusieurs animaux release captivité, et il annonce avoir également vérifié ce fait par l'en microscopique des Acarus.

Dans d'autres cas il parait que les Acarus de la gale des appassent sur le corps de l'homme. En effet, Hering dit avoir ce

our l'Acarus du cheval (Psoroptes equi), qui a cepenactères très différents du Sarcoptes scabiei. Suivant mon et Delafond, on doit douter de cette assertion lte de leurs recherches que le cheval nourrit, indédu Psoropte ordinaire, un sarcopte peu différent de nme et des carnivores, capable comme eux de traçer souvant aussi se communiquer de l'animal à l'homme, t eux, ne s'observerait pas pour le véritable Psoropte. donc sujet à deux sortes de gales, dues à l'action de lifférents.

E DU DROMADAIRE (Sarcoptes Dromedarii, P. Gerv.), qui, prochant beaucoup du Sarcopte humain, en diffère r des caractères réellement spécifiques, peut passer ur l'homme. On a eu au Muséum de Paris, il y a déjà nbre d'années, plusieurs exemples de la communica-ale des Chameaux à l'homme; et comme l'acaride de st plus gros et que ses pattes sont mieux armées que optes scabiei, on conçoit aussi comment, dans ce cas, plus souffrir les personnes qui en ont été atteintes la gale ordinaire à notre espèce (1).

également pris, dans certaines circonstances, la gale utres quadrupèdes: du Chien, du Chat, du Lapin et mais aucun des auteurs qui en citent des cas n'avait icroscope pour constater si les Acarus, qui ont été la contagion, étaient semblables par leur espèce à ceux u à ceux qui vivent spécialement sur les animaux ons de citer. Des observations analogues sont rapporhèse de M. Got (2).

a spécialement étudié plusieurs des Acarus qui occale des animaux et l'on trouve dans les Comptes rendaires de l'Académie des sciences de Paris pour 1857 16) la citation d'un travail que MM. Delafond et Bouroposent de publier sous le titre de Traité d'entomolologie de la gale des principaux animaux domestiques (3).

Biett reçut dans son service dix employés du Muséum, qui a gale en soignant des Chameaux d'Afrique, gravement affectés

se l'homme et des animaux produite par les Acares et de la transtaladie à l'homme par diverses espèces d'animaux vertébrés (Fae de Paris, 1844, n° 116).

an extrait dans le Bulletin de l'Académie de médecine de Paris,

Parmi les Acarus qu'on a observés dans la gale des azimes, il en est plusieurs que leurs caractères spécifiques doivent mé réunir au même genre que les Sarcoptes scabiei et Dremeden; la sont le Sarcopte de Porc (Sarcoptes suis, Delaf. et Bourg.) et S. Du Chat (S. cati, Héring).

Le Sarcopte du Chamois (Sarcoptes repicepres, Hering), est in semblable à celui du Chat.

Le Sancorra cynore (Sarcoptes cynotis, Hering), a été renessisur une ulcération de l'intérieur de l'oreille d'un chien. Mi. Di fond et Bourguignon ne le regardent pas comme un véritable a copte, mais en se fondant principalement sur son habitat. Ils est Mr. Nicolet comme ayant retrouvé un acarus analogue dans se plaie de l'oreille d'un chien qui véhait de la Louisiane.

Nous terminerons cette histoire des sarcoptides (1) par une deservation relative au Sarcopte nutuant (Sarcoptes nutules), signalé par Nitzsch, chez les Oiseaux. Ce naturaliste, qui a tent su tribué à éclairer par ses beaux travaux l'histoire des laussi parasites, a trouvé sous l'aile et sous la peau du thorax d'un vidier (Fringilla chloris) plusieurs tubercules jaunes, de trois à lignes de diamètre, formant des espèces d'abcès ouverts, qui et sistaient en d'énormes nids de ces Acarides; ils étaient recouve d'une croûte membraneuse de couleur jaune et étaient plus d'œufs ovales et de jeunes; il y avait aussi quelques sujets plagés.

Famille des DÉMODICIDÉS. — Les espèces qui s'y rappet tent sont parasites; elles sont encore peu nombreuses. Celle 4 sert de type au g. Demodex (*Demodex*), également appelé Simulation sur l'homme. On ne la connaît que depuis quelques mées.

C'est le Demodex des folliques (Demodex folliquem), d'abbient sous le nom d'Acarus folliquem par M. Simon (2),

t. XXIII, p. 110 (novembre 1857). C'est à cet extrait que nous avons emper les citations que nous avons faites plus haut de ce travail.

<sup>(1)</sup> Parmi les Acarides qui ont été décrits dans les dernières années, main plus curieux est celui que Newport a fait connaître sous le nom d'Heteropus retricosus (Trans. linn. soc., t. XX, part. 2), et qui vit en parasite dans le mil lyménoptères appelés Anthophore retusa.

<sup>(2)</sup> Archives de Müller, 1842, p. 218, pl. 19 (traduction dans larder Archives de médecine comparée, t. I, p. 45, et dans Walckenaer et P. Grandlist. nat. des aptères, t. III, p. 283).

a reçu plusieurs dénominations génériques (1). l'est un très petit parasite qui vit sur notre espèce, it il habite principalement les cryptes sébacés, surit ceux des ailes du nez qui sont affectés de tannes. le trouve aussi à la base de follicules pileux de la e et dans les follicules nasaux qui sont distendus des cellules épithéliales ou par de la matière isseuse. Il en existe sur presque tous les individus, me chez les plus propres, et sa présence ne dénine aucun accident. Les personnes qui ont la peau se paraissent y être encore plus exposées que les es. On ne peut guère reprocher aux Demodex, ne dans les cas où ils sont le plus abondants, que favoriser la production des tannes, et peut-être Fig. 93 (\*).

casionner quelques légères démangeaisons.

e Demodex des follicules est un Acaride de couleur blanre, long de 1 à 3 dixièmes de millimètre seulement, et dont Orps se compose de deux parties : 1º le céphalothorax, qui e en avant les appendices buccaux, et sur ses côtés les pattes, nombre de quatre paires dans les adultes et de trois seulet dans les jeunes; 2º l'abdomen, qui est le plus souvent alé, et donne à l'animal une certaine apparence vermiforme.

peut se procurer des Demodex en pressant entre les doigts, des individus vivants, les parties qui en sont affectées, telles les ailes ou la pointe du nez, les lèvres, les joues, la peau du t, et en examinant ensuite au microscope la substance que ce ement a fait sortir des follicules. Sur les cadavres, on les obtient aisément encore en enlevant, au moyen de sections perpenlaires, des lames très minces de la peau, que l'on prépare de ière à ce qu'elles contiennent chacune quelque tanne. Les Deex vivent le plus souvent par petites sociétés. Un même fole en a fourni jusqu'à quinze et dix-huit exemplaires.

S Acares sont en général placés plus près de l'orifice des foles que de leur fond. L'axe de leur corps est dirigé parallèlet à celui du follicule, la tête regardant le fond du sac, tandis

Macrogaster, Miescher, Verhandlungen der Schwerischen Naturforsch. \*chaft in Basel; 1843 (le même nom avait été appliqué bien avant à un de Coléoptères). - Entozoon, E. Wilson, Ann. and Mag. of nat. hist., 1: 1814. — Demodex, Owen, ibid., 1814. — Simonea, P. Gerv., Hist. nat. Pleres, t. III, p. 282; 1844. — Steazoon, E. Wilson. Demodex ou Simonea (Acarus folliculorum) (très grossi).

que l'extrémité de l'abdonien est tournée du côté de son ouverture, du moins dans la majorité des cas.

En même temps que M. Simon découvrait ces curieux animicules dans les follicules du nez, M. Henle les trouvait dans le follicules pileux du conduit auditif externe (1). M. Erasmi Wilson (2) et plusieurs auteurs, presque tous étrangers, en cal fait depuis lors le sujet d'un examen plus ou moins détaille. Not citerons, parmi ces derniers, MM. Miescher, Valentin, Grande de Siebold et Remak.

D'autres observateurs ont trouvé des Demodex sur le corps de animaux, et il est probable que de nouvelles recherches augmenteront la liste des espèces de ce genre (3).

Demodex caninus. — M. Tulk, dans une communication faite, 20 décembre 1843, à la Société micrographique de Londres Micropical Society), a fait connaître une espèce de Demodex trouvé sur le Chien par M. Topping.

Selon M. Gruby (4), les Demodex du Chien produisent, par la trop grande multiplication, une maladie grave de ces animaux le peau perd ses poils, et il se forme des plaques de 2 à 3 cm mètres de diamètre, couvertes de petites croûtes rouges et se blables à celles que l'on voit chez les individus affectés du profisenilis.

Demodex ovinus. — M. Simon a trouvé sur les moutons, de les glandes palpébrales, des Demodex très peu différents de de l'homme, mais dont le corps est cependant plus large avant.

- (1) Observateur de Zurich, décembre 1841.
- (2) Researches into the structure and developpement of a newly discovered rasitic animalcule of the human skin, the Entozoon Folliculorum (Trans. 4 Soc. roy. de Londres; 1844, pl. 15-17).
  - (3) Comptes rendus pour 1845.
- (4) De nouvelles recherches feront aussi sans doute trouver sur l'homme même des parasites différents de ceux qu'on y a déjà signalés. Bateman cite deux parasites dans le prurigo senilis, mais il donne malheureusement des tails trop imparfaits au sujet de leurs caractères pour que l'on puisse dire à groupe ils appartiennent au juste et s'ils doivent réellement être admis caranimaux; ils mériteraient d'autant plus de fixer l'attention des observations qu'il figure dans ses Delineations of cutancous diseases, publiées et les fut trouvé dans la peau d'un homme atteint de cette sorte de prurige, et allé était en très grande abondance. Bateman le compare à une Puce pour ses de locomotion et la forme de ses pattes, ce qui peut faire douter de l'estate de son observations.

Aristote, qui en connaissait plusieurs genres méditemains en faisait une classe à part intermédiaire aux Poissons et au le lusques, à laquelle il donnait le nom de Malacostracés. Cet pu cipalement à des Crustacés analogues à ceux-là que les naturité modernes ont donné le nom de Décapodes, et ils en ont reput plusieurs autres groupes non moins curieux, quoique moins faits en organisation, parmi lesquels nous citerons dès à pin les Isopodes et autres Édriophthalmes, les Limules ou Xiphut les Trilobites, qu'on ne connaît qu'à l'état fossile, les Entennes et les Cirrhipèdes.

Linné a classé parmi ses Aptères les Malacostracés d'attote et les Crustacés de toutes sortes, tels que les définite les naturalistes modernes, à l'exception toutefois des Cirript et des Lernées; il les réunissait par conséquent aux lassi hexapodes qui manquent d'ailes, aux Myriapodes et aux à nides, et il comprenait tous ces animaux, si différents qui soient les uns des autres, sous le nom d'Insectes aptères (hast aptera).

Lamarck a le premier senti la nécessité d'établir une classipart pour les Condylopodes dont nous allons parler, et c'est lui ples a définitivement inscrits dans la classification sous le nom Crustacés, que plusieurs auteurs du dernier siècle avaient déji en ployé. Ce mot fait allusion à la nature, en effet crustacée, distingue l'enveloppe extérieure chez la plupart des espèces quelles on l'applique, et il convient surtout à celles chez les quelles le têt se trouve solidifié par une quantité assez considérale de substance calcaire, et forme au-dessus du corps, aussi bien que sur les membres, une véritable croûte solide soumise à des must régulières, qui sont en général indépendantes des changements de forme que le corps peut subir. Les Crustacés sont faciles à caracteriser.

La plupart ont des branchies qui dépendent de leurs appendiocomoteurs, et, dans le cas où ils manquent de ces branchieur respiration est cutanée, aucun d'eux n'ayant ni trachées, com les Insectes, ni pseudopoumons analogues à ceux de bearce d'Arachnides. Beaucoup portent aussi une double paire d'atennes, tandis que les Arachnides manquent entièrement de organes, et que les Insectes ou les Myriapodes n'en ont qui seule paire. Il faut, toutefois, faire une exception pour les l'mules, qui, tout en étant pourvus de branchies analogues, à tains égards, à celles de beaucoup de Crustacés, manquent par

l'antennes, et ont les différents appendices disposés comme des Arachnides (1).

listribution méthodique des Crustacés et leur histoire descripont très loin du point où les avait laissées Lamarck; on conajourd'hui un bien plus grand nombre de ces animaux; leur nie et leur physiologie ont donné lieu à beaucoup d'observalntéressantes, et, de son côté, leur embryologie a fait des es rapides.

ucoup d'auteurs, parmi lesquels nous citerons Latreille, Dest, et surtout M. Milne Edwards, s'en sont occupés d'une re spéciale, et l'on doit en particulier, au dernier de ces natus, une *Histoire naturelle des Crustacés*, ainsi qu'un grand re de mémoires relatifs aux mêmes animaux.

ci le tableau de la classification des Crustacés telle que l'éta-L Edwards dans son article Caustaces du Dictionnaire unid'histoire naturelle.



Crustacés proprement dits semblent devoir être partagés en

noique nous placions ici les Limules avec les Crustacés, nous reconnaisils ont aussi beaucoup d'affinité avec les Arachnides, et que leur réunion raières serait peut-être préférable; d'ailleurs les Arachnides, les Myriais Limules et les Crustacés différent peut-être moins entre eux que des hexapodes. M. Edwards, qui a insisté sur leurs rapports, leur donne le Gnathopodaires pour les distinguer des véritables Insectes. plusieurs sous-classes, dont nous porterons le nombre à six, smè Les *Podophthalmes* (Décapodes, Stomapodes et Phyllosomes; Les *Édriophthalmes* (Isopodes, Amphipodes, Leemodipodes Pycnogonides);

Les Branchiopodes (Phyllopodes et Trilobites); Les Entomostracés (Daphnoides et Cyproides);

Les Cyclopigenes (Siphonostomes, Lernéides et Copépodes)

Et les Cirrhipèdes (Anatifes et Balanes).

Nous en ferons précéder la description par quelques détais les Xyphosures ou Limules, et nous donnerons ensuite que remarques sur les Myzostomes, ainsi que sur les Linguatules en tastomes, ce qui nous donnera en tout neuf grands groupes; nous éleverons tous au rang de sous-classe, quoique les caractipar lesquels les Xiphosures et les Linguatules se distinguest autres aient incontestablement plus de valeur que oeux qui ser à distinguer entre elles les autres catégories de cette grande dision des Condylopodes.

Après avoir traité de ces différentes sortes de Crustacés, nois minerons par quelques mots sur ces Rotifères ou Syslotides, mais les considérant comme une cinquième classe d'animaux articul

# I. SOUS-CLASSE DES XIPHOSURES.

Ce premier groupe, dont les Limules sont les seuls représ tants actuels, diffère beaucoup des Crustacés proprement dits, ainsi que nous l'avons dit, il semble avoir des affinités plusé dentes avec les Arachnides. C'est avec ces dernières qu'on le present certainement si l'abdomen ne portait plusieurs paires branchies véritables et de forme foliacée.

La tête des Limules n'est pas distincte; elle est réunie au the sous la forme d'un grand bouclier convexe en dessus, aplati à pourtour et excavé en dessous; les articles de l'abdomen sont lement réunis entre eux, et ils sont suivis d'un prolongement diforme, d'apparence xiphoïde, qui a valu à ces animaux le de Xiphosures. Ce prolongement, en avant duquel est l'ouve anale, n'existe pas encore chez les Limules pendant l'état embranire. Les animaux de cette sous-classe manquent d'animaleurs yeux forment deux groupes placés sur la partie converte dont les deux plus rapprochées de la bouche ont, comme des Arachnides, leurs hanches employées pour la mastication.

### Ordre des Limples.

L'ordre unique des Xiphosures, ou les Limules, réunit plusieurs ces, qui acquièrent des d'imensions assez considérables, cerus de ces animaux ayant près d'un demi-mètre, la queue comise. Leur organisation est assez compliquée, et c'est sans doute
ort qu'on les a comparés aux Branchiopodes. Ils vivent dans les
res de l'Inde et du Japon, ainsi que dans l'océan Atlantique, sur
côtes de l'Amérique septentrionale. On en distingue plusieurs
côtes. On mange quelquefois la chair de ces animaux. Les
lais sont friands de leurs œufs.

Les Xiphosures de l'époque actuelle forment le genre Limule famulus, Fabr.) dont on connaît aussi quelques espèces fossiles. dernières appartiennent aux terrains jurassiques.

Les Halycines, du terrain triasique, et les Bellinures, du terrain Phonifère, sont aussi considérés comme des Xiphosures.

### II. SOUS-CLASSE DES CRUSTACÉS PODOPHTHALMES.

La deuxième sous-classe ou celle des Crustacés proprement dits pond à peu près aux Malacostracés d'Aristote; elle renferme un mbre considérable d'espèces, dont la plupart, nommées Décades, sont sensiblement supérieures à toutes les autres par l'enmble de leur organisation, et ont pour caractère le plus appant de présenter des pédoncules mobiles sur lesquels leurs yeux portés. Tous ces Crustacés ont les parties de la bouche disses pour broyer les aliments, et de plus un certain nombre pattes-màchoires concourant aussi à la même fonction.

Ces animaux se laissent aisément partager en trois groupes, dont la fait autant d'ordres distincts, sous les noms de Décapodes, la mapodes et Phyllosomes.

### Ordre des Décapodes.

Les Décapodes sont des Crustacés podophthalmes qui présent, indépendamment des pièces buccales proprement dites et des tes-machoires, cinq paires d'appendices ambulatoires ou pattes oprement dites (1). Tous ont la tête réunie au thorax, et ils ont

(\*) C'est à ces cinq paires de pattes qu'ils doivent le nom de Décapodes, rap-

deux paires d'antennes. Leur abdomen, qui est tantôt i tantot, au contraire, allongé, porte aussi des appendi formes; mais ceux-ci sont plus ou moins rudimentaires, nomme fausses pattes abdominales. Les branchies des I forment des espèces de houppes situées à la base des pati latoires, et renfermées de chaque côté du céphalothorax loge spéciale fournie par les rebords de celui-ci. On ne les l'extérieur. Le canal digestif est droit; son estomac est vé placé très près de la bouche et soutenu le plus souven pièces dures. C'est au commencement de l'intestin propri que débouchent les cæcums hépatiques, qui sont non occupent un espace considérable dans la cavité thoracique est terminal. L'appareil circulatoire, quoique incomplet de l'absence des vaisseaux capillaires, qui est commune i maux et aux autres invertébrés, et en même temps à l'état rudimentaire des veines, est cependant plus pa chez les autres Crustacés, et il présente toujours un re pulsatile ou cœur proprement dit, qui est situé sur le sang aortique, à la partie supéro-postérieure de la cavité c Il est facile d'en voir les contractions en ouvrant ou simpl soulevant le bouclier dans cette région du corps. Les orgadébouchent à la base des pattes de la cinquième pair organes femelles tantôt à la base de celles de la troisièn sur le plastron sternal. Le système nerveux a ses ganglic cipalement ceux des anneaux constituant le céphalothe ou moins réunis entre eux. Ce caractèré est moins éviden Décapodes, dont l'abdomen est plus développé, et surtou jeunes sujets qui appartiennent à ce groupe. Les Crusta podes, qui ont, au contraire, l'abdomen le plus court, e ceux dont les larves diffèrent le plus des adultes, soit pour bler aux Décapodes à long abdomen, soit pour se rappre Stomapodes qui sont encore inférieurs à ces derniers. L dont on avait même fait un genre de Crustacés brancl ne sont que des jeunes Crabes.

C'est à cet ordre qu'appartiennent les espèces que l'ho cherche comme aliments, telles que les Crabes de toutes s Homards, les Langoustes, les Palémons ou Crevettes de ta L'analyse chimique a montré que leur chair ne renfermai faible quantité de phosphate acide de potasse, substance au contraire, abondante dans celle des animaux vertébre trouve de l'acide oléophosphorique en proportion plus c

Die, et elle fournit aussi de la créatine et de la créatinine. Il y a deux sous-ordres de Crustacés Décapodes : les Brapures et les Macroures.

# Sous-ordre des Brachyures.

Les animaux ont l'abdomen court, replié, dans l'âge adulte, sous thorax, contre la face sternale, sans appendice au pénultième meau et ne servant pas à la locomotion. Les orifices vulvaires femelles sont situés sur le plastron sternal, qui est assez élargi. Les Brachyures forment plusieurs familles, dont les nombreuses les sont essentiellement littorales; il y en a quelques-uns qui ment dans les fleuves; d'autres quittent les eaux, et exécutent voyages, souvent fort longs, à la surface du sol. Beaucoup mimaux de cette famille sont recherchés comme aliment; leur rest blanche et en général aphrodisiaque.

Tous parlerons surtout de ceux qu'on voit le plus souvent en rope.

- MAIA SQUINADO (Maia squinado, Latr., ou Cancer squinado de bdelet), est une grosse espèce de la famille des Oxyrhynques, vit sur les côtes de la Manche et de l'Océan, ainsi que sur celles la Méditerranée, où on l'appelle Araignée de mer. Les anciens es l'ont figurée sur quelques-unes de leurs médailles.
- PLATYCARGIN PAGURE (Platycarcinus pagurus, ou le Cancer urus de Linné), est connu dans différents parages sous les noms Tourteau, Poupart, Houvet, etc. C'est aussi l'une de nos plus uses espèces.
- Linné) est beaucoup moins grand, mais il est beaucoup plus mun, et on le trouve en abondance sur quelques plages, dans tangs salés, aux embouchures des rivières, etc.; on le rendre depuis la mer Noire jusqu'à la côte de Norwége. Sur les de la Normandie on l'appelle Crabe enragé. C'est le Cranque Provençaux et des Languedociens. Il peut rester longtemps à l'air sans mourir; aussi le transporte-t-on quelquefois de dans Paris et dans quelques autres villes éloignées de la précède.
- en est de même des Portunes (g. Portunes) et de plusieurs
- mange aussi les Telphuses ou Crabes fluviatiles, dont il y a

des espèces en Algérie, en Égypte, dans l'Asie Mineure, en Coine en Italie et même dans l'Inde, ainsi que dans l'Afrique mine nale. C'est à ces Crabes fluviatiles qu'il faut rapporter les Cont dont il est question dans la Batrachomyomachie ou contre Rats avec les Grenouilles, joli petit poème qu'on a attribut Homère. Hippocrate parle des mêmes Crustacés dans son tribut morbis mulierum, lib. I, pour en recommander l'usage, comfacilitant l'accouchement dans les cas où le foetus est déja met

Les Boscies ou Potamophiles et les Trichopactyles répréssi les Telphuses dans l'Amérique méridionale.

Les GÉCARCINS en sont également assez voisins. Ceur-ci connus aux Antilles sous les noms de Tourlourous, Crais queurs, etc. Ils exécutent de longs voyages à travers les tempreviennent à la mer à l'époque de la ponte. L'espèce principale le Gecarcinus ruricola, dont la chair, habituellement succes peut devenir vénéneuse dans quelques circonstances, ce que attribue à ce que ces Crabes mangent parfois le fruit du monillier. Le Cardisoma carnifex représente dans l'Inde la tribu Gécarciens; on le trouve à Pondichéry.

Les Pinnothères (g. Pinnothères), au contraire, sont essentide ment marins: ce sont ces petits Crustacés que l'on trouve sont dans les Moules ou autres bivalves, et auxquels le vulgaire straites propriétés malfaisantes que possèdent parfois ces Mollusquels ne justifie cette accusation. Il y a des Pinnothères des Manche, dans l'Océan et dans la Méditerranée. Aux États-Unite les recherche comme aliment (Say).

Famille des DÉCAPODES MACROURES. — Abdomen plus moins grand, souvent terminé en éventail, et servant à la locuition; vulves ouvertes sur la base des pattes de la troisième pi

M. Edwards en distingue comme section particulière, intendiaire aux Brachyures et au véritables Macroures, les Anonorme comprennent les Dromies, les Homoles, les Ranines, les Bigles Porcellanes et les Pagures. Sauf les Pagures, ces Crustais l'abdomen presque aussi court que celui des Brachyures.

Les vrais Macroures sont partagés en Galathées, Eryon, lares, Langoustes, Callianasses, Callianides, Écrevisses, Balicoques, Mysis, et Leucifères.

Les Dromies (g. Dromie), que nous avons rapportés aux moures d'après l'indication de M. Edwards, sont ceux qui semblent le plus aux Brachyures par leur forme extérieure. Utrouve une espèce sur nos côtes où elle porte le nom de dure.

- chair de ces Crustacés passe pour vénéneuse; leur corps e plus souvent couvert de fucus et d'éponges, ou de quelques laires qui vivent fixés sur leur carapace.
- S Honoles (g. Homola), qui habitent la Méditerranée, sont rejuables par leurs grandes dimensions. Leur facies n'est pas non très différent de celui des Brachyures.

genre Pagure (Pagurus), type de la famille des Pagurides, comd des espèces dont l'abdomen est long, mou et contourné sur deme; ces animaux suppléent au peu de résistance de cette pare leur corps en se logeant dans les coquilles de certains gastédes turbinés qu'ils choisissent proportionnées à leurs dimenrespectives et où ils trouvent un abri tout à fait sûr. On les ait sous les noms de Bernard l'Ermite ou de Soldat, et sous ques autres dénominations encore. Leurs espèces sont assez breuses sur nos côtes et sur presque tous les points du globe: lus grandes sont recherchées comme aliments; elles peuvent assez longtemps hors de l'eau.

- S CENOBITES (g. Cenobita), qui en sont voisins, vivent aux Antilles ns les Indes. Ils supportent plus facilement encore l'exposidans les lieux secs, et on les rencontre quelquefois à plus e lieue de la mer.
- s BIRGUES (g. Birgus) ne comprennent qu'une espèce, le BIR-ARRON (Birgus latro), auquel une tradition populaire dans l'Inde que l'habitude de se nourrir des fruits du cocotier et de er la mer pendant la nuit pour aller les chercher jusque sur rbres.

tre littoral est riche en Macroures véritables; tels sont :

- s GALATHÉES (g. Galathea) et les SCYLLARES (g. Scyllarus) qui lissent plusieurs espèces estimées pour leur chair. On les les sur nos côtes des Cigales de mer. Ces Crustacés n'ont pas le importance que les Langoustes ou les Homards.
- LANGOUSTES (g. Palinurus), dont on fait spécialement la pêche les endroits qui abondent en rochers sous-marins, ont la caraépineuse; leurs antennes sont longues et ils diffèrent en outre lomards par l'absence de pinces aux pieds antérieurs.

tre espèce, ou la LANGOUSTE VULGAIRE (Palinurus vulgaris), est nune dans la Méditerranée et dans certaines parties de l'Océan. Dufs sont d'un rouge vif; on leur donne le nom de corail.

limite nord de la distribution géographique de cette Langouste

Manche.

B HOMARDS (g. Homarus), de la famille des ASTACIDÉS, s'éten-

31

dent davantage vers le nord. Ils atteignent aussi de grandes dimensions, et il y en a des espèces exotiques encore plus grandes que la nôtre. Sur les côtes de l'Océan et de la Manche leur chairest plus estimée que celle des Langoustes; c'est le contraire dans la Médterranée.

La poudre faite avec leurs pinces a été employée comme libre triptique.

Les Écrevisses (g. Astacus), dont il nous reste à parler pour cui pléter ce que nous avions à dire au sujet des Astacidés, sont exclusivement fluviatiles. Ce sont des animaux voisins des Homards, par



Fig. 94. - Écrevisse d'Europe.

comme eux des pinces didactyles, et que l'on doit placer dans la même famille. Leur taille est plus petite que celle des Homen proprement dits. Il existe des Écrevisses dans toute l'Europh (Astacus fluviatilis), dans l'Amérique septentrionale, à la Norrelle Hollande et à Madagascar.

Ces animaux fournissent un aliment agréable dont l'at de naire sait varier la préparation de mille manières.

On prescrit dans certains cas des bouillons d'écrevisses, qui resent pour adoucissants, et l'on a employé autrefois la poudre savec leurs serres (poudre de serres d'Écrevisses) ainsi que les cerétions calcaires que l'on retire de leur estomac vers l'époque la mue.

Ces concrétions, dites yeux d'Écrevisses (Lapides seu oculians astaci), font encore partie de notre matière médicale; cesation petits corps à peu près hémisphériques, blanchatres, ressalina à des moules de boutons convexes, un peu excavés au sur leur face plate, et dont on s'est principalement servicions absorbants. On les remplace avantageusement par le carbenda magnésie. Ces yeux d'Écrevisses entraient dans la poudre territories.

de Stahl et dans la confection d'Hyacinthe. On les tirait surtout acan et de la Hongrie.

Écrevisses sont de tous les Décapodes ceux dont on cons mieux l'anatomie et la physiologie, et elles fournissent un on type pour l'étude du sous-ordre qui nous occupe. C'est ipalement sur elles que l'on a étudié les mues auxquelles ces ux sont sujets, et la propriété, également propre à d'autres es de cette classe, qui leur permet de reproduire les membres ont perdus. On a aussi examiné avec attention les matières entaires auxquelles les Écrevisses doivent leurs diverses coons. Ces animaux et beaucoup d'autres Crustacés ont deux de pigments, l'un rouge, et l'autre de couleur bleuâtre, osé de cristaux prismatiques, qui est mêlé avec lui. Le pigbleuatre peut être facilement détruit par l'action des acides r la chaleur; il se dissout aussi dans l'alcool. C'est ce qui que comment les Écrevisses que l'on fait bouillir ou que l'on ans une eau acidulée deviennent rouges; elles perdent alors econd pigment, et le premier qui subsiste seul donne à leur la couleur rouge qui les distingue. La même chose a lieu les autres crustacés qui rougissent par la cuisson.

trouve quelquesois des Écrevisses vivantes dont la couleur uge comme celle des Écrevisses cuites.

famille des PALEMONIDES fournit les diverses sortes de seés que l'on sert sur nos tables sous le nom de Crevettes, wets, Civades, etc.; ils appartiennent aux genres Crangon, se, Hippolyte, Palémon, Penée, etc., des zoologistes.

Palæmon squilla est commun sur nos côtes de la Manche.

Palæmon serratus, ou la Salicoque proprement dite, porte à rs le nom de Steurkrabbe. Il est plus estimé que le Crangon son vulgaris). Ces espèces et quelques autres sont surtout rechées dans nos pays.

le ces animaux sont marins et principalement littoraux; leur lle comprend en outre un grand nombre d'espèces exetiques ment propres aux eaux salées. La plupart sont alimen-

nelques Palémons de notre littoral peuvent vivre pendant un tim temps dans l'eau douce, et l'on connaît plusieurs petites ces de la même famille qui sont entièrement fluviatiles. Telle intre autre l'Hippolyte Desmarestii des environs d'Angers, de louse et de Montpellier.

Palémons, ou Crevettes de table, sont au nombré des ani-

maux marins dont la chair peut devenir vénéneuse dans certaines occasions.

MM. Chevalier et Duchêne les citent comme tels dans leur memoire, et l'on a constaté depuis lors d'autres accidents occasionnés par leur ingestion.

Un exemple très remarquable de l'intoxication par les Crevettes a éte observé à Amiens dans le mois de septembre 1857. Plus de trois cent cinquante familles ont été prises simultanément de coliques violentes, qui ont d'abord fait croire à une foudroyante invasion du choléra. Ces coliques étaient dues à des Crevettes apportées de Boulogne, et qui paraissaient aussi fraîches que celles que l'on mange habituellement sans qu'il en résulte le moindre inconvénient.

On sait d'ailleurs que les Crevettes qui ne sont plus fraiches ont me piquant ammoniacal qui les fait aisément reconnaître, et que, tout en provoquant des nausées ou même des vomissements, elles me simulent pas, comme dans le cas dont il s'agit ici, un véritable empoisonnement. D'ailleurs, l'influence produite à Amiens par ces crevettes s'est aussi manifestée à Nantes.

Des accidents occasionnés par les Palémons ont été observés à Copenhague.

Ils sont dus aux Palæmon serratus, qui étaient autrefois très abordants auprès de cette ville. Dans presque toutes les familles on et mangeait régulièrement; chaque personne en prenait une douzine. Depuis dix ans l'espèce est devenue beaucoup plus rare dans les mêmes parages. Dans certaines circonstances ces crustacés cassaient une éruption cutanée, une sorte de pseudo-scarlaine. L'éruption était accompagnée d'une fièvre légère, sans douleur de bas-ventre. Une crevette suffit pour produire l'éruption. M. Eschricht estime que sur cent personnes il y en a une qui en est atteinte, a qu'il attribue à une idiosyncrasie.

Ordinairement les personnes qui ne supportent pas les crerettes ne supportent pas non plus les homards ni les écrevisses.

### Ordre des Stomapodes.

Les Stomapodes ressemblent à certains Décapodes macroures; mais ils leur sont inférieurs sous plusieurs rapports. Ainsi les tête ne se soude pas au thorax, et ses anneaux restent eux-mêmes en partie distincts les uns des autres; leur bouclier n'est pas formes par l'ensemble des arceaux thoraciques supérieurs dont les posté-

- i conservent leur indépendance, et leurs branchies ne sont à la base des pattes ambulatoires. Ce sont des houppes qui ident des fausses pattes abdominales et qui flottent librement l'eau.
- s différences intérieures concordent avec celles-là.
- usi l'agent principal de la circulation a ici la forme allongée aisseau dorsal des Insectes, au lieu d'être contracté comme eur des Décapodes, et le foie enveloppe l'intestin dans une aeur assez considérable, ce qui l'avait fait prendre par Duverpour un grand sinus veineux.
- s Crustacés de cet ordre ont aussi reçu de Latreille le nom icuirassés, qui fait allusion à la forme de leur carapace.
- se divisent en deux familles:

Les Squilles (famille des SQUILLIDÉS), dont nous avons des ésentants sur nos côtes, où on leur donne parfois le nom de pa Diou, qui est celui des Mantes. Leurs longues pattes extéres rappellent en effet à quelques égards celles de ces animaux. Les Érichthes (famille des ÉRICHTHIDÉS), dont les espèces nt dans des mers plus ou moins éloignées. Dans la partie zoque du voyage de la Bonite, Souleyet a ajouté quelques obtions intéressantes à celles que l'on avait réunies sur ces anix et dont M. Edwards avait donné le résumé dans son Histoire Trustacés.

# Ordre des Phyllosomes.

s Phyllosomes, ou les Stomapodes bicuirassés de Latreille, ont re les yeux pédiculés; mais leur forme est très différente de des Crustacés précédents, et ils n'ont d'autres branchies que lets ciliés insérés sur le milieu des pattes.

ur principal genre est celui des Phyllosomes (*Phyllosoma*), le corps se compose essentiellement de deux parties scuties et foliacées placées l'une en avant de l'autre. La première les antennes, les yeux et les appendices buccaux; la seconde, st moins grande, a de chaque côté six pattes larges et grêles; omen est rudimentaire.

r a une espèce de Phyllosome dans la Méditerranée.

genre Amphion (Amphion, Edw.), qu'on rapporte au même , a plus de ressemblance, dans sa forme générale, avec les Dures de la famille des Salicoques.

# III. SOUS-CLASSE DES CRUSTACES ÉDRIOPHTHALMES

Ces Crustacés ont les yeux sessiles; la tête distincte du the mais toujours formée d'un seul anneau; le thorax multisuis souvent pourvu de sept paires de pattes ambulatoires, et l'é men garni de fausses pattes habituellement respiratoires. Ils es vaisseau dorsal au lieu de cœur. Les métamorpheses qu'ils a sent ne consistent guère que dans l'apparition après la neisse d'un ou de quelques anneaux nouveaux, et même, dans cert aspèces, le corps a déjà tous ses anneaux au moment de la naisse

Les Édriophthalmes sont généralement partagés en trois on nommés Isopodes, Amphipodes et Lémodipodes, auxquels es ajoute maintenant un quatrième pour les Pyenogenides, qui a hient être, a plusieurs égards, un arrêt de développement des i modipodes cyamidés.

# Prive des lespedes

Les Isopodes ont généralement le corps aplați et les peties raciques au nombre de sept paires. Leurs pattes abdonius servent à la respirațion. Les femelles portent les petits seus le corps, où ils sont retenus par des lamelles placées à la hau pattes thoraciques.

Ces animaux sont nombreux en espèces, dont les unes sont en cheuses, d'autres nageuses, et un certain nombre parasites des les sons ou des Crustacés supérieurs; dans ce dernier cas les laques sont plus ou moins sédentaires.

Leurs principaux genres sont les Cloportes, les Aselles, les Ideas Sphéromes, les Cymothoës, les Bopyres et les Iones, qui sent de types à autant de familles distinctes.

Les Cloportes (ou la famille des ONISCIDES) sont caractér par la petitesse de leurs antennes intermédiaires et par le pu de développement de leur segment anal.

Quelques-uns sont marins (g. Lygie et Lygidie), tandis plupart vivent à terre.

Parmi ces derniers, on distingue:

1. Les Porcellionins (g. Oniscus ou Cloporte, Philoscie, Porcellion, Trichonisque, Platyorthre);

2º Les Armadillins (g. Armadille, Armadillidie et Diphrep. Et 3º les Tylodins (g. Tylos).

es appartenantà plusieurs de cesgenres (principalement urarius, l'Armadillidium

, l'Armadillo officinant fait autrefois partie ère médicale, et elles conservées dans quelers. On les employait en ame apéritifs, fondants es. Baglivi les a précol'ictère et l'ischiurie (1). rtait surtout de l'Asie





Pig. 93. Cloporte,

Fig. 96. Armadille.

paratt qu'elles renferment du chlorhydrate de chaux e de potasse.

auteurs, parmi lesquels nous citerons MM. Brandt, Lereboullet, se sont appliqués à l'étude zoologique et des Oniscidés.

Es véritables (g. Asellus, etc.) sont des animaux fluviafèrent peu des Oniscidés.

rhoes (g. Cymothoa, etc.) ont des habitudes analogues; t plus gros, et leurs pattes sont disposées pour s'accroigles puissants qui les terminent les ont fait appeler des suses.

MES (g. Bopyrus) sont parasites; leurs femelles se tiennent chies de certains Palémons. Elles forment cette espèce que l'on voit assez souvent sur le flanc des Crevettes rratus) [qu'on sert sur nos tables. Les Palémons des Belgique n'en ont pas encore présenté.

e mâle, de la Manche, qui est plus petit et moins délui-même fixé sur le corps de la femelle.

eurs, trompés par la ressemblance grossière que cette ésente avec de petites Soles, la prennent pour le jeune Poissons.

portes étaient fort employés en France pendant le siècle dernier. 
rs d'histoire naturelle, fait en 1772, mais qui n'a été publié qu'en 
n s'exprime ainsi au sujet des propriétés de ces Grustacés: « Le 
m médecine comme l'Écrevisse; il a les mêmes vertus pour atténue, 
sang. On le prend intérieurement en poudre comme diurétique, 
la dysurie et la néphrétique. J'ai vu plusieurs étudiants en médecine 
selques douzaines tout vivants dans nos herborisations à la campaouver très bien. On préfère ceux qui vivent autour des murailles et 
reuses, dont ils prennent les qualités spéritives et diurétiques. »

### Ordro des Amplifpedes,

Les Amphipodes sont de petits Crustacés assez semblebles Isopodes; ils sont pourvus comme eux de sept paires de putat raciques et de plusieurs paires de fausses pattes abdominales. La tête est également distincte du tronc, et les anneaux qui especte celui-ci restent séparés les uns des autres. Ils se recomme à leur corps comprimé, à leurs antennes plus ou moins allegés à leurs pattes hétéromorphes, ainsi qu'aux vésicules brachés qu'on leur voit sous le thorax. Tous sont aquatiques. Beaut d'entre eux jouissent de la propriété de sauter avec vivacité, et leur a valu le nom de Puces de mer. On en trouve souvent sur plages aux endroits que le flot vient d'abandonner.

Ces Crustacés se divisent en deux familles : les Gommaridis de Hypéridés.

C'est aux GAMMARIDES, dont la plupart vivent dans les d douces, qu'appartient le genre Caeverre (Gemmarus), dont m avons au moins trois espèces en France.

Deux d'entre elles vivent dans les cours d'eau et dans les étais (Gammarus pulex et Ræselii); ce sont ces Czevettes que l'on tres souvent dans le cresson. La troisième n'a encore été observée dans l'eau de puits. Elle est plus petite que les précédentes étiolée. Nous l'avons appellée G. lacteus.

On a fait mention (1) d'accidents occasionnés par l'ingurgitation de Gammarus, et l'on a affirmé que quelquefois ces Crustaces, apris avoir donné lieu à des phénomènes morbides assez alarmants, raient été rendus en vie et en assez grand nombre avec les matières vomies. Il reste toutefois à savoir s'ils n'existaient pas déjà de l'eau qui a reçu les matières évacuées, et s'il n'y aurait pas là de ces méprises dont l'histoire du parasitisme nous fournit d'exemples.

M. Zenker a publié des observations anatomiques sur le 6 marus pulex.

Les Phronimes (g. Phronime) rentrent dans la famille des HTP RIDES. Leur espèce la mieux connue (P. sedentaria) est de Méditerranée. Tous les individus qu'on en a recueillis se tenimisolément dans l'intérieur d'une sorte de cylindre membranes d'apparence cristalline, qui paraît être un Acalèphe voisin des Berès.

<sup>(1)</sup> Verhandelungen des Naturk. Vereines, année 1855, p. 117.

#### Ordre des Lémedipodes.

s Lémodipodes ressemblent, sous plusieurs rapports, aux Crusides deux ordres précédents; mais ils ont moins de vésicules chiales que les Amphipodes, et leur abdomen est tout à fait nentaire, quelle que soit d'ailleurs la forme de leur corps. Il y de deux familles:

Les CAPRELLIDÉS, qui ont le corps très grêle et de forme lière; leurs pattes sont inégales et fort distantes les unes des s.

asieurs espèces du genre Chevrolle (Caprella) vivent sur nos

Les CYAMIDÉS, qui sont, au contraire, raccourcis, notablement is, à pattes rapprochées; celles de la seconde paire sont plus s que celles de la première et en forme de crochets; les troiset quatrième sont bifurquées et servent d'organes respira-

ncien genre Cyane (Cyanus), qui constitue à lui seul cette le, comprend plusieurs espèces que l'on trouve sur le corps rands Cétacés. On les nomme Poux de Baleines.

Cyame du Dauphin (Cyamus delphini, Guérin) doit former un genre que nous nommons Isocyamus.

#### Ordro dos Pycnogonidos.

sanimaux ont, dans leur forme extérieure, une certaine resseme avec les Cyames; mais leurs pattes proprement dites sont au re de quatre paires seulement, tandis que les Cyames en posat sept. Leur estomac fournit de longs appendices cæcaux qui colongent dans ces quatre paires de pattes, et même dans la uère des deux paires d'appendices que l'on voit à la tête et st en forme de pinces comme chez beaucoup d'Arachnides. La he est disposée pour sucer. Il n'y a qu'un rudiment de l'ables ovaires sont logés dans les pattes, qui sont percées orifice particulier. Il y a souvent une paire de pattes supplépaires, placées entre les appendices céphaliques et les quatre de pattes proprement dites.

Pycnogonides, dont on connaît des espèces dans plusieurs et dont les espèces européennes se partagent elles-mêmes lusieurs genres, sont plus petits que les Gammaridés. Leur étude, qui a pourtant fourni des observations fort curieum, à encore été faite que d'une manière incomplète.

Quelques auteurs classent ces animaux parmi les Arachinemais il paratt préférable, à cause de leur manque d'organs mi ratoires, de les régarder comme des Crustacés édriephistisférieurs à ceux des groupes précédents.

Les Pycnogonides vivent dans les algues, sur les éculie l huitres et sur le corps des poissons.

#### IV. SOUS-CLASSE DES BRANCHIOPODES.

Ce sont des Crustacés encore inférieurs à ceux dont il vissé tre question, et dont le principal caractère consiste ence que pattes, qui sont nombreuses, restent molles, lamelleuses et appriées à la fonction respiratoire. Leur corps est diversifosme; le yeux sont pédiculés ou sessiles. Tous subissent des métre phôses.

Au moment de leur naissance, les Branchiopodes n'ont en qu'un petit nombre de segments au tronc, et leurs premières pi de pattes sont seules développées; les autres pattes apparais ensuite après la formation de nouveaux segments.

L'ordre unique qui représente ces animaux dans la nature schalest celui des *Phyllopodes*. Nous parlerons en même temps l'*Trilobites*, qui ont avec les Brachiopodes des rapports incomb tables, mais dont la classification est encore douteuse.

#### Ordre des Phyllopedes.

Ces animaux vivent dans les eaux douces ou saumâtres. It des dimensions comparables à celles des Édriopthalmes; toutail leur organisation est notablement différente.

Il y en a trois familles, savoir: les Apadidés, les Limediches Branchipodidés.

Famille des APODIDÉS. — Les deux genres Apur et Lequi s'y rapportent, ont la tête et la partie qui porte les pieds revertes par un grand bouclier assez semblable, par son apprésérale, à celui des Limules, et, en arrière, un abdomn forme, multiarticulé, terminé par deux écailles natatoires et deux longs filets sétiformes. On ne connaissait, il y a peu de encore, que les femelles de ces animaux et l'on croyait qu'en multipliaient, au moins dans les conditions où on les suit des

sans le concours des mâles. M. Kotzubowski (de Cracovie) a ré au congrès de Bonn, en 1857, des Apus mâles et il a fait attre les caractères qui les distinguent des femelles.

tre pays produit deux espèces de cette famille, l'Apus sancrinet le Lepidurus productus.

Zaddach a soutenu à Bonn, en 1841, une dissertation dans lle il expose les principaux faits relatifs au développement pus.

nille des LIMNADIADES. — Les Limnadiadés, ou les g. Lim-, Estheria et Cyzicus, qu'on devrait peut-être réunir en un ont le corps enfermé dans un bouclier bivalve qui leur donne rande ressemblance extérieure avec les Mollusques lamellishes du genre Cyclade.

spèce de France (Limnadia Hermanni, Ad. Brongn.) a été obe à Fontainebleau et dans un petit nombre d'autres localités. nille des BRANCHIPODIDÉS. — Ils ont le corps nu et allongé; yeux sont portés par de courts pédicules.

en distingue cinq genres, savoir: les Branchipus, les Chirolus, les Streptocephalus, les Polyartemia, renfermant tous les e des espèces propres aux eaux douces, et les Artemia, qu'on e dans les eaux saumatres qui avoisinent la mer.

a observé ces derniers dans plusieurs parties de l'Europe, le nord de l'Afrique et dans l'île Saint-Vincent, aux Antilles. INTÉMIE SALINE (Artemia salina) des marais salins de l'Angledu Languedoc et des environs de Nice, en est l'espèce la x connue. M. Joly en a décrit le développement dans sa inaugurale soutenue en 1840 devant la Faculté des sciences ontpellier.

#### Ordre des Trilobites.

s Trilobites et leurs nombreuses divisions forment un groupe rustacés très singuliers que l'on a étudié avec beaucoup de mais dont les caractères ne sont pas encore connus d'une ère complète. Leur grand bouclier céphalique, leurs yeux les lorsqu'ils existent et divisés en deux groupes placés à la e supérieure de l'organe précédent, les anneaux distincts, ou moins nombreux suivant l'âge ou les genres, et à peu près remes dont leur corps est formé, leur donnent une certaine ogie avec les Isopodes sans les éloigner pourtant des Branchios; mais comme ils paraissent manquer d'antennes et qu'on ne

leur connaît pas d'appendices, soit locomoteurs, soit respi il est encore difficile de décider si leur place naturelle voisine des animaux du premier de ces groupes ou de second.

Toutes les Trilobites connues sont fossiles, et aucune espèces ne paraît avoir existé postérieurement à la périmaire, aussi appelée par les géologues période paléozoïque transition.

Leurs formes sont très variées, et l'on en distingue non-set un assez grand nombre de genres, mais aussi plusieurs f

Depuis l'année 1698, époque où Lhwyd a signalé ces a à l'attention des naturalistes, beaucoup d'auteurs s'en son pés; un des travaux les plus complets auxquels ils aient doi est dù à M. Barrande.

Les Trilobites dépassent habituellement en dimension le tacés édriophthalmes et branchiopodes. On en cite plusieu ments en France; d'autres, bien plus riches, sont con Bohème (1), dans l'Amérique septentrionale et ailleurs.

Les Trilobites étaient des animaux aquatiques. Elles doiv nom à la disposition trilobée de la face supérieure de leurs a

#### V. SOUS-CLASSE DES ENTOMOSTRACES.

Ces animaux, réunis aux Branchiopodes et à quelques Si stomes, composaient le genre Monocle dans la méthode de l des naturalistes de son temps. Ils ont peu de pattes, et ces n'ont que quelques lamelles ou poils respiratoires. Ils n avec la forme qu'ils devront conserver et portent leurs œu une cavité située entre leur carapace et le thorax.

Ils sont de deux ordres différents : les Daphnoïdes ou Cle et les Cyproïdes ou Ostracodes.

#### Ordre des Daphnoïdes.

Ils ont la tête séparée du tronc, prolongée en forme de be montée d'un œil unique et garnie de deux paires d'antennes l'une est très grande et profondément divisée en deux or branches. C'est cette disposition des antennes principales qua a valu le nom de Cladocères. Leurs pattes sont plus ou moi liacées et au nombre de quatre ou cinq paires seulement.

(i) Voir Barrande, Terrains siluriens de la Bohême. In-4, 1853.

Tels sont les DAPHNIES (g. Daplinia) et quelques autres genres, dont espèces presque toutes fluviatiles sont de petite dimension et se ravent par petites saccades, ce qui les fait nommer souvent des ces d'eau. On en trouve dans les moindres flaques, dans les bats d'arrosage, dans les pots où l'on tient des plantes aquatises, etc. Ils y sont mélés à diverses espèces d'Entomostracés du me des Cypris et de celui des Cyclopes.

#### Ordre des Cyproïdes.

Les Cyproïdes sont aussi nommés Ostracodes, à cause de l'analie que le bouclier dans lequel le corps est renfermé présente le une coquille bivalve. Ils n'ont que deux ou trois paires de l'ambres; leur corps est terminé par une queue bifide; leurs œufs logent entre le tronc et la partie dorsale de la carapace. On ne le connaît pas de métamorphoses.

æurs principaux genres sont ceux des Cypris, vivant dans les douces, et des Cytherées, qui sont littoraux.

In doit rapporter aux Cypris un certain nombre d'espèces foss, les unes tertiaires, les autres secondaires et carbonifères, finies presque toutes par les terrains de l'Europe.

#### VI. SOUS-CLASSE DES CYCLOPIGÈNES.

es Ponties et les Cyclopes, types de l'ordre des Copépodes, sont petits Crustacés analogues aux Entomostracés par leur genre de mais n'ayant jamais les antennes rameuses, et dont les jeunes, leu d'être ovalaires et pourvus d'un prolongement caudiforme me les adultes, ont moins d'articles, sont arrondis comme de les Hydrachnes, et ont un moindre nombre de pattes. Après une leux métamorphoses, la forme de ces animaux est devenue semte à celle des adultes, et ils sont capables d'engendrer. Les restent toutefois plus petits que les femelles, et celles-ci se aguent en outre par le double sac ovigère, qui existe le plus ent de chaque côté de leur abdomen, qui se restreint en made queue et porte deux prolongements terminés eux-mêmes les poils ciliés.

Caliges, les Nicothoës, ainsi que beaucoup de petits Crustacés inéral parasites, dont le corps est assez différent, par sa forme neure, de celui des Copépodes et des Ponties, ont dans leur are age une grande ressemblance avec les jeunes de ces ani-

maux, et l'on sait depuis longtemps, par une observation du D. sur ruray, confirmée par de Blainville, qu'il en est de même de la nées, ces autres parasites des Poissons, dont les femelles a déforment d'une manière curieuse au lieu d'accomplir leur des loppement d'une façon régulière.

Aussi quoique les Lernées et les Caliges aient la bouche dipuil en suçoir, tandis qu'elle reste propre à la mastication chez les Capit podes, on ne saurait placer ces divers animaux dans des groupe différents, comme on l'a fait pendant longtemps, et il parait com nable de les réunir les uns et les autres dans une même sous-dans

Ils y forment trois ordres différents, qui sont les Siphonantal les Lernéens et les Copédodes.

#### Ordro des Siphonostomes.

Ce sont des Crustacés suceurs dont le thorax est composiplusieurs articulations distinctes, et pourvu de pattes natatoires ne se déforment point avec l'âge comme celles des Lernées. I premiers groupes ressemblent encore assez peu aux Cyclopes, et les derniers, et en particulier les Ergasiles et les Nicothoës, avec ces derniers une bien plus grande analogie. Tous sont pe sites au moins pendant une partie de leur vie; on les trouve prepalement sur le corps, les yeux, les narines, la bouche ou les beachies des Poissons; quelques-uns attaquent aussi les gros Crustati

La plupart sont propres aux eaux marines. Leurs principal familles, nommées d'après le genre le plus connu de chacune d'el sont les Argulidés, les Caligidés, les Pandaridés, les Dichelité et les Ergasilidés.

C'est à la famille des ERGASILIDÉS qu'appartiennent les suitonnes.

Ces Nicoтноès (g. Nicothoe) vivent sur les branchies des mards. Le corps de la femelle présente une paire d'expanilatérales dans lesquelles s'étendent des prolongements en crédé l'estomac; le mâle est plus petit, et il reste fort semble aux Cyclopes.

Le genre des Argules (Argulus), dont le corps est protégique quand bouclier foliacé, porte en dessous, de chaque côté de la bouche, deux ventouses circulaires. Il forme la famille ARGULIDÉS.

On trouve souvent ces petits Crustacés aux environs de principalement sur le corps des Épinoches de la Seine.

seule espèce qu'on ait encore distinguée en Europe, est LE FOLIACE (Argulus foliaceus).

t très probablement dans l'ordre des Siphonostomes, peutnème auprès des Caligidés, qu'il faut classer le genre *Proso*e, qui a pour type un petit Crustacé des environs de Paris, votle d queue en pinceau de Geoffroy. Cette espèce à échappé cherches des naturalistes plus récents (1).

#### Brdře des Lernéldes.

Lernées, ou les Crustacés de l'ordre des Lernéides, sont ces ux de forme si bizarre et souvent si irrégulière que l'on sur les branchies des Poissons ou sur quelques organes exis de ces animaux, tels que les yeux, les narines ou les lèueurs pattes sont allongées, molles, inarticulées et terminées es crochets qui servent à les fixer; leurs sacs ovigères sont ux et quelquefois très allongés.

êtres singuliers sont pour la plupart marins. Cependant il y ussi sur quelques poissons fluviatiles.

r étude a fourni à de Blainville, et plus récemment à MM. Nord-Kroyer, etc., le sujet de nombreuses observations (2).

moment de leur naissance, les mâles et les femelles des es sont très semblables entre eux et également comparables opépodes de la famille des Cyclopes; mais les femelles ne it pas à se fixer, et dès lors la forme de leur corps s'altère me temps que leur volume augmente, et leurs pattes deviences singuliers appendices qui servent à les fixer; dans ce volume total du corps peut devenir centuple de ce qu'il l'abord. Ces transformations n'ont lieu que pour les femelles, mâles ne prennent qu'un accroissement modéré. On les souvent appliqués contre les individus de l'autre sexe.

Edwards admet trois familles de Lernéides, qui comprennent the plusieurs genres différents. Ce sont les Chondracanthidés, \*\*néopodidés et les Lernéocéridés.

M. Guerin (Icohographie du règné chimal, Crustacés, p. 40) cite copendant utàndon comme syant retrouvé le Prosopistome dans la Seine, auprès de Retronin

Voy. de Blainville, Journ. de physique, t. XGV; 1822.— Nordmann, Milito-Boltrage. — Kollar, Ann. du Muede de Vienne, t. I. — Burmeister, Nous acta prios, t. XVII; 1835. — Kroyer, Isis; 1840. — Milne Edwards, Hiel. nat. des leés.— Van Beneden, Académie de Brucelles et Ann. sc. nat., 2\* série, t. XVI.

#### Ordro dos Copópodes

Leurs caractères consistent dans la plus grande simplicité leur forme, qui ne se modifie pas après la métamorphose orisi comme dans les Lernées, et dans leur bouche qui n'est point posée en suçoir.

Ces animaux restent libres à tous les âges; ils constitues deux familles des Pontidés et des Cyclopidés.

Famille des PONTIDÉS. — Ce groupe n'est que provisoir; y réunit plusieurs genres assez différents les uns des suites; d'eux (le g. Pontia) comprend trois espèces de l'océan Atlanti Un autre (g. Cetochilus) a été observé par M. Roussel de Vanidans l'océan Pacifique, vers le 42° degré de latitude sud. L'eq qui lui sert de type est de fort petite taille; mais elle est si dante en certains parages qu'elle y forme des bancs ayant qui fois plusieurs lieues de longueur; elle sert de pâture aux hais

Famille des CYCLOPIDES. — Ce sont les g. Cyclope, Cyclope et Arpacte. Celui-ci n'a que des espèces marines; les deux se en ont à la fois dans les eaux douces et dans les eaux salées. Le Cyclopsine Castor de nos eaux douces et dans toutes les se espèces de ce groupe, le mâle place auprès des organes géné de la femelle, pendant une sorte d'accouplement, un tube of drique comparable aux pompes séminales ou spermatophors Céphalopodes et de quelques Crustacés décapodes; il s'en écht bientôt les Zoospermes nécessaires à la fécondation. Ces de permes sont fort allongés et filiformes, tandis que ceux de be coup de Crustacés supérieurs sont courts, roides et multifides.

#### VII. SOUS-CLASSE DES CIRRHIPÈDES.

Les Cirrhipèdes, dont on faisait autrefois des Mollusques sont nom de Multivalves ou Plurivalves, ont été rapportés arec nin à la classe des Crustacés. La disposition ganglionnaire de leur ptème nerveux et la forme, peu différente de celle des Cypris ou Cyclopes, qu'ils présentent au moment de leur naissance ne la aucun doute à cet égard. Toutefois, ils prennent bientôt une parence fort différente, et voici à quels caractères on les recompendant l'âge adulte; irrévocablement fixés aux corps sous missiles ont la tête en bas et l'anus dans la direction opposée; leur benta a plusieurs paires d'appendices masticatoires, et leur mantent le plus souvent encroûté par plusieurs pièces calcaires, compe

sà des coquilles de Mollusques; la fente qu'il présente antéement laisse sortir six paires d'appendices pédiformes, ayant ir base des rudiments de branchies, et terminés chacun par longues tiges multiarticulées et ciliées; ces organes reprént les pattes. L'agent principal de la circulation du sang a la e de vaisseau dorsal.

l'opposé des autres Crustacés, les Cirrhipèdes sont des anigénéralement monoïques; mais il y a, parmi eux, des genres ques comprenant des espèces dont les mâles atrophiés vivent arasites sur leurs propres femelles. Ainsi que M. Darwin l'a détré, ils se logent dans la cavité palléale de ces dernières et ils y retenus au moyen d'une paire d'appendices. D'autres sont re moins parfaits. Ils restent dans un tel arrêt de développet qu'ils n'acquièrent ni coquilles, ni pattes; ceux-là vivent dans la cavité palléale d'autres Cirrhipèdes (1).

reconnaît deux ordres bien distincts parmi les Cirrhipèdes: ont les Anatifes et les Balanes.

#### Ordre des Anatifes.

s Anatifes, qui comprennent les Cirrhipèdes LÉPADIDÉS, sont purs pédiculés, et leurs valves, quelquefois rudimentaires, nt séparées les unes des autres sans jamais se relier entre au moyen de la membrane du manteau; leur corps est comé; le pédoncule qui lui sert de support fait suite à la région >-céphalique. Leurs jeunes, qui sont libres, ont une assez de analogie avec ceux des Crustacés de la sous-classe des ppigènes.

nombre et la disposition de valves, la présence ou l'abe de caroncules charnues et quelques autres caractères serà la distribution de ces animaux en genres.

Dus en avons plusieurs espèces sur nos côtes, et entre autres LIFE POUCE-PIED (Lepas anatifera, L.), auquel un préjugé bizarre bue la propriété d'engendrer des Bernaches et des Macreuses. appelle aussi Anatifa lævis; sa coquille est composée de cinq es contigués. On le trouve souvent sous la coque des navires, es bois flottants, etc.

s Pollicipères (g. Pollicipes) ont en outre un grand nombre

32

<sup>)</sup> Genres Illia et Scalpellum, parmi les Lépadidés; Alcippe et Cryptophialus, se les Balanidés.

de valves plus petites; l'espèce type de ce genre est égient européenne.

Les Otion, les Cineras, les Dilepas, etc., ont les valves plus moins rudimentaires ou même en nombre inférieur à cinq.

Nous avons trouvé à Cette les Anatifes dont les nous simil: Anatifa dentata, Lamarck; A. striolats, Risso; A. tricels, (se et Gaimard; Cineras vittata, Lamk. (le C. concolor de Risso); (in rissoanus, Leach; Dilepas cærulescens, P. Gerv.

Les Otions se fixent parfois sur les Baleines; une espèce de Cineras de l'Océan Indien a été observée sur la queue serpents de mer et l'Alepas squalicala se tient sur les Squala D'autres animaux de même ordre vivent également en parisis.

#### Ordro dos Balamos

Les Balanes, que l'on peut diviser en plusieurs familles, n'a jamais de pédoncule; leur coquille est sessile, plus ou moissigulièrement arrondie, en forme de réceptacle qu'on a parfoise paré à une tulipe, ou, au contraire, notablement déprine et presque discoïde; les pièces qui la forment sont en grait au nombre de six et soudées entre elles d'une manière fixe; le près duquel est la tête, est plus ou moins résistant, et l'ouver supérieure, qui est dentée, est occupée par deux valves mois que l'animal ferme à sa volonté ou qu'il ouvre pour laisser par la partie cirrhiforme de ses pieds. Les jeunes des Balanes mi libres; leur forme a plus d'analogie avec celle des Cypris qu'ant celle des Cyclopes.

Beaucoup de ces Cirrhipèdes passent leur vie accolés aux roches et souvent ils en choisissent qui sont placés à une hauteur aux considérable au-dessus du niveau moyen des eaux; la marée et vagues poussées par la violence du vent leur portent, à des époute plus ou moins éloignées, l'eau qui est nécessaire à leur respirais. D'autres espèces du même ordre se fixent sur certains corps viralle ou même dans leur intérieur.

Les Coronules (g. Coronula) et les Tubicinelles (g. Tubicinelles sont de gros Balanes, les uns aplatis, les autres cylindracés, que trouve dans la peau des Baleines. Les Tubicinelles sont found par la Baleine australe et les Coronules diadèmes par le Royald longimanus. Il n'en existe pas sur la Baleine franche, tandis que la Baleine, voisine de celle-ci, que pêchaient les Basques, en porte un contraire de forts grandes.

Eponges, et les Creusies ainsi que les Pyrgomes vivent dans la des Polypiers.

se espèce plus voisine des Balanes ordinaires se voit souvent a carapace de la Tortue matamata (g. Chelys), qui fréquente aux saumâtres de la Guyane.

afin, le Balane ovulaire (Balanus ovularis) est commun sur les illes des Moules qu'on pêche dans nos ports de mer; on le voit très abondamment sur certaines jetées, à Ostende, par exemple, recouvre les pilotis.

#### VIII. SOUS-CLASSE DES LINGUATULES (1).

#### Ordro des Linguatules.

s singuliers êtres dont il nous reste à parler pour terminer cire des Crustacés et des animaux qui ont le plus d'affinités eux sont les Linguatules dont tous les auteurs ont fait justides Helminthes; ils ont, en effet, le corps si semblable à des Vers qu'on les croyait de la même série que les Entoes dont ils ont d'ailleurs les habitudes parasites. Ils forment la lle des LINGUATULIDES.

ur grosseur égale le plus souvent celle d'une plume ordinaire, ur longueur, dans l'âge adulte et dans le sexe femelle, est soude six ou huit centimètres. Ils sont proboscidiformes ou assez lables à une languette allongée, ce qui leur a fait donner le de Linguatules, qui n'est pas le seul par lequel on les ait dés. Leur corps est souvent articulé d'une manière très évidente; tête est obtuse et leur extrémité postérieure atténuée; leur cantestinal est complet; leur orifice anal est tout à fait terminal. près de la bouche des Linguatules, qui est ouverte sous l'exité antérieure, sont deux paires de crochets rétractiles; la lation s'opère au moyen d'une sorte de vaisseau dorsal; le me nerveux a une disposition assez curieuse: le collier œsotien ne s'y rensle pas supérieurement en cerveau distinct, mais anglion sous-œsophagien est considérable, et il en part deux principaux qui se dirigent le long du corps, comme chez les

Vers Apodes onchocéphalés, de Blainville. — Vers acanthothèques, Diesing, din, etc. — Genre Linguatula, Frolich; Pentastoma, Rudolphi; Tetragulus, Porocephalus, Humboldt.

Nématoïdes; la partie stomato-gastrique du système nerve à ces animaux a été quelque fois prise pour leur véritable ceres; le deux sexes sont portés par des individus différents; l'ouvertage tale du mâle est placée en dessous et en avant, tandis quels fault à son orifice vulvaire à l'extrémité postérieure, tout près de l'extrémité postérieure, tout près de l'extrémité postérieure, tout près de l'extrémité postérieure.

Ces animaux sont ovipares. Leurs jeunes ont une incontribanalogie avec ceux des Lernées et des autres Crustacs qui pigènes, ce qui nous a conduits (1) à les retirer du group la Helminthes pour les placer à la fin des Crustacés dont is moblent être la forme helminthoïde, comme les Demodex et Santisont celle de la série des Arachnides, et les Branchionnes celle de la grande division des Vertébrés. Les embryons des la guatules ont été revus avec les caractères que nous leur mus assignés par MM. Schubert et R. Leuckart et plus récemment entre par M. Harley.

LINGUATULES PARASITES DE L'ESPÈCE HUMAINE (Linguatula series, Frolich; Pentastomum constrictum, Siebold).

C'est en 1853 que M. de Siebold en a publié la première interaction. Dans un des non de son Journal, il rapporte aux Lingutules un Ver observé en Égypte qui ne lui était d'abord connu que par une note manuscrite de Pruner, mais sur lequel M. Biller venait de lui donner quelques nouveaux détails dans une ten datée du Caire. M. de Siebold proposait de donner à l'espèce de ces parasites le nom de Pentastomum constrictum.

Peu de temps après, le prosecteur de l'hôpital civil de Dresde. 🗖

<sup>(1)</sup> Voy. Van Beneden, Recherches sur l'organisation et le développement de Linguatules (Mémoires de l'Acad. roy. de Bruxelles, année 1849).

Faxe. M. Zenker, observa sur des cadavres humains des kystes qui se trouvèrent remplis par de véritables Linguatules. Des dix

adavres qui lui en avaient fourni, huit étaient l'hommes (trois manœuvres, un commerçant, ma charpentier, deux garçons ouvriers et un prisonnier), deux étaient de femmes (une mendiante et la femme d'un ouvrier). Leur âge variait de ringt et un à soixante-quatorze ans. Trois de ces cadavres provenaient d'habitants de Dresde; quatre étaient ceux d'individus qui avaient vécu dans d'autres parties de la Saxe; deux étaient des gens de passage à Dresde et qui ne s'étaient guère arrêtés dans cette ville.

M. le docteur Heschl a fait, à Vienne, des obervations analogues à celles de M. Zenker, et l a confirmé de nouveau la présence de ces sinpuliers parasites dans l'espèce humaine.

Ces Linguatules appartenaient à l'espèce de LINGUATULE EN SCIE (Linguatula serruta, Polich) que l'on avait observée antérieurement la Chèvre, le Cochon d'Inde, le Lièvre, le Ppin, etc., et plus rarement sur le Cheval, le Lulet, le Chien et le Loup, soit dans les sinus l'factifs, soit dans le larynx (1).



Fig. 97.—Languatul (grossie 10 fois).

Quand on l'a trouvée sur les Mammifères on l'a nommée Linguala tænioides (Pentastoma tænioides de Rudolphi).

La LINGUATULE DE DIESING (Linguatula Diesingii, Van Beneden), èté découverte dans des kystes du mésentère d'un Mandrille d'Afrique mort au jardin zoologique d'Anvers.

La LINGUATULE SUBCYLINDRIQUE (Linguatula subcylindrica), Diesing, été observée au Brésil sur un Quistiti (Mydas chrysopus), sur une

(1) Les Linguatula serrata, Frolich; Tænia caprina, Abilgaard; Tetragulus esvia, Bosc; Pentastoma serratum, Rudolphi; Pentastoma denticulatum, id.; Pentastoma fera, Créplin, sont des espèces nominales auxquelles il faudra réunir le Pentastomum tenioides; les premiers ne sont que le jeune âge du dernier.

M. R. Leuckart (Bull. acad. roy. de Bruxelles, 2° serie, t. II, n° 5 et t. III, n° 8, 9, 10 et 13. — Zeit. f. rat. medec., vol. II, livr. 3.), vient de démontrer sar des expériences que ces parasites sont d'abord agames et enkystés dans le lapin ou dans d'autres mammifères (Pentastoma denticulatum, etc.) et qu'ils leviennent ensuite libres et sexués et passent habituellement dans les sinus rontaux du Chien (Pentastoma tænioides).

Chauve-Souris Phyllostome (*Phyllostoma discolor*), sur as his crâbier, sur quelques Rongeurs d'espèces également admiticaines ainsi que sur deux espèces de Sarigues.

D'autres Linguatules sont parasites des Reptiles (Ross, et.) in que des Poissons. On les a principalement recueillies sur de maux propres au Brésil. M. Diesing en donne la description des sa Monographie de ce genre qui a paru dans les Annales de Mais de Vienne, pour 1835.

Les différences de forme qui existent entre les Linguistes rata Diesingii, et proboscides, principalement dans la dispuisa très évidente, ou presque nulle de l'annelure du corps, pousing justifier l'établissement de plusieurs genres parmi ces asimus.

A en juger par les figures qu'on a données de leur systenerveux, les Linguatules présenteraient aussi quelque distrits sous ce rapport, principalement en ce qui regarde la partie sent togastrique (1).

#### IX. SOUS-CLASSE DES MYZOSTOMES.

#### Ordre des Mysestemes.

Pour ne rien omettre de ce qui a trait aux animaux parallerons ici des Myzostomes, mais sans assurer que caplace leur convienne réellement. Ces Myzostomes, que F. Leachait connaître en 1827, et qu'il place parmi les Vers Trémators sont de petits animaux très bizarres que l'on trouve sur le ces échinodermes du genre Comatule. Depuis lors MM. Thompse Loven, Schultze et tout récemment O. Schmidt et C. Semper le ont étudiés.

Ils ne forment qu'une seule famille, celle des MYZOSTOMOS.

Le corps des MYZOSTOMES (g. MyZostoma, Leuck.) est mos, primé, discoïde et couvert de cils vibratiles. Ils ont une loge trompe rétractile, et pour appendices cinq paires de pattes à contents rétractiles comme les soies des Chétopodes. De même chez les Linguatules dont nous parlerons ensuite, il n'y a, lorde la naissance, que deux paires d'appendices. Entre ces appendices de chaque côté quatre ventouses.

Ces animaux sont monoïques; ils courent très rapidement.

<sup>(1)</sup> Voir: Miram, Nova acta nat. curios, t. XVII; 1834. — Ones, Inc. 2001. Soc., t. I, av. pl. — Blanchard, Iconogr. du règne anim, 2001. 28. — Van Beneden, loc, cit.

cite deux espèces assez communes dans l'Adriatique (Myglabrum et M. tuberculosum); et une autre, plus rare dans er, mais plus fréquente sur les côtes de l'Angleterre et du irk (M. cirrhiferum).

### CINQUIÈME CLASSE.

ROTATEURS.

t de passer à l'examen des Vers de toutes sortes ainsi qu'à es Mollusques et des Zoophytes qui feront l'objet du ne volume de cet ouvrage, nous traiterons des Rotateurs, c ayant tous de très petites dimensions, et que l'on a classés es Infusoires tant que leur organisation n'a pas été suffit connue.

lotateurs se rapprochent à certains égards des derniers és. C'est une remarque déjà faite par de Blainville à l'égard ques-uns d'entre eux et sur laquelle M. Burmeister a plus ent insisté. D'autres auteurs les rapportent à la série des les nomment Systolides.

t le corps symétrique et en général terminé en avant par des iés, ayant quelque analogie avec une paire de roues dentées ient agitées d'un mouvement rapide. On peut distinguer chez ip de leurs espèces une tête, un tronc et une sorte de queue. au est souvent dure et cornée, quoique mince et plus ou moins rente; elle est formée de chitine et sujette à des mues; elle quée, surtout en arrière, de plis réguliers qui semblent être ulations et permettent souvent aux divers segments de cette le s'invaginer comme les pièces composant le tube d'une de spectacle; le canal digestif est complet; la bouche s'ou-'extrémité antérieure du corps et l'anus à l'extrémité openfin le bulbe pharyngien est armé de mandibules cornées. nimaux sont dioïques, hétérogames et ovipares ou ovovi-Ils ont en outre la reproduction agame. Les femelles sont osses que les mâles, et leurs œufs sont de deux sortes: les tinés à la saison d'été, les autres à celle d'hiver. L'embryon fs d'été se développe avant la ponte, et le sujet qui en vivipare; celui des œufs d'automne a une éclosion plus et l'œuf lui-même a une coque résistante et souvent filase. Les Rotateurs ne subissent point de métamorphose après osion.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces petits animaux ont et confondus pendant longtemps avec les Infusoires, mais ils ou une structure tout à fait différente de la leur et bien plus compliqué: ils manquent cependant de vaisseaux, et leur circulation est parement lacunaire. On leur reconnaît un appareil excréteur pareculier, probablement urinaire, qui s'ouvre dans le système lacunaire et verse son produit dans le cloaque par l'intermédiaire d'un vésicule pulsatile. Leur système nerveux est composé d'un pargilion cervical, sans collier œsophagien, mais bilobé, représentat le système nerveux central des Linguatules, et l'on voit sur la partie céphalique de leur corps deux petits yeux qui n'existe souvent que chez les jeunes. Les mâles diffèrent notablement de femelles, et leur vie est de plus courte durée.

Les Rotateurs sont des animaux aquatiques; les uns propresante aux douces et les autres marins. Ainsi que Leeuwenhoeck l'avidéjà remarqué, la plupart jouissent de la propriété de pouvoir de desséchés sans perdre la vie, et ils reprennent bientôt leur activit lorsqu'on les humecte convenablement.

M. Ehrenberg a observé une espèce phosphorescente de a groupe, le Synchata baltica.

La classe peu nombreuse de ces animaux se partage assezuturellement en trois ordres.

#### Ordre des Flosculaires.

Ceux de la première division se fixent et sont logés dans un étilis comprennent deux familles : les FLOSCULARIDES et les MEH-CERTIDES.

#### Ordre des Brachions

Ceux de la deuxième nagent librement et ne forment pas d'em On en a fait les trois familles des BRACHIONIDÉS, des FURCE LARIDÉS et des ALBERTIDÉS.

#### Ordre des Rotifères

Ceux de la troisième division peuvent à leur gré ramper ou per ger. Ce sont les ROTIFÉRIDÉS ou *Rotifères*, dont certaines espires vivent en parasites. On en trouve, par exemple, dans le capit digestif des Friganes.

FIN DU TOME PREMIER.

# OOLOGIE MÉDICALE.

EXPOSÉ MÉTHODIQUE

DU RÈGNE ANIMAL.

TOME SECOND.



Exercices zootomiques, deux fascicules, in-4°, Bruxelles, 1839.

ÉTUDES EMBRYOGÉNIQUES, fascicule premier, in-4°, Bruxelles, 1811.

MENOIRE POR LES GAMPANULATRES DE LA COTE D'OSTENDE, In-L'A, Bruxeles,

RECHERCHES SUR L'EMBRYOGÈNIE DES TUBULAIRES et histoire naturelle des diff
genres de cette famille qui habitent la côte d'Ostende, in-4°, Bruxelles,

RECHERCHES SUR LES BRYOZOAIRES FLUVIATILES DE LA BELGIQUE, in-4°, Bru 1847.

RECHERCHES SUR L'ANATORIE, LA PHYSIOLOGIE ET L'EMBRYOGENE DES BRYON QUI HABITENT LA CÔTE D'OSTENDE, 3 livraisons, in-4°, Bruxelles, 1845

RECHERCHES SUR L'ORGANISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES LINGUATULES tastoma, Rudd.), in-4°, Bruxelles, 1849.

LES VERS CESTOIDES OU ACOTYLES, in-4°, Bruxelles, 1850.

ANATOMIE COMPARÉE, 1 volume in-12, Bruxelles, 1852.

MÉMOIRE SUR LES VERS INTESTINAUX, qui a obtenu de l'Institut de France le prix des sciences physiques pour l'année 1854, in-4°, avec 27 pl., Paris,

# DOLOGIE MÉDICALE.

## EXPOSÉ MÉTHODIQUE

## DU RÈGNE ANIMAL

BASÉ SUR

ANATOMIE, L'EMBRYOGÉNIE ET LA PALÉONTOLOGIE

COMPRENANT

La Description des espèces employées en médecine de celles qui sont venimenses et de celles qui sont parasites de l'homme et des animaux

PAR MM.

Paul GERVAIS

P.-J. van BENEDEN

r de zoologie et d'anatomie comparée Faculté des sciences de Montpellier Professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Université de Louvain

Accompagné de figures intercalées dans le texte

TOME SECOND

## **PARIS**

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

TIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE Rue Hautefeuille, 19

LONDRES

NEW-YORK

& ILLIERE, 219, REGENT-STREET

H. BAILLIÈRE, 290, BROADWAY

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11

1859

Droits de traduction et de reproduction réservés.

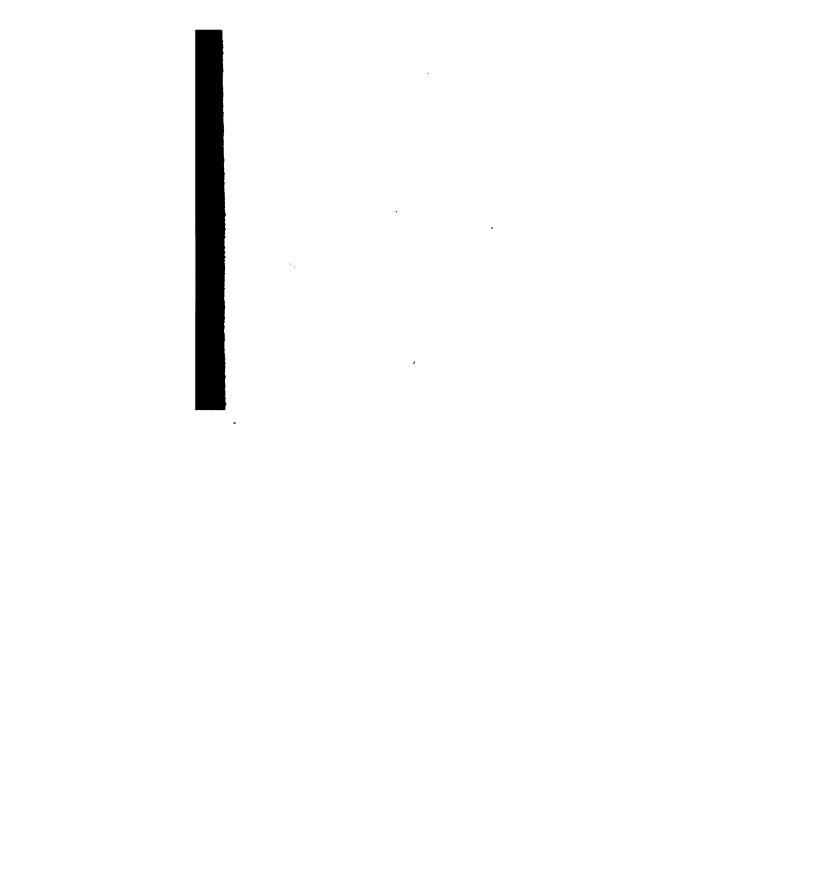

## TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE TOME SECOND.

| ISIÈME EMBRANCHEMENT. — Animaux moliusco-radiaires ou |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| allocotyles                                           | 1        |
| PE PREMIER. — Mollusques                              | 3        |
| LASSE PREMIÈRE. — Céphalopodes                        | 5        |
| Ordre des Dibranches                                  | 9        |
| Ordre des Tétrabranches                               | 14       |
| LASSE DEUXIÈME. — Caphalidiers                        | 16       |
| Ordre des Gastéropodes                                | 16       |
| Sous-ordre des Pulmonés                               | 19       |
| Ordre des liétéropodes                                | 25<br>35 |
| Ordre des Piéropodes                                  | 35       |
| LASSE TROISIÈME BRACHIOPODES                          | 38       |
| LASSE QUATRIÈME LAMELLIBRANCHES                       | 37       |
| Ordre des Conchifères                                 | 41       |
| LASSE CINQUIÈNE. — Tuniciens                          | 69       |
| Ordre des Ascidies                                    | 79       |
| LASSE SIXIÈME. — BRYOZOAIRES                          | 75       |
| Ordre des Hippocrépiens                               | 78       |
| Ordre des Infundibulés                                | 78       |
| PE DEUXIÈME. — Vers                                   | 80       |
| LASSE PREMIÈRE. — Annélides                           | 83       |
| Ordre des Chétopodes                                  | 87       |
| Ordre des Géphyriens                                  | 93       |
| Sous-ordre des Siponcles                              | 93       |

|    | Sous-ordre des Échiures                                                       | 94   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Ordre des Tomoptérides                                                        | 94   |
|    | CLASSE DEUXIÈME - NÉMATOÏDES                                                  | 15   |
|    | Ordre des Chétognathes                                                        |      |
|    | Ordre des Nématoïdes vrais                                                    | 97   |
|    | 1. Nématoïdes libres ou vivant sur les végétaux                               |      |
|    | 2. Nématoïdes parasites de l'homme et des animaux                             |      |
|    | Ordre des Gordiacés                                                           |      |
|    | Espèces douteuses de Nématoïdes                                               | 161  |
|    | Ordre des Acanthocéphales                                                     | 162  |
|    | CLASSE TROISIÈME, - COTYLIDES                                                 | 165  |
|    | Ordre des Polypodes                                                           | 168  |
|    | Ordre des Hendinges                                                           | 167  |
| ľ  | Sons-ordre des Rdellaires                                                     | 10   |
|    | Sous-ordre des Bdellaires                                                     | 191  |
|    |                                                                               | 191  |
|    | Ordre des Trématodes.  Sous-ordre des Polycotylaires.                         | 192  |
|    | · Sous-ordre des Distomaires                                                  | 196  |
| į, | Ordre des Cestoïdes                                                           | 215  |
| ,  | États divers et transformation des Vers cestoïdes                             | -211 |
| ì  | Classification des Cestoïdes                                                  | 22   |
| 6  | CLASSE QUATRIÈME: - Turbellariés.                                             | 943  |
|    |                                                                               |      |
|    | Ordre des Térétulaires                                                        | 382  |
|    | Ordre des Planariés                                                           |      |
|    | Sous-ordre des Dendrocélés                                                    |      |
|    | Sous-ordre des Khabdoceles                                                    | 221  |
|    | REMARQUES GÉNÉRALES sur les Entozoaires ou Vers parasites, et plus            |      |
|    | particulièrement sur ceux de l'homme et des animaux domestiques.              | 202  |
| ١  | Epizoaires et Entozoaires                                                     | \$93 |
|    | Parasites de différentes classes                                              | 295  |
|    | Opinions diverses au sujet des Entozoaires proprement dits                    | 257  |
|    | Réfutation de la théorie dite de la spontanéiparité                           | 28   |
|    |                                                                               | 301  |
| •  | Réfutation des arguments de Bremser en faveur de la génération                | 304  |
|    | spontanec                                                                     | 310  |
|    | . Mediated fitting des Emitorodites et de leurs teurs teurs in a servicion de | 213  |
|    |                                                                               | 315  |
|    |                                                                               | 216  |
|    | Eurozonies nes principaux animaux doniestiques                                | 100  |
|    | constance terminales :                                                        | 391  |
|    |                                                                               |      |

| TABLE DES MATIÈRES.                           | AII         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| PE TROISIÈME. — Echinodermes                  | <b>32</b> 6 |
| LASSE PREMIÈRE. — ECHINIDES                   | 329         |
| Ordre des Oursins                             | 330         |
| LASSE DEUXIÈME. — Stelleriprs                 | 333         |
| Ordre des Astéries                            | 333<br>336  |
| ASSE TROISIÈME. — HOLOTHURIDES                | 338         |
| Ordre des Holothuries                         | 338         |
| PE QUATRIÈME. — Polypes.                      | 340         |
| - ASSE PREMIÈRE CTÉNOPHORES                   | 346         |
| Ordre des Cestes                              | 347         |
| Ordre des Callianyres                         | 347<br>347  |
| - ASSE DEUXIÈME DISCOPHORES OU POLYPO-MÉDUSES | 348         |
| Ordre des Siphonophores                       | 350         |
| Ordre des Médusaires                          | 353         |
| Ordre des SertulairesOrdre des Hydraires      | 359<br>360  |
| -ASSE TROISIÈME. — Zoanthaires.               | 375         |
| Ordre des Actiniaires                         | 376         |
| Ordre des Madréporaires                       | 379         |
| Ordre des Antipathaires                       | 380         |
| -ASSE QUATRIÈME. — CTÉNOCÈRES                 | 380         |
| Ordre des Tubiporaires                        | 380         |
| Ordre des Gorgonaires                         | 380         |
| Ordre des Pennatulaires                       | 386         |
| Ordre des Alcyonaires                         | 387         |
| -ASSE CINQUIÈME. — Spongiaires                | 388         |
| Ordre des Éponges                             | 400         |
| E CINQUIÈME. — Protozoaires                   | 409         |
| -ASSE PREMIÈRE INFUSOIRES                     | 410         |
| Ordre des Infusoires ciliés                   | 415         |
| Ordre des Infusoires flagellisères            | 422         |

#### table des mati**ères.**

viit

| CLASSE DEUXIÈME. — Ruizopodes | Ľ  |
|-------------------------------|----|
| Ordre des Noctiluques         | 13 |
| Ordre des Foraminifères       |    |
| Ordre des Radiolaires         | 13 |
| Ordre des Actinophrys         | 13 |
| Ordre des Grégarines          | 43 |
| Onlee des Amihes              |    |

# LOGIE MÉDICALE

## DISIÈME EMBRANCHEMENT.

ANIMAUX ALLOCOTYLES.

ex étudiés dans le premier volume de cet ouvrage grands embranchements bien distincts, celui des celui des Articulés. Quoique Cuvier ait joint les Annémaux articulés, et que de Blainville ait même placé embranchement la totalité des familles ayant aussi la , il nous a paru convenable de revenir sur ce point le Linné, et de ne laisser parmi les Articulés véritables le des espèces dont le grand naturaliste suédois avait des Insecta.

s animaux vermiformes, c'est-à-dire les Annélides et s, n'ont pas autant d'affinités avec les animaux artinent dits (les *Insectes* de Linné ou les *Condylopodes* es plus récents), qu'on l'avait admis dans ces derniers, tout en leur associant les Annélides, était même de ce qui regarde les Helminthes, c'est-à-dire les Entoespèces, soit aquatiques, soit terrestres, qui ont la ation qu'eux, et d'ailleurs lorsqu'il proposa de réunir aux Articulés ordinaires, on ne connaissait pas encore veloppement de ces deux groupes.

le a montré d'autre part qu'il ne fallait plus séparer d'avec les autres animaux vermiformes, quoique l'aient pas toujours le corps annelé et qu'ils diffèrent réritables Annélides aussi bien par le système nerir les autres appareils. Les observations dont les aniormes ont été plus récemment l'objet ne laissent sur la convenance de cette classification, et ce quo l'on sait dès à présent au sujet du mode de développement des animaux sans vertèbres, paraît justifier la séparation des Vers d'avec les véritables Articulés. Sur ce point, comme sur plusieux autres, il paraît donc convenable d'en revenir aux errements des naturalistes du dernier siècle.

C'est à la grande division des animaux établie par Linné sous le nom de Vermes (1) qu'il faut rattacher les Vers des zoologists actuels, c'est-à-dire les Annélides et les Entozoaires de Cuvier, d'un de nous a proposé depuis plusieurs années de faire de toute les classes qu'on a établies aux dépens des anciens Vermes un embranchement à part sous les noms d'Allocotylés (2).

Ces animaux, qu'ils soient Mollusques, Vermiformes ou Radiaire, ont en effet pour caractère commun d'avoir le vitellus autrement disposé, par rapport à l'embryon, que celui des Vertébrés ou des Articulés; ils manquent à la fois de squelette intérieur et de pattes articulées, et leurs embryons sont toujours ciliés.

Nous y établissons cinq types différents ayant presque la mem valeur que chacun des deux groupes primordiaux dont nous res déjà fait l'histoire; ce sont les Mollusques, les Vermiformes ou Ves, les Échinodermes, les Polypes et les Protozoaires (3).

Les Protozoaires sont des animaux beaucoup plus simples organisation que les précédents et dont on fait deux classes differentes : les Foraminifères ou Rhizopodes et les Infusoires. Ces pe eux que se termine le règne animal.

(1) Linné caractérise ainsi les Vermes: Tardigrada, molla, pendenta, me cissima, redintegranda, humidi animantia, multa acephala et apoda plumandrogyna vel neutra, multa tentaculis, plurima dignoscenda.

Il les divise en cinq catégories, assez peu différentes au fond, de celles pe nous distinguons nous-mêmes, et qu'il nomme: Intestina, Mollusca, Telles Loophyta et Infusoria.

- (2) Van Beneden, Rech. sur l'anat., la physiol. et l'embryogén. des Bronds (tirage à part, Introduction). Bruxelles, 1845. — id., Anat. comparé, p. 16 341, in-12. Bruxelles.
  - (3) Sphærozoaires. P. Gerv , 1839; Protozoaires, de Siebold.

#### PREMIER TYPE.

#### MOLLUSQUES.

s Mollusques sont des animaux à corps mou, chez lesquels le lus ne rentre ni par le dos, ni par le ventre; dont les appendices put jamais articulés, ni le corps divisé en segments. Ils ont ralement un collier nerveux, une paire de capsules auditives se yeux; tous ont un tube digestif complet et un appareil rescure distinct. Ils sont dioïques ou monoïques et dans les derniers se, outre la reproduction sexuelle, il y a encore chez cerd'entre eux une reproduction agame. La peau des Mollusques exommunément dans son épaisseur une plaque calcaire connue le nom de coquille, et qui sert d'abri à l'animal, ou tout au les à ses organes respiratoires.

la sortie de l'œuf, quelques-uns ont le corps nu, sans cils et coquille, et ils portent un sac vitellin qui rentre par la nuque côté de la bouche; les autres ont généralement des cils vibraétendus sur une membrane nommée voile (le velum) qui avoil'orifice buccal, ou bien des cils disposés en cercles autour du

Es Céphalopodes et les Gastéropodes pulmonés présentent è eux une ressemblance assez grande sous le rapport du déveement : chez les uns comme chez les autres, le blastoderme se
doppe surtout à l'extrémité postérieure du corps, et le vitellus,
eu d'être régulièrement englobé, reste en partie à nu sur un
de sa surface. Il y a une vésicule vitelline. Tous les Gastéros non pulmonés semblent conformés d'après le même modèle.

Lamellibranches ont une membrane également ciliée. Les
iciers et les Bryosonires ont souvent une forme particulière à la
ice de l'œuf: tantôt ils ressemblent à un Tétard, tantôt leur
est cilié comme celui d'un Infusoire ou d'un Annélide. D'ailces deux groupes ne diffèrent pas plus des autres Mollusques,
Gastéropodes branchifères, soit Acéphales, que ne le font les
halopodes et les Gastéropodes pulmonés. Il n'est donc pas dife de rapporter tous les Mollusques à un même type.

Le Bryozoaire, enfermé dans sa loge avec ses branchiules ! étendues et anastomosées entre elles, et avec son anus à l'exterieur. nous montre l'image presque complète d'un Tunicier. Les Pédicellines servent de transition entre les uns et les autres. Les branchiules, en se groupant par lamelles, au lieu d'être tendues le lorg des parois, et en s'étalant dans la grande cavité du corps à partir de la bouche et d'avant en arrière, transforment le Tunicier en bivalve Pour bien saisir cette comparaison, il est bon de choisir un Molusque acéphale ayant les bords du manteau réunis et ouverts set sement à l'extérieur par les deux orifices du siphon. On peut éslement se représenter un animal qui occuperait juste le milia entre le Tunicier et l'Acéphale. De l'Acéphale au Gastéropode passe par les Patelles qui ont les branchies en cercle et chez le quelles le pied, rudimentaire dans les Acéphales, prendici une gradi extension. Les branchies abandonnent ensuite cette forme ciralaire, se groupent à droite, à gauche, ou sur la ligne médiane, 🕏 en se déplaçant, elles entrainent les autres viscères. Dans les espèces plus élevées, le Gastéropode acquiert la forme Limace, et enfin, de bras se développant autour de la vésicule vitelline, la forme la plus parfaite du Mollusque apparait, et l'on a le Céphalopode.

Presque tous les Mollusques, sauf les Pulmonés, sont aquitiques. Ils vivent librement dans la mer et nagent quelqués avec une grande rapidité. Ils se fixent tantôt sur les corps solides morts ou vivants, tantôt dans l'intérieur de ces corps. Il y en a qui s'enfoncent dans la boue, d'autres qui percent le bois ou mêmels pierres, et quelques-uns qui vivent exceptionnellement dans d'autres animaux (genre Entoconcha de J. Muller).

Il y a quelques Mollusques que le médecin doit connaître. Proque tous les Céphalopodes sont comestibles et les Calmars sont més même à l'égal du poisson le plus délicat; la Sèche fournité outre la sépia et l'encre de Chine. Parmi les autres espèces contibles ou employées en médecine, nous citerons les Limaces a Limaçons dont on fait du sirop, les Colimaçons (plus particular ment les Helix pomatia, H. aspersa, H. loctea, H. vernicular. H. rhodostoma et Achatina bicarinata), les Tritons et d'autres de téropodes marins (Triton nodiferum, Murex brandaris, M. tracalm. M. inflatus, M. ramosus, Strombus lentiginatus, Turbo coacus, I. regosus), Buccines, Tonnes, Cassidaires, Patelles, Littorins ainsi de Bivalves, tels que les Huîtres, les Moules, les Avicules, les Vernicules, les Vernicules, et même plusieurs espèces d'Ascidies.

(1) Nous désignons sous ce nom les tentacules ciliés des Bryozosires.

lques Mollusques semblent vénéneux. Le Lièvre marin (Aplyvilans) empoisonnerait même par la vue, au dire de Pline; se qui est plus certain, c'est que certaines blessures dues à astéropodes, par exemple celles que font les Cones et les tomes, s'enflamment et paraissent devenir réellement danes, ce qui tient à un poison que l'animal distille dans la u moment de la morsure. Les Moules (Mytilus edulis), qui utiles comme aliment, empoisonnent dans certaines circons; sans donner la mort, elles causent alors des accidents praves.

recherches récentes ont montré que la chair musculaire des ques ne renferme pas les principes chimiques qui comen grande partie celle des animaux vertébrés, tels que le late acide de potasse, l'acide oléo-phosphorique, la créatine éatinine. Ils y sont remplacés par une matière que MM. Vannes et Fremy considèrent comme identique avec la taurine ile des Vertébrés.

i la composition de cette substance:

| Carbone   |       |
|-----------|-------|
| Hydrogène | 5,9   |
| Azote     | 10,5  |
| Soufre    | 24,0  |
| Oxygène   | 40,1  |
|           | 100,0 |

oit partager le type des animaux mollusques en cinq classes: ohulopodes, les Céphalidiens (comprenant les Gastéropodes, éropodes et les Ptéropodes), les Conchifères, les Tuniciers et yozoaires. Ces trois dernières classes sont quelquefois réunies 1 dénomination commune d'Acéphales.

### CLASSE PREMIÈRE.

CÉPHALOPODES.

Céphalopodes sont faciles à distinguer par diverses particuimportantes. Ils ont une tête véritable, séparée du tronc par un étranglement, et au bout de cette tête on voit de longs apriles disposés circulairement autour de la bouche. Ces espèc bras sont charnus et flexibles comme des fouets. Le tronc a la d'un sac, arrondi ou pointu à son extrémité, et il porte son deux nageoires sur les flancs. Les yeux sont au nombre de dils sont très grands et occupent les deux côtés de la tête. Su corps il y a une grande cavité en forme de sac clans laquelle logées les branchies; c'est le sac branchial, et au-devant de la voit un repli de la peau en forme d'entonneir, dont les parois très contractiles. La peau des Céphalopodes change rapidemes couleur; l'appareil qui produit ce changement est appelé christophore.

Les Céphalopodes sont, à certains égards, eeux de tout animaux sans vertèbres qui se rapprochent le plus des la tébrés.

Ils ont des rudiments d'un squelette à l'état de cartilage, et la pièce principale est une boîte crânienne qui sert à logn le cerveau.

Leur système nerveux est formé d'un collier æsophagien et de grand nombre de filets partant de ses masses supérieure et infrieure; les principaux nerfs sont les deux filets qui se rendent se les flancs à la base des nageoires, et qui y montrent un ganglie connu sous le nom de ganglion en patte d'oie. Chaque bras repe en outre un filet nerveux qui part du collier æsophagien, et referme en même temps un nerf ganglionnaire. Il y a encore de tres nerfs ganglionnaires, qui se rendent au cœur, aux brands ainsi qu'au tube digestif; ceux-là représentent le grand pathique.

Il y a deux oreilles internes logées dans l'épaisseur de la best cartilagineuse; ce sont deux poches membraneuses, content chacune un otolithe amylacé et qui reçoivent les ners suitiques; elles répondent au vestibule des Vertébrés.

Les yeux sont placés sur le côté et se distinguent, indépendent de leur volume, par l'arrangement des parties qui les contents. Les paupières restent soudées, mais la peau devenant parente au-devant du globe oculaire y simule une content conjonctive s'étend en arrière tout autour du bulbe de l'œil, el sclérotique est couverte par une peau pigmenteuse. La vraie contransparente s'applique directement sur le cristallin, et la stir tique, au lieu de livrer passage à un seul nerf optique, est cribée nombreux orifices que traversent autant de filets nerveux distints

pport le nerf optique se comporte ici comme dans les ettes des animaux articulés.

il digestif est replié sur lui-même. Dans la cavité bucoit une lame chitineuse qu'on appelle la langue, et mandibules de même nature semblables à un bec de On distingue ensuite deux ou trois poches sur le trajet areil.

chies, au nombre de deux ou de quatre, sont pendantes té branchiale et assez semblables par leur forme comme lume à celles des poissons.

est blanc, légèrement jaunâtre ou bleuâtre. Il y a un que central et deux cœurs latéraux veineux à la base ies. Les artères conduisent le sang à la périphérie du s, ainsi que cela vient d'être dit, la circulation vein partie lacunaire. Il y a toutefois quelques gros troncs

ge des veines aux artères est établi au moyen d'un réire comme dans les animaux supérieurs.

les lacunes veineuses remplies de sang communiquent nes caves par deux larges troncs veineux.

s spongieux recouvrent de chaque côté les veines qui se s branchies ou au cœur branchial et font fonction de

lalopodes ont tous un foie volumineux, des glandes in pancréas et généralement une bourse qui sécrète du livre à côté de l'anus; cette matière colorante sort en l'entonnoir. La poche qui la fournit est dite bourse du

ce noir, substance surtout remarquable par son extrême que l'on fait la sépia et l'encre de Chine. En rejetant es Céphalopodes rendent l'eau entièrement trouble tout ix, et ils se dérobent par ce moyen à la vue de leurs

s sont séparés.

es ont un seul testicule, logé au fond du sac viscéral, et nal déférent qui porte des glandes sur son trajet.

, dans la femelle, est également unique; il occupe la se que le testicule chez le mâle; toutefois il est pourvu de actes disposés avec symétrie, et qui portent sur leur plande capsulogène. Ils s'ouvrent à une certaine distance sais à peu près à la même hauteur.

Dans une des glandes du canal déférent, il se forme une gaine membraneuse qui entoure les spermatozoïdes et donne les sacs a sperme connus aujourd'hui sous le nom de spermatophores; ils portaient autrefois celui de corps de Needham. Le mâle lance ces spermatophores, et, en faisant explosion dans le voisinage des œufs, ceux-ci émettent les spermatozoïdes qu'ils contiennent et la fécondation a lieu.

Dans quelques Céphalopodes, au nombre desquels sont les Argonautes, un des bras de la tête loge les spermatophores, et, à la matirité de ces réservoirs, il se détache tout entier pour porter la lique fécondante aux organes génitaux femelles; ce bras, connu depuis longtemps sous le nom de Hectocotyle, vit encore quelque temps après sa séparation. On le trouve appliqué sur les femelles, et ils été quelquefois décrit comme un entozoaire parasite de ces aimaux; c'est le Trichocephalus acetabularis de Delle Chiaje, et la genre Hectocotylus de Cuvier. M. Steenstrup a démontré tout récemment que cette disposition, au lieu d'être propre à deux ou trois genres de céphalopodes seulement, est au contraire générale dans cette classe. Chaque genre a un de ses bras hectocotylise d'une manière particulière, tantôt à droite, tantôt à gauche, quelquefois à la base, d'autres fois au sommet ou sur la longueur, M. Steenstrup pense même que le bras est déjà modifié chez k jeune animal au moment de l'éclosion (1).

Les Céphalopodes sont ovipares; leurs œufs sont habituellement grands, peu nombreux, réunis en grappe et quelquefois fixés es semble à l'aide d'une anse fournie par la capsule. Les œufs de Sèche sont blonds ou noirs et ressemblent à une grappe de raisin. On les connaît vulgairement sous le nom de raisins de mer. Ceux des Argenautes sont petits et graniformes.

Dans les animaux de cette classe, la vésicule vitelline rentei côté de la bouche, et le Céphalopode naissant a déjà sa forme définitive. C'est là un double caractère important à signaler.

Tous les Céphalopodes sont marins, et l'on en a observé des toutes les mers. Les uns vivent sur le littoral, les autres en pleme mer. Ils sont très voraces, et leurs bras enlacent leur proie comme autant de serpents. Les plus grands sont même dangereux pour

(1) Voy. pour le Nautilus pompilius, Van der Hoeven, Mém. Acad. sc. d'Ambredam, vol. III; 1845. — Pour l'Argonaute, H. Muller, Ann. des sc. net., 2º din. t. VI, p. 291, ainsi que Vogt et Verany, ibid., t. XVIII, p. 147, — et pur le Céphalopodes ordinaires, Steenstrup, Mém. Acad. roy. sc. du Danastivol. IV, 1836 ou Troschel's Archiv, 1846, p. 211.

amme parce qu'ils s'attachent aux jambes des nageurs, qui uisent bientôt en vains efforts pour s'en débarrasser.

apparition des Céphalopodes sur le globe date des premiers ps de la création animale, et tout en étant encore assez nom
ex aujourd'hui, ils sont peut-être loin d'avoir conservé l'impore qu'ils ont eue à diverses époques. C'est surtout sous la forme emmonites et de Bélemnites qu'ils ont joué un grand rôle penla période secondaire.

ackland a trouvé dans les fèces fossiles des Ichthyosaures, des les cornés, provenant des ventouses qui garnissaient les bras ertains Céphalopodes d'espèces actuellement éteintes. Ces Céopodes servaient de pâture à ces grands reptiles.

■ doit diviser la classe des Mollusques Céphalopodes en grands groupes ou ordres, d'après la présence ou l'absence rentouses à la surface de leurs bras, et d'après le nombre de branchies. On donne à ces deux ordres les noms de Dibranou Acétabulifères et de Tétrabranches ou inacétabulés.

#### Ordre des Dibranches

sont les Céphalopodés à bras pourvus de ventouses et à branau nombre de deux seulement; ils se divisent en familles rès la considération du nombre des bras, qui est de huit ou ax.

 première famille est celle des OCTOPODIDÉS. Elle comprend les Céphalopodes à huit bras. Ces bras sont toujours très et ils portent des ventouses sur toute leur étendue.

unre Eledone (Eledone). — Les bras n'ont qu'une rangée de Duses.

ELÉDONE MUSQUÉ (*Eledone moschata*) habite la Méditerranée. ote le connaissait fort bien. Il est très commun sur quelques. , et remarquable par son odeur musquée.

nre Poule (Octopus). —Le corps est nu et les bras sont coude deux rangées de ventouses. On trouve deux petites lamelles ses dans l'épaisseur de la peau du dos. Les nageoires mant.

TIPE VULGAIRE (Octopus vulgaris). — Le corps du Poulpe a la d'une bourse ouverte en dessous et en avant, arrondie par tie postérieure. Les bras sont terminés en pointe, et les deux cinquante ventouses qui recouvrent chacun d'eux, vont en di-

minuant et se rapprochant de la base au sommet. Ils sont six à aussi longs que le corps (fig. 98).

Ce Mollusque infeste les côtes de France surtout dans la Méterranée, et y détruit beaucoup de poissons et de Crustaces.



Fig. 98. - Anatomie du Poulpe (1).

On distingue encore d'autres genres. Celui des Trémocrores (Memoctopus) a les bras courts, surtout les deux supérieurs, et rés par une membrane découpée; ils sont à demi palmés.

Le Tremoctopus violaceus est de la Méditerranée; il a été décid.
M. Delle Chiaje. Les mâles de cette espèce ont un bras qui se démavec les spermatophores, comme dans les Argonautes; c'est let sième de droite.

Le genre Cirrotheutis, établi par M. Eschricht, n'est pas pe curieux. Il a tous les bras réunis presque jusqu'au bout per membrane.

(1) Cette figure est principalement destinée à montrer les organs de la lation: a, le cœur; b, l'aorte descendante; c, troncs veineux qui vou de cher dans les cœurs pulmonaires; e, vaisseau afférent des branchies; f, vaisseaux branchie-cardisques efférent ou veine branchiale; g, bulbe des vaisseaux branchio-cardisques

L'espèce unique est le C. Mulleri. Ce Céphalopode habite la e du Groenland.

Le genre Argonaute (Argonauta) a donné lieu aux hypothèses plus contradictoires. La femelle a deux bras membraheux qui vent à envelopper la coquille dans laquelle elle se loge mais s y être attachée.

L'espèce de la Méditerranée est l'Argonaura ordinaire (Argota argo).

Let animal remarquable a de tout temps attiré l'attention. ciennement, on croyait que, par des mere calmes, il pouvait rigner dans sa coquille à la surface de l'eau, et qu'il étendait ses ex bras membraneux en guise de voiles. On sait aujourd'hui que st là une pure fable; les bras membraneux servent à la femelle ar enlacer sa coquille et jamais ils ne font l'office de voiles. On a si pensé que les Argonautes vivaient dans une coquille d'emunt comme le font les Bernard-l'hermites ou Pagures, mais le atraire est aujourd'hui démontré, puisqu'on sait qu'ils réparent z-mêmes leur coquille par une sécrétion de leurs bras palmés and elle est endommagée. Mais ce qui a plus particulièrement attiré tention sur les Argonautes c'est que jusque dans ces dernières pées l'on n'en connaissait que les femelles; les mâles n'ont été serves que tout récomment. Ils diffèrent des individus de l'autre e en ce qu'ils sont beaucoup plus petits, ont les bras dépourvus membrane, et ne sont jamais logés dans une coquille : c'est leur isième bras de gauche qui s'hectocotylise. On l'avait pris d'abord ar un ver parasite, et ensuite pour le mâle lui-même; il garde ventouses et son appareil chromatophore après la séparation du ps, et continue à vivre encore quelque temps.

L'Argonaute ordinaire vit dans la Méditerranée; il n'est pas rare les côtes de l'Italie et de la Sicile; on ne le prend qu'accidentement sur celles de France.

Il y en a d'autres espèces de ce genre dans les régions chaudes. La famille des SÉPIADÉS est caractérisée par la présence de dix as dont huit d'égale longueur et assez courts, et deux autres ags ayant la forme de tentacules mais ne portant des ventouses à leur extrémité.

Senre Seiche (Sepia). — L'animal présente une nageoire sur les ncs dans toute la longueur du corps et une coquille dorsale inne de forme ovale, bombée, très épaisse, formée de matière calire et très friable.

La Seiche officinale (Sepia officinalis) est très répandue sur la

plupart des côtes de l'Europe (1). Elle atteint la longueur d'un pied.

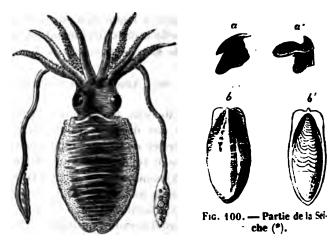

Fig. 99. - Seiche officinate.

et habite à peu de distance du rivage. On la trouve dans la Médierranée, dans l'Océan, dans la Manche et dans la mer du Nord depois la côte de Belgique jusqu'en Norwége. Elle a une peau lisse, marquée de taches grises et rousses qui la rendent comme markée. On rencontre fréquemment ses coquilles sur la plage. Il y en a lorjours à une petite distance de la côte, à Ostende par exemple d dans beaucoup d'autres lieux.

La coquille de la Seiche est connue sous le nom d'os sepia et se vend dans le commerce. Elle entre dans la composition de plus sieurs poudres dentifrices; on la place dans la cage des oisemes pour qu'ils y usent leur bec; on s'en sert aussi pour polir, surtont les tablettes d'ivoire destinées aux peintres en miniature.

L'os de la Seiche a été analysé par John, qui y a trouvé:

Carbonate et traces de phosphate de chaux (surface dure et pretie poreuse), 85 p. cent.; des traces de magnésie, 80; un per de gélatine.

Il y a des animaux du genre Seiche dans la plupart des mers.

Genre Loligorsis.—On a cru longtemps que ces Céphalopots
n'avaient que huit bras, mais de Férussac en a fait connaître

<sup>(\*)</sup> Fig. 400 : a. a' bec de la Seiche; h, coquille on os de Seiche, va en-house; b', le sie os de Seiche, va en-dessus.

<sup>(1)</sup> Zeekat et Inkspuger, en flamand.

premier un individu complet qui lui avait été envoyé par Verany; il présentait les deux bras tentaculiformes comme les es Sépiadés.

est le Loligopsis Veranii: il a dix bras: deux paires de longueur e, deux un peu plus longues et plus fortes, et enfin les deux bras aculaires plusieurs fois longs comme le corps et d'une gracilité ême. Ses deux nageoires sont terminales et en forme de cœur. : Céphalopode est de la Méditerranée.

enre Calmar (Loligo). — Le corps est allongé comme la pointe e flèche, cylindrique et terminé en arrière par deux nageoires gulaires; on trouve dans l'épaisseur de la peau du dos une tille cornée, longue et étroite comme une plume à écrire et qui pe toute la longueur du sac. Les ventouses des longs bras sont blables aux autres. Ces Mollusques vivent toujours loin des côtes; agent avec une extrême rapidité.

LEMAR COMMUN (Loligo vulgaris). — Il habite la Méditerranée, san, la Manche et la mer du Nord. Sa chair est bien plus estique celle de la Seiche. Ses œufs forment des grappes semles aux chatons de certains arbres.

nre Sépiole (Sepiola). — Corps très court, arrondi en arrière, les nageoires également arrondies, situées sur les flancs à une distance de l'extrémité postérieure du corps et de la tête. Sépiole de Rondelet (Sepiola Rondeletii) habite la Méditere; elle a un pouce au plus de longueur.

- ne autre espèce est de la Manche; on la prend aussi sur la de Belgique.
- s petits Céphalopodes vivent réunis par bandes; on les mange. genre Onychoteuthe (Onychoteuthis) a le corps allongé, mais entouses des bras longs y sont armées de crochets.
- genre Sépioteuthe (Sepiateuthis) a le corps assez court, ovale, s nageoires longues et latérales.
- ecoquille cloisonnée, interne, enroulée sur elle-même et cachée la partie postérieure du corps. On n'en a possédé des anix complets et entiers que depuis quelques années seulement; reste toutefois plus de doute sur leurs caractères essentiels; mimaux sont assez peu différents des Calmars.

spèce unique: la SPIRULE DE PERON (Sp. Peronii). Sa coquille rès abondante sur la côte occidentale d'Afrique, et porte commement le nom de cornet de postillon.

es Bélemnites (Belemnites). — Ce groupe est éteint. On n'en

connaît que les coquilles fossiles, et ordinairement il n'y a qu'el pointe qui soit conservée. On sait cependant que l'animal étai allongé comme un Calmar, et qu'il portait deux, nageoires latents arrondies. On a même reconnu sa bourse du noir qui était logse et très grande.

Les Bélemnites étaient autrefois nommées pierres de la juine. On trouve ces coquilles en abondance dans les terrains critais et jurassiques; le nombre de leurs espèces et celui de leurs intributeur par le leurs intributeur par le les idées les plus superstitieurs à leur proposence. On ne les a pas seulement considérées comme tombre de ciel, mais, anciennement, le nom de Jupiter était mélé à leur libroire parce qu'on les attribuait à ses foudres.

### Ordro des Tétrabranches.

Ces Céphalopodes ont aussi été dits inacétabulés, à cause de leurs bras nus, formés de lamelles charnues portant pluses filaments rétractiles semblables à des tentacules. Ces organes de leur surface lisse; ils sont terminés en pointe et sans auch organe d'adhésion. Au lieu de deux branchies, les Tétrabrandes en ont quatre.

La première famille est celle des NAUTILIDES ou Nautiles.

Les NAUTILES (g. Nautilus) ont les tentacules nombreux d'étractiles (1); leur entonnoir est fendu dans sa longueur, comi il l'est à l'état embryonnaire chez les Céphalopodes précèdentes deux cœurs latéraux manquent. Il n'y a pas de vésicule quoir. Les yeux sont portés sur un pédicule. L'animal est plate dans la dernière loge d'une coquille cloisonnée à siphon métre en d'opercule. Le mâle produit une coquille comme la femelle.

Le NAUTILE FLAMBÉ (Nautilus pompilius) est connu depuis les temps par sa belle et grande coquille que l'on trouve dans tous recabinets; mais l'animal, dont Rumphius avait fait mention, it été bien décrit que depuis une vingtaine d'années. Grice travaux de MM. Owen, Valenciennes, Vrolik et Van der Hoeses, connaît parfaitement aujourd'hui l'organisation de ce singuis mollusque. M. Van der Hoeven a décrit la transformation des détations tentaculifères de gauche en hectocotyle.

(1) On voit une vingtaine de paires à l'extérieur, et autour de la borbe d'observe en outre deux paires de prolongements digitiformes, qui portes des une doutaine de semblables tentacules.

Nautile habite l'archipel Indien près des îles Moluques. Il n'y te deux autres espèces du même genre dans la nature vivante. It trouve des Nautiles à l'état fossile jusque dans les couches blus anciennes. Certains d'entre eux ont la coquille droite et enroulée (Orthoceratites), ou enroulée au sommet seulement wites).

es AMMONITIDES forment une seconde famille qui se distingue le siphon, situé du côté externe de la coquille (le côté ventral rès la position de l'animal chez les Nautiles). Les cloisons y très irrégulières et diversement découpées à l'extérieur. Il n'y cane espèce actuelle de cette division; celles qu'on connaît toutes éteintes; leur nombre était considérable, et l'ancien e Ammonites est aujourd'hui partagé en beaucoup d'autres, and la coquille est droite, ce sont les Baculites; quand elle est bée ou légèrement enroulée, ce sont les Hamites; quelquefois est comme déroulée (Scaphites) ou enroulée à tours contigus, sites) ou obliquement enroulée et spirée (Turrilites), à coquille Bèrement enroulée et à tours légèrement involvés (Ammoproprement dites), ou enfin fortement involvés (Globites): on

ms tous les exemples précédents, les cloisons sont fortement upées et présentent à l'extérieur l'aspect des feuilles décomes du persil, ce qui les a fait dire persillées.

distingué encore d'autres genres.

sand la coquille est enroulée et que les cloisons sont simplet-lobées, ce sont des Cératites, et ce sont des Goniatites quand loisons sont en zigzag (1).

spais les couches anciennes jusqu'au muschelkalk, les AM-MTTDÉS sont à cloisons en zigzag; ils appartiennent donc aux latites; après apparaissent les Cératites ou les espèces à cloisons es et les Ammonites à cloisons persillées, ou les Hamites, monites ordinaires, Turrilites, etc.

# CLASSE DEUXIÈME.

## MOLLUSQUES CÉPHALIDIENS.

Ils ont la tête peu distincte, et n'ont que deux ou quatre tent cules; quelquefois même ils en manquent entièrement. Leur misation est bien différente à certains égards de celle des Céphan podes, et elle est toujours plus simple.

Ces animaux forment trois ordres différents: les Gastéropoda, la Hétéropodes et les Ptéropodes.

## Ordre des Gastéropodes.

Les Gastéropodes constituent dans le type des Mollusques groupe d'une grande importance, et quelques-uns d'entre acquièrent un volume assez considérable.

Ils se distinguent par une tête généralement séparée et pou une ou deux paires de tentacules qui s'envaginent et se déroule comme un doigt de gant; les tentacules supérieurs portent munément des yeux. La face inférieure du corps présente le souvent un disque charnu sur lequel ils rampent, ce qui leur au le nom qu'ils portent. Les uns ont le corps nu, les autres posète au contraire une coquille, et cette coquille est formée d'une pièce, sans cloison ni siphon et presque toujours enroulée; quefois il y a aussi un couvercle appelé opercule.

Généralement le corps n'est pas symétrique et l'anus s'our plus souvent, comme l'appareil respiratoire, sur la partie de

La bouche porte en bas une lame cornée appelée impropre langue, et quelques dents cornées implantées en haut et la ralement dans les parois du bulbe buccal. Le tube digestif est jours complet, l'estomac est distinct, et l'intestin forme des convolutions qui sont enveloppées par le foie. Il y a ordinaire des glandes salivaires et l'estomac est souvent armé de placalcaires qui servent à une dernière trituration. On trouve de quelques Gastéropodes des tubes cornés placés à côté de la bour qui remplissent les mêmes fonctions.

Dans beaucoup d'espèces, la respiration est pulmonaire

dans le plus grand nombre, elle a lieu à l'aide de branchies ont placées dans une cavité sur la nuque. Ces branchies, leur arrangement, présentent des différences telles que Cuvier divisé les animaux de cet ordre exclusivement d'après l'exade cet appareil. Sa classification n'a pu être considérée que ne provisoire.

us les Gastéropodes ont un appareil circulatoire, mais, comme it observer le premier M. de Quatrefages, les veines manquent circulation veineuse a lieu par des lacunes. Il existe un cœur ré d'un péricarde et composé d'une oreillette et d'un ventri-Les artères qui sortent du cœur distribuent le sang à la périe.

s sexes sont tantôt séparés, tantôt réunis, et l'on trouve la sition hermaphrodite chez ceux que l'on doit considérer ne les plus élevés en organisation; il est vrai que ces anii, à défaut de charpente solide, ne présentent les diverses itions d'une locomotion facile que dans l'eau. La disposihermaphrodite exige un accouplement, malgré la réunion exes sur le même sujet. Cet appareil est généralement très liqué; on en voit l'orifice à droite, sous les tentacules suurs. La fécondation a généralement lieu à l'aide de sperphores, comme M. Moquin-Tandon l'a fait connaître tout 
ument (4).

Gastéropodes sont ovipares et quelques-uns sont même vipares. A la sortie de l'œuf, ils affectent deux formes dissichez les uns, on voit une vésicule vitelline rentrer par la parallèlement à l'œsophage, comme chez les Céphalopodes, que chez les autres, le vitellus est de bonne heure entière-enveloppé, et la nuque parte des voiles membraneux couverts vibratiles qui servent à la première locomotion (velum).

st d'après la présence de cet organe que M. Edwards a dies mollusques en Opistobranches et Protérobranches. Mais les opodes et les Ptéropodes, dont les premières époques d'évon'étaient pas encore connues à l'époque où M. Edwards a cé cette division, ont montré (à l'exception toutefois des Pneurmes, et contre toute attente) des caractères embryonnaires lables à ceux des vrais Gastéropodes aquatiques. Les Pneumo-

Comptes rendus de l'Académie des sciences: 1885, 19 novembre, p. 857.—
e maturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France. Paris, 1885,
165.

dermes portent, au lieu d'un voile membraneux, et un petit nor d'autres, comme beaucoup d'Annélides, des cercles ciliés : autour du corps; ces cercles leur servent à la natation avant!' parition des nageoires.

Les Gastéropodes sont pour la plupart aquatiques, et c'est, po ainsi dire, par exception que nous en observons un certain nome qui sont terrestres.

Conformément à ce que nous voyons dans d'autres groupe, es serait dans l'ordre des Céphalopodes, le plus élevé de la classifiques étant toujours inférieures aux autres.; mais c'est problèment à cause de l'absence de charpente solide que la forma aérienne n'a pas été réalisée dans la première classe des Mollusque.

Les Gastéropodes sont généralement carnassiers et ils se dérissent même quelquefois entre eux. Il y en a aussi d'herbivors

On en trouve dans toutes les parties du monde, de terresires d'aquatiques, et il y en a sous toutes les latitudes, et presquitoutes les altitudes; les terrains les plus anciens recèlent des coquilles qui se rapportent aux Gastéropodes (1).

La division de cet ordre est difficile à cause de la richesse des genres; nous avons mis à profit, dans l'exposé qui va suivre, les cherches de nos devanciers, et particulièrement les ingénieux vaux de M. Troschel. Le professeur de Bonn a distribué les de téropodes en deux groupes parallèles, d'après le mode de repartion des sexes sur un ou sur deux individus, d'après la commation de la langue cornée, et d'après les yeux qui sont péticulo u non. C'est donc de la classification de M. Troschel que la se rapproche le plus.

Les Mollusques gastéropodes y seront divisés en deux sourcires, d'après les caractères fournis par l'embryon aussi bien par l'état adulte; ces deux sous-ordres sont ceux des Pulmande des Branchifères.

Le tableau suivant établit l'énumération des principales de l'ordre des Gastéropodes; nous donnerons ensuite qui détails sur la plupart d'entre elles, et nous signalerons espèces les plus intéressantes sous le double point de vue signaleron taire et médical.

(1) Le docteur Grateloup vient d'annoncer la publication d'un ouvret qui tera spécialement de ce sujet, sous le titre d'Essai sur la nouvriture d'in solontiques et zoologiques des Mollusques terrestres et fluviatiles. Lui et il. Lu

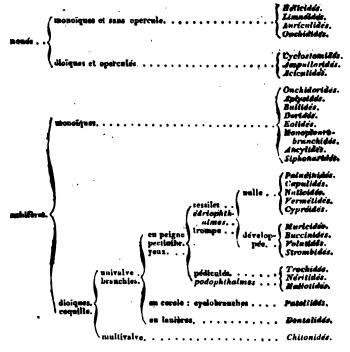

Som-ordre des Gastéropodes pulmonés.

embryons portent un sac vitellin qui rentre par la nuque; a point chez eux de voile membraneux, cilié. A l'état adulte, les animaux de ce groupe sont pourvus d'un sur pulmonaire ur permet de respirer dans l'air libre; leurs œufs sont grands semblent souvent par leur coque calcaire à des œufs d'oiseaux. tête de ces Mollusques est distincte et porte une ou deux s de tentacules, dont les supérieurs sont oculaires; les uns ont rps entièrement nu comme les Limaces, les autres ont une ille dans laquelle ils peuvent s'abriter, et, entre ces deux es, on trouve tous les degrés intermédiaires.

sont terrestres ou aquatiques, mais dans ce dernier cas ils ent venir respirer à la surface de l'eau comme les Phoques et Juphins, parmi les Mammifères.

n en trouve dans toutes les parties du monde. Les uns ont les s réunis, comme les Limaces; les autres ont les sexes séparés the les Cyclostomes; ces derniers se distinguent en outre par tésence d'un opercule. Ils sont ainsi divisés en aeux grands groupes dont le premier et termine par des animaux qui font la transition aux Gastéropots aquatiques et qui ont, comme certains pseudo-Salamandres, despotmons et des branchies. Ce sont alors de véritables amphibies it.

A. Pulmonés monoiques.— Les HÉLICIDES, par lesquels on commence habituellement cette première série, ont deux paires et tentacules arrondis, les inférieurs petits, les supérieurs assez grant et portant des yeux à leur extrémité; l'orifice de leur bouche est seul qui s'ouvre sur la ligne médiane, les appareils sexuel, digestits sécréteur se terminant du côté droit. Depuis les Limaces jusqu'an Hélices et aux Bulimes, on voit la coquille, d'abord interne, a développer de genre en genre et à la fin envelopper entièrement l'animal. Cette famille est extraordinairement riche en espèces, elle en contient quelques-unes qui sont très grandes et dont les œufs ont presque la grosseur et la forme d'œufs d'oiseaux. Les principaux genres sont: Limace, Arion, Vaginule, Cryptelle, Permacelle, Testacelle, Vitrine, Succinée, Hélice, Bulime, Achatine, Paps, Clausilie, Strophostome, etc.

Le genre Arion forme une subdivision des Limaces, qui comprend une espèce très remarquable et très répandue: la Lima Rouge (Arion empiricorum) (fig. 101). Celle-ci est commune des



Fig. 101. - Limace rouge,

les bois et se fait remarquer par sa taille ainsi que par sa coule ordinairement rouge ou brune. Elle est répandue dans toute l'Errope, depuis la Norwége jusqu'en Espagne. Jadis on recommande le sirop de limace pour la phthisie.

Genre LIMACE. — Il y a plusieurs espèces de ce genre, dont unit très grande et noire, habite les jardins (*Limax cinereo niger*); unit autre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les caves et les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre les lieux humides (*Limax variegatus*), et entre

(1) Voyez, pour l'appareil sexuel, Ad. Schmidt, der Geschlechtsspparei & Stylommatophoren, in taxonomischer Hinsicht. Berlin, 1853. — Le decteu Cal Semper vient de publier des recherches sur l'anatomie et la physiologie des Pamonés (Zeits. F. Wiss. Zoologie, 1856, vol. VIII).

petite, de couleur grise, qui pullule souvent dans l'arrièrea et cause de grands ravages dans les champs et les jardins ax rufus).

s Limaces pondent des œufs transparents comme de petites sen cristal; elles les déposent en automne le long des murs, a pied des arbres, dans les endroits qui sont le mieux exposés oleil. Le développement de l'embryon marche tout l'hiver, id la gelée ne vient pas l'arrêter, et c'est ainsi qu'après un r doux, on voit de bonne heure une masse de ces animaux. Limaces ne se montrent que beaucoup plus tard quand l'hiver i rigoureux. Le froid ne tue pas ces œufs; ils reprennent leur ution chaque fois que la température s'élève au-dessus de . L'activité organique augmente alors avec les degrés de temture. Pour détruire les Limaçons, le meilleur moyen est de cherleurs œufs.

petite coquille de ces Mollusques a passé autrefois pour avoir propriétés particulières; il en est déjà question dans les oues d'Hippocrate.

attribue à la mucosité de ces animaux les mêmes propriétés celle des Escargots. Cette substance a été analysée par Branot.

a faisant bouillir des limaces dans de l'eau pure, et faisant enévaporer la liqueur mucilagineuse qu'on en obtient, on a un ait qui, traité lui-même par l'eau froide à petites doses, mais ieurs fois de suite, laisse un résidu composé en partie de mucus, n partie d'une autre substance que Braconnot a nommée lima-. Afin de séparer cette dernière, on chauffe le résidu avec de u et l'on jette la liqueur encore bouillante sur un filtre; il en avec lenteur une liqueur transparente qui se trouble dès qu'elle efroidit et laisse déposer une matière blanche opaque qui est imacine; c'est un principe azoté.

e genre HÉLICE (Helix, L.) dont on a fait quelquefois, à cause de prande quantité de ses espèces bien plutôt que pour tenir compte la valeur de leurs caractères distinctifs, la famille des Hélicidés, prend des Mollusques qu'on pourrait appeler des Limaces à colle; cette coquille est souvent globuleuse, tournée en volute, opercule, mais susceptible, à l'approche de l'hiver, de se fermer lide d'une pellicule calcaire qui préserve l'animal jusqu'au rede la belle saison. Cette espèce d'obturateur ne tient pas au

<sup>)</sup> Annales de chim, et de phys., 2° série, t. XVI, p. 319.

Mollusque comme l'operonie vérimble; en le nomme éntime L'Hélice passe l'hiver engourdie dans sa coquille; elle s'y n aussi pendant que la saison est chaude et sèche.

Dans heaucoup de lieux, certaines espèces d'Esemplé set cherchées préférablement aux autres; leux chair est apprent le st vrai, et de digestion difficile; mais lorsque ces salant été bien cuits et apprétés d'une manière companière, ils band un mêts agréable et qui constitue un véritable régul. Le la apersa, vermiculata et rhodestous en pissus, et même l'A, qu'il sont ceux que l'on mange habituellement dans ses diputel méridionaux; l'Helix pomatie manque à bannous de lecule Midi ou y est rare. Dans le Nord, c'est ce dernier qui est le recherché; ailleurs on emploie encore d'autres emploss.

On estime surtout les Escargots au premier printemps, slored sont à jeun et que les premières pluies les ont fait sortir à la réduits. A d'autres époques, on est quelquestits abilité d'ainsi que leur intestin se soit débarrassé des substances impéries ques plantes leur donnent, dit-on, un meilleur gant qui l'autres qui peuvent les rendre malfaisants.

Les anciena Romains aimaient beaucoup les lintagets les port de Varron parle d'un certain Fulvius Herpiana qui sviit le une escargotière (cachlesrium). Addisson a déceté une compil que des capucins avaient établie à Fribourg.

Les Gastéropodes de ce genre ont aussi un emploi médical of quelquefois prescrit comme diurétique la poudre faite de leur quilles (Desbois de Rochefort) et le bouillen fait avec leur du toujours eu une grande réputation. On a pensé que la bre suinte de leur manteau était un bon adouciesant, et l'on a sui prescrit l'usage de ces Mollusques dans les cas de brond invétérées et dans la phthisie pulmonaire.

Dans ces derniers temps, les pharmaciens ont fait entrer l'ul d'escargots dans plusieurs préparations. On vend aux de la de la gelée, une pâte et des pastilles d'escargets.

Quelques chimistes ont étudié la composition du musus des cargots et ils y ont reconnu un principe particulier qui a mpon d'hélicine et qui renferme du soufre. M. De la Marse l'aditionme pouvant servir à combattre la phthisie. Il cet sem des identique avec la linacine de Braconot.

En différents lieux, on se sert de certaines espèces d'alle pour la nourriture des canards. Aux environs de Montpellie, emploie surtout pour cet usage les Helix variabilis, limes de la lime de la li

ctome ou pisse. Certains poissons, et en particulier les jeunes, amons, ne sont pas moins friands de la chair des Hélices; lorse l'on hâche des Escargots et qu'on leur en donne les fragments, se jettent rapidement dessus.

Ce genre est extrêmement répandu et fort nombreux; aussi alété subdivisé en un grand nombre de coupes secondaires par les nchyliologistes modernes. Plusieurs de ces espèces sont assez mes, et il en est d'autres, au contraire, dont les dimensions at presque microscopiques. Il y a des Hélices sur tous les points globe; beaucoup sont remarquables par l'élégance de leurs nues ou par la vivacité de leurs couleurs.

L'espèce principale de ce groupe, c'est l'Hélice vigneronne,



Fig. 102. - Hélice vigneronne.

elix pomatia) escargot, limaçon ou colimaçon des vignes.

Cette espèce se trouve dans les régions un peu boisées de toute partie centrale de l'Europe, et dans le nord de l'Afrique, princilement dans la province de Constantine. En Europe, elle ne itend pas au nord au delà du Danemark. On la mange presque trout en hiver. En été, ces animaux sont trop visqueux. La chair est difficile à digérer. On en a recommandé l'emploi dans les iladies du poumon et du larynx. Anciennement on employait isi l'épiphragme ou couvercle et la coquille elle-même était iseillée comme absorbant et diurétique.

\*HÉLICE CHAGRINÉE (Helix aspersa) est plus commune dans les lins. Elle est un peu plus petite que la précédente et se distingue sa couleur gris brunâtre irrégulièrement zonée et un peu sée. On la mange comme la précédente.

outefois, l'espèce la plus commune dans les jardins, est l'Hé: NÉMORALE (Helix nemoralis, y compris l'H. hortensis). Elle se ingue par une taille inférieure à celle des deux précédentes

espèces et par ses bandes si variées de couleur et de nombre recouvrent la coquille. On en trouve un nombre infini de vaille

Les plus grandes espèces de cette famille appartieussit genres Bulime et Agathine; on les trouve dans les pays chick-

Une grande Agathine (Achatina bicarinata) est recueille i l'All Prince par les Anglais, et envoyée en Europe comme remède et la phthisie pulmonaire.

Les LIMNEADES n'ont qu'une paire de tentacules, souvent si et triangulaires ou longs et effilés, et leurs yeux sont situés à base; ils ont une coquille tournée en spirale, dans laquelle ils vent se retirer entièrement. Cette famille comprend les si Limnea, Amphipeplea, Physa et Planorbis, qui ont chacun plui espèces, vivant dans l'eau douce, et communes dans toute l'Ess

Ce sont ces Mollusques fluviatiles qui nourrissent et abritai nombreuses Cercaires qui peuplent l'eau douce avant de des des Distomes. C'est aussi sur eux que vit la seule annélide pur le Chétogaster.

Les AURICULIDES n'ont qu'une seule paire de tentacies ils portent tous une coquille assez épaisse, de forme orde et mant plusieurs tours de spire; ils proviennent généralement pays chauds, vivent à tetre dans les lieux humides et acquir quelquefois une assez forte taille. Cette famille compressi genres Auricule, Carychie, Scarabé et Conovule.

Le Carychium mininum est une petite espèce, grosse comme tête d'épingle, qui est répandue dans toute l'Europe. On la test surtout sur le bois flottant pourri.

Les ONCHIDIDES ou le g. ONCHIDIE (Onchidium) n'ont que paire de tentacules, et ces tentacules sont oculifères. Leur cest complétement nu; l'anus et l'orifice pulmonaire s'ouvers arrière; l'orifice mâle est éloigné de l'orifice femelle avec le communique seulement par une gouttière; outre le sac paire, ces Mollusques ont sur le dos des filaments ramifés, semblent pouvoir leur servir de branchies.

On les trouve dans l'eau, et sur le bord de la mer; surter les pays chauds : Bengale, Ile de France, mer Rouge, etc.

On en cite une espèce sur les côtes occidentales de la Francia.

Les Onchidies semblent faire la transition aux Onchidens, d'Actéons et aux Aplysies.

- B. Pulmonés dioiques. Par les Ampullaires, il se fait ===
- (1) Audouin et Milne Edwards, Rocherches pour servir à l'histoire maintail littoral de la France, t. I. Paris, 1832.

n des Pulmonés ordinaires aux Gastéropodes branchifères, qu'elles ont, à la fois, des poumons et des branchies. Ces Molmes possèdent tous une coquille operculée.

es AMPULLARIDES possèdent, comme les Pulmonés en général, tre tentacules allongés et arrondis, dont les postérieurs surtout t très développés et portent les yeux à leur base sur une courte inence. Ils ont une cavité branchiale sur la nuque dans laquelle t logées des branchies en peigne, et au-dessus de laquelle se tre une cavité pulmonaire, séparée à l'aide d'une valvule. Ce ble appareil s'ouvre au dehors par un canal membraneux i l'animal prolonge hors de la coquille. Cette coquille est fort de, turbinée, à bouche de forme ovale et à bords lisses. Ils hant les pays chauds, vivent dans les fleuves et restent quelque des mois entiers à see. On en a envoyé dans des caisses à de metes distances et qui sont arrivés en vie.

ienres Ampullaria et Lanistes.

es CYCLOSTOMIDES n'ont que deux tentacules, avec les yeux à pase; contrairement à l'opinion reçue, ils portent un sac pulnaire et point de branchies.

n les trouve principalement dans les pays chauds, mais quels espèces s'étendent assez loin vers le nord. enres Cyclostoma, Helicina, etc.

# Sous-ordre des Gastéropodes Branchifères.

e second sous-ordre des Gastéropodes se distingue par l'emon qui, à la sortie de l'œuf, porte sur la nuque un voile memneux cilié (velum), et dont la partie postérieure du corps est jours logée dans une coquille pendant l'âge embryonnaire. A lat adulte tous respirent par des branchies ou par la surface de leau. Ils vivent dans l'eau.

è sont, comme les précédents, des Gastéropodes proprement; ils ont comme eux, sous le ventré, un disque charnu au Jen duquel ils rampent et qui leur sert d'unique organe de motion.

es Gastéropodes branchifères sont divisés comme les Pulmoen deux grandes catégories: la première comprend les Molues nus que Cuvier avait désignés sous les noms de Nudibranches, robranches, Scutibranches et Tectibranches, et qui sont tous herbrodites; la seconde ne comprend que des Branchifères à séparés; ce sont les Pectinibranches, les Cyclobranches, etc., uvier. Ceux-ci ont tous une coquille pour s'abriter. Les Hermaphrodites ou monoïques sont subdivisés ensuite d'après la considération de leur coquille, qui est formée d'une ou de plusieurs pièces, et d'après leurs branchies, qui sont en lanières, qui cercle, ou en peigne sur la nuque; ces derniers étant de beaucoup les plus nombreux, sont répartis en familles, d'après les yeux qui sont pédiculés ou non (Podophtalmés ou Édriophtalmés), et d'après la présence ou l'absence d'une trompe.

A. Branchifères monaïques. — Les Gastéropodes branchifères qui sont hermaphrodites, et par conséquent monoïques, forment phrsieurs familles.

APLYSIDÉS. — Leur pied est excessivement grand, large et onlaire, souvent un peu relevé sur le côté; on leur trouve comme nément une branchie à droite et elle est recouverte d'un lobe de manteau, soutenu par une coquille interne transparente et fraçia. La tête est fort distincte et porte ordinairement quatre grands tertacules. Ils sont hermaphrodites et les orifices de leurs appareis sexuels sont séparés l'un de l'autre.

Cette famille comprend des Mollusques marins côtiers; quelques espèces atteignent une forte taille et sont connues sous des norm divers sur le bord de la Méditerranée; elles répandent une oder nauséabonde et sont souvent considérées comme vénéneuse. Leurs deux premiers genres sont remarquables parce qu'ils vives hors de l'eau, et que leur appareil respiratoire se rapproche plus des poumons que des branchies, tandis que leur mode de déreloppement et leur organisation les éloignent des Pulmonés; per les Gastéroptérons, ils se rapprochent d'un autre côté des Cèphelidiens ptéropodes.

Les genres principaux sont : Onchidore, Élysie, Aplysie, Dibbelle, Lophocerque, Lobiger, Gastéroptéron, Bulle et Bullée.

L'APLYSIE DÉPILANTE (Aplysia depilans), appelée aussi Lier marin ou Bœuf de mer, est une grande espèce qui vit sur le bor de la Méditerranée, et qui atteint près d'un demi-pied de longuer, elle répand une odeur nauséabonde qui l'a fait considérer de tout temps comme un animal vénéneux. Elle porte une petite coquille demi-transparente dans l'épaisseur du manteau et qui recouvre branchies. D'après Pline, non-seulement la chair du Lièvre marinou l'eau dans laquelle on le fait infuser, seraient vénéneuses, mis, qui plus est, sa vue seule pourrait empoisonner. Une femme qui aurait voulu cacher sa grossesse, serait prise de nausées et de vemissements à l'aspect d'une Aplysie femelle (1); elle ne tark

(1) On sait maintenant que les Aplysies sont hermaphrodites.

pas à avorter, si elle ne porte un Lièvre marin mâle desou salé dans sa manche. Ces contes ne sont plus admis même peuple, dans nos contrées du moins, et quelques personnes ent des Aplysies cuites sans en éprouver d'inconvénients.

vers médecins assurent néanmoins que l'empoisennement par dollusques produit les symptômes suivants : la peau devient , le corps s'enfle, et l'urine, supprimée d'abord, sort ensuite pre, bleue ou sanguinolente; la mort même pourrait s'ene au milieu des coliques et des vomissements.

ut cela paratt imaginaire. Linné a appelé cette espèce depi-; il croyait que la liqueur qu'elle lance fait tomber le poil des sa du corps qu'elle touche.

pendant il serait à désirer que l'étude de ce Mollusque fût ise par un médecin instruit, ce qui serait facile sur les bords à Méditerranée.

Aplysie des anciens est-elle bien l'animal que nous appelons sed'hui du même nom? C'est une question qui mériterait aussi a examinée.

» genre Bulle (Bulle) comprend la Bulla lignaria, dont l'estoest soutenu par une pièce calcaire que J. Gioeni, naturaliste en (1) a décrite comme un genre distinct de Mollusques.

- a DORIDES ont toujours le corps nu et sans coquilles, la tête ralement garnie de quatre tentacules; point de lobes membrasur la nuque; des branchies sur le côté ou au milieu du a, ou des appendices cutanés qui les remplacent; il peut même ir absence complète de tout organe spécial de respiration. Le digestif est communément ramifié, et c'est chez eux que le somène du phlébentérisme est le plus évident. Ils sont hermadites, et ils déposent leurs œufs en petits paquets eu en la-sur des plantes marines ou des polypiers.
- Mollusques sont de petite taille et tous habitent le littoral; na voit plusieurs sur les côtes de France et sur celles de Bell'Ils sont répartis en genres d'après la perfection et la situal'appareil branchial; les Euplocames font la transition des nies aux Doris, et les Polycères de ceux-ci aux Eolides.

res: Phyllidie, Diphyllidie, Tethys, Tritonie, Euplocamus, Doris, Polycera, Glaucus, Eolide, Janus, Tergipes, Calliopée, vrina, Proctonotus, Scillea et Diplocera.

Branchiferes dioiques. — Nous pouvons subdiviser les bran-Description d'une nouvelle famille st d'un nouveau genre de Testacés, in-8, , 1782. chifères dioïques, d'après la présence ou l'absence de trompe d'après les yeux qui sont pédiculés ou sessiles.

 La première section comprend ceux qui n'ont pas de tron et dont les yeux sont sessiles : ce sont les Édriophtalmes sons tron Nous en mentionnons iei sept familles :

Les PALUDINIDÉS ont deux tentacules très longs et les pe sont placés à leur base. Le canal du sac branchial est très cou La coquille est souvent fort mince. La bouche de la coquille régulière et se ferme par un opercule corné ou calcaire.

Cette famille comprend des genres fluviatiles et marias; sont ceux des Paludina, Valvata, Melania, Littorina et Rissa.

Le genre PALUDINE (Paludina) réunit plusieurs espèces qu'a répandues sur toute l'Europe dans les eaux stagnantes et les ca fluviatiles.

L'espèce la plus remarquable par sa taille et par son mode reproduction est la PALUDINE VIVIPARE (Paludina vivipara). Elle poune coquille turbinée, de couleur foncée, grande comme une à peu près et dont l'orifice est bouché par un opercule. Com l'indique son nom spécifique, ce Moltusque est vivipare et le pendant longtemps les jeunes Paludines, déjà couvertes d'une quille, dans une poche particulière de son manteau (1).

La Paludina impura est plus abondante partout; elle se distinu par sa forme, par sa taille moins grande, et se trouve dans les en les plus sales. Ces Paludines servent comme les Limnés et les la norbes de patrons et de véhicules aux nombreuses Cercaires que doivent devenir plus tard des Distomes.

Famille des VERMÉTIDÉS. — L'animal des Vermets ou Verm
tidés a une forme allongée et ressemble à une Annélide; la tiest petite et possède deux paires de tentacules; les supérieurs patent des yeux. Le manteau se prolonge sur la nuque pour form
une poche branchiale dans laquelle on voit des branchies paniformes. La langue cornée qui tapisse la bouche est très large
se récouvre de sept rangées de dents. Le pied est arrondi et pai
il porte un opercule corné. La coquille est très longue, tourné
irrégulièrement en spirale. Elle est régulière dans le jeune le conserve chez quelques genres une partie de sa régularité.

Cette famille comprend les genres Siliquaire, Magile et l'ans Les CYPRÉADÉS ont une trompe courte, deux longs tentagne portant les yeux sur leur trajet, point de lamelle linguale, mai

<sup>(1)</sup> Un mémoire intéressant a été publié sur ce Mollusque par logi Zeits f. Wiss. Zoologie; 4850, II, 125.

rangées de dents à la place, le pied ordinairement très large, nanteau formant souvent une expansion qui recouvre une de partie de la coquille. La coquille est épaisse, dure et le plus ent couverte par une sorte d'émail fourni par le pied; quelois il y a un opercule. Ce sont tous des Mollusques à coquilles antes que les amateurs de coquillages recherchent particulièment.

même considérés comme vénéneux.

s appartiennent surtout aux mers du Sud.

es genres Ovula, Oliva et Cypræa (1) appartiennent à cette ille.

ss CAPULIDÉS forment une autre famille; par leur forme ils se rochent un peu des Patelles, dont ils s'éloignent toutefois par seurs caractères importants. Ils sont pectinibranches et ils ont langue cornée à sept rangées de lamelles. La coquille a la forme l'bonnet phrygien et, avec son large disque charnu, l'animal ache solidement aux rochers. On trouve quelquefois une plaque aire au pied; mais elle n'a rien de commun avec un opercule.

enres: Calyptræa et Capulus.

ans les NATICIDES les tentacules sont tantôt assez courts, ôt assez longs et larges, et portent les yeux sur le bord externe ar base. Le pied est extraordinairement développé, et le mana s'étend tout autour de la coquille au point de l'envelopper. Cavité branchiale communique à l'extérieur à l'aide d'un court al formé par le manteau. Les mâchoires latérales sont combes de plusieurs pièces jointes comme une mosaïque et placées alièrement à côté de la langue cornée. La coquille est souvent solide et porte une bouche grande et large.

sont tous marins.

cores: Natica et Sigaretus.

Natica ont longtemps été placés à côté des Néritines, à cause coquille qui est enroulée de la même manière, mais l'animal liftère notablement.

conidés, mais ils en diffèrent toutefois par quelques traits de leur

Si l'on accorde une prédominance aux caractères fournis par la Lame linles Ovules et les Olives n'appartiennent pas à la même famille que les Cyd'après M. Troschel, et ces dernières sont plutôt voisines des Ascillaires Buccins. organisation. La trompe est armée de deux rangées de crocomme chez les *Pleurotomidés*, et non de lamelles jointes ensectes crochets s'enfoncent assez profondément dans la plaie font et souvent cette morsure n'est pas sans danger (1). Lest grand mais étroit, tantôt portant un opercule, tantôt n'est pas. Les yeux sont situés vers le milieu de la hauteur de cules. La coquille est toujours épaisse, luisante et divergence colorée.

On les trouve surtout dans les mers du Sud, et certaines epiens sont encore très recherchées des amateurs de coquilles.

Les PLEUROTOMIDES. — Le pied est assez large, les tentrels sont courts et portent les yeux à leur base; le pénis est volument, mais ce qui les distingue surtout de ceux avec lesquels ils att plus d'affinités, ce sont les deux rangées de dents, longues, aprète recourbées au sommet, dont la trompe est armée. Sous emport surtout, les Pleurotomidés sont très voisins des Conidés. Les coquille est très allongée et semblable à celle des Fuseux. Le bord externe y présente à sa base une forte échancue la laquelle se loge une partie du manteau.

Cette famille a des représentants dans la mer du Nord, maisée surtout dans les mers du Sud qu'elle acquiert tout son décher pement, et que l'on trouve ses plus grandes espèces.

Genres: Pleurotoma, Clavatula et Mongelia.

2. La seconde section des Branchifères diolques comprent la Édriophtalmes à trompe. Ils ont une lame linguale étroite. Le verte au plus de trois rangées de lamelles dont celle du milier large, et des machoires cornées latérales et petites.

Nous énumérons quatre familles dans cette section :

Les MURICIDÉS ont une trompe fort longue, les yeur ralement placés sur le trajet des tentacules, le pied placé le cou. Leur lame linguale est étroite et compte au plus les rangées de lamelles; la médiane étant très large. La coquité assez épaisse et porte en avant un canal plus ou moins alors lis ont un opercule. Tous sont marins et se nourrissent de chât.

(4) M. Loven a supposé que ces dents, que l'animal semble pouvoir les dans quelques cas comme une sièche, sont venimeuses. Ce qui construe se supposition, c'est que le capitaine Belcher a été piqué par un Côce (Cu aulicus) au moment où il le retirait de l'eau, et que la pique a proble gonsement très douloureux (Capt. sir Ed. Beecher, Narration of the veges H. M. S. Samarang).

res: Pasas, Fusicolario, Turbinella, Pyrula, Triton, Ranella rex.

Nurex brandaris est très commun dans la Méditerranée. On le sur presque tout le littoral de cette mer.

a pensé que cette espèce et une autre appartenant à la même e étaient les animaux dont on tirait autrefois la pourpre; il reste encore quelque doute à cet égard, et les coquilles de irpre qui sont figurés sur les anciennes médailles, quoique tenant bien à la famille des Muricidés, ne sont certainement es Murex brondaris. La liqueur des Pourpres n'est pas con-, comme le croyait Swammerdam, dans une poche particule l'animal, en connexion avec ses organes génitaux.

BUCCINICIDES ont le pied très large, une longue trompe le les précédents, mais leur siphon est beaucoup moins é. Leur coquille est turbinée, large au milieu, et au lieu d'un anal, elle montre une échancrure pour loger le court siphon. It pourvus généralement, sinon toujours, d'un opercule. Tous marins et habitent surtout les mers intertropicales. Il n'y a e espèce qui s'étende au nord, le Buccinum undatum.

res: Cancellaria, Purpura, Terebra, Eburna, Buccinum, Cassis, m et Harpa.

VOLUTIDES ont le pied très large; un long siphon charnu; e petite; les tentacules courts et souvent aplatis. Il n'y a pas reule. Leur trompe est longue et la glande de la pourpre te un liquide très acre que l'on croit même vénéneux. La ille est souvent de forme ovale, sans canal pour le siphon, et rd interne de la bouche y est presque toujours garni de plis. appartiennent surtout à l'océan Indien et quelques-uns d'entre leviennent assez grands.

nres: Voluta, Mitra, Marginella, etc.

s STROMBIDES ont une trompe très grosse, annelée et pous'étendre très loin. Leurs tentacules sont courts, et leurs yeux portés sur des tiges fortement développées, à côté desquelles vit un prolongement qui sécrète l'opercule. La coquille est le, et le bord externe de la bouche est prolongé sous forme

pres Rostellaria, Pterocera, Strombus, etc.

La troisième section des branchifères dioiques comprend les

Mollusques appartiennent surtout à la mer des Indes, et une très commune, remarquable par sa belle couleur rosée à rieur, sert souvent d'ornement.

Pectinibranches qui ont les yeux portés sur un pédicule, ou Podophtalmes; ces Mollusques sont remarquables en même ter par les nombreuses petites lamelles semblables à des fanons composent les parties latérales de leur lame linguale.

Les branchies de ces Gastéropodes sont, non en peigne, maist tantes dans le sac branchial et, comme le dit avec raison M. Tr chel, plutôt en forme de plumes.

Nous énumérerons trois familles dans cette section, ce sont: Les TROCHIDES. — L'animal a la tête proboscidiforme; pied court plus ou moins obtus; des cirrhes tentaculaires sur le parties latérales du corps. Il porte généralement les yeux sur le pédicule; la trompe est courte; la langue couverte de plusient rangées de lamelles. La coquille est grande, épaisse et pourme d'un opercule corné ou calcaire souvent très grand et montrant des spires.

Ce sont tous des Mollusques marins parfaitement abrités dans les coquille, et qui sont surtout nombreux et d'assez grande taille dans les mers des pays chauds.

Cette famille comprend les genres : Trochus, Rotella, Mondain Delphinula, Turbo et Phasianella.

Les NÉRITIDES ont le corps gros, le pied très large, le tillon peu considérable, les yeux portés sur des appendices il, base des tentacules qui sont très longs et grêles. Leur langue de couverte de plus de sept rangées de lamelles. Leur coquille fort épaisse, à bouche grande et avec le bord souvent étends, qui lui donne la forme semi-lunaire. Ils sont operculés.

Ils n'atteignent jamais une grande taille.

Les genres ont été appelés Nerita, Neritina, Clithon, Velen Pileolus et Navicella.

On trouve une Néritine sur les pierres, dans les éaux course de presque toute l'Europe : Neritina fluviatilis (1).

HALIOTIDÉS.—Leur cavité branchiale renferme deux branchiale pectinées et qui sont toujours placées sur le dos; la tête porte des, longs tentacules à la base, et en dehors desquels on voit généralment les yeux. Le pied charnu est très large; le cœur est situé se le rectum comme chez les Acéphales. La coquille est grande de la forme d'un bouclier montrant un ou plusieurs orifices, ou lieu une échancrure pour livrer passage à l'eau. La lame linguale de

<sup>(1)</sup> M. Ed. Claparède (de Genève) vient de publier un travail intéresset s'anstomie et le développement de ce mollusque (Muller's Archiv, 1857).

Les Dentales vivent dans le sable au fond de la mer, la the sabas; on en trouve dans toutes les mers et elles se montest diffidans les terrains de transition.

Cette famille ne comprend que le genre Dentalium. Mais il éviter de confondre avec elle certains animaux dont les copies ont une forme assez semblable et dont l'animal est cependant in différent. Ce sont les Ditrupidés (g. Ditrupa) qui prement parmi les Annélides et dans le même ordre que les Serpules.

6. La sixième division des Branchifères ou les CHITONDES distingue de toutes les autres par la présence d'une coquile division. Ils constituent un groupe très remarquable qui joil l'ensemble du Mollusque quelques caractères du type des Ven.

Les lamelles cornées de la langue indiquent clairement qui sont des Mollusques et ces Mollusques ont pour pied un dispersant comme tous les vrais Gastéropodes; toutefois ils portent l'épaisseur de la peau de leur dos une coquille multivalve qui de donne une apparence annelée. Cette coquille est toujour forme de huit pièces qui se recouvrent partiellement. Des branchies, forme de feuillets, sont situées sur le côté du corps, à droit égauche. L'anus est percé en arrière sur la ligne médiane; les oques sexuels sont symétriques et leurs orifices s'ouvrent bilatéralement. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane. Le cœur est allongé et occupe sur le dos la ligne médiane le mon d'Oscabrions, sont tous marins et habitent surtout les intertropicales; nous n'en avons que quelques-unes sur nos côtes le les comments et habitent surtout les intertropicales; nous n'en avons que quelques-unes sur nos côtes le les comments et le les les comments et habitent surtout les intertropicales; nous n'en avons que quelques-unes sur nos côtes le les comments et les les comments et les les comments et les les comments et les comments et les les com

De Blainville les séparait des Mollusques; mais leur lans le guale et quelques autres caractères indiquent que ce sont le des Gastéropodes.

Leurs genres principaux sont ceux des Chiton et Chitonelle.
Ce groupe a fait son apparition dans les mers dévoniennes, il paru dans les mers tertiaires, et a pris son principal dévolutionent dans les mers actuelles. Ses espèces sont pour la très difficiles à distinguer d'une manière précise; elles on lieu à plusieurs publications importantes.

(1) Les jeunes Chilons portent un cercle ciliaire, et il y a plasieur ces cils chez les embryons des Dentales (voir pour le développement de tons, un mémoire de Loven qui a été traduit par Troschel dans ses inites 1856, p. 206, et pour l'anatomie, indépendamment de Poli et de Rochiff, Beit. z. anat., v. Chilon piceus, dans les Zeit. f. Wiss. Zed.; il. 1X.

#### Ordre des Météropodes.

es Mollusques hétéropodes forment un petit groupe très naturel se distingue de celui des Gastéropodes par la forme allongée corps, par la disposition des viscères qui sont réunis en un léus, et surtout par le pied qui consiste en une nageoire imre et médiane. Ils ont tous une langue cornée couverte de sept mées de dents. Leurs sexes sont séparés.

Mollusques nagent toujours dans une position renversée,

sont des animaux pélagiens, et on ne les voit près des rivages lorsqu'ils y sont poussés par la tempête.

ans certains parages, surtout sous la zone torride, ils fourtent au point de couvrir la surface des mers.

in groupe comprend d'abord trois genres à corps nu, dont le inter n'a pas encore de pied : Phylliroe (1), Firoloidea et Firola. Frantouse des Firoles se trouve seulement chez les mâles. Elle aque dans les femelles (Philippi et Leuckart).

ne seconde section se distingue par une coquille mince et sparente qui ne recouvre toutefois qu'une faible partie du corps; comprend les genres Carinaroide et Carinaria.

troisième section est formée par le genre Atlante dont la mille recouvre entièrement le corps (2).

## Ordre des Ptéropodes.

nt ordre a été établi par Cuvier. Il le plaçait entre les Céphandes et les Gastéropodes; mais, si l'on doit s'en rapporter au de développement, il est bien évident que les Ptéropodes sont animaux d'une organisation inférieure à celle des Gastéropodes lables.

corps de ces Mollusques est généralement divisé en deux parl'antérieure représente la portion céphalique, la postérieure les tion abdominale. Chez tous, il se trouve sur le côté de la por-

Souleyet pense que les Phylliroés doivent être rangés parmi les Nudiles, à-côté des Éolides, malgré l'absence du pied et la forme particullère
les, (Voyage autour du monde de la Bonite, Zoologie, t. II, p. 399; 1852.)
Voyaz sur la développement de ces Mollusques et des Ptéropodes : Gegenletersuchungen ueber Pteropoden und Heteropoden, Leipsig, 1855, et la
lemanication récente de J. Muller dans le Monasthericht der Koningl. Akademie
Viss, zu Berlin, 19 mars 1857, reproduits dans l'Institut pour 1858.

tion céphalique deux lames musculaires semblables à des ailes oui les ont fait appeler Ptéropodes. M. Muller a vu le premier des cellules chromatophores chez quelques-uns (Cymbulia radiata, que M. Troschel croit être une Tiedemannie). Certains Ptéropodes ou des tentacules et des ventouses pédiculées autour de la bouche. Il sont pour la plupart privés d'yeux, mais tous ont une oreille interne. La bouche est protractile chez quelques-uns, et sur le côté de l cavité buccale on voit deux cœcums ayant les parois internes comé et finement dentelées. Il y en a qui ont le corps nu; d'ant portent une coquille plus ou moins développée et ordinairement parois minces et transparentes. Le tube digestif est complet. L'a s'ouvre à droite, et l'estomac est quelquefois tapissé de dents a nées qu'un célèbre voyageur avait prises pour des Atlantes avait par les Ptéropodes. Les branchies sont très développées chez qui ques-uns, tandis que la respiration s'effectue chez d'autres pu peau. Ils ont un cœur composé d'une oreillette et d'un ventre et, parmi les glandes, un foie énorme et un appareil excréteur naire, dont la cavité entoure le péricarde. Tout en concourse l'élimination, cet appareil sert en même temps à introduire l'en l'extérieur jusque dans le péricarde. Les sexes sont réunis.

Dans l'âge embryonnaire, ces Mollusques ont des ailes membreuses ciliées (velum) comme les Gastéropodes branchifères et Hétéropodes, et qui se flétrissent; ce sont des attributs de la les elles ne se transforment pas en nageoires, comme on l'a crusse le travail de M. Müller sur ce sujet. Les Pneumodermes differe surtout des autres Ptéropodes par les cercles de cils qui reconstalors leur corps, ce qui les rapproche des larves d'Annélides, un qu'à l'état adulte ils paraissent avoir plus d'affinités avec les cèpt lopodes. Les Cléopsis semblent conserver le cercle ciliaire penditoute la vie. M. Huxley a vu le corps de quelques jeunes Print podes (genre Euribie) égaloment entouré en arrière de deux certifie cils (1).

Les Ptéropodes, et surtout les Hyales, se meuvent avec vitesses le secours de leurs nageoires. Ils les agitent comme des siles. Mollusques nagent dans une position renversée.

Ils apparaissent principalement durant la nuit ou au crépusche ot se tiennent à une certaine profondeur pendant le jour. Ils su généralement de haute mer, mais quelques-uns se rapprochent pur fois de la côte.

<sup>(1)</sup> Phil. Transact. 1 1858, p. 4.

en trouve dans toutes les mers, depuis les régions de la zone le jusqu'au milieu des glaces polaires, où quelques-uns d'entre ervent de nourriture aux baleines.

- 3 Ptéropodes sont divisibles en trois familles :
- s HYALIDÉS ont le corps couvert d'une coquille mince, transite, et excessivement délicate, qui a tantôt la forme d'une omnière, tantôt celle d'un étui, ou bien encore la forme aire de la coquille des Limaçons. La portion céphalique est ée de deux grandes nageoires qui ne rentrent pas dans la ille. La tête n'est pas distincte. La portion abdominale est volumineuse que la précédente et la peau forme un sac ouvert vant, qui adhère seulement à la partie supérieure. La bouche ituée entre les deux nageoires au fond de l'échancrure, et l'inur est tapissé de mâchoires cornées et d'une lame linguale. lice du pénis est à droite de la bouche. L'estomac est tapissé laques cartilagineuses. L'anus s'ouvre non loin du bord libre nanteau un peu à gauche.

ette famille comprend les genres Hyale, Pleurope, Cleodore, eie, Cuvierie, Euribie, Limacine, Spiriale et Vaginelle.

- LIMACINE ARCTIQUE (Limacina arctica) est un petit animal très mun dans la mer du Nord (cercle polaire), où il sert principant de pature aux baleines avec un autre Ptéropode, le Clioulis dont nous allons parler. Fabricius dans la faune du Groenl'a appelé Argonauta arctica, et dans le Voyage de Phipps au mord il porte le nom de Clio helicina; de Blainville l'a appelé utella.
- s Hyales et les Spiriales ont la fente branchiale sur le dos, les autres Ptéropodes l'ont au contraire sous le ventre.
- s CYMBULIDÉS portent une coquille assez grande en forme abot et que l'animal perd très facilement. Cette coquille est braneuse ou cornée, à parois souples, et d'une transparence grande. Les deux ailes sont réunies et forment un grand disque braneux et charnu. La bouche est située au milieu de l'échandu disque et il existe deux tentacules au-dessus d'elle. Dans ce branchial se trouve une branchie à droite et une autre ache; le cœur est au milieu. L'anus s'ouvre dans le sac chial.

tte famille ne comprend que les genres Cymbulie et Tiedeua, qui habitent l'un et l'autre la Méditerranée.

famille des CLIODIDÉS se distingue par l'absence complète oute coquille, par les ventouses qui entourent l'orifice de la bouche, par l'abdomen qui est en forme de sac, et par les membraneuses qui sont petites; il n'y a point de branchise cavité buccale est protractile et porte une langue cornée sur le de laquelle on voit deux cœcums doublés d'un étui corné, à su dentelée servant à la mastication.

Elle comprend les genres Clio, Cliopsis et Pneumoderne.

Le CLIO BORRAL (Clio borealis) est un Ptéropode d'un peucs à près de long, qui vit comme la Limacine en grande abendans la côte du Groenland et du Spitzberg, et qui sert comme d'dornière à la nourriture des haleines propres à ces parages. Cu Clio limacina de Phipps. Elle porte à la tête deux tentacules et appendices couverts de très petites ventouses.

On doit à M. Eschricht un bon travail sur cet animal (1).

# CLASSE TROISIÈME.

#### BRACHIOPODES.

Les Brachiopodes sont organisés d'après le même type générales Mollusques dits Acéphales, mais ce qui les distingue en produier des Lamellibranches, ce sont leurs branchies qui ne sont des organes spéciaux, mais de simples dépendances du mante leur bouche au lieu d'être située en avant se trouve sur le côtét, la place de deux paires de palpes labiaux placés à droite et à gard de cet orifice, comme chez les Huitres, les Unios, etc., il ya de longs palpes ayant la forme de bras, enroulés en spirale et qui valu aux animaux de ce groupe le nom qu'ils portent. Ces lusques sont bivalves. Quelques—uns possèdent une charpente caire qui soutient leurs parties molles et sert de point d'appui bras. Ils sont organisés pour soutenir une forte pression de le vivent en effet à de grandes profondeurs. On ne les trouve dans la mer.

Chez les Brachiopodes, il existe deux cœurs, caractère par les ces animaux se rapprochent plus des Tuniciers que des Mollage éleves, et l'on ignore encore quelle est chez eux la disposition sexes, attendu qu'on n'a fait jusqu'à présent des observations sur des individus conservés dans la liqueur. Il est probable fois que les sexes sont réunis et qu'il y a monoécie, ces Moles,

(1) Anat Unters, weber die Clione borealis. Copenhague, 1838.

naque tous fixés au sol, soit au bout d'une tige plus ou ongue comme les Lingules, soit plus directement comme bratules, et condamnés à une immobilité presque complète.

s-uns manquent, dit-on, d'orifice anal.

que nous l'avons dit, les Brachiopodes vivent à de très profondeurs, et si aujourd'hui ces Mollusques sont rares différentes mers, il n'en a pas toujours été de même; il est quer, au contraire, qu'ils ont fourni de nombreuses espèces mières créations d'êtres organisés, et leur groupe trautea les périodes géologiques. Ils vivaient en si grande ice à certaines époques que l'on trouve des bancs entiers formés de leurs dépouilles. Les Productus, les Spirifers et mollusques caractéristiques des formations paléosoïques nnent à la classe des Brachiopodes.

nre des Lingules, les Térébratules avec toutes leurs subdivivantes ou fossiles, les Orbicules, les Cranies et quelques incore sont les principaux genres de Brachiopodes et ils le type des principales familles admises dans cette classe. aprines, les Hippurites et d'autres genres éteints, dont on uvent un groupe à part sous le nom de Rudistes, semblent tre rapportés à la même division des Mollusques.

# CLASSE QUATRIÈME.

#### LAMELLIBRANCHES.

se l'indique le nom d'Acéphales qui leur est souvent applis Mollusques n'ont point de tête distincte; leur bouche ée au milieu de divers organes. Il n'existe plus chez eux de es véritables, et leur peau s'allonge des deux côtés du corps, rmer un manteau qui les enveloppe complétement. Les les lamellibranches sont protégés par ce manteau comme l'est par sa couverture. Leur bouche porte des palpas qui habituellement à la respiration; elle ne contient aucune olide et conduit dans une cavité creusée au milieu du foie constitue l'estomac. L'anus s'ouvre du côté apposé à la et les intestins montrent souvent des circonvolutions. Il œur composé d'un ventricule reposant ordinairement sur le et de deux oreillettes. Les branchies consistent en deux paires de longues lames branchiales qui s'étendent dans toute la longueur de l'animal.

Le système nerveux est formé communément de deux ganglion, situés près les deux angles de la bouche, et d'un ganglion plus dans le pied : le ganglion pédieux. Ces trois ganglions forment le collier. On trouve encore un autre ganglion sous le muscle tranverse postérieur uni au ganglion buccal.

Les Lamellibranches ont une oreille interne sous le ganglion pédieux et souvent des yeux sur le bord du manteau. Certains de ces Mollusques sont hermaphrodites, et montrent une successim dans l'apparition de leurs organes sexuels; chez le plus grad nombre les sexes sont séparés et, comme il n'y a point d'organs d'accouplement, la fécondation peut avoir lieu après la ponte. La plupart sont ovipares. On en connaît cependant qui sont vivipares, comme les Cyclades et les Pisidies, parmi les Cyclades, le Idlia rubra, parmi les Saxicavidés et le Mya bidentata du groupe des Myadés.

Tous les Acéphales vivent librement dans l'eau au moment de leur éclosion, sauf les Naïadés qui passent leur premier àge dans les branchies de leurs parents. Ils nagent alors par le secour de longs cils vibratiles insérés sur une aile membraneuse qui deins dra plus tard le pied, et, à l'approche du danger, plusieurs d'estre eux se retirent sous le manteau tutélaire de la mère, jusqu'ils se fixent pour toujours et que leurs forces leur permet des défendre eux-mêmes. Les embryons des Naïadés ont été pris pur Jacobson pour un genre de parasites qu'il a nommé Glochidium; le Blainville a relevé cette erreur.

. 30

rt |

T TT

Les Peignes adultes peuvent nager à la manières des Médisses contractant rapidement les valves de leur coquille, et, d'apide M. Quoy, la Psammobie araignée rampe comme les Gastéropoles Les Naïadés rampent également dans la vase, et l'on voit denime eux partout où ils ont passé des sillons tracés par leur piel qui de en forme de soc.

Quelques Acéphales, surtout ceux qui vivent dans de changent tellement de forme après leur éclosion, que pendant adulte on reconnaît à peine les caractères qui les relient aux genres de cette classe; tels sont les Tarets et les Arrosois.

Dans plusieurs Mollusques lamellibranches, il se forme l'épaisseur du manteau des excroissances calcaires plus ou grandes et dont la composition chimique est la même que conquilles. On appelle ces excroissances des perles. Celles de l'himitage de la meme que conquilles.

nargaritifera, de l'océan Indien, ont une grande valeur comiale. M. de Filippi a émis récemment l'opinion, sur laquelle reviendrons, que ces concrétions étaient dues à la présence de sites dans les coquilles, et qu'il faudrait, par conséquent, trouun moyen de multiplier ces parasites pour augmenter le nombre perles elles-mêmes (1).

#### Ordre des Conchifères.

es Lamellibranches forment un seul ordre naturel, celui des zhiferes, dont les familles, pour la plupart limitées par des ctères assez peu tranchés, ont reçu les dénominations sui-es:

| piedés.   | Arcadés.   | Cycladés.    | Mactridés.     |
|-----------|------------|--------------|----------------|
| philidés. | Chamadés.  | Lucinadés.   | Hyadés.        |
| tréadés.  | Cardidés.  | Saxicavidés. | Pholadidés.    |
| ctinidés. | Vénóridés. | Tellinidés.  | Aspergillidés. |
| مدامنداله |            |              | •              |

ne étude approfondie du mode de développement des genres res à ces différentes familles pourra seule permettre une clastion rigoureuse de ses animaux.

MADÉS. — Ces Mollusques ont toujours un pied très grand et nu qui leur sert à la locomotion; toutefois le dernier genre a me les Huttres la coquille fixée. Il n'y a pas de byssus à l'état te, mais, pendant la vie embryonnaire, les Naïadés ont un corfort long et entortillé qui leur en tient lieu. Leur manteau est ent dans la longueur, sauf en arrière où il forme deux courts ons. Ils ont quatre palpes labiaux assez grands et de forme e. Ils ont une coquille tranchante, équivalve, mais inéquiale, à deux grandes impressions musculaires et à ligament re.

vivent dans l'eau douce, où ils se tiennent sur les fonds ; tous se reproduisent rapidement.

ervent souvent d'habitation à un grand nombre de parasites.

Ph. de Filippi, Sull' origine delle perle (il cimento, fasc. IV, Torino, 1852), mémoires publiés à Turin en 1854 et 1857. — Küchenmeister, Muller's 1, 1856, pag. 251; et Réclamation par de Filippi, pag. 490. — Hessling 2 Anzeigen de l'Académie royale de Bavière. — Docteur K. Möbius, Die Perlen, Hambourg, 1857. — J. Vander Hoe ven, Aner parelem, dans der natuur, 1857, 8° afl.

On mange quelquefois ces Mollusques, mais d'une mement accidentelle.

C'est surtout dans l'Amérique du Nord qu'ils sont le breux, mais on en trouve aussi dans une grande parti rope, particulièrement en France et en Belgique; les de préférence dans les rivières (Unios ou Mulettes), of tiennent surtout dans les étangs (Anodontes).

Il y en a aussi dans les autres parties du monde, et en à la Nouvelle-Hollande où ils servent de pâture à l'Ornith Cette famille comprend les genres Anodonte, Irida Éthérie, etc.

L'Anodonte des Cygnes (Anodonta cygnea), ou la moul vit dans toute l'Europe. Elle acquiert jusqu'à un demi-pi gueur. C'est le plus grand Mollusque de nos contrées, une coquille mince, arrondie aux deux bouts, sans dent nière, de couleur verte à l'extérieur et d'un blanc lustrieur. Sa chair a une odeur spécifique fort désagréable, disparaît des tissus qui ont été en contact avec elle qu'i longues années.

MM. Leuckart et Lacaze-Duthiers ont reconnu que les Ar sont monoïques (1).

Les Éthéries sont remarquables par l'irrégularité de leur et si les Anodontes représentent les Moules dans l'eau d'Étheries y représentent parfaitement les Huttres. On le dans le Nil et dans le Sénégal.

Les MYTILIDÉS ont toujours un pied mobile en fora guette, un muscle adducteur postérieur plus fort que l' et un byssus, qui est souvent très développé. Les bords teau sont ordinairement soudés en arrière; quelquefois dans toute leur longueur: il existe alors trois orifices dis

Ils vivent dans l'eau de mer, mais à de très petites pre quelques-uns préfèrent l'eau saumatre et il y en a même douce.

Cette famille comprend deux grands genres: les Pinn a nommés Jambonnéaux, à cause de leur forme et de les et les Mytilus ou Moules; ce dernier genre est subdivis diola, Modiolina, Lithodoma, Mytilus et Dreissena.

La Pinna nobilis se distingue par sa grande et bel

<sup>(1)</sup> Leuckart, art. Zeugung. — Lacaze Duthiers, Bullatin de F. Bruxelles; 1855.

llaire, et l'animal s'enfonce dans le sable avec sa pointe aiguë, ttachant en outre à divers objets à l'aide de son énorme. Ce Mollusque est très abondant dans la Méditerranée et 'Adriatique; sur les côtes de Sicile et de Calabre, on fait de issus avec son byssus. On fabrique avec cette sécrétion des , des bas, des gants, etc. Chaque Pinna loge quelques Crusdu genre Pinnothère.

MOULE CONESTIBLE OU Moule ordinaire (Mytilus edulis) est très rune sur les côtes de France, principalement dans la Manche r les côtes de Belgique. Tout le monde connaît ce Molee.

Faucher, pharmacien à Orléans, a envoyé à l'Académie de cine de Paris, un travail relatif à l'emploi des préparations ytilus edulis, dans les affections des voies respiratoires (1). Moule s'accroît avec une rapidité extraordinaire, et atteint au de deux ans une taille assez grande pour être mangée. Elle uns les conditions les plus diverses et s'accommode de dis profondeurs comme de divers degrés de salaison. L'animal même être complétement émergé à chaque marée. Quand sollusques se trouvent dans des conditions un peu favorables, intassent comme une couche vivante recouvrant les pierres s pieux qui leur servent de point d'appui. Les Moules s'attales unes aux autres à l'aide de filaments, insérés à la base de pied, et qu'on connaît sous le nom de byssus. C'est pour ainsi e cable, à l'aide duquel elles jettent l'ancre. Elles peuvent à nté lever cet ancre, se déplacer et s'implanter ailleurs. On les changer de place quand on les met dans un aquarium ou e dans un simple bocal ordinaire.

futre étant plus difficile dans le choix des aliments, trouve memi dangereux dans la Moule, qui lui coupe littéralement

milieu de l'été, on voit quelquefois l'eau du bord de la mer, at dans les criques, devenir toute rouge par suite de la le quantité des jeunes Moules qui s'y sont développées. On une poussière qui en recouvre la surface. La couleur est pouge de brique.

Moules constituent une importante ressource alimentaire. produisent néanmoins chez certaines personnes des accidents graves et que l'on a quelquefois attribués à un principe par-

Sazette méd. de Paris, 11 avril 1857.

ticulier qu'elles recéleraient. Ce venin aurait son origin les uns, dans de petites Crabes qui logent en commens non en parasites, dans la coquille des Moules; d'aprè dans le frai des étoiles de mer que la Moule aurait avale doit pas accuser la couleur orangée des Moules, dit I leur corruption, leur maigreur, les phases de la lune, maladie particulière des Moules, ni leurs pustules, ni l'Albert le Grand, ni les Araignées, ni les Crabes que l'croit la cause de cette cruelle maladie, mais uniqueme des étoiles marines. » Nous ne voulons pas davantage e ces dernières. C'est la Moule elle-même qui produit ces mais dans certaines circonstances seulement.

Nous avons vu plus haut qu'aux États-Unis, on mange avec délices les Pinnothères que l'on y trouve assez comm dans les Huitres. Quelques personnes ne mangent les Mou près leur avoir arraché le pied, c'est-à-dire cette langue que l'on voit vers le milieu du corps de ces Mollusques. C guette est de nature musculaire et, par conséquent, elle pas plus que les autres organes de la Moule, être la ca accidents produits par cet Acéphale.

On a prétendu aussi que les Moules qui avaient donné lie accidents avaient été recueillies dans le voisinage de conavires doublées en cuivre. Évidemment cela n'est pas et plus. D'abord il est rare dans nos ports de voir des navires en cuivre et les accidents y arrivent comme ailleurs, et, et les Moules malfaisantes ont souvent été récoltées dans les conditions que celles qui sont inoffensives. On sait du re est même très positif, que l'on peut manger sans inquié Moules recueillies sur des plaques de cuivre.

Voici les symptômes que l'on observe communément personnes empoisonnées par des Moules: malaise ou engement deux ou trois heures après le repas; puis constric gorge, et gonflement de toute la tête; ensuite une grande nausées et souvent des vomissements; gonflement du vi yeux, des lèvres et de la langue au point qu'on ne peut peau devient rouge comme si elle était excoriée. L'érup peau est un des signes caractéristiques de cet empoisor elle est ordinairement accompagnée d'une démangeaisc portable. Quelquefois, à la difficulté de respirer, se joi roideur des membres, et des phénomènes nerveux, coi spasmes et des convulsions se déclarent en même temps.

aitement est très simple : après avoir fait vomir le malade, fait boire en grande quantité une boisson légèrement aci-Le vinaigre est considéré par quelques médecins comme ste de cet empoisonnement.

Moules comme les Hultres n'avalent pour leur nourriture s Infusoires microscopiques (1).

meilleures Moules sont celles qui ont atteint la moitié de oissance, et qui vivent attachées aux pierres. Celles qui ont ises sur un fond vaseux sont moins bonnes.

s croyons que l'intoxication par ces animaux est quelquefois iltat d'une prédisposition individuelle.

a des personnes qui mangent beaucoup de Moules et qui n'en ent jamais, et d'autres qui ne peuvent pas en manger sans ver des accidents. Du reste, la cuisson devrait détruire l'acapoison, s'il y en avait réellement un. Cependant il y a qui peuvent faire admettre que dans certaines circons les Moules ont des propriétés nuisibles qu'elles n'ont pas autres. La cause réelle de ces accidents reste d'ailleurs à prir.

empoisonnements ont été occasionnés par les Moules des s intertropicales aussi bien que par celles des côtes euroes (2) de l'Océan ou de la Manche. Voici à cet égard des détails

sunie, Mémoire sur une maladie produite par des Moules venimeuses. — s l'Académie impériale et royale des sciences et belles-léttres de Bruxelles, nurn. de physique, t. XIV, p. 384, 1779. — Du Rondeau, Mémoire sur is pernicieux des Moules, (ibidem, t. II). — Chevallier et Duchesne, Méwr les empoisonnements par les Huitres, les Moules, les Crabes et certains t de mer et de rivière, dans les Annales d'hygiène publique, t. XLV, 1851,

Da lit dans le Courrier du Haure pour le mois d'octobre 1887 : « Au moà la consommation des moules va prendre son extension habituelle, et en » des accident occasionnés il y a peu de jours par les crevettes, nous ne » pas inutile de répandre l'avis suivant :

secoup de personnes se contentent de faire subir aux moules, avant de les sire, un simple lavage dans l'eau douce; cette précaution est bonne sans mais elle est insuffisante pour prévenir les accidents qui se reproduisent mencement de la saison.

re collèver aux moules leurs qualités malfaisantes, il est indispensable de ser cinq à six heures au moins dans l'eau douce, renouvelée à diverses ; àlors elles se dégorgent et rejettent toutes les matières dont elles peure souillées. Il est prudent en outre d'ajouter un filet de vinaigre. En se



principalement caractérisés par une vive irritation gast avec nausées, vomissements, selles abondantes, auxquent, chez deux des matelots malades, tles accidents graves, délire, soubresauts de tendons, anxiété extrêm sement marqué des extrémités.

Néanmoins, sous l'influence de l'administration pro tiques, de lavements laxatifs et d'applications émollier domen, aidés puissamment par l'usage interne de hommes revinrent assez rapidement à la santé.

Des accidents du même genre furent observés à bo vette l'Indienne et des autres navires de la division con l'amiral Montagniès de la Roque, mais le retour de es fut prévenu par la défense formelle d'introduire à bo cueillir à terre aucune substance alimentaire sans vis L'amiral Roussin, dans ses instructions sur la naviga du Brésil, avait fait déjà cette recommandation.

Quant à la cause réelle de ces accidents, M. Berch ainsi : « Est-ce à la présence de pyrites cuivreuses sur Ratones qu'il faut l'attribuer? j'en doute fort, sans av yérifié la non-existence des minerais dans ce point e voisines.

» Est-ce au cuivre du doublage des navires mar semble aussi fort douteux, bien que le point sign rapproché du mouillage ordinaire des nombreux namerce qui fréquentent la rade de Rio.

» Il semble plus rationnel d'admettre une modificat encore inconnue produite pendant l'époque du frai,

- a fréquemment déterminé des accidents de inéties genre en ace, et très souvent aussi le développement d'un urticairé, mi il n'y a ni vomissements, ni selles abondantes: »
- e genre Modicia comprend une espèce de la mer du Nord, libia papua, qui devient très grande. On en voit quelquefois p une grappe réunie et dans chaque individu un trouve deux nethères l'un mâle et l'autre femelle. Celui-ci est de la grosseur ue grande noisette; le mâle est beaucoup plus petit.
- Modicia lithogaga est également recherché dans plusieurs les de la Méditerranée où on le mange sous le nom de Datte vinc.
- ps Danissères (Dreissera, Van Ben.) (1) nommés ultérieurement legenia, puis Congeneria, sont des Mytilidés pourvus d'un byssus, sont remarquables, parce qu'ils s'accommodent aussi bien de u douce que de l'eau de mer. Ces mollusques ont surgi bruspent et en quantité considérable en Belgique, en Hollande, France, en Angleterre, etc. Au bout de quelques années de pur, ils disparaissent souvent tout d'un coup et plus ou moint aplâtement des localités où ils semblaient pour acclimatés tou-
- in 1833, l'un de nous en avait jeté quelques individus dans le pit de Louvain à Malines, et trois ou quatre ans après, les pertes me des écluses (celles de Battel) étaient littéralement couvertes mes Mollusques et toutes les tiges de roseau (Arando donax) en sent garnies. Jamais personne ne les y avait vus auparavant. Ilques années plus tard, il n'y avait plus un seul Dreissena et p'y trouvait plus que des coquilles vides.

L'espèce type du genre Dreissens avait reçu de Pallas le nom Mytilus polymorphus. Elle est originaire de la mer Noire. C'est achée à la quille des navires qu'elle a été transportée dans les pays.

Da doit du reste faire remarquer que le nombre d'animaux, surde poissons, qui passent brusquement de l'eau douce dans put talée ou de l'eau salée dans l'eau douce, est beaucoup plus pid qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. Si l'on met des Épinaches et dés comps dans un aquarium marin ou non marin, ils nagent sans requer aucun malaise et vivent également bien dans l'un comme l'autre liquide.

🛏 famille des OSTRÉADÉS se distingue autant par l'animal que

<sup>1)</sup> Bullet. de l'Acad. de Bruscolles, 1834, t. I, p. 105 et 116 et Ann. des de.

par la coquille. L'animal, en effet, est proportionnellement petit; montre un grand muscle adducteur au milieu du corps, qui est ca posé de diverses parties quelquefois séparées; le manteau est a tièrement ouvert; le pied est nul ou rudimentaire; le cœur recouvre pas le rectum. La coquille est grande, épaisse, écaillement peu consistante; une des valves est excavée et sert à fixer l'amal, l'autre est aplatie comme un couvercle. Le ligament et triangulaire et interne. Il n'y a pas de byssus.

Ces Mollusques sont tous marins; ils se reproduisent en absdance.

Il y en a plusieurs espèces que l'on mange, particulièreme celles du genre Huttre, qui sont estimées partout; sur quelque rivages, les singes eux-mêmes les recherchent pour s'en nouni.

Cette famille comprend les genres Anomia, Placuna, Ostres, Epphea et Exogira.

Genre Huitre (Ostrea).— Nous parlerons d'abord des espèces genre Huitre. Elles sont assez variées, et celles que l'on mange Europe sous le nom d'Ostrea edulis sont elles-mêmes susceptible d'être distinguées en plusieurs espèces. A cette question : Y et plusieurs espèces d'Huitres comestibles? on peut donc réposit affirmativement.

Dans le golfe de Gênes, on mange une petite Huitre très déficie qui est parfaitement distincte des autres. L'Huitre de Cancil. l'Huitre pied-de-cheval et l'Huitre native des mers anglaises porraient elles-mêmes être regardées comme n'étant pas de la même espèce. Ce sont plutôt trois espèces distinctes parfaitement recuraissables à tout âge. On ne transformera pas l'Huitre de Marens ou l'Huitre pied-de-cheval en Huitres d'Ostende ou anglaises tells que nous les fournissent Colchester, Brigtlingsea ou Brunham, l'Huitre pied-de-cheval, cultivée sur les côtes de France, d'Angliterre et de Belgique, ne produira jamais des Huitres communes. Méditerranée a aussi ses Huitres à elle (Ostrea lamellosa ou Crussii, O. cristata, O. plicatula, etc.).

Ce qui distingue surtout l'Huttre anglaise ou Huttre d'Ostric c'est la régularité et la consistance des valves, l'absence de chaint dans l'épaisseur de la valve concave, et la grande épaisseur de corps de l'animal. A l'extérieur, la valve est moins écailleuse d' bord antérieur du côté de la bouche a une sorte d'aile beances moins développée. Les différences que l'on observe entre l'Hut commune et l'Huttre d'Ostende existait déjà dans les coquilles d Huttres qui sont fossiles dans le bassin d'Anvers. i la plus haute antiquité, l'homme a fait usage des Hultres ne aliment, et l'on rencontre communément, avec les débris estins des premiers habitants de l'Europe, des tas de coquilles îtres, surtout dans le Nord. M. Steenstrup a fait connaître 1 y trouve souvent avec ces coquilles des ossements de l'Alca mis, oiseau devenu si rare aujourd'hui que l'espèce est, pour dire, détruite. Il y a aussi de ces Hultres humatiles dans quelrégions du Midi, où elles sont associées à des coquilles de 1 les, de Vénus, de Murex brandaris et de quelques autres Molues encore aujourd'hui communs sur les côtes de la Médinée.

s Hultres sont favorables à l'estomac; elles excitent l'appétit et ent les forces épuisées; cette nourriture est précieuse pour invalescents, et les vieillards, aussi bien que les personnes en e santé, peuvent en prendre sans inconvénients. Tout en forun bon aliment sous un petit volume, elles se digèrent facint et entretiennent en outre la liberté des voies digestives. doivent être mangées crucs, mais on en fait aussi quelques arations cuites.

n mange des Huitres dans toute l'Europe, à Stockholm, à Saintrebourg, et grâce à la vapeur et aux chemins de fer, celles d'Ose pourraient aller jusqu'à Alger ou même Alexandrie, aussi bien Moscou. A Saint-Pétersbourg, on les paye jusqu'à un rouble franc) la pièce, et seulement la moitié à Stockhalm. Les Huitres l'on y mange viennent de la mer du Nord, surtout de Schleswig. Is Romains, comme il est généralement d'usage aujourd'hui, mençaient leurs repas par des Huitres fraiches. Quelquefois ils 'aisaient également cuire et les préparaient avec le garum, ce de saumure très estimée des gourmets d'alors.

est à remarquer que dans tous les pays où la mer en fournit, Mollusques sont recherchés pour la table. Ils ont une valeur Jue. Il n'en est pas de même de plusieurs autres mets fournis le règne animal, qui ne sont estimés qu'à raison de leur rate et ne jouissent d'aucune faveur dans les localités où ils abon
C'est ainsi que la Langouste et le Homard ne se vendent u prix du bon poisson ou quelquefois même à un prix infé-

Beaucoup de gisements appartenant à la période tertiaire renferment des l'es fossiles du genre des Hultres. Quelques unes de celles de l'époque miotrivaient à une taille bien supérieure à celle des Ilultres actuelles. On les particulièrement dans le midi de l'Europe. rieur sur les côtes où on les trouve en abondance; en e les bords de la Méditerranée comme sur la côte de Bretag Langouste ne se vend souvent que quelques sous. Il est chaque jour la facilité croissante des moyens de transport l'emploi plus lucratif.

Les Hultres françaises les plus estimées sont les Hultre

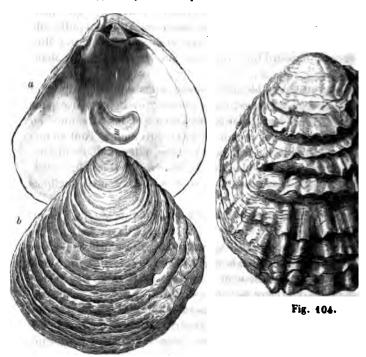

Fig. 103 (\*).

ou Huitres de Marennes, qui ont les tentacules et les braccolorés en vert, tandis que le reste de leur corps conserve. de chose près, la couleur qu'il a dans les autres Huitres.

En Belgique, on ne mange que des Hultres des parcs d'Os qui sont originaires des parages anglais.

Les gourmets de Rome estimaient surtout l'Huitre du lac L et parmi les exagérations et les fables auxquelles ont donn

(\*) Fig. 103. Hultre ordinaire. a, sa valve creuse, vue par la face intérit sa valve plate ou operculaire, vue par la face extérieure; m. impression lais la vulve par le muscle adducteur. — Fig. 104. Valve creuse de l'Huitre ora vue par sa face extérieure.

expéditions d'Alexandre, on peut citer celle-ci, que chaque jour envoyait en Perse, au grand conquérant, des Hultres fraiches chées dans ce lac. Apicius expédiait. dit-on, des Hultres à Tra-a, lorsque cet empereur était dans le pays des Parthes. Néron prémit les Hultres de Circe (ile de Corse) à celles de Lucrin; et, d'après ine, il n'y en aurait pas de plus douces ni de plus tendres.

Aujourd'hui, c'est le lac Fusaro qui fournit les Huttres les plus imées à Naples (1).

Il y a, près le fort Génois, sur la côte de Bône, en Algérie, des ittres qui jouissent aussi d'une certaine réputation. Celles des ses du Languedoc sont bien inférieures à celles d'Ostende, de meale et de Marennes.

eloi.— On mange généralement toute l'Huître, et l'on tient à encore vivante. Cependant quelques personnes en enlèvent et une partie du manteau avec les branchies, et elles ne ent ainsi que le corps proprement dit, lequel est principalement des appareils digestif et sexuel.

chique; aujourd'hui encore elle est souvent prescrite dans les sailes, les affections chroniques des voies digestives, les catinvétérés, la phthisie même (2). Elle convient surtout dans prescrites de la plupart des maladies, et en général aux ards, aux individus faibles et débilités, ou à ceux qui sont dans presente ou dont l'estomac refuse, toute autre assèce de nouverte surtour des plus de nouverte des plus de la plus de la

marasme ou dont l'estomac refuse toute autre espèce de nourre.

- → bouillon que l'on en prépare quelquesois est restaurant et passe ⇒ i pour aphrodisiaque, ce qui peut tenir à la matière phosphorée ⇒ renserme la chair de cet animal,
- ⇒ eau salée qui accompagne les Hultres a été recommandée s les affections chroniques de l'estomac, à la manière de l'eau Seltz ou de l'eau de Vichy, mais à la dose de quelques cuilleseulement par jour.
- coquilles d'Huitres réduites en poudre, généralement remces aujourdhui par le sous-carbonate de chaux ou de magnésie, ent réputées absorbantes, antiacides et lithontriptiques. Elles ent assez souvent employées autrefois contre les diarrhées des
- Voir, pour la culture des Hustres au lac Fusaro et à Marennes, Coste, except. sur le litt. de la France et de l'Italie. Paris, 1855.
- Dans le Midi on emploie contre les maladies de poitrine, non-seulement
  Elutres, mais aussi des Escargots crus, et il n'est pas rare de voir des
  Canes bien portantes manger ces derniers comme moyen prophylactique.

enfants et contre le rachitisme; elles faisaient partie du fameremède lithontriptique de mademoiselle Stephens.

Les coquilles d'Huitres ont été analysées par Bucholz et Bran (Gmel., Handb. der Chimie), par Rogers (Silliman's Journ., XX 361), et par Pasquier (Gmelin, loco cit.).

| Analyse de Bucholz et Brandt                                           | Analyse de l'asquier (chair des Huitres). |          |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------|--|--|--|
| Carbonate de chaux  Phosphate de chaux  Alumine  Matières albumineuses | 98,6<br>1,2<br>0,2<br>0,5                 | Osmazome | 7 12,6 |  |  |  |

Description. — Sans donner une description complète de l'Hulter nous allons cependant faire l'énumération des divers organes que l'on aperçoit en ouvrant ce Mollusque. Vers le milieu du corps on distingue une masse ronde et assez grande qui traverse tout l'animal et s'attache des deux côtés aux valves de la coquille; c'el le muscle adducteur qui sert à réunir les deux valves et à tent l'écaille fermée. Les Hultres sont monomyaires, c'est-à-dire à seul muscle; toutefois ce muscle est formé de deux moitiés, double l'une est plus transparente que l'autre, et qui laissent toutes les deux leur impression sur la face interne des valves. Le muscle fournit la partie la plus consistante de l'Hultre.



Fig. 105 (\*).

(\*) Fig. 103. Huitre ouverte, montrant l'animal dans sa valve creuse : 6, berlèt manteau ; b, place de la bouche ; c, peau ; d, bord externe des branchies ;  $h^{plot}$  du cœur ; g, le musele.

peu au-dessus de lui se trouve une sorte de cavité dans lale flotte une membrane noiratre dont la couleur tranche avec utres organes: c'est le cœur. On peut le voir battre quand le asque n'est hors de l'eau que depuis peu de temps; mais nal peut encore être parfaitement en vie, sans que ses pulsasoient facilement reconnaissables; elles ont lieu avec trop de ur. C'est surtout aux contractions des franges du manteau l'on reconnaît qu'une Huître est vivante.

ut autour du muscle, du côté opposé au cœur, on voit une brane qui tapisse tout le bord libre des valves; c'est le man-lui-même. En dedans de ce manteau sont logées deux lles, striées dans toute leur longueur; elles suivent également red libre des valves; ces lamelles sont les branchies. Il faut re l'animal dans l'eau pour bien les voir.

plaçant devant soi l'Huître ouverte dans la valve concave, on rve que les branchies partent de la partie gauche et inférieure nuscle, le contournent et passent à droite pour s'engager dans excavation. Là où elles finissent, on découvre deux paires de lles striées comme les branchies, ce sont les palpes labiaux; entre eux que se voit la bouche. Cet orifice s'ouvre presque édiatement dans une cavité creusée dans une masse jaune; cette cavité, qui est l'estomac, consiste dans une excavation ée au milieu du foie. La bile est versée dans l'estomac par de des vacuoles.

l'estomac part l'intestin; son insertion a lieu sur le côté opà la bouche. Il forme une anse, puis se termine à gauche, la position que nous avons donnée à l'Huttre, à la hauteur du cle adducteur.

itour du foie, qui se présente comme une masse jaune, on aperdes organes blanchâtres qui sont formés de cæcums conte-, selon la saison, des œufs ou des spermatozoïdes. Ce sont les nes sexuels. Ils s'ouvrent sur le côté, à une certaine distance à bouche. On ne peut distinguer l'organe mâle d'avec l'organe elle qu'à l'aide du microscope et par l'examen de son produit. Es Huitres, comme tous les Acéphales, ont un système nerveux consiste en deux ganglions rapprochés des deux angles de la he, et deux autres ganglions soudés l'un à l'autre, qui sont s en dessous du muscle adducteur. Ces ganglions forment un r autour de la bouche et représentent le collier œsophagien. It, comme on le pense bien, quelque habileté pour mettre à nu stème nerveux. Les ganglions et filets nerveux sont blancs,

Cos Mollusques sont hermaphrodites, mais les produits sexuels male et femelle ne se forment pas simultanément. La liqueur fécondante, c'est-à-dire le fluide chargé de spermatozoïdes apperait avant les œufs. - Déjà, vers la fin de sa première année, l'Hultre est mâle, et ce n'est que vers la troisième ou la quatrième année qu'elle deviendra femelle et portera des œufs. Les sperme tozoïdes se développent dans une saison, persistent pendant tout l'hiver, mais ils n'agissent comme élément que l'année suivante. C'est pendant les mois de juin et de juillet que les œufs se forment, et, comme nous venons de le dire, ce sont les spermatozoides la même Huitre, développés l'année précédente, qui les fécondent Il en résulte que l'Huître est mâle pendant les deux ou trois premières années, et tous les ans, depuis le mois de septembre juqu'au mois de juin.

Nous ne parlerons pas de ces fécondations artificielles de mo différentes, de ces accouplements des Huitres d'Ostende avec le Huitres de Cancale, dont on a entretenu quelques académis Depuis que l'on sait que les Huitres sont des hermaphrodis suffisants, ces assertions ont perdu toute valeur. Si une me d'Huîtres se modifie sur une nouvelle côte, c'est le milieu : biant qui la modifie et non le croisement. Le croisement des le tres est un de ces phénomènes qui, comme tant d'autres, i le la jamais existé que dans l'imagination de quelques savants.

L'Huitre naissante reste logée dans le manteau de sa mère, d. l'aide des cils vibratiles qui garnissent le pied, elle nage libremes, non-seulement dans l'intérieur des valves, mais en dehors celles-ci, et cette progéniture frétillant, comme de petits por sons tout autour de la mère, se précipite entre ses valves # moindre danger, à peu près comme les jeunes Didelphes se me gient dans la poche des femelles qui les nourrissent.

٠i:

Quand les Huitres sont au début de leur développement, 🖷 sont blanches et rendent l'eau laiteuse. Un peu plus tard, qui la coquille se forme, le jeune animal prend une couleur ples moins foncée, et l'Hultre mère, tout en contenant sa programme n'est plus laiteuse dans la vraie acception du mot.

Dès que la jeune Huître a sécrété les valves calcaires qui doint la protéger contre ses ennemis, elle quitte le manteau de sa mère se choisit un lieu convenable pour s'y fixer définitivement. Ele tache par sa valve concave à une pierre ou à tout autre comp lide; ses cils se flétrissent, et dorénavant sa nourriture consider en substances microscopiques que le courant d'eau lui apporten

a petite Huttre, une fois fixée, ne peut plus changer de place.

18 ce rapport elle diffère beaucoup de la Moule, qui, non-seunent choisit comme l'Huttre son gite, mais change encore de
ce quand elle veut.

A l'age de trois ou quatre ans, elle est assez grande pour être rée à la consommation ; alors elle devient marchande.

Elle peut vivre au moins jusqu'à vingt ans.

C'est surtout pendant les chaleurs que l'accroissement a lieu. Du pis de juin au mois de septembre, on peut voir un développement asidérable dans le bord des valves, surtout quand l'animal s'est puvé dans une eau plus ou moins vaseuse et chargée d'infuires. Le développement des valves s'arrête ensuite jusqu'à la ison suivante, et pendant un certain temps, c'est le Mollusque même qui profite.

Les Hultres vivent à une certaine profondeur et qui ne vient jabis à sec, même pendant la plus basse marée; sous ce rapport, se diffèrent beaucoup des Moules.

Elles s'attachent directement par la coquille aux divers corps soes qui se trouvent au fond de la mer. Chacune d'elles se fixe la valve concave.

Bancs d'Huitres. — Ces Mollusques vivent toujours en bancs, et stachent d'ordinaire les uns aux autres. Dans quelques localités, peut faciliter leur développement en plaçant des pierres, des utres, ou des claies sur lesquelles elles s'attacheront. C'est à peu se que l'on fait au lac Fusaro. Dans d'autres cas elles vivent, contraire, sur les fonds vascux ou argileux. C'est ce qui a lieu ur les plus grosses Huitres dans quelques points du littoral diterranéen.

In trouve des Huttres dans différentes mers: l'Adriatique, la Mérranée, l'Atlantique, la mer du Nord en possèdent; on en a mervé depuis te fond de la Méditerranée jusque sur la côte de Norme. Il y en a aussi en Afrique, aux Antilles, à la côte de Coromdel et même en Chine; mais ces Huttres se rapportent à plumes espèces. Partout on les retrouve formant des bancs à quelque cance de la côte; quelquefois aussi elles s'attachent aux racines l'arbres qui ont leur pied dans l'eau. Adanson rapporte que prend des Huttres sur les racines des mangliers du Niger, que dans le fleuve Gambie et dans les rivières de Bissao (1,...)

Il y a quelques Huttres dans l'Hérault, presque à la hauteur de la ville

La côte de Danemark a de 40 à 50 bancs d'Huttres, situés à l'ouest du Schleswig, surtout entre les petites îles Sylt, Amron, Führ, Pelworm, Nordstrand, etc. Les eaux y sont en général par profondes et, dans l'hiver de 1829-30, il y a eu, d'après M. Kroege, plus de 10000 tonnes d'Huitres gelées (environ 8 millions d'Huttres).

A la pointe nord du Jutland, visà vis de Skagen, il y a encore des bancs d'Huitres au nombre de trois, mais ils sont moins prodetifs que ceux de Schleswig. Ces Huitres sont consommées dans le Jutland et à Copenhague, tandis que celles du Schleswig sontevoyées non-seulement dans le nord de l'Allemagne, mais mêmel Revel et à Saint-Pétersbourg. Ces bancs d'Huitres sont affermés.

En Europe il y a plusieurs espèces qui sont livrées à la consumation.

L'Huttre qui a le plus de réputation est l'Huître d'Ostende un anglaise. Elle se distingue surtout par la régularité et la solidit de sa coquille, et, de plus, elle n'a point de cavité dans l'épaisses de la valve concave.

Il est à remarquer toutefois que cette régularité des valves moins un caractère de l'espèce que le résultat du déplacement artificiel. En effet quand l'Huître est encore très jeune on la détait du corps sur lequel elle est fixée, et, en tombant au fond, elle développe plus librement sans étre genée par le voisinage de sa congénères.

Les Huitres ne diffèrent pas seulement d'un pays à l'autre des diffèrent encore d'une plage à une autre. Les amateurs connaisse les Maldon, les Bornham, les Weatstable, comme d'autres comme sent le Volney et le Chambertin, et si l'on pouvait conserver le Huitres comme on conserve le vin, elles porteraient le caracte de l'année pendant laquelle elles auraient été draguées.

De même qu'il y a des coteaux et des crus pour les vins, il par donc, au fond des eaux, des côtes pour les Huitres. Chaque lor lité a ses races et ses qualités, et, au marché de Londres, ces pe lités, qui ne sont pas les mêmes tous les ans, sont cotées pender les premiers jours de la saison huîtrière. Telles Huîtres anglaises se vendent le double de telles autres.

Les Huitres que l'on consomme à Paris appartiennent à un autre espèce. Ce sont surtout les Huitres dites de Marennes et le

d'Agde, où l'eau acquiert un faible degré de salure quand le vent soute sud, tandis qu'elle est complétement douce dans les autres circonstances.

de. On les conserve dans les parcs de la Hogue, de Cours, du Havre, de Granville, etc., avant de les livrer à la contation. Ce sont surtout les Hultres vertes de Marennes qui ont réputation.

s Huîtres dites de Holstein, et que l'on mange dans le nord de magne, ne sont pas du Holstein même, mais bien du Schles-Elles appartiennent à la même espèce que l'Huître appelée indaise ou de l'Escaut, c'est-à-dire à l'Huître pied-de-cheval (1). noriture. — Les Huîtres se nourrissent de tous les organismes oscopiques qui vivent suspendus dans l'eau. Ceux-ci pénètrent sus côtés entre les lobes du manteau et arrivent à la bouche l'action des cils vibratiles.

sus avons reconnu dans leur estomac des Navicelles, des Bacils, des Crustacés microscopiques et des Polycystines.

i s'est beaucoup occupé de la cause de la viridité des Huttres; à attribuée, tantôt à la présence d'animalcules microscoes, tantôt à l'absorption de la matière verte qui se produit les parcs. Mais, d'après les recherches de M. Valenciennes, la eur verte des Huttres appartiendrait à une matière animale acte de toutes les substances organiques vertes déjà étudiées. Ivant professeur se demande si elle n'est pas due à un état culier de la bile donnant une substance colorante qui, par l'astation, se fixe sur le parenchyme des deux appareils lamellaires Huitre, ses palpes labiaux et ses branchies proprement dites (2). Inemis. — Les Huitres ont divers ennemis qui, non-seulement mpêchent de se développer librement, mais dont quelquesattaquent même les individus adultes de cette espèce, et cela ne dans leurs valves.

s Moules sont au nombre de ces ennemis. Les Moules, en , envahissent toute la place restée libre au milieu d'elles, et me leur accroissement est plus rapide que le leur, elles arrapar leur présence le développement des Huîtres en gênant la iration et l'alimentation de ces dernières. En remplissant tous sides, les Moules empêchent bientôt les Huîtres de s'étendre. autres ennemis plus dangereux sont les Astéries et les petites

On dit dans certains pays, et principalement sur les côtes de la Méditert, qu'il faut s'abstenir de manger des Huîtres pendant les mois dont le nom
de d'r. En Belgique comme en Angleterre la saison des Huîtres commence
vers la fin du mois d'août et elle finit au mois de mai. La saison des Moules
mence surtout quand celle des liuîtres est terminée.

Comples rendus de l'Acad. des sc., 1811, 15 février, t XII, p. 315 et suiv.

éponges dites Cliona celata, qui percent les coquilles. Les Home attaquent également les Huitres en perforant une de leurs valve

Zuckert et Frank affirment qu'en Hollande on possède l'at a faire verdir les Huitres communes pour les livrer comme Huitre vertes, celle-ci étant plus estimées. Cet art est porté si hau ajoutent-ils, que les plus grands amateurs s'y trompent. C'est a plaçant les Huîtres dans certaines conditions, et cela se fait parteulièrement même à Marennes, qu'on leur fait prendre la color tion verte. A Marennes, ces parcs s'appellent des claires (1).

Accidents. — Les Huîtres produisent-elles des accidents comme les Moules? A cette question on peut sans hésiter répondre negtivement. Néanmoins elles donnent quelquefois des coliques quand on en prend pendant les chaleurs, mais tout se bonne à l'action d'un léger purgatif. Nous croyons même que c'est moins l'Huître elle-même que l'eau qui la baigne, qui cause cet est. — On ne voit jamais survenir, après l'ingestion des Huîtres, et symptômes qui caractérisent l'empoisonnement par les Moules. Leur goût est aussi bon en été qu'en hiver, et c'est une erreur de croire qu'en été elles sont malsaines, dans le Nord, du moins D'ailleurs, quand les Huîtres ont séjourné quelques temps dans de parcs installés dans de bonnes conditions, on n'a rien à craindre de leur usage, même pendant les mois d'été.

Des parcs. — Nous avons vu déjà que les Romains s'étaient compés de l'établissement des bancs d'Huttres artificiels, c'est-imit des parcs. A diverses époques on a agité cette question, et dans de dernières années l'attention a de nouveau été fixée sur elle.

En 1695, il se faisait à Zierikzee un commerce assez considerable d'Huitres provenant du littoral de l'Angleterre et qui était engraissées dans des endroits séparés sur la côte. On s'en est en cupé à des époques plus rapprochées de nous.

La côte du Portugal nourrit aujourd'hui des Huttres. On pritei qu'elles ont été apportées par le marquis de Pombal, ministré ce pays, et que depuis lors elles se sont conservées.

On a cherché aussi à en élever dans le golfe de Finlande. M. Hamel a fait connaître que l'impératrice Elisabeth avait des en vain des ordres pour établir des bancs d'Huitres sur les d'Estonie, et aussi pour y acclimater les Homards et les Moules.

D'après M. de Quatrefages, des essais faits pour des bancs afficiels sur la côte de la Rochelle auraient, au contraire, très les

<sup>(1)</sup> Blainville, article Huftnes du Dict. des sc. naturelles.

ssi. Malgré la vase qui détruit tout, on y a obtenu l'éclosion et la stion d'Hultres dans des bassins garnis de clayonnages.

Les parcs d'Ostende sont connus aujourd'hui dans toute l'Eupe. On envoie des Huttres de ces parcs dans les principales capime de l'Europe. Ces Huttres sont emballées dans des barils; elles
restent en vie de 10 à 15 jours hors de l'eau, et même pendant
me longtemps en hiver.

Les Huitres se dépouillent dans les parcs de l'odeur et du goût le leur communiquent souvent les Alcyons, les Polypiers et les midies qui les recouvrent; elles s'engraissent par une sorté de milité, que le travail continuel de ces réservoirs détermine, et les se débarrassent du goût vaseux ou de l'eau malpropre qu'elles puisée dans des lieux moins convenablement disposés.

Les Huttres momentanément mises à sec crachent l'eau qu'elles catenaient, et prennent à la place, quand on les inonde, de l'eau regée d'infusoires qui a déposé le sable et le limon qu'elle renmait d'abord.

Les Huitres changent considérablement après quelque temps de cour dans les parcs, et les nouvelles propriétés qu'elles gagnent mentent notablement leur valeur.

L'eau du port d'Ostende, mêlée dans des proportions convenables c'eau douce de l'arrière-port, contribue à l'amélioration de Mollusques. Pendant les chaleurs, lorsque l'eau est plus salée, fuitre est toujours beaucoup plus maigre que pendant la saison pluies.

Dans les parcs, les Huitres sont tantôt couchées sur la valve conè, tantôt sur la valve plate. Elles vivent également bien dans me et dans l'autre position. Pourvu que les deux valves soient ptées hermétiquement l'une à l'autre, elles prospèrent toujours une bonne eau. Si au contraire, par accident, les valves

se ferment pas bien ou que les bords en soient ébréchés, maimal court de grands dangers. Des Crustacés, des Vers de le taille, etc., s'y introduisent et font bientôt périr le Molque, si robuste qu'il soit.

cond les Huttres sont trop entassées et que l'eau ne peut pas les mamment se renouveler autour d'elles, les coquilles devientes noires. On leur rend au bout de quelques jours leur leur primitive en les plaçant dans une eau courante.

coquille semble donc être, comme les os des vertébrés, un vivant, et le siége d'un mouvement continuel de composition.

Quand des accidents surviennent, il est aisé d'en découvir l'cause, si l'on se rend compte des conditions dans lesquelles a Mollusques ont été parqués.

Il y a une quarantaine d'années, des Huitres de Dunkerque livrées à la consommation occasionnèrent une perturbation aigni dans les voies digestives chez presque toutes les personnes qui en mangèrent. Ces Huîtres avaient été expédiées de la Hogue pendant les chaleurs; elles ne pouvaient être saines. Comme or peut le voir par un rapport officiel fait en septembre 1818 pr M. Zandick, médecin de l'hospice civil de Dunkerque, méded des épidémies pour le premier arrondissement du Nord, et chapte du service de santé de la marine à Dunkerque (1), elles ne 🖝 sèrent plus aucun accident quand elles eurent séjourné un temp suffisant dans une eau de bonne qualité. Les Huîtres qui ont dom lieu aux accidents observés à Dunkerque avaient été expédiés la Hogue, où une infinité de fosses les retiennent en dépôt. l'u partie seulement de ces Huitres fut alors livrée à la consonme tion; l'autre fut envoyée, soit à Lille, soit à Douai, soit en BH gique. L'avidité avec laquelle elles y furent reçues tenait à qu'elles étaient les premières qui arrivaient cette année-là s commerce étant interrompu pendant l'été. A peine quelques per sonnes en eurent-elles mangé, que l'on vit se manifester des con ques, des diarrhées, et même des cas de choléra. Le docteur dick fit suspendre jusqu'au 25 novembre suivant la vente de 🕬 qui se trouvaient encore en dépôt dans les fosses de l'huitrière. il n'y cut plus d'accident lorsqu'à cette époque fixée on livra # Huîtres sequestrées à la consommation.

On sait que les Huîtres destinées à l'approvisionnement des pars sont transportées à sec dans des bateaux; si le transport set la pendant les chaleurs, les divers parasites qui vivent sur leurs quilles meurent rapidement, et, pour peu que le voyage du quelques jours, il y a une véritable infection qui se communique à toute la cargaison. Il faut que tous ces cadavres d'espèces diverses aient été enlevés par une eau courante, et que l'Huite ait été bien nourrie avant qu'on puisse la livrer à la consommation.

Le docteur A. Pasquier rapporte (2) qu'un particulier mi

<sup>(1)</sup> Journ. univ. des sc. méd., 4° année, t. XIV, p. 116.

<sup>(2)</sup> Essai médical sur les Huttres, Paris, 1818. — Voyez aussi E. Ssiale-Mei. De l'Huitre, et de son usage comme aliment et comme remède. Paris, 1827, in 4

euse précipitamment un parc dans les fossés d'une citadelle, où s latrines de la garnison déversaient depuis des siècles. L'étaissement n'était encore qu'en voie d'exécution, lorsque le prolétaire, pressé de tirer partie de ce parc, y fit jeter soixante ille Huîtres, qu'il livra ensuite sans précaution ni surveillance au ablic.

Le fut le 11 septembre 1816 que l'on commença à manger de Huitres, et cela sans en éprouver de mauvais effets; mais 18 un grand nombre de personnes en furent plus ou moins inmodées. Les 19, 20 et 21, elles causèrent des cardialgies occs, des coliques insupportables, des vomissements, des diartes, de la fièvre, et tous les accidents d'un empoisonnement per. Quelques personnes vomirent jusqu'au sang; quelques autres ment des tremblements prolongés, des suffocations nerveuses, des revulsions inquiétantes. Les mêmes accidents eurent lieu, ajoute Pasquier, aux mêmes époques, à Fécamp, à Bolbec, à Yvetot, les 19 et 20 du même mois.

Doit-on s'étonner que des accidents se soient produits dans de

Les dérangements que les Huîtres occasionnent quelquefois ne maucunement dus à la laitance de ces Mollusques, ni au cuivre peut s'être trouvé dans leur voisinage. Il faut uniquement les ibuer à l'eau corrompue dans laquelle elles peuvent avoir purné pendant un certain temps, et comme l'eau se gâte plus en été qu'en hiver, c'est toujours pendant l'époque des chars que ces Mollusques occasionnent des indispositions.

Les mois de l'année pendant lesquels on se défie surtout des le properties sont ceux de mai, de juin, de juillet et d'août; ce qui a fait qu'il fallait s'abstenir de ces animaux pendant les mois dans mom desquels n'entre pas la lettre r; mais ce que nous avons porté plus haut prouve suffisamment que cette exclusion ne pas être étendue aux Huîtres qui ont séjourné dans des parcs menablement disposés.

famille des PECTINIDÉS est remarquable par le manteau qui ouvert dans toute sa longueur, et qui a son bord épais et est et de tentacules souvent oculifères; elle se distingue aussi un pied très petit et par une coquille souvent très régulière, portant des ailes et couverte de côtes longitudinales.

Ous les Mollusques qui s'y rapportent sont marins. On mange ains d'entre eux. Elle comprend les genres Spondyle, Plicatule, Hinnites, Pete ou Peigne, Lime aussi appelé Houlette, et Pedum.

Les Peignes sont dioïques; cependant M. Humbert cite espèce de ce genre dont les individus sont à la fois mâles de femelles (1): c'est une observation qu'il a faite à Cette et que man avons eu l'occasion de vérifier.

Ces Mollusques sont remarquables par le grand nombre d'est qu'ils portent sur le bord de leur manteau. On dirait de petits prelots vivements colorés attachés le long du bord libre de cet organe

Le Peigne de Saint-Jacques (Pecten Jacobæus) est une espèce grande taille que l'on trouve abondamment dans la Méditerraise On en mange l'animal. Il est surtout recherché parce qu'on se se de ses valves comme de plats pour préparer les cervelles, le Huitres, les Moules, les Vénus, etc., ces coquilles de Peigne allant très bien au feu.

La famille des MALLÉIDÉS se compose de Conchifères qui ont manteau ouvert et prolongé plus ou moins dans les ailes de coquille; ils ne remplissent qu'une petite partie de celle-ci; muscle adducteur est unique; leur pied est petit, étroit ou men filiforme, et ils portent quelquefois un byssus. La coquille est intrégulière, lamelleuse, et souvent dépourvue d'ailes; le ligament est interne; on voit souvent une rangée régulière de dents à la dennière. Plusieurs Mollusques de cette famille produisent des personnes.

Elle comprend les genres Perna, Crenatula, Inoceranus, Culus, Pulvinites, Gervillia, Malleus, Vulsella et Avicula.

L'AVICULE MARGARITIFÈRE OU Aronde perlière (Avicula margitifera), est l'espèce qui fournit la perle fine et la nacre de perle la la pêche surtout dans le golfe Persique et dans l'océan Indien, a tout auprès de Ceylan et de Bornéo. C'est une espèce de sous gent Pintadine de Lamarck.

Des plongeurs vont chercher ces coquilles au fond de la mortaprès avoir laissé mourir les animaux à terre, on cherche leur intérieur les perles qui s'y sont développées, et l'on déposites coquilles.

On voyait à l'Exposition universelle de Paris des Avicules es servées dans la liqueur et montrant de magnifiques perles en place (2).

- (1) Humbert, Ann. sc. nal., 1853, p. 238.
- (2) On rencontre quelquefois des perles dans d'autres Mollusques Melles, le l'Avicule hirondelle (Avicula hirundo), le Marteau ordinaire (Melles, le pui Jambonneau (Pinna nobilis), la Vénus vierge (Venus vierginea), l'Huite communication de la co

itrefois on employait les perles en médecine, mais à cause du éleve de ces concrétions, on choisissait les plus petites qui étaient rues dans le commerce sous le nom de semence de perles (1). Es plus grandes perles se trouvent surtout à de grandes proleurs, sans doute parce que les Mollusques y vivent plus longps, y étant moins inquiétés. Les perles du golfe Persique sont es et plus estimées que celle de Ceylan, qui sont plus sujettes leailler.

n bon memoire du docteur Mobius, relatif aux perles (2), vient paraître tout récemment.

vas edulis), etc., nous en ont présenté. Il y en a plus fréquemment encore : la Mulette du Rhin (Unio margaritifera).

) M. Filippi a cherché à démontrer, comme nous l'avons indiqué plus haut, la formation des perles n'est pas due à une particularité de certaines especes eachifères, mais qu'il y a toujours dans les perles un noyau formé par un sal parasite. Il a trouvé même dans une Anodonte, l'Acaride (Atax ypsilos), si commun dans ces Acéphales, formant le noyau d'une perle. Il est à rquer que ces Acarides sont excessivement fréquents dans les Anodontes qui nt que rarement margaritifères, et qu'ils sont rares an contraire dans l'Unio certifera, qui est l'espèce de bivalve fluviatile dans laquelle la production erles a lieu le plus souvent.

ziste en Chine un Mollusque appartenant, comme les Mulattes et les Anoss, à la famille des Naïadés, qui donne lieu dans quelques localités à une trie fort curieuse. C'est le Barbata plicata de Humphrey, aussi appelé shonota bialata et Dipsas plicatus. Les Chinois l'élèvent avec le plus grand et lui font produire des perles à volonté. A cet effet ils introduisent dans machifères, entre le manteau et la coquille, alors que les valves sont béantes, me corps étranger, et, au bout d'un certain temps, ce corps s'est recouvert a couche de nacre dont l'épaisseur augmente successivement. C'est de la que l'on obtient des perles ayant une forme déterminée, et que l'on produit miteulier ces petits magots en perle qui ne sont, en réalité, que des figurines des que l'on a fait recouvrir par un dépôt de nacre en les plaçant dans les fiss dont il vient d'être question.

M., pour la question des perles: Ph. de Filippi, Sull' origine delle perle (li M., lasc. IV, Torino, 1852). — Mém. pour servir à l'hist. gén. des Tréma-Furin, 1854, p. 26. — Troisième mém. pour servir à l'hist. gén. des Ibdes. Tarin, 1857, p. 25. — Küchenmeister, Muller's Archiv., 1856, it et Réclamation par de Filippi, p. 490. — Hessling, Gelehrte Anseigen indimie royale de Bavière. — J. van der Hoeven, Ever paralen, Album der 1857, in-8. — Hague et de Siebold, Zeitschr. f. Wissenschaft. Zool., D. 439 et 445. 1857.

Die echten Perlen, ein Beitrag zur luxus handels und Naturgeschichte der-Rambourg, 1857, in-4. Ce travail est divisé en trois parties : la première a rapp luxe des perles aux diverses époques et chez les diverses ne la seconde à la pêche des perles et à leur commerce; le sième aux propriétés chimiques et physiques des perles, structure et à leur formation.

M. Möbius estime à 20 millions le nombre d'Avicules à que l'on pêche par an, dont 4 millions contiennent des per

Les perles sont des concrétions de même nature que la mais qui se déposent dans l'épaisseur du manteau, et ne se adhérentes à la nacre même de la coquille. Toutes les Avicule lières n'en présentent pas, mais toutes sont bonnes pour la aussi bien celles qui ont des perles que celles qui en manque On distingue dans le commerce plusieurs variétés de nacre:



Fig. 106. - Nacre de Ceylan.



Fig 107. - Nacre de Nankin.

lan, celle dite bâtarde et celle de Nankin sont les plus ems. Il y a une nacre noire qui vient de Californie (1).

ille des ARCADÉS. — L'animal est proportionnellement avec le manteau ouvert dans toute sa longueur; il a un grand t deux muscles adducteurs, et il possède quelquefois un La coquille est remarquable par son épaisseur et par ses alves semblables, mais inéquilatérales; sa charnière est forune forte rangée de dents diversement alignées.

nême famille comprend les genres Arca, Pectunculus, Nu-

rès Poli, la coquille du *Pectunculus pilosus* est employée par iliens pour faire des camées.

ille des CHAMIDÉS. — L'animal est très volumineux avec les sords du manteau soudés dans toute leur étendue et laissant rifices, dont un pour le pied et le byssus s'il existe, un autre a bouche et les branchies, et le troisième pour l'anus. La le est irrégulière, inéquivalve, souvent lamelleuse, très :; elle porte une charnière à dents grandes et fortes qui la 1t très solide. Les Chamidés sont fixés soit par l'une des valves r un byssus.

e famille comprend les genres Chama, Isocardia, Cleidotheiceras, Tridacna et Hippopus.

PACNE (g. Tridacna). — C'est cette coquille gigantesque que pelle communément bénitier; elle est originaire de la mer des elle acquiert une telle dimension et a tant de force qu'aux les matelots l'animal peut couper le cable d'une ancre; son ra jusqu'au delà de cinq cents livres (2). On en voit des valves uelques églises, à Saint-Sulpice de Paris, par exemple, où ervent de bénitiers, et on les emploie aussi quelquefois e bassins pour les fontaines.

autre grande espèce de ce groupe est l'Hippope chou.

CARDIDÉS ont le manteau entièrement fermé, un pied long replié au milieu comme un genou à l'aide duquel ils s'éque fond de l'eau avec vitesse. En arrière les deux orifices sont un court siphon, que l'animal peut faire rentrer à volonté. Le est composée de deux valves semblables, souvent équise fermant hermétiquement, à parois assez solides et forme d'un cœur. Le ligament est externe, les dents relières et fortes.

meurt, Hist. nat. des drogues, t. IV, p. 325. naé en mentionne une de 532 livres.

Ils sont tous marins.

Cette famille comprend les genres Cardium, Hemicardium, ! pricardium, Crassatella, Corbis et Lucina.

Il y a un Cardium de nos côtes qui sert d'aliment (Cardii edule); on le pêche principalement dans les étangs saumâtres.

D'après un renseignement que nous tenons de M. Montrousie missionnaire à la Nouvelle-Calédonie, il existe en Australie espèce de Bivalves appartenant à ce groupe qui est quelquité vénéneuse. Elle est assez commune à la Nouvelle-Calédonie, à Woodlark et au nord de la Nouvelle-Hollande. Elle vit dans la mes des eaux saumâtres, et les naturels la mangent. Ce n'est qu'est dentellement qu'elle est nuisible. Un enfant de la mission dinte par le P. Montrousier fut empoisonné pour en avoir mange. In arrêta les accidents avec du laudanum.

Les CYCLADÉS ont deux petits siphons en arrière, mais leur petits simple ne plie pas comme celui des Cardidés. La coquille est tement bombée, et à côté des dents principales on voit ente des petites dents destinées à fortifier la charnière.

Ils vivent dans la vase des eaux douces, et s'enfoncent dans boue de manière à ne montrer que l'extrémité de leurs siphons. Ils sont hermaphrodites.

Cette famille comprend les genres Cyclas, Pisidium, Cyclas Glauconome, Galathée, etc.

On sait que les Cyclades vivent dans nos eaux douces, et que ce valves sont vivipares. On en connaît plusieurs espèces en France: plus répandues sont appelés Cyclas cornea, C. rivicola et C. lacing

D'après le P. Montrousier, la grande Cyrène de l'Australie d' rena papua', qui sert d'aliment aux naturels, est dangereuse de certaines circonstances.

Les VENÉRIDES ont les bords du manteau ouverts en pour livrer passage à leur grand pied comprimé, soudés en et portant deux siphons médiocres, quelquefois réunis à leur le ligament de la coquille est court et externe; la charnière ordinairement trois dents divergentes. Les parois sont duraité épaisses; les valves égales, bien fermées et assez souvent ségulièrement.

Cette famille comprend les genres Astarte, Vénus, Cythicles Cyprine.

C'est la Venus lusoria que les Japonais et les Chinois recommendedans d'or et de couleurs diverses.

On mange en Europe plusieurs espèces de cette famille, prisi-

ent celles qui vivent dans les étangs saumatres du littoral de diterranée: Venus decussata, virginea, et quelques autres. le midi de la France, où l'on en fait un grand usage, on les it sous le nom d'Arseilles, Clauvisses, etc. On les mange crues ites; c'est un bon aliment.

is les SAXICAVIDES, l'animal a le pied rudimentaire, les du manteau entièrement soudés et ne laissant qu'un petit e en avant pour le pied; en arrière, on voit deux siphons à leur base. Les valves sont inéquilatérales, transverses, ouen arrière; elles montrent les deux impressions musculaires, apression palléale profondément échancrée. Le ligament est le.

s sont les genres Pétricole, Venérupe, Saxicave et Hiatelle. sont tous des Acéphales marins assez petits; ils se creusent deries dans les pierres et s'y enferment.

TELLINIDÉS ont le pied comprimé, de forme triangulaire; ords de leur manteau sont soudés, sauf devant le pied, et en e on voit deux larges siphons. Leur coquille est allongée ersalement, inéquilatérale et avec la partie postérieure plus e que l'autre. Le ligament est externe. L'impression palléale nueuse en arrière.

res Donax, Psammobie, Capse, Sanguinolaire et Telline.

nimal des MACTRIDÉS a un pied comprimé triangulaire; les du manteau sont ouverts en avant et soudés en arrière où its nt deux siphons assez longs, tantôt séparés, tantôt réunis. La lle porte un ligament interne, et chez quelques-uns il en existe tre un externe. Les deux valves sont semblables et montrent impressions musculaires. L'impression palléale postérieure stincte.

e famille comprend les genres Amphidesma, Mesodesma, Ana-

LUCINADÉS ont le manteau ouvert en avant et fermé en con l'on voit un ou quelquefois deux siphons; le pied est cylindrique et, dans certaines espèces, arrondi comme un e ligament est plus ou moins externe. Il y a deux impresnusculaires. La coquille est libre.

e famille a pour genres les Cyrenella, Lucina, Nuculina et

MYADÉS ont deux siphons généralement très développés, iquefois soudés l'un à l'autre; les bords du manteau sont et laissent seulement un passage en avant pour le pied qui est souvent massif et se prolonge antérieurement. Les coquillesso équivalves, inéquilatérales et restent béantes aux deux extrémité La charnière est toujours faible.

Ils vivent dans le sable ou dans la vase et pénètrent souvent d'assez grandes profondeurs. Ils sont tous marins.

Genres Solémye, Solen (vulgairement Couteau), Solécurte, Pholidomye, Panopée, Mye et Glycimère.

Le genre Mye comprend deux espèces assez communes sur ma côtes, et que les pêcheurs mangent comme des Moules: la pie grande est la Mye des Sables (Mya arenaria); l'autre, la Mye de quée (Mya truncata). Cette dernière nourrit un Ver parasite existement curieux, le Malacobdella grossa. Ce Ver est logé sur la masse viscérale des Myes ou entre le manteau et les branchies.

Dans la famille des PHOLADIDES, l'animal a le corps fort allorit il ressemble un peu à un Ver.

Le manteau est soudé; il forme un long sac ouvert en arrière par deux long siphons qui sont quelquefois adossés l'un à l'autre. Le pied comparativement petit; les branchies sont très longues: els s'étendent dans le siphon. Les deux valves sont réunies sans lignent et bâillantes. Chaque valve porte un cuilleron qui pénérals les parties molles.

Ces Mollusques se creusent des galeries dans le bois or pierres, et ils tapissent souvent ces galeries d'une couche calculation de la coquille reste enfermée.

Ils perforent par un moyen mécanique (1).

Les genres ont été nommés Pholade, Taret ou Teredo, Tereiro Cloisonnaire, Fistulane et Gastrochène.

Le Taret ordinaire (Teredo navalis), désigné souvent sons nom de Ver de mer, attaque le bois, quelle que soit son essent et le creuse tellement, que le plus simple choc brise les pieux plus gros et en apparence les plus solides.

C'est une crreur de croire que ce dangereux ennemi nous a apporté de quelque côte lointaine. Le Taret est malheureuse

(1) il y a soixante et dix ans, Leendert Bomme attribuait déjà la faculté perforer à un moyen mécanique.

La Société hollandaise des sciences, à Harlem, a couronné un mémit M. Cailliaud, directeur du Musée d'histoire naturelle de Nantes, sur les les Pholades et les Modioles qui percent l'argile, la pierre et le bois. La sur juge la question des Mollusques perforants entièrement résolue (1855). Il les de Serres a aussi traité ce sujet dans plusieurs de ses mémoires.

mal indigène et dont nous ne devons guère espérer de barrasser.

se prémunir contre les attaques du Taret, on garnit les t les portes des écluses dans nos ports de mer avec des n fer; quand aux navires on les recouvre de cuivre ou de

iste plusieurs autres espèces du même genre, et qui caumêmes dégâts.

pit à M. de Quatrefages deux mémoires sur ces Mollusques, nitant de leur organisation et de leur histoire naturelle, ayant rapport à leur embryogénie (1).

ouve des Tarets dans le bois fossile du bassin de Bruxelles .). Nous en avons des échantillons de Lovenjoul, près de .

SPERGILLIDÉS. — Le corps est allongé comme un ver; les u manteau sont soudés, laissant en avant une toute petite our le pied qui est très rudimentaire; il est terminé en arr un tube unique portant deux orifices. La peau sécrète un varois épaisses dans l'intérieur duquel se logent les deux valves. Ces valves sont béantes et sans cueilleron.

ibes dans lesquels vivent ces Mollusques sont placés vertiit dans la vase, dans des pierres tendres ou dans les masses priques; ils sont ouverts en dessous et portent en dessus te de tamis pour le passage de l'eau; la disposition de ce appareil peut simuler assez bien la pomme d'un arrosoir. LAVAGELLES (g. Clavayella) sont des Aspergillidés moins is à l'état vivant qu'à l'état fossile.

spergilles ou arrosoirs (g. Aspergillum) ont des représenns la mer des Indes, et dans la mer Rouge; ils vivent sur, s'enfoncent dans le sable et montrent au dehors le pavillé qui termine leur tube.

# CLASSE QUATRIÈME.

TUNICIERS.

les appelait Acéphales sans coquilles, mais Lamarck leur le nom sous lequel nous venons de les désigner. It des animaux à forme souvent irrégulière et qu'en géné-

ral une personne étrangère à la zoologie ne peut prendre corps vivant appartenant au règne qui nous occupe. C'es singuliers organismes sont habituellement attachés aux ne aux autres masses solides qui se trouvent dans la mer, et pendamment de la forme d'un sac ou d'une outre que d'entre eux affectent, ils ont souvent une peau rocailleus ou gélatineuse, Il n'est pas rare de trouver cette pea verte de polypiers et de plantes marines; aussi n'est-ce motifs qu'un de ces animaux a reçu le nom si caractéris Microcosme.

Les Tuniciers, tout en appartenant au type des Mol n'ont jamais de coquille, mais leur peau, qui se durcit comme un cuir, peut leur en tenir lieu. C'est dans cette pren veloppe que l'animal est logé, comme l'Huître l'est dans sac

Cette enveloppe est surtout remarquable par la présence lulose qui y a été signalée par MM. Schmidt, Dœwig et Köll

Il n'y a pas de tête proprement dite chez les Tunic même de traces de cet organe, et leur corps, qui a sour forme plus ou moins globuleuse, ne montre à l'extérieur c orifices, dont l'un sert à l'entrée des matériaux nécessaire tretien de l'animal, et l'autre à l'évacuation des résid digestion ou à celle du produit sexuel.

Le tube digestif est complet, c'est-à-dire qu'il y a une le un anus, mais la bouche est précédée d'une grande cavité parois sont tapissées par des vaisseaux qui rendent cet propre à la respiration. Ces vaisseaux sont couverts de ci tiles. Il en résulte que le même canal, très large en avant, respiration, en retirant l'oxygène de l'eau, et que, plusert à la digestion.

L'appareil circulatoire n'est pas moins remarquable. Le épanché entre les viscères, et un tube membraneux, faiss tion de cœur, pompe ce sang de la cavité générale, p pousse dans les branchies. Un instant après, en se contra sens inverse, il le rappelle et le repousse de nouveau dans branchiale; c'est ce qui a fait dire avec raison que le cœur de minute en minute son oreillette en ventricule et son ve en oreillette, ainsi que ses artères en veines et ses ve artères. C'est une curieuse observation de physiologie doi très facile de se donner le charmant spectacle partout trouve des Ascidies.

<sup>(1)</sup> Ann. des sc. nat., 3° série, t. V. p. 193.

es animaux, tout simples qu'ils sont en organisation, ont parte un système nerveux parfaitement distinct, et qui consiste un ganglion unique d'où partent divers filets nerveux. On trouve même des yeux, surtout pendant la période de leur vagabonde, et ils ont une oreille interne située dans le ganom perveux.

Fous sont hermaphrodites. On voit communément dans une me de leur intestin le testicule et l'ovaire réunis l'un à l'autre. Le sduit de ces glandes vient au contact dans le cloaque, et c'est là la fécondation s'opère; nous avons toujours observé les ovules des spermatozoïdes développés en même temps.

Lies Tuniciers se présentent ordinairement sous deux formes dislies. A la sortie de l'œuf ils sont presque en tout semblables à
l'étards de grenouilles, comme Audouin et M. Milne Edwards, et
lies temps après M. Sars, l'ont observé les premiers, et, sous
le forme, ils nagent librement et choisissent le lieu où ils
livent se fixer; mais ce choix ne se fait pas pour eux; ces Téla d'Ascidies contiennent dans leurs flancs une nouvelle proliture qu'ils ont engendrée par agamie; cette progéniture tantôt
liple, tantôt composée de plusieurs individus, sert de point de
part à de nouvelles colonies. Ainsi la dissemination de leurs
liples n'est abandonnée ni aux vagues, ni aux courants, car ce
le jeunes individus qui sont chargés de ce soin; ceux-oi se
liples trissent quand ce but est atteint.

La nouvelle génération se développe directement sans jamais modre la forme d'un Tétard, et elle seule acquiert des organes mels d'où sortiront de nouvelles larves. Il y a de cette manière malternance dans les générations. La mère, qu'on nous permette ple comparaison, ne ressemble pas à sa fille, mais bien à sa lite-fille et cette mère c'est la larve agame.

Sependant la reproduction des Ascidies n'a pas toujours lieu me manière régulièrement alternante. Sous sa forme adulte, le micier peut d'abord engendrer par gemmes des individus sembles à lui, et montrer ensuite des organes sexuels. De là rélie, pour continuer notre comparaison de tout à l'heure, qu'il des sœurs qui ne se ressemblent pas, et qu'une mère peut madrer d'abord par gemmes des filles qui lui ressembleront, et la ensuite des œufs d'où sortiront des filles tout à fait différent d'elle-même.

un de nous, qui s'est beaucoup occupé de cette question, a posé de donner le nom de scolex aux individus qui sont agames

ou sans sexes et qui engendrent par gemmes, et le nom de poglottis à ceux qui acquièrent des organes sexuels. Ces denim engendrent par ovulation.

L'exemple que nous venons de citer plus haut nous montre de individus qui, après avoir été scolex dans le jeune âge, devienne eux-mêmes proglottis pendant l'état adulte, tandis que dans le plupart des cas, les scolex se flétrissent après la formation des gemmes, comme épuisés par ce premier mode de reproduction.

Les Tuniciers sont tous des animaux marins; ils se fixent tous les corps solides qui se trouvent en mer, et leur nourriture consiste principalement en infusoires que leur apportent les courant produits par leurs cils vibratiles. Libres dans le jeune âge, commo nous le disions plus haut, presque tous, au contraire, sont immobiles et restent attachés pendant l'âge adulte.

On en observe dans toutes les mers, et quelques Ascidies sommangées malgré leur aspect repoussant et leur goût amer. On a apporte régulièrement au marché à Cette; elles appartiennent som tout à l'Ascidia sulcata ou microcosmos, espèce du genre Cynthic.

Plusieurs Tuniciers sont très phosphorescents et contribuent rendre l'eau de la mer lumineuse pendant la nuit; tels sont, en puticulier, les Pyrosomes et les Salpes.

Nous divisons cette classe en deux ordres: les Ascidies et la Salpes.

#### Ordre des Ascidies

Nous grouperons toutes les espèces de cet ordre dans famille unique sous le nom d'ASCIDIDÉS.

Les Ascidies étaient déjà connues d'Aristote qui les a désignation le nom de Thethies. Le nom d'Ascidium (de asson, outre leur a été donné par Baster, est généralement accepté aujourd's

Cette famille est très riche en espèces; elle renferme des maux qui, tout en ayant une organisation semblable, présent cependant des caractères extérieurs bien différents. Ils ont tout même forme à la sortie de l'œuf et ressemblent à un Tétard; et la forme agame ou le scolex. Celui-ci engendre par voie pare la forme sexuée ou les Ascidies, mais ces Ascidies sont ples et isolées dans le corps de la mère, tandis que d'autre réuntes à plusieurs et forment une petite colonie composé de dividus nés d'une même génération, et par conséquent tous de même âge.

Certaines Ascidies simples peuvent ensuite engendrer des

elopper plusieurs générations qui restent agrégées colonie de polypes, tandis que d'autres restent touet n'engendrent que par voie sexuelle.

ıltent trois divisions établies parmi les Ascidies par

ssimples, les Ascidies sociales et les Ascidies composées. Ascidies simples sont portées sur une tige longue et es sont, en particulier, les Bolténies; d'autres sont sieurs sur une tige commune; le plus grand nombre

BOLTÉNIE (Boltenia) comprend deux grandes espèces, se les deux sur un long pédoncule fixé solidement par rochers:

fera est de l'océan américain : le B. fusiformis est : Davis.

es composées sont ordinairement déposées par leur

corps sone quittent a distini le nombre i entourent et l'anus. · les Asci-, c'est d'are qu'on en rs genres. es Ascidies l y a des restent liantes dans s colonies t ne s'attaà des corps rès ces dies ces aniartagés en les noms Phallusia, Boltenia,

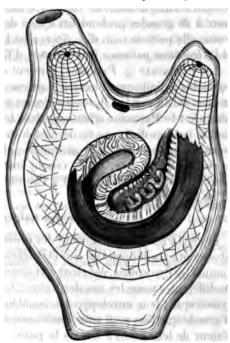

Fig. 108. - Ascidie ampulloïde très grossie.

rophora, Chelyosoma, Butryllus, Aplidium, Diazona et

Le genre Cynthie (Cynthia) comprend une belle et grande la Méditerranée que l'on mange, la Cynthia microsci petit monde animé habite sa surface, qui prend par la sionomie particulière, mais d'un aspect assez repoussant, pauvres achètent seuls cet aliment, qui a un goût âcre et

Le genre *Phallusia* a pour type une petite espèce de rouge, de la grosseur d'une groseille, qui habite commi les Huitres de certaines localités (*P. grossularia*). Elle est unaturalistes en ce qu'on peut se la procurer en vie très fac et la conserver ainsi partout où arrivent des Huîtres.

Une autre espèce, Phallusia ampulloides (fig. 108), se de souvent en quantité prodigieuse dans les parcs à Hui Ostende, elle envahit jusqu'aux Homards vivants. On ne qu'en été.

Dans le genre Aplydium se trouve une espèce extraordina commune dans la mer du Nord. C'est une masse très irre à demi cartilagineuse, de couleur verdâtre, attachée au fe eaux à de grandes profondeurs à côté des Alcyons. A cam forme elle porte le nom d'A. ficus; c'est l'Alcyonium ficus de t'Alcyonium pulmonis intar lobatum d'Ellis.

Les Pyrosomes (g. Pyrosome) forment en commun un tu ou moins cylindrique, ouvert à sa grosse extrémité et flotte la mer. On trouve les Pyrosoma elegans et giganteum dans le terranée; le Pyrosoma atlanticum dans les mers équatorisl rant la nuit on distingue ce dernier de très loin à la lumiè répand. On en voit flotter quelquefois des amas considér la surface de la mer, où ils varient instantanément de ce Leur teinte passe du rouge vif à l'aurore, à l'orange, au vet au bleu d'azur.

## Ordre des Salpes

Les SALPES diffèrent surtout des précédents parce qu'ils librement et isolés pendant leur état agame, et agrégés au con comme les Pyrosomes, dans leur état sexué. Mais dans ces der ils diffèrent à peine les uns des autres; leur forme est réguls symétrique; leur enveloppe est anguleuse et d'une transpasi grande que l'on peut voir fonctionner tous les organes dan térieur de leur corps à travers la peau.

Ils vivent dans la haute mer et sont divisés en genres son noms de Salpa et Doliolum (1).

(1) En' 1845 on était encore dans le doute si le Doliolum est un Bei

ur les Salpa que Chamisso, le naturaliste poète, à fait la ouverte de générations doubles et alternantes; alternation effet, une génération vit isolée et une autre, qui lui vit agrégée. M. Krohn le premier, et ensuite MM. Eschricht, J. Müller, R. Leuckart, Vogt, etc., ont confirmé cette belle te.

# CLASSE CINQUIÈME.

BRYOZOAIRES.

nimaux, dont Trembley avait déjà décrit la structure ne des espèces propres à nos eaux douces, ont été longnfondus avec les Polypes ordinaires. Ils en sont cepenn éloignés. MM. de Blainville, Edwards et Ehrenberg ont presque en même temps de les en séparer, et M. Ehrenabli pour eux une classe distincte. Le nom de *Bryozoaires*, par le savant naturaliste de Berlin, est aujourd'hui généaccepté (1).

teurs comprennent dans cette division quelques genres qui partiennent évidemment pas et que nous en éliminerons, ar exemple les Vorticelles. Celles-ci sont de vraies Infuelles n'ont rien de commun avec les Bryozoaires. iphalopodes commencent le type des Mollusques, et ce

nais l'examen chimique le fit rapporter à ces derniers par MM. Kölliker Ann. sc. nat., 1845, vol. V, p. 197). Ils reconnurent, après Schmidt, tie considérable du corps des Phallusies, des Cynthies, et probablement Tuniciers, est formée par la cellulose. Plusieurs travaux importants bliés dans ces derniers temps sur ces animaux. Voyez surtout Gegendie Entw. von Doliolum, in Zeits. f. Wiss. Zool., t. V, 1853, et Ueber kelungsc. von Doliolum, nebet Bemerk, ibid., t. VII. 1855. — Vogt, niciers nageants de la mer de Nice. — R. Leuckart, Zur anatomie und der Tunicaten, in Zoologische Untersuch, Glessen, 1853. H. Mülde la Société physico-médicale de Wurzbourg, t. III; et Zeits. f. Zool., t. IV, et Icones Zootomicœ de Victor Carus, Molluscoidea,

nberg, Symbolos physicos. — Van Beneden, Recherches sur l'anahysiologie et l'embryogénie des Bryozoaires qui habitent la côte d'Osn. Acad. r. de Bruxelles, t. XVIII. 1844). — Busk, Catalogue of ypozoa; in Microscopical Society. 1882. sont les Bryozoaires qui le terminent. Ces derniers sont jusqui un certain point des Céphalopodes en miniature.

Ce qui place surtout ces animaux parmi les Mollusques, des qu'ils ont le tube digestif complet, libre et flottant dans une commune; ils se distinguent d'ailleurs des autres classes de catégorie en cè qu'ils ont la bouche entourée d'une couronne de pendices ciliées non rétractiles.

Ils vivent tous en communauté; leur peau est généraleme incrustée de sels calcaires ou bien elle se durcit et devient common ou chitineuse. Leur tube digestif a les parois distinctes et il fet tout entier dans la cavité du corps. Il est formé d'un œsophen d'un estomac et d'intestins. On voit des cils vibratiles dans a intérieur; ils sont destinés à conduire les aliments, et il y et à l'extérieur pour mouvoir l'eau qui fait fonction de sang. La repiration se fait par les appendices ciliés qui entourent la boud et que nous avons appelés pour cette raison branchiules su lie de tentacules. Il existe un ganglion cérébroïde et quelques fiel nerveux comme chez les Tuniciers, mais aucune trace d'organ des sens. Les fibres musculaires rétractiles du corps sont distincts séparées les unes des autres et flottantes pendant le repos dans cavité générale.

Les Bryozoaires ont desorganes sexuels évidents, et l'on disting chez eux des individus mâles, femelles et hermaphrodites: a trois sortes d'individus se trouvent réunis dans une même coloni Ces Mollusques ont en outre une reproduction par gemmes.

A la sortie de l'œuf, leur corps est souvent complétement à sa surface, et le jeune Bryozoaire nage librement jusqu'à ce quait choisi un lieu convenable pour l'établissement de la nouve colonie dont il sera l'origine. Cette enveloppe ciliée correspondi l'enveloppe du tétard des Tuniciers et représente le scolex ou forme agame des Vers.

De cette enveloppe on voit souvent sortir à la fois deux nouversindividus qui, tout jeunes qu'ils sont, présentent l'aspect des lègezoaires adultes. Ces derniers deviennent sexués, mais ils domes dans leur jeune âge des bourgeons qui augmentent la colonisiainsi ils reproduisent d'abord par gemmes et plus tard par constitution.

Chaque individu s'enveloppant dans un étui solide, calcaire de corné, peut se mettre à l'abri des attaques de ses ennemis comme les la font les Acéphales dans leur coquille. Mais comme les la zoaires vivents en communauté, les coquilles de tous les individus d'une même colonie sont agglomérées, et au lieu de coquilles libres

arées, ils forment une habitation cellulaire générale qu'on a appolypier; dénomination impropre que l'on pourrait rempar celle de testier. Chaque loge de Bryozoaire a un péristome nant ou un bourrelet dentelé, épineux ou nu, de forme variable elquefois couvert et protégé par une plaque calcaire qui fait ion de bouclier. Nous lui avons donné ce nom parce que, qu'elle fasse fonction d'un opercule, elle n'a rien de commun, t à son origine, avec l'opercule des Gastéropodes. Quelques portent en avant un gonflement sous forme de casque, qui se the sans doute à quelques différences sexuelles, et l'on voit re chez plusieurs d'entre eux des appendices articulés mobiles, la forme de becs d'oiseaux (ornithoramphes) ou de fouets qui ent évidemment à la défense de la colonie. Nous ne savons si doit regarder ces appendices comme des Bryozoaires à formes mblables, ou comme des organes propres à la communauté; out cas ils correspondent aux pédicellines des Echinodermes. s Bryozoaires vivent dans l'eau douce ou dans l'eau de mer, ns le premier cas ils doivent évidemment être placés en tête du pe puisque leur forme est moins rayonnée que celle des autres. s fixent sur tous les corps solides qui se trouvent dans l'eau, et ques espèces marines recouvrent communément les coquilles Moules comme une fine dentelle que Leeuwenhoek avait prise des œufs de cet Acéphale. On en trouve dans toutes les mers, s genres fluviatiles ont été observés sur une grande partie de rope, depuis le midi de la France jusqu'en Suède et dans les tons de Moscou. Dans ces dernières années, on a retrouvé aux ►Unis d'Amérique la plupart des genres européens.

se nourrissent d'infusoires et de plantes microscopiques que le ant, produit par leurs cils vibratiles, apporte à leur bouche. On en ouvent leur estomac plein et l'on peut en reconnaître encore les tères dans les bols de fèces qu'ils évacuent. L'activité organique sez grande chez ces petits animaux, aussi s'affaiblissent-ils mement dans une eau pauvre en nourriture et peu aérée.

us résumons ainsi les caractères de cette classe : Branchiules mées en fer à cheval ou en entonnoir, ciliées sur toute leur meur; tube digestif flottant complet et replié sur lui-même; mux agrégés; peau chiniteuse ou calcaire; absence de cœur vaisseaux.

rus divisons les Bryozoaires en deux ordres ou sections, dont la nière a les branchiules en fer à cheval (Hippocrépiens), et dont la nde les a en entonnoir (Infundibulés).

## Ordre des Mippoerépiens.

La première section ne comprend que des genres fluv que l'on a réunis dans la famille des PLUMATELLIDÉS ( podidés.

Leurs branchiules sont nombreuses, et, au lieu de se di entonnoir, il y en a une partie qui, ne trouvant pas à s' double la rangée externe, comme le ferait un cône en base trop large pour rentrer dans un espace déterminé. n'est pas calcaire mais plus ou moins corné, et il se co plus souvent de nombreux tubes tantôt ramifiés, tantôt ré la forme d'une masse spongieuse: cette famille com genres Alcyonella, Cristatella, Lophopus, Plumatella et Fre

Le genre Algyonelle (Alcyonella, Lamk) se montre forme de masses agglomérées et chitineuses.

Alcyonella fungosa. — Le testier qu'elle produit forme us spongieuse brune appliquée sur les plantes aquatiques corps solides immergés; elle est répandue dans tourope.

Les CRISTATELLES (g. Cristatella, Cuv.) ont l'enveloppe (membraneuse et diaphane.

Le Cristatella mucedo est remarquable par la forme de Les Lophores (g. Lophopus, Dumortier) ont pour type même que Trembley a décrite, et qui a fourni à ce célèb servateur un des mémoires insérés dans son ouvrage sur le

Les Plumatelles (g. Plumatella, Bosc) ont le testier tul et rameux. On en distingue plusieurs espèces.

Les Frédéricilles (Fredericilla, P. Gerv.) comprennen appelée par Blumenbach Tubularia sultana. Le panache fleurs branchiules est presque infundibuliforme.

### Ordre des Infundibulés.

La seconde section ou le second ordre comprend un ass nombre de familles, toutes marines, à peu d'exceptions ; La famille des PÉDICELLIDES se distingue par une tige

(1) Trembley, Mém. pour servir à l'histoire d'un genre de Polypes d'à bras en forme de cornes. — Raspail, Mém. sur l'Alcyonelle, publié s de la Société d'histoire naturelle de Paris, t. IV. — P. Gervais, Obs. s à l'histoire des Polypes d'eau douce (Ann. d'anat. et de phys., t. III. Ann. des sc. nat.). — Dumortier et Van Beneden, Histoire naturelle des fluviatiles (Mém. de l'Acad. r. de Belgique, t. XVI, et supplément, L Allman, A monograph of freshwater Polypozoa. Londres, 1856.

ns longue qui porte la loge du corps. Les branchiules sont très rtes, fort grosses et réunies à leur base; la loge est largement erte et se ferme difficilement.

on n'en connaît encore que quelques genres: Pedicellina, For-iu, Lusia.

Les VÉSICULARIDÉS ont des loges allongées, à parois membralages et vitrées qui se développent souvent par stolons d'une mière très irrégulière. Les branchiules sont longues; les loges lavrent sur le côté et se ferment comme par l'effet d'un sphincter. Genres Laguncula, Bowerbankia, Valkeria, Vesicularia, etc.

Les CELLARIDÉS ont les loges généralement ouvertes sur le é, le péristome couvert d'un bouclier et des pédicelles qui proent la colonie. Les tentacules sont étroits et peu nombreux. Le ther est souvent calcaire et ramifié; les loges sont diversement upées entre elles.

ienres Avicella, Cellaria, Acamarchis.

TUBULIPORIDÉS ont des loges très longues, arrondies, à pé-Drac terminal sans bouclier, ni épines, ni pédicelles. Le testier Quelquefois articulé.

enres Tubulipora, Crisia, Abelia.

es PALUDICELLIDES ont les loges ouvertes sur le côté, et les les districtes des autres par des nons internes complètes. Les tentacules sont très longs.

enres Paludicella, Hippothoa, Catenaria.

e genre Paludicelle (Paludicella, P. Gerv.) a pour type le Paludia articulata, espèce fort commune dans l'eau douce et coute. On le trouve en France, en Angleterre et en Allemagne.

ALCYONIDÉS ont le testier entièrement cartilagineux; leurs sont soudées les unes aux autres, et ils forment des masses irrégulières qui se ramifient et s'élèvent perpendiculairement la mer sur différents corps solides.

e genre Halodactyle appartient à cette famille.

Halodactyle diophane est peut-être le Bryozoaire le plus comde nos côtes. On en trouve régulièrement sur la plage. Le tesde cette espèce consiste en une masse allongée, plus ou moins lese, de consistance demi-cartilagineuse et un peu transparente. Ind il est frais, on y voit une multitude de petits points noirs qui

# TYPE DEUXIÈME.

VERS.

Quoique Linné ait étendu la dénomination de Vermes à les animaux sans vertèbres qui ne rentrent pas dans sa des Insectes, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas des culés condylopodes et que nous appelons Allocotylés, on a c nué à nommer Vers les espèces plus ou moins semblable. Vers de terre ou aux Vers parasites, et dont l'un des princ caractères est d'avoir en effet l'apparence vermiforme.

C'est ainsi que Lamarck et Cuvier les circonscrivaient dans premiers ouvrages; plus tard ils les ont, au contraire, séparés es groupes: les Annélides et les Vers intestinaux, mais leur not classification n'a pas eu, sous ce rapport du moins, l'assest de tous les naturalistes; encore moins a-t-on dû admettre, a le voulait Cuvier, que les Annélides doivent être séparés des h naux, par les différentes classes des Crustacés, des Arachnide Insectes véritables et des Échinodermes. La transition des lides aux autres Vers s'opère en effet par degrés insensibles, division du groupe entier en ses catégories secondaires doi établie sans interruption.

Les Vermes dont il va être question dans cette partie de not vrage sont les Vers des naturalistes actuels; ils ne comprennent qu'une partie des animaux auxquels Linné avait étendu ce not répondent, sauf quelques modifications de détails et avec l'ad tion des Annélides, aux Vermes intestina du naturaliste sué ainsi qu'aux Helminthica d'O. F. Müller; ce sont aussi les l'en que de Blainville les définit dans la partie helminthologique Dictionnaire des sciences naturelles (1). Ils forment une grande sion des animaux allocotylés égale en importance à celle des l'usques, et ils sont inférieurs à ces derniers par l'ensemble leurs particularités organiques. Les Mollusques, en effet, s'ille plus haut dans la hiérarchie animale par les Céphalopodes, sont la première de leurs classes, et ils descendent moins les les Tuniciers et les Bryozoaires qui, tout en étant les derniers re

<sup>(1)</sup> Tome LVII, p. 365 à 625 (article sur les Vens, publié en 1828).

vers. 81

les genres de ces types, sont très loin de présenter l'extrême cité des Vers cestoïdes ou des Térétularies.

Vers sont des animaux sans vertèbres, dont le corps est souegmenté en une série d'articulations distinctes, d'autres fois
ement annelé, ou parfois même dépourvu de toutes traces
vision extérieure. Leur structure anatomique présente de
es différences, suivant qu'on l'étudie dans les espèces des pres familles, ou dans celles qui forment les derniers termes de
curieuse série. Nulle part la dégradation ne se montre plus
ement et avec plus d'évidence: c'est à ce point qu'à part les
iers Annélides, la plupart des Vers manquent d'organes spéde respiration, et que les groupes inférieurs de ce type n'ont
le canal intestinal non plus que d'appareil circulatoire; il
l'ailleurs parmi eux de nombreuses espèces parasites, et ce
; de vie est même exclusivement propre à la plupart des Vers
e rentrent pas dans la classe des Vers sétigères.

n qu'il soit aisé de reconnattre les animaux du type des Vers, difficile de donner de l'ensemble de leur groupe une définicaractéristique réellement précise, et qui soit applicable à s leurs espèces. Leur corps est toujours plus ou moins comment vermiforme, c'est-à-dire à peu près cylindrique ou en u grêle et allongé; il est établi sur la forme symétrique re, et les orifices sexuels s'y ouvrent sur la ligne médiane. ont que rarement des appendices locomoteurs, et ces appen, lorsqu'ils existent, sont toujours inarticulés; quant au déverment, il s'opère suivant le mode dit allocotylé.

s différences considérables que les Vers présentent sous le prt de leur genre de vie ; les habitudes souvent singulières de qui sont parasites ; les métamorphoses qui distinguent cerd'entre eux. et les migrations concordantes qu'ils exécutent certains cas, sont autant de faits importants à connaître et la notion a jeté le plus grand jour sur la physiologie de ces aux, ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'opère leur agation.

ms presque tous les grands groupes des Vers il y a des genres stres, d'autres qui sont fluviatiles ou marins, d'autres demitites, et enfin d'autres entièrement parasites. Les premiers les plus parfaits en organisation; les derniers sont les plus feurs, et la sériation de chaque groupe est facile à établir. Les classe comprend aussi des Vers qui sont, les uns dioiles autres monoïques; et si les premiers peuvent être con-

sidérés comme supérieurs aux seconds, on voit souvent, ne dans des catégories tout à fait naturelles, le commencement chaque série être occupé par des Vers monoïques.

La partie de la science qui s'occupe de l'histoire des Ven habituellement désignée par le nom d'helminthologie (Dpos, l'Aéyos, discours). Les recherches de Pallas, de Cuvier, de Saigle de Rudolphi et de Blainville, ainsi que celles d'un grand nom de naturalistes encore vivants, ont fait faire les plus grands propi à cette branche de la zoologie.

Nous partagerons les animaux du type Vers en quatre des La première comprendra les Annélides véritables, c'est-té les Chétopodes de Blainville ou les Annélides sétigères des set auteurs (1).

Les Néréides, les Lombrics ou Vers de terre, et beaucoup de tres en font partie. On doit y rattacher aussi les Échiums, Siponcles, et même les Tomoptères ou Briarées.

La seconde répond aux Nématoïdes de Rudolphi, mais en yi gnant les Sagittelles, longtemps prises pour des Mollusques, et Échinorhynques, vers parasites dont l'histoire laisse encore à le rer sur certains points. Les Nématoïdes devraient peut-ètre re voir une autre dénomination, et l'un de nous les a appelés firides.

La troisième classe sera celle des Cotylides, qui commer par les Péripates et les Sangsues, et finit par les Douves et Tænias. Elle forme une association importante dont nous esse

(1) Les Anuélides ainsi définis répondent à une partie seulement des lides de Lamarck et de Cuvier: ce sont essentiellement les Entomozenies de podes de Blainville.

Lamarck, à qui l'on doit la création du mot Annélides, en explique sinf

« M. Cuvier nous ayant fait connaître les faits d'organisation qui cantilles Sangsues, les Néréides, l'animal des Serpules, etc., assigna à ces aint le nom de Vers à sang ronge; mais reconnaissant la nécessité de les autonsidérablement des Vers et de leur assigner un rang plus élevé qu'ans le j'en formai tout de suite une classe particulière, que je présentai dans messant la quelle je donnai le nom d'Annelides, que je plaçai après les Cruinfié dont je n'eus occasion de consigner les déterminations par l'impression qu'elle l'Extrait de mon cours, qui parut en 1812. »— « Pour les mettre en light des série, nous avons trouvé « dit encore Lamarck dans un autre passage de sant toire des animaux sans vertèbres » des motifs qui nous autorisent à les plats qui les Crustacés, quoiqu'ils interrompent les rapports que ces deraiers ont tre la Cirrhipèdes. »

s de bien faire comprendre les rapports sériaux et l'intérêt mé-

Yest à propos de cette classe qu'il sera question des Hydatides Vers vésiculaires, qui ne sont pas, comme on l'a cru longsps, des animaux d'un groupe à part; nous montrerons, en st, qu'ils constituent simplement l'état agame des Tænias et less Vers rubanés.

Le quatrième classe sera celle des Turbelluriés, dont les genres plus connus sont caux des Némertes ou Borlases, et des Plaires. Cette division a également reçu la dénomination de Téréturiés.

Nous résumons les caractères distinctifs de ces classes dans le bleau suivant :

| Corps | app different         | sans ventouses<br>à ventouses<br>Hèrement cillé |     |       | . {   | dép<br>art | rime<br>ondi | et : | à so  | ies, ,<br>spies | :                           | Annelides.<br>Nematoides. |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------|--------------|------|-------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
|       | different of entities | tièrement cilié                                 | • • | • • • | • • • | • • • • •  | · · ·        | • •  | • • • | :               | Colylides.<br>Turbelleries. |                           |

# CLASSE PREMIÈRE.

## ANNÉLIDES.

Lette classe, telle que nous allons la définir, ne répond pas comlement aux Annélides de Lamarck et de Cuvier, les Sangsues et res Hirudinées (1) n'en faisant pas partie. Elle ne comprend ; les Vers appelés *Chétopodes* par de Blainville et ceux dont rier faisait ses Annélides sétigères.

prganisation, qui sont pourvus d'appendices sétiformes pour la protion. Ces appendices ne sont pas des pattes proprement et ils n'ont pas les articulations qui distinguent les organes nommés chez les Articulés véritables; ce sont des soies tantôt courtes, disposées sérialement et souvent faisceaux de chaque côté du corps. Chez ces animaux, le corps coujours annelé, et le système nerveux a la forme d'une chaîne supérieure à celle qui les distingue dans le reste des Vers, les couses exceptées, et on leur reconnaît le plus souvent des organes ciaux de respiration; ce sont alors des branchies.

Nous en parlerons à propos des Cotylides.

Les Annélides subissent des métamorphoses vérita nombre de leurs articles varie avec l'âge. On voit déjà coup d'entre eux des preuves de digénèse, la multiplica rant par des organes sexuels dont toutes les espèces vues, et, dans certaines circonstances, par agamie, c'est-â qu'il y ait de sexes. Dans ce dernier cas, de nouveaux ir développent en arrière du corps de ces animaux, partic gulière dont les auteurs du dernier siècle, O. F. Müller en particulier, avaient déjà fait la remarque pour les Na est, sous certains rapports, comparable à la génération agame des Pucerons.

Les autres Annélides chétopodes étant divisés en cèp ches, dorsibranches, on y trouve quelques espèces de l'autre section, qui sont aussi à double reproduction, en érite surtout d'être remarqué, c'est que ce sont des es lées dans différents genres qui offrent ce singulier phère. On connaît deux genres : les Filagrana et les Amphi la première section, et deux dans la seconde : les Sy Myrianida.

Quant à la répartition des sexes, les Vers de cette c tantôt monoïques (Lombrics), tantôt dioïques (Serpul réides). Dans ce dernier cas, les organes sexuels sor différents dans le mâle et dans la femelle, et il faut sou recours au microscope pour en reconnaître la véritable

Il y a cependant quelques Chétopodes dioïques dont diffèrent des femelles par les caractères extérieurs.

Ces particularités se trouvent dans leurs organes locoi dans leurs organes de sens.

On a observé aussi quelques différences de forme en géniture engendrée par gemme et celle provenant des O. F. Müller paraît même s'y être trompé, au point d'av mâle de l'Antolytus prolifera (1) pour une espèce différent décrite et figurée comme telle (2). Grube a également nom de Diploceræu à ce sexe.

Les larves possèdent un ou plusieurs cercles ciliaires. a qu'un, il se place à la tête; si un second survient, c'est mité caudale; dans d'autres cas, il en surgit au milieu du développement a lieu surtout par le segment préanal.

<sup>(1)</sup> Nereis prolifera, Mall., Zool. dan., vol. 11, tab. Lu, fig. 5, 6. 7

<sup>(2)</sup> Nereis prolifera, id., fig. 1-4.

léveloppent surtout entre le dernier et l'avant-dernier segment. 
Annélides ont un système circulatoire, lequel est parfois compliqué; leur sang n'est pas toujours rouge, mais il l'est le plus grand nombre des cas, et c'est la partie séreuse ellequi possède cette couleur (1). Dans quelques Annélides, le est incolore, vert ou même bleuâtre. Pallas avait déjà fait cette vation. Le canal digestif des mêmes animaux est toujours plet, c'est-à-dire pourvu de ses deux orifices; il montre dans ains genres des appendices latéraux assez nombreux, et quelfois très développés, comme, par exemple, dans les Aphrodites: emblables prolongements existent dans les Sangsues, mais ils ent moins considérables.

me caractère important des Annélides est d'avoir, en général, le me nerveux sous la forme d'une chaîne ganglionnaire, qui mence par un cerveau sus-œsophagien, et, après avoir embé l'œsophage comme par un collier, se continue dans la région—intestinale en une série de ganglions dont le nombre est à celui des articulations extérieures. De même que celui des apodes, ce système nerveux a ses ganglions plus ou moins mineux, suivant que les Annélides qu'on étudie occupent dans rie générale de cette classe ou dans leur ordre respectif un plus ou moins élevé. Quelquefois les deux portions droite et he, au lieu de coalescer sur la ligne médiane, restent distinctes de l'autre, et il existe alors une double chaîne: c'est ce les Sabelles nous montrent l'exemple. Une semblable dispons se retrouve chez les Péripates et les Malacobdelles, qui sont Vers cotylides.

res, le système nerveux a plus de développement que dans des dernières familles de la même classe, mais il reste tous sous la forme d'une chaîne ganglionnaire, et les anneaux sorps sont moins semblables entre eux chez certaines espèces de Blainville a placées à cause de cela en tête de tout le pre (Amphitrites, Serpules, etc.). Chez ces Chétopodes, les aplices soit locomoteurs, soit respiratoires ou sensoriaux, sont let plus diversifiés que chez les autres Vers. Ces Vers sont mo-

Cependant le sang d'une petite espèce d'Annélides propre à nos côtes 
pitella ou Lumbriconaïs), doit sa couleur rouge à la teinte même de ses
les, et sous ce rapport il est plus comparable encore à celui des animaux
larés.

nolques, du moins dans la plupart des cas. Leurs confidence dans la cavité du corps avant l'éclosion. Au commencement développement, leurs embryons portent une ou deux raigés à cils vibratiles.

Certains Annélides ont la tête distincte du reste du cops, si est beaucoup de ces animaux qui ont des points oculaires ou alle de véritables stemmates auxquels se rendent des files optimiques. On a aussi trouvé des capsules auditives chez un cella nombre d'entre eux.

Beaucoup d'espèces d'Annélides vivent dans les eaux air elles y sont errantes au milieu des algues et sur le sable, et contraire sédentaires. Dans ce dernier cas, elles se tiement des tubes faits tantôt avec le sable lui-même, tantôt avec un tière qu'elles produisent, et dont la consistance est companie celle des coquilles des Mollusques, ou simplement à celle du chemin. La plupart des Annélides marins sont dioiques animaux de la même classe qui vivent dans les eaux dont comme les Naïs et genres analogues, ou bien dans la tere mide, comme beaucoup de Lombrics', sont au contraire monet,

Il y a peu d'Annélides qui nous soient réellement utiles. On cépendant citer comme étant dans ce cas certaines espèces rines dont on se sert comme d'appât pour la pêche, et surveil Lombrics, dont on faisait autrefois diverses préparations.

Quelques espèces d'Annélides sculement sont parasites à la nière des Vers, dont nous parlerons ultérieurement.

Plusieurs animaux de cette classe sont phosphorescents de connaît une espèce de Lombrie qui est dans ce cas (1), et la memorphisté s'observe chez beaucoup d'Annélides marins (2).

Pallas et O. F. Müller avaient déjà fait, vers la fin du siècle den un grand nombre de recherches importantes pour l'histoire Annélides. Depuis lors, cette branche de l'helminthologie a des observations également curieuses à Savigny et à de Blaimainsi qu'à MM. Milne Edwards. Œrsted, de Quatrefages, Grand R. Leuckart, d'Udekem, etc.

L'ensemble des Vers dont nous venons de parler sous la mination d'Annélides comprend, ainsi que nous l'avons di, le Vers chétopodes de Blainville.

Cuvier les partageait en Annélides tubicoles (Serpules,

- (1) Lumbricus phosphorescens, Dugès, assez commun à Montpellier.
- (2) Les Nereis mucronata, noctiluca et phosphorans, le Polynos fulguran. I Photocharis phosphoreus, et beaucoup d'autres, sont dans ce cas.

CHETOPODES. 87

Crerebelles, Amphitrites, Sphystomes et Dentales ; Annelides darss pranches (Arénicoles, Amphinomes, Eunices, Néréides, Alciopes, Spio, Lombrinères, Ophélies, Cirrhatules, Palmyres, Aphrodites, étoptères), et Annélides abranches sétigères (Lombrics, Naïdes, Limènes).

Dans la méthode des Annélides que nous allons exposer, les surgsues et les Dragonneaux, réunis aux Vers précédents par vier comme étant aussi des Annélides, sont bien des animaux même type, mais ils doivent être éloignés de cette classe; les sudinées ou les Sangsues sont des Cotylides, et les Dragonneaux Nématoïdes; quant aux Dentales, ce sont des Mollusques.

Chétopodes de Blainville, qui en forment le groupe principal, aussi les tiéphyriens, c'est-à-dire les Échiures et les Sipon-réunis, et les Tomoptérides, dont l'unique genre est celui des proptères ou Briarées, qui a été longtemps associé aux Mollusques libranches.

#### Ordre des Chétopodes (1).

In distingue trois sortes de Vers chétopodes susceptibles d'être ctérisés d'après la considération des branchies, qui sont céphaces dans le premier cas, dorsales dans le second, et nulles dans roisième. Ces trois groupes forment autant de sous-ordres dont allons parler brièvement sous les noms de Céphalobranches, sibranches et Abranches, qu'ils portent dans plusieurs auteurs.

## Sous-ordre des Céphalobranches.

corps sont diversiformes, ce qui les avait fait appeler Hétérosens par de Blainville. Leurs habitudes sont en général sédenses, et ils habitent des tubes, d'où le nom de Tubicoles qu'ils ont de Cuvier. Tous sont marins.

s forment trois familles principales, les Serputidés, les Amphi-

SERPULIDES, ou les Serpules, Spirorbes, etc. g. Serpula, per é), construisent des tubes calcaires. Il faut en rapprocher les per g. Ditrupa), souvent confondus, à cause de la forme de tube, avec les Mollusques de la famille des Dentales.

(1) Chelopoda, Blainv.

Il y a une espèce du genre Spinores, le Spirorèis Namile que l'on trouve en abondance sur les Homards, dont il gam carapace. Ce sont des parasites au même titre que les Cirrhipè l'animal sur lequel on les trouve leur fournit un gite, mai ne vivent pas à ses dépens. On peut aisément se procurer Spirorbes en vie, et en les plongeant dans un peu d'eau de ma les voit bientôt s'épanouir. Leur tête est ornée de houppes tentacules ou cirrhes disposés sur deux rangs, et rappelant un fe cheval comme ceux des Alcyonelles et des Cristatelles. Toutéin n'y a pas de mouvement ciliaire à la surface de ces organes; mintérieur est creux; et tantôt ils se remplissent de sang et premu une belle couleur verte, tantôt au contraire leurs parois se contre tent, le sang en étant chassé, et ils deviennent incolores. Le tube de caire que le Ver se construit est enroulé comme une petite coquile

Ce Spirorbe dépose dans son tube des œufs d'une belle code rouge.

Le genre Filagrana, Berkeley (1), est une autre subdivision de Serpulidés. Le Ver est logé dans un tube calcaire assez fin et man régulièrement contourné pour avoir mérité ce nom. Il compandeux espèces qu'on voit assez communément dans la mer du Man La première est le F. implexa, décrit d'abord par Berkeley, puis l'asser dans son Fauna Norwegica (2). La seconde est le F. Schlait lici (3), qui a été décrit par O. Schmidt. Ces deux espèces su remarquables en ce que toutes les deux elles sont digénèses

Les AMPHITRITIDÉS, ou les Amphitrites et les genres analogues sont dits aussi Vers à pinceaux; leur étui a la consistance du per chemin.

Les SABELLARIDÉS, ou les Sabelles (g. Sabella, Cuv.), se rémissent dans des amas de sable, percés de trous, dont l'extérieur une apparence alvéoliforme.

Le genre Amphicora contient une espèce (A. Sabella) asset commune sur nos côtes, et qui est remarquable par la présence d'yeu à l'extrémité céphalique et à l'extrémité caudale. C'est M. Ehrenbei qui a le premier fait cette observation (4). Cette espèce est l'Fabricia quadripunctata de Frey et de Leuckart (5).

Ce Ver porte des panaches sur la tête comme les Serpules, d

- (1) Zoolog. Journal, 1827, p. 229; et 1835, p. 426.
- (2) Fauna Norwegica, p. 26.
- (3) Neue Beitrage zur Naturgesch. der Würmer, 1852.
- (4) Journal de l'Institut, 4 janv. 1837.
- (5) Beitriige zur Kentniss wirbelloser Thiere, 1847, p. 451, tab. u, f. 3.

ne ces dernières, il est logé dans un tube de peu de consis-Les Amphicores vivent à plusieurs sur des pierres, et leurs sont tellement contournés les uns dans les autres, que leur nble présente un aspect spongieux. Ils se conservent très dans les aquariums.

pus en avions depuis quelque temps toute une colonie en vie, qu'il arriva que tous les corps environnants furent envahis par unes Amphicores sans panaches. Les parois du bocal en étaient vertes. Nous croyons que ce sont de jeunes Vers nés par agaet qui s'étaient choisi un gête nouveau, grâce aux yeux qui situés à leur extrémité céphalique.

### Sous ordre des Dorsibranches.

hez ces Chétopodes les anneaux du corps sont plus uniformes chez les précédents, et la plupart sont à la fois pourvus de et de branchies insérées latéralement; dans certains cas, acoup d'anneaux ont aussi des cirrhes tentaculaires.

ous les Dorsibranches sont marins comme les Chétopodes du ordre précédent, et ils sont de même diorques.

les nomme souvent Annélides errantes.

▶ peuvent être partagés en plusieurs familles, savoir :

≥s ARÉNICOLIDÉS, dont le principal genre, nominé Arénicole, ≈icola), fournit aux pêcheurs de l'Océan une espèce utilisée ≈ne amorce.

≥s NÉRÉIDIDÉS, partagés eux-mêmes en :

► HRODITINS, ou Aphrodites, Hermiones, Phyllodoces, Pal-►s, etc.;

EPHINOMINS ou Amphinomes, etc.;

Exicins, ou Eunices;

L Néréidins, ou Néréides diverses.

■aucoup de ces Vers sont également employés par les pê-□s; quelques-uns sont souvent appelés des Scolopendres de (1).

On trouvera l'énumération descriptive de leurs espèces, ainsi que celle des podes céphalobranches dans les auteurs suivants : Pallas, Spicilegia zoolo—Savigny, Système des Annélides (publié dans le grand ouvrage sur l'Égypte).

Blainville, article Vers, du Dict. des sc. nat. — Milne Edwards, Ann. des sct., 1'° série, et Littoral de la France, t. II, 1834. — Grube, Die Familien l'mneliden. In-8, Berlin, 1851. — De Quatrefages, Mémoires divers insérés Bes Ann. des sc. nat., 3° série. — OErstedt, Annulatorum danicorum conss. Hafniæ, 1842.

La famille des SYLLIDÉS a pour caractère d'avoir le corps de allongé, très mince, souvent linéaire, formé d'un très grand nombre de segments, et portant deux cirrhes en arrière.

Le genre Syllis contient une espèce, S. prolifera, qui a étécher vée dans ces dernières années par MM. Frey et Leuckart, et qui et remarquable par les gemmes qu'elle engendre, comme l'indepe son nom spécifique.

Le genre Polyophthalme de M. de Quatrefages, qu'il a établiss un Ver longtemps confondu avec les Naïs. Ce Ver a la têt in lobée, les pieds biramés, des yeux céphaliques à cristallins muiples, et, sur chaque segment du corps, des yeux latéraux à m sel cristallin (1.

M. de Quatrefages en décrit quatre espèces : P. Ehrenbergii.de mers de Sicile ; P. agilis, de la baie de Biscaye ; P. pictus, d. P. dubius.

Le genre Myrianida, de la même famille, a été étable M. Edward sur un Ver de la côte de Sicile, le M. fasciata. À la est également digénèse, et il se fait remarquer par le grand nomble de gemmes qui apparaissent simultanément à sa partie postrieure; la moitié de sa longueur est formée de ces gemmes.

#### Sous-ordre des Abranches.

Ces Vers sont encore pourvus de soies plus ou moins appareim mais ils n'ont pas de branchies, ce qui leur a valu la dénomination d'Abranches. Ils ont le corps allongé, formé d'anneaux por breux et uniformes, la tête non distincte et les sexes réunis sur même individu, toutefois ils sont insuffisants et doivent nécessirement s'accoupler pour devenir féconds.

Quelques-uns sont marins, d'autres fluviatiles, et un crisinombre terrestres. Ces derniers recherchent néanmoins les sihumides, et à mesure que la sécheresse succède à l'humidit. I s'enfoncent dayantage au-dessous de la surface.

Les Chétopodes abranches sont les Annélides terricoles de persieurs auteurs et les Lombricins de quelques autres.

On y distingue surtout la grande famille des LOMBRICION dont les Lombrics ou Vers de terre, ainsi que les Nais, font parti-

Les Lombricus, déjà étudiés avec soin par saur merdam, ont donné lieu, depuis ce célèbre observaleur.

<sup>(1)</sup> Ann. des sc. nat., mars 1845.

narques également curieuses. Quoique courtes, les soies des mbrics sont faciles à voir, si l'on emploie la loupe; on peut mi constater leur présence en passant simplement ces animaux re les doigts, que leurs soies grattent alors comme les poils me brosse. Le renslement que ces Annélides présentent à peu de ance de la région céphalique est le siège de leurs organes géneteurs; on l'appelle le bât. L'accouplement a lieu ventre à tre. Les testicules sont sur deux rangs, composés chacun d'une de renslements communiquant ensemble; les ovaires longent chaque côté le système nerveux à la hauteur du douzième leau; ils sont membraneux et pyriformes. Les Lombrics pont leurs œufs réunis dans de petites capsules.

Les Vers ont été autrefois employés en médecine pour la prélation d'une sorte de décoction huileuse. Dioscoride les mentre dans ses écrits, et ils portent, dans les auteurs de la renaisle, le nom de Lombrici seu Vermes terreni.

is recelent dans leurs divers organes, et principalement dans leurs licules, de nombreux parasites: Anguillules de diverses espèces, elis filaria, Leucophrys, Paramécies, Amibes et Grégarines.

Ine espèce de Lombric (le Lumbricus phosphorescens) répand dans scurité une vive lumière. Elle vit dans la terre, et vient assex se de la surface lorsque le soi est très humide. Alors on l'aper-le soir, et dans certains endroits elle est fort abondante. Nous ons vue communément dans le jardin des plantes de Montpellier mai 1855, ainsi que pendant l'automne et l'hiver si pluvieux \$857-58.

n possède plusieurs ouvrages sur les Lombrics, entre autres un du professeur Morren et de M. d'Udekem. Savigny, Dugès meister et quelques autres naturalistes, ont cherché à établir liagnose de leurs espèces.

l y a d'ailleurs plusieurs genres de Lombrics proprement dits, st-à-dire de Vers de terre véritables, sans comprendre les Lom⇒s marins ni les Tubifex, les Enchytrées et les Nais, ainsi que es autres subdivisions dont les unes sont marines et les autres Piatiles.

M. Henle et d'Udekem ont étudié anatomiquement les Enchyme, qui sont de petits Lombricidés intermédiaires aux Lombrics mux Naïs, que l'on trouve dans la terre des jardins ou des vases lœurs. On doit aussi à M. d'Udekem d'excellentes observations le Lombric commun (Lumbricus terrestris).

M. d'Udekem a pu étudier en Belgique diverses espèces de ce

genre (1). Il y en a un grand nombre en France, et l'on er de plus grandes dans les pays chauds.

Une espèce de Lombricidés a été donnée comme ayant due par l'urèthre d'une jeune fille, et décrite sous le Dactylius aculeatus. Cette indication est évidemment le d'une erreur, et l'on ne doit pas y attacher plus de confian l'opinion des anciens auteurs qui attribuaient à une seule el espèce les Lombrics et les Ascarides lombricoïdes.

Les CAFITELLES (g. Capitella ou Lumbriconais) forment un sion des Chétopodes abranches peu éloignée de celle des Li cidés, et qui présente un fait remarquable que nous avon signalé.

Habituellement les Chétopodes ont le sang rouge, et cett leur réside dans la partie séreuse, tandis que chez les an vertébrés, ce sont les globules qui sont colorés. Les Capitelle dans ce dernier cas; ils ont le sérum incolore et les gl rouges.

Ce sont de petits Lombricidés propres aux eaux marines; trouve à Ostende (Capitella capita et C. fimbriata).

Les Capitelles sont également remarquables en ce que c des Chétopodes abranches à sexes séparés (2).

La tribu des Naïnns ou Naïs, dont les genres ont été mul dans ces derniers temps, et les espèces examinées de nouve n'est pas moins curieuse à étudier. Une d'entre elles, le Nai boscidea, qui sert de type au genre Stylaria, vit dans la cavit piratoire des Lymnées, et pond ses œufs dans le parenchyme de ces Mollusques. En outre, le Chætogaster Limnei a des tudes analogues: c'est un véritable parasite de ces Gastérop et l'on trouve souvent le Naïs furcata, l'un de nos Uronais, da tubes des Alcyonelles et des Plumatelles. Le Mutzia heterod de M. Vogt est aussi une espèce de ce groupe.

Nous avons observé une espèce de Naïs enkystée sur les chies de la Perche.

Les Naïs sont au nombre des Vers chétopodes, chez lesque observe à la fois la génération agame et la génération par les s

<sup>(1)</sup> Développement du Lombric terrestre dans les Mém. de l'Acad. r. di gique (Mém. couronnés et Mém. des savants étrangers, t. XXVII).

<sup>(2)</sup> Van Beneden, Bull. Acad. Bruxelles, 2º série, t. III.

<sup>(3)</sup> Ehrenberg. Symbolæ physicæ. — P. Gervais, Bull. de l'Aced. de Brast. V. — D'Udekem, ibid., t. XXII.

#### Ordre des Géphyriens.

ous ne parlerons que pour mémoire de l'ordre qui comprend Siponcles et les Échiures. Ces Vers, dont Cuvier faisait des inodermes apodes, ont le corps cylindrique, très contractile, ourvu de soies proprement dites, terminé en avant par une npe rétractile, échinulée sur une partie de sa longueur, et poren avant une sorte de collerette foliacée dans laquelle est cée la bouche. L'anus est ouvert sous le milieu du corps, et les anes de la génération dans deux orifices latéraux, situés vers nême point. Le système nerveux forme une chaîne ganglionre sous-intestinale. La peau est lisse, quelquefois annelée et vent irisée. Les sexes sont séparés. Le sang est incolore. Il y a réritables métamorphoses et le développement n'est pas uniment direct.

es Vers sont tous marins. Ils vivent dans le sable, dans la vase, les pierres, etc. Quelques-uns d'entre eux acquièrent des ensions assez considérables. Les poissons les recherchent pour nourrir. Nous les partagerons en deux sous-ordres, les Echiures siponcles.

## Sous-ordre des Siponcles.

ne groupe des Siponcles ne forme qu'une seule famille, celle des **NCULIDÉS**, qui se partage en genres sous les noms de *Siponcle anculus*) *Priapule*, *Lithoderme*, etc. Ses espèces sont essentement marines.

Emculus edulis, L.) que l'on mange sur les côtes de la Chine. Siponcle atteint environ un pied de long, et il a à peu près amètre d'une plume d'oie. Il vit à un pied ou un pied et demi profondeur dans le sable, et s'y tient dans des trous verticaux erts à la surface du sol et à peu de distance du rivage. A la se basse, les Chinois, qui sont très friands de Siponcles, arriavec un petit faisceau de quelques baguettes de rotang. Dans que orifice des galeries de ces Vers, ils enfoncent une de leurs lettes, et après cette opération ils les retirent successivement, ayant bien soin d'écarter en entonnoir le sable entourant lice. Alors ils trouvent le Siponcle attaché par la bouche au qu'ils avaient enfoncé dans un trou, et ils peuvent l'en-

lever sans qu'il se soit renflé en arrière, ce qui aurait rendu l'extration impossible.

Il y a plusieurs manières d'apprêter le Siponcle. Tantôt on le fait cuire avec de l'ail de Ternate, tantôt avec du garo sooy.

L'une des espèces les plus remarquables parmi celles qu'en trouve sur nos côtes, est le Siponcle Balanophore (Sipunculus belanophorus ou S. nudus) que l'on rencontre quelquefois en abonders sur la plage de la Méditerranée, surtout après les forts coups de mer.

Le Phascolosoma Bernhardus se tient dans les coquilles vides de Littorines, des Turritelles, etc., et nous avons trouvé dans les evités des pierres, ainsi que dans une coquille de Dentale, une espir de Lithoderme (L. pustulosum, P. Gerv.).

Des détails ont été donnés sur les Vers du même groupe par Blainville (Dictionn. des sc. nat.), par M. Grube (Archives de Mills. 1837), par M. de Quatrefages (Ann. des sc. nat., 3° série, t. VI. p. 307), et par quelques autres naturalistes.

C'est M. de Quatrefages qui a propose de réunir les Sipondes les Échiures dans un ordre unique sous le nom de Géphyristi de Blainville associait les Siponcles à ses Vers apodes.

## Sous-ordre des Échiures.

Ceux-ci sont encore plus voisins des Chétopodes, et de Bieville ne les en séparait pas; ils ont en effet des soies, mais sur ques anneaux seulement. Ce sont, comme les Siponcles, des maux marins.

Ils ne comprennent qu'une famille, celle des ÉCHTURIDES, a pour genres les Thalassema, Chetodoma, Bonellia et Sternegie

#### Ordre des Tomoptérides.

. ai.

نيبا

أعطا

15 4 1

.

Cet ordre comprend le Tomopteris onisciformis d'Eschabil.

Briareus de MM. Quoy et Gaimard, qui a été étudié dans es le nières années par MM. Busch, Grube et Külliker (1). On l'all d'abord pris pour un mollusque de la catégorie des Nuillement ou de celle des Hétéropodes, mais c'est avec les Annélies pur faut le classer.

(1) Busch, Muller's Archiv, 1847, 181. — Grube, Binige Ameri M. Tomopteris (Ibid., 1848, p. 456). — Grube, Ameriden, p. 9. — Edit Zeitschr. für Wissenschaftl. Zool., t. IV, p. 539 (1853).

est M. Grube qui a reporté les Tomoptères parmi ces derniers paux. quoiqu'ils n'aient pas de soies, et qu'ils manquent, nonement de vaisseau dorsal, mais encore d'appareil vasculaire. corps porte des prolongements latéraux, ce qui leur donne un cet tout particulier.

a famille des TOMOPTERIDES, la seule que comprenne cet e, se compose du genre Tomopteris ou *Briareus*, qui est in. L'espèce type de ce genre vit dans la Méditerranée.

# CLASSE DEUXIÈME.

### NÉMATOIDES.

ette classe a pour division principale les Nématoïdes de Budolphi, it tant d'espèces vivent en parasites dans les organes de l'homme les autres animaux vertébrés. Les Vers qui s'y rapportent ont corps allongé, quelquefois semblable à un fil, et la cavité péritrique distincte des viscères digestifs et génitaux. Ils manquent vaisseaux et d'appareil circulatoire; le plus souvent ils sont urvus d'un canal digestif ouvert à ses deux extrémités. Leurs es sont généralement séparés, et ils ont la génération uniquent sexuelle. Leur développement est direct et leurs embryons toujours dépourvus de cils vibratiles.

Les Vers qu'on réunit dans cette catégorie vivent dans les condius les plus diverses. Il y en a qui sont marins; d'autres sont iatiles; quelques-uns sont terrestres; mais la plupart sont parais des autres animaux, soit pendant un certain temps seuleint, soit pendant toute leur vie. Parmi les demi-parasites, on tranger les Gordius. Les Nématoïdes essentiellement parasites t les Ascarides, les Strongles, les Dragonneaux, les Filaires et lacoup d'autres encore. Ceux qui restent libres sont moins nomlux; ils ont toujours un moins grand nombre d'œufs que ceux sont entozoaires: nous citerons, entre aures, les Anguillules vinaigre.

y a parmi ces animaux des espèces de dimensions très variées: Iques-unes, parmi celles qui sont parasites, ont quelquefois mètre et plus de longueur; d'autres sont, au contraire, si tes, qu'on les a longtemps classées parmi les Infusoires ou maux microscopiques. Telles sont, en particulier, les Anguils que nous avons déjà signalées.

Nous divisons les Nématoïdes ou Filarides en quatre ordre, savoir : les Chétognathes ou Sagittelles, les Nématoïdes véritables, les Gordiacés et les Acanthocéphales.

#### Ordre des Chétognathes.

Cet ordre ne comprend qu'un seul genre, celui des Samman ou Flèches (Sagitta, Quoy et Gaimard), dont les affinités ont été à diversement interprétées par les auteurs. On en a fait successiment des Ptéropodes, des Hétéropodes, des Annélides et min des Vertébrés. Aujourd'hui que l'on connaît leur organisation leur mode de développement, il ne reste guère de doute se place qu'il faut leur assigner. Le genre des Sagittelles établités demment la transition des Annélides tels que nous les se définis aux Vers nématoïdes, mais il diffère des uns et des en ce qu'il à les sexes réunis.

C'est Slabber qui a le premier observé ces singuliers investif de la contre de la c

Comme l'indique leur nom, les Sagittelles ont la forme d'flèche dont leurs nageoires caudales représentent même les bands Leur bouche est entourée d'un cercle plus ou moins complés soies, mais ils n'ont point de soies sur la longueur du corps celui-ci n'est point annelé. Ils possèdent un ganglion nerveux tral, mais ils manquent de cœur et de vaisseaux. Leur tube des est simple et droit. Leurs organes sexuels mâles et femelles réunis sur le même individu, et ils s'ouvrent a côté de l'anus pun seul orifice; le réservoir spermatique débouche dans l'originales.

Le développement embryonnaire des Sagittelles est direct, ce à-dire sans métamorphoses. Leur embryon ne présente pas de vibratiles, et il a déjà sa forme définitive au moment de l'éclosit dans l'œuf, il est enroulé sur lui-même.

La famille unique de cet ordre est celle des SAGITTDÉS, comprend une dizaine d'espèces, toutes des eaux marines. On trouve dans la mer du Nord, dans l'océan Atlantique et des Méditerranée (Sagitta setosa, cephaloptera, bipunctata, rostrata, dentata, serrato-dentata, lyra, draco, diptera, triptera et hexagina.

Ces Vers nagent avec une grande facilité et ils restent libres tous les âges.

<sup>(1)</sup> Naturkundige Verlustigingen, pl. 6, fig. 4-5. In-4, Harlem, 1778.

#### Ordre des Nématoldes vrais (1).

nom des Nématoïdes rappelle que le corps de ces Vers a le souvent l'apparence d'un fil (2), et en effet il est toujours plus noins grêle, allongé ou même filiforme. On n'y reconnaît rieurement aucun appendice, et s'il y a une ou deux soies, elles placées en arrière et destinées à remplir le rôle de pénis. Il a pas non plus de ventouses, et la peau elle-même est régidule, tique, très finement annelée dans un grand nombre de cas, et que toujours étiolée. Il n'y a ni tentacules, ni branchies, et il ort rare que l'on observe des points oculaires.

nvisagés sous le rapport de leurs organes intérieurs, les natoïdes ne sont pas moins distincts des autres Vers. Leur I intestinal est complet et ses orifices sont terminaux. Leur eme nerveux n'est pas moins évident : il consiste en un cerl avec ganglion sous-œsophagien et brides latérales formant er, et en deux filets principaux longeant les côtés du corps; ces i manquent de renslements ganglionnaires. Les sexes sont tous séparés, et, dans beaucoup d'espèces, les individus mâles difit des femelles par leurs moindres dimensions; ils sont aussi is nombreux. Leurs organes d'accouplement consistent en un eux pénis cornés d'apparence sétiforme; les testicules et les ux déférents occupent toute la longueur du corps; ils sont ormes. Les spermatozoïdes ont une forme granuleuse, et semprojeter des filaments, comme les Amibes. Les organes internes emelles sont peu différents de ceux des mâles; ils sont aussi stendus, remplissent une grande partie du corps, et consistent eux longues cornes au fond desquelles naissent des vésicules inatives qui s'entourent ensuite de vitellus, reçoivent bientôt l'imprégnation des spermatozoïdes et s'enveloppent ultérieunt de la coque qui devra les protéger lorsqu'ils seront pondus. rtent par l'orifice vulvaire, dont la position varie suivant les s. Cet orifice est parfois ouvert à la partie postérieure du ; on l'aperçoit dans d'autres Nématoïdes sous le milieu de la weur totale, et il en est chez lesquels il est plus ou moins rapré de la bouche, et alors tout à fait antérieur. Quelques Némas sont vivipares.

Nematoidea, Rudolphi, Entoz. Hist., 1808, t. l. — Apoda oxycephola, ., Dict. sc. nat., t. LVII, p. 535.
Kāsz, fil; &\$\delta c\_5\$, apparence.

7

98

Ces Helminthes ne subissent point de véritables métamorphosa et leur génération est dite directe. Ce sont presque tous des ani parasites, et habituellement ils ne se développent pas chez les in vidus mêmes dans le corps desquels ils ont été pondus. Quelques un s'enkystent et restent pendant un certain temps agames: c'est particulier ce qui a lieu pour les Trichines, dont les muscles l'homme présentent dans certains cas de nombreux individus. trouve beaucoup de Nématoïdes dans le canal intestinal des maux vertébrés, et les Mammifères en possèdent une gra quantité d'espèces et de genres; mais il y en a aussi dans les maux de presque toutes les autres classes, et les plus simples s' sont pas exempts, puisque nous en avons observé dans les Ale nelles, les Sagittelles et les Cydippes. Quelques-uns perces parenchymes, et on les voit alors dans la substance du foie, celle du corps, etc. Il y en a jusque dans le sang et qui di lent avec lui, comme cela s'observe dans le sang du chien. Cent ont été dits hématozoaires : ce sont généralement des Néms nouvellement éclos, et leurs dimensions sont en effet très petit

Il y a des Nématoïdes qui ne sont entozoaires que pendant partie de leur existence, comme les Gordius, peut-être ausi Dragonneaux véritables ou Vers de Médine.

D'autres sont complétement extérieurs, comme les Anguille ou Vibrions du vinaigre, de la colle, etc., dont on faisait autre des Infusoires à cause de leur genre de vie et de leur petien

Certains Nématoïdes extérieurs sont même marins, et il est d'autres qui vivent dans la terre humide et pour ainsi dire de les mêmes conditions que les Lombrics.

On trouve des Nématoïdes parasites dans tous les organes in tinctement, et ils y sont dans des conditions très diverses.

Agames, ils habitent un hôte provisoire et s'enkystent le communément dans le péritoine : c'est ainsi que les petits geurs, les oiseaux à régime végétal, les reptiles, les bicciens et surtout les poissons osseux, en nourrissent souvent sieurs dans leur cavité abdominale. On les trouve aussi, compar exemple, les *Trichina*, dans les muscles, dans le sang, les caverneux, le cerveau, et même dans les yeux. Les Trichines, des genres de Nématoïdes que l'on observe dans l'homme, y su quelquefois très abondants.

Pour devenir complets et sexués, les Nématoïdes envahises ordinairement des organes ouverts, particulièrement l'estomat les intestins grèles; on en trouve aussi dans le poumon, dans le

is, dans la vessie urinaire, dans la matrice, dans les sinus sillaires, etc. Il y en a même quelques-uns qui vivent indifféremnt à l'état sexué, soit dans des organes clos qu'ils creusent, soit des organes ouverts. Exemple: les *Proshecosacter* ainsi que *Proleptes gordioides*.

est probable que par la suite on trouvera quelques rapports e les familles naturelles de ces Vers et les animaux ou les ores qu'ils habitent.

s sont généralement endoparasites; mais plusieurs, comme ains Spiroptères, vivant sur la membrane nictitante ou sur la membrane palpébrale, font le passage aux ectoparasites.

Es animaux se rattachent évidemment aux derniers des Vers topodes par leur forme et par plusieurs traits de leur organion, mais la disposition de leur système nerveux ne permet pas de réunir aux Annélides. Ils sont, pour ainsi dire, la dégradation ême de la série des Annélides pourvus de soies, comme les matodes et les Cestoïdes sont la dégradation finale des Hinées ou Annélides apodes, et l'on peut très bien faire de ces a séries de Vers deux divisions parallèles dont chacune aurait espèces supérieures, moyennes et inférieures. De Blainville plales Nématoïdes (Apodes oxycéphalés de sa classification) avant Hirudinées (Apodes myzocéphalés, Blainv.), en se fondant sur que la génération, dioïque chez les premiers, est au contraire zoïque chez les autres.

"ailleurs les Nématoïdes ne forment pas un groupe entièrement **5.** D'une part, ils se rattachent plus ou moins aux Rotateurs ou tolides par plusieurs de leurs caractères, et d'autre part, les ≥hes ou Sagittelles (g. Sagitta) ont avec eux des analogies inconables.

Fordre si important et si nombreux en espèces des Vers némales peut être partagé en deux catégories, eu égard à la manière vivre des animaux qui s'y rapportent, et même à quelques-uns leurs caractères anatomiques. Ceux de la première catégorie la libres et vivent à l'extérieur; ceux de la seconde habitent en la leurs caractères anatomiques.

# 1. — Nématoides libres ou vivant sur les végétaux.

es Nématoïdes du premier groupe sont généralement petits. 
corps est cylindrique et jouit d'une certaine élasticité; leur porte souvent des soies, et quelquefois des yeux. Les deux

100 VERS.

sexes diffèrent peu par la taille, mais ils sont souvent recompar la diversité de leur forme. Les œufs sont grands, preux, et à coque mince. Ces Vers sont tantôt ovipare vivipares, et ils changent légèrement de forme dans le cour développement.

On peut les réunir dans la famille des Anguillulidés.

Famille des ANGUILLULIDÉS. Elle renferme un certain de petits Vers, qui vivent librement dans la terre, dans l'édes animaux ou sur des plantes, et qui s'éloignent par divertères des Nématoïdes endoparasites; Linné les réunissait nom de Chaos redivivum, et O. F. Müller les a désignés son de Vibrio anguillula.

Différents genres ont été établis parmi eux, et l'on en disti probablement un plus grand nombre encore lorsqu'on le étudiés plus complétement. Plusieurs d'entre eux mérit fixer notre attention, car, malgré leur taille presque mir pique, quelques-unes de leurs espèces jouent un rôle im dans l'économie de la nature.

Genre HÉMIPSILE (Hemipsilus).—M. de Quatrefages (1) a c risé ce genre d'après un Ver marin de 6 à 8 millimètres d sur un quart de millimètre de large, et dont le corps est drique, la queue aiguë, la tête tronquée et armée d'un ce soies. L'Hemipsilus porte en outre, sur les côtés du con petites soies qui décroissent d'avant en arrière.

On trouve souvent ces petits Vers dans l'eau qui reste a des plats dans lesquels on a servi des Huttres. Ils se dével en abondance dans tous les aquariums, et l'on peut aiséme dier tout leur développement, même en les gardant dans t qui contient à peine un demi-litre d'eau salée. Ils répor l'Anguillule marine de plusieurs auteurs. On distingue to des Vers très différents autrefois confondus sous ce nom.

Une seconde espèce, *H. trichodes*, a été décrite par M. kart (2).

Genre Angiostome (Angiostoma, Dujardin).—Ce genre a été par M. Dujardin pour des Vers très petits, dont la tête est trè et soutenue à l'intérieur par une capsule cornée que dépasse parties molles, dont l'œsophage est musculeux et en massue, vivent dans la terre humide ou dans le corps de quelque maux terrestres, comme les Lombrics et les Limaces.

- (1) Ann. sc. nat., 1846, t. VI, p. 131.
- (2) Erichson's Archiv, 1849, p. 157.

colostome de la Limace (Angiostoma Limacis, Duj.) vit en ance, enkysté et agame, dans le corps des Limaces et des rics terrestres; il devient complet dans le cadavre de l'hôte i sert de gite; la mort de ce dernier lui donne la liberté.

Angiostomes vivent et se développent très bien dans la terre le. Nous en avons trouvé une quantité considérable dans de la végétale qui était sous cloche, et qui avait contenu quelques ces et des Scolopendres (1).

genre Anguillule (Anguillula) a été proposé par M. Ehrenberg des Vers très petits aussi, qui ont le corps filiforme, cyline, assez roide, avec la bouche orbiculaire et nue, et dont le le mâle est simple, rétractile et sans gaîne.

Ehrenberg en cite cinq espèces, dont la principale est l'An-ULE PLUVIATILE (Anguillula fluviatilis) ou le Vibrion anguillule üller (2).

nre Rhabditis (*Rhabditis*, Duj.) — On a formé ce genre pour ques Vers qui ne se distinguent pas facilement des précédents, i sont également filiformes et très petits; ils vivent librement la terre, sur des Insectes ou dans des plantes, et se reconent à leur tégument, qui est finement strié pendant la conou.

RHABDITIS DU VINAIGRE (Rhabditis aceti) vit dans le vinaigre, et communément le nom d'anguille du vinaigre. On en voit ent par myriades, surtout dans le vinaigre de vin qui n'a pas op sophistiqué.

r a encore d'autres espèces d'Anguillulidés qui vivent sur des es, et peut-être sont-elles en bien plus grand nombre qu'on croit, mais leurs caractères zoologiques ne sont pas suffisam-établis. On connaît depuis longtemps celle du blé. Steinen a décrit deux autres depuis la fin du siècle dernier, et tout nment M. J. Kühn vient d'en publier encore une nouvelle it sur le Dipsacus fullonum (3).

us proposons de désigner ces Vers parasites des plantes sous m d'Anguillulines (Anguilluline). Ils ont le corps cylindrique filé aux deux bouts; leur peau est lisse; ils manquent de Des spicules très courts se voient chez les mâles, dont ils

Voyez, pour plus de détails, outre Dujardin, Hist. nat. des Helminthes, 3: Will, Erichson's Archiv, 1848, p. 174, ainsi que Lieberkühn, Bulletin. roy. de Belgique, mai 1858.

Maller, Infus., p. 63, pl. 9.

<sup>)</sup> Zeitschr. für wissenschaftl. Zool., 1857, t. IX, p. 189.

forment le pénis; l'orifice sexuel femelle s'ouvre non lois de l'extrémité postérieure du corps. Les Anguillulines sont vivipass, ce qui est le contraire des précédents.

ANGUILLULE DU BLE (Anguillulina tritici).—C'est l'espèce la plut curieuse de ce genre. Elle est la cause de la maladie du blé qui est connue sous le nom de nielle, et on l'a nommée Anguille di blé rachitique ou faux ergot (1). C'est en partie le Vièrio anguille de Müller (2), et elle répond au Vibrio tritici de Baur (3).

Ces petits Vers microscopiques peuvent se détacher complément sans perdre la vie, et rester indéfiniment sous l'état d'us sorte de poussière sans mourir; quand on les humecte, ils reputent leur activité: on a comparé cela à une sorte de résurrection des derniers temps, M. Davaine a étudié de nouveau ces guliers Helminthes (4). Il fait connaître leur évolution et la manda dont ils s'introduisent pendant leur jeune âge dans la plant, densuite dans la graine.

Anguillulina dipsaci. — Cette espèce est transparente, et de plupart des cas elle a une teinte bleuâtre. Cette couleur protide fines granulations qui remplissent plus ou moins son cap. L'extrémité céphalique est sensiblement contractile. Les miles 4 mm, 162; les femelles, 4 mm, 005.

Ces Vers attaquent les fleurs de la plante dont ils portes nom, et la rendent malade. Cette maladie a reçu un nom pur culier.

En mettant sur le porte-objet du microscope, dans une god'eau, la matière blanche recueillie sur un Dipsacus mais M. J. Kühn ne fut pas peu étonné de trouver dans chaque par cule une masse d'Anguillulines entortillées. Elles parurent d'assans vie, mais bientôt la vie se manifesta; chaque Ver comme à s'étendre l'un après l'autre, et quelque temps après ils étatous en mouvement. En les desséchant, ce mouvement cesse nouveau, puis il recommence lorsqu'on leur donne un peu d'eau les laissant humecter, ils vécurent encore le second jour, puis moururent. Des fleurs recueillies au mois d'août et examinés printemps suivant montrèrent encore leurs Anguillulines en vis

<sup>(1)</sup> Rozier, Observations physiques, 1745, p. 217.

<sup>(2)</sup> O. F. Mailer, Infus., p. 63, pl. 9.

<sup>(3)</sup> Philosophical Transact., 1823; et Ann. sc. nat., 1<sup>re</sup> série, 1824, L. q. p. 154, pl. 7.

<sup>(4)</sup> Compt. rend. hebd. Acad. de Paris, t. XLI, p. 435, 1855, et t. XIII, p. 4866. — Recherches sur l'Anguillule du blé niellé. Paris, 1857, in-8 avec facts

cunn a trouvé ensemble des males, des femelles, des œufs jeunes à l'état agame. La ponte des œufs semble s'effectuer nent pendant l'été, car au mois d'août il n'y a plus de femelles s. Les observations de M. Kühn le portent à penser que ces ont la cause de la maladie des Dipsacus, comme l'Anguil-itici est celle de la nielle du blé.

# II. — Nématoides parasites de l'homme et des animaux.

x-ci n'ont jamais d'autres soies que celles de l'organe mâle; nquent d'yeux; leurs œufs sont nombreux et souvent entouune coque solide. En général, leurs embryons s'enkystent nt le jeune âge, et ils ne continuent leur développement que l'ils ont passé d'un premier hôte dans un second.

sont divisés en sept familles principales, sous les noms de stomidés, Strongylidés, Ascarididés, Trichocéphalidés, Filaet Gordidés.

is en décrirons les principales espèces, qu'elles soient pade l'homme ou des animaux domestiques.

lamille des SCLÉROSTOMIDÉS se reconnaît à sa bouche end'une armature cornée. Elle comprend les genres CuculSclerostoma, Syngamus, Stenodes et Stenurus. Nous en signad'abord quelques espèces: une du genre Cuculan, trois du
Sclérostome, et une du genre Syngame, le Syngame trachéal,
it parasite des oiseaux; et nous parlerons ensuite de quelques
Vers ayant des caractères assez différents pour qu'on en ait
a groupe distinct sous le nom de Dachnidins.

is commencerons par les Sclérostomins.

re Cucullans (Cucullanus, O. F. Müller).—Les Cucullans ont le plus ou moins vivement coloré en rouge, la tête large, et une re particulière composée de deux pièces formant des anses. melles sont plus fortes que les mâles; leur utérus renferme nbryons vivants.

CUCULIAN ÉLÉGANT (Cucullanus elegans) mérite parfaitement om; c'est une des plus jolies espèces de tout l'ordre. On le maît à la couleur jaune doré de son extrémité céphalique, lui donne quelque ressemblance avec certaines larves de res.

Ver est commun dans la Perche de rivière. Il avait déjà été vé par Leeuwenhoeck; il est bien figuré dans Blanchard (1),

Voyage en Sicile, pl. 20, fig. 4, et pl. 25, fig. 4.

Benno Gabriel en a fait le sujet d'une notice spéciale publiée à Berlin en 1853 (1); il y traite de son développement.

Genre Schenstome (Sclerostoma, Blainv.).—Les Sclerostomes ses principalement parasites des Mammifères. On les reconnait à si que l'armure de leur tête n'est composée que d'une seule pièce, si à la forme de leur queue tronquée dans le sexe mâle.

Schenostome du cheval (Scherostoma equinum).—Ce Ver est the commun dans le cheval, et M. Dujardin en admet deux variétés, l'une de l'intestin, l'autre des anévrysmes, variétés que M. Dioir regarde comme deux espèces distinctes.

Leur corps est droit, aminci aux deux bouts, cylindrique, mépais, d'un gris rougeâtre, finement strié à la surface. La tété de globuleuse, plus large que lè corps et tronquée; elle est soutent par une capsule cornée. La bouche est orbiculaire et grande; de présente des dentelures sur le bord interne; à l'extérieur ou de quatre éminences arrondies disposées en croix. Le mêle de bourse caudale formée de trois lobes à plusieurs rayons fourte la queue de la femelle est tronquée; le vagin s'ouvre un permet dessous de la partie moyenne du corps.

Le mâle atteint jusqu'à 30 millimètres; la femelle jusqu'à 34 Ce Ver habite l'intestin ainsi que le cœcum du cheval, de l'atte du mulet (2).

L'autre espèce, propre aux solipèdes, que quelques autre admettent, est le Sclérostome armétel (Sclérostoma armétel). C'est un Ver très curieux qui habite dans les artères et dans le intestins du cheval. On prétend qu'il produit des anévrysmes le premier cas. Le corps est droit, un peu effilé en arrière; il crosé; la tête et le cou sont presque rouges. La tête est glabeleuse et tronquée; la bouche est armée d'une capsule à denteur fines. Le mâle a une bourse terminale formée de trois lobes; lobes sont soutenus par des rayons divisés; celui du milieu est plus petit. La femelle a le bout de la queue obtuse; la vulve de située vers le tiers postérieur du corps.

Le mâle a 28 millimètres de long; la femelle va jusqu'au double D'après les observations de MM. Mehlis et Gurlt, il y a différences assez grandes, surtout selon l'âge, dans la composite de la bouche.

Le Sclérostome armé habite les anévrysmes des artères mest

<sup>(1)</sup> De Cucullani elegantis vivipari evolutione. Berolini, 1833.

<sup>(2)</sup> M. Blauchard a figuré cette espèce : Règne animal illustré, les pl. XXVII, fig. 1-2.

cœliaques, ainsi que la veine porte, le gros intestin et ecum; on le trouve dans le cheval et dans l'ane.

lin rapporte ce Sclérostome au Sclerostoma equinum, longtemps MM. Mehlis et Gurlt ont distingué ces deux M. Diesing admet cette distinction.

quesois considéré comme étant une espèce à part le DENTÉ (Sclerostoma dentatum). Son corps est droit, deux extrémités; sa tête est tronquée et le bord de uccale est garni de dix à douze dentelures recourbées. lu mâle a trois lobes, dont l'intermédiaire est le plus ue lobe est soutenu par trois rayons non ramissés. caudale de la femelle est droite et subulée, avec l'orisitué près de l'anus.

1 15 millimètres de longueur; la femelle, 18.

intestins grêles, le cœcum et le côlon du Sanglier et n l'a également observé dans les Pecaris du Brésil.

SYNGAME (Syngamus, de Siebold) a tous les caractères omes, et M. Diesing ne l'en distingue même pas. Ce qui t curieux les Vers de cette division, c'est que les mâles aux femelles de manière à représenter un animal is fourchu.

onnaît bien qu'une espèce.

TRACHÉAL (Syngamus trachealis). — Ces Vers, remar-1s plus d'un rapport, ont été observés d'abord par puis étudiés avec quelque soin par Montagne au comde ce siècle. Montagne les avait reconnus dans la trades oiseaux de basse-cour, et il avait remarqué que ce gène quelquefois la respiration, au point de causer conque, en Angleterre, sous le nom de gapes. Ce sont jeunes oiseaux, dans les premières semaines après jui en sont attaqués.

est droit, cylindrique, de couleur rouge; il montre s blanchâtres très grêles, visibles à travers la transpapeau. La partie postérieure du Ver est semblable à un mais vers le tiers antérieur, le corps se bifurque et 1 deux branches inégales, terminées chacune par un ou bouton.

t long de 10 à 12 millimètres.

la trachée artère du Coq, du Faisan, du Dindon, du Perdrix, de la Pie, du Pic, de l'Étourneau, du Mar-Canard domestique. En Angleterre, sa grande abondance produit quelquefois zootie parmi les oiseaux de basse-cour, surtout parmi les Po On l'a vu non-seulement en Angleterre, mais aussi magne et en Amérique.

Les premiers auteurs qui ont étudié cet Helminthe l'on comme un Trématode. Montagne le désigne sous le nom ciola trachea, et Rudolphi sous celui de Distoma lineare.

Rudolphi, en prenant les deux ventouses pour les deux mités du corps, s'en faisait toutefois une idée fausse.

M. de Siebold voit dans les Syngames la réunion de de vidus, l'un mâle et l'autre femelle, comme dans le genre Dij

M. Dujardin partage la manière de voir de M. de Siet conserve le genre que M. de Siebold voulait même supp M. Diesing opère cette suppression, mais il place le Ver d Sclérostomes.

Il y a une bonne figure du Syngame dans les Archives de mann pour l'année 1856.

Un Ver très voisin de celui-là habite les fosses nass diverses espèces d'Oiseaux du genre des Mouettes ou Lar mâle en est connu comme la femelle, mais les deux sexe soudent pas ensemble. C'est le Cyathostoma lari que nouobservé sur des Larus des côtes de la Belgique.

CYATHOSTOME DES MOUETTES (Cyathostoma Lari). — Sur cin vidus, nous avons vu trois femelles et deux mâles. Ils so rouges. Le mâle n'a pas la moitié de la taille de la femelle.

Le corps se termine brusquement en arrière et s'épanouit éventail membraneux à six pièces de soutien, dont les mo sont les plus fortes. Le corps est rouge jusqu'à cette tron La bouche et la tête sont semblables à celles de la femelle. Il cesophage rétortiforme, musculeux, nettement séparé. Le came tinal a les parois minces, de couleur noire; il est un peu plu que le corps. Le testicule consiste en un seul tube fort large en avant.

Le pénis est double; ses deux spicules sont de longueur La peau est extrêmement mince, et les organes font hern le simple séjour de ce corps dans la salive, ou sous la plus l pression.

Nous joindrons aux Sclérostomidés les Dachnidms, qui ment aussi plusieurs genres.

Les Dochmies (g. Dochmies) sont des Vers à bouche béente

(1) Magazin für die gesammte Thierheilkunde, 1841, p. 500.

inale, et dont la tête, relevée et tronquée obliquement en desprésente une large cavité anguleuse revêtue par une meme cornée.

ETHITE TRIGONOCÉPHALE (Dochmius trigonocephalus). — C'est lich qui a trouvé le premier ce petit Nématoide dans le Renard. Été revu depuis lors par plusieurs observateurs.

- se distingue par une tête obliquement tronquée, très irrégue, avec la bouche latérale, tapissée par une membrane très réante; l'œsophage a les parois très épaisses avec un rensiement arrière. Le corps du mâle est terminé par deux lobes latéraux z larges, formant tantôt une bourse, tantôt une cloche.
- a femelle a le corps arrondi au bout et terminé par un crochet le.
- e mâle est long de 6 à 7 millimètres; la femelle, de 13 à 14.
- e parasite a été trouvé dans le Chien, le Renard et le Loup, en magne, en Belgique, en France et en Angleterre; en outre, il a signalé dans les Canis jubatus et Azarce du Brésil, par Natterer. abite l'intestin et l'estomac.

fous croyons qu'il échappe souvent à l'examen par la petitesse sa taille.

lous en avons trouvé une femelle dans l'estomac d'un Renard, à 5 de quatre *Ascaris triquetra*, au mois de janvier. Ce Renard t un Lapin dans son estomac.

ette espèce est figurée dans Rudolphi (1).

OCHMIE HYPOSTOME (Dochmius hypostomus). — Le corps est cylinque droit; la tête globuleuse, obliquement tronquée; elle contune capsule cornée dont le bord porte des dentelures convertes. La queue du mâle présente une expansion membraneuse de chaque côté par quatre rayons; l'extrémité caudale femelle est arrondie ou conoïde, mais pourtant obtuse; elle remine par une pointe.

- male a 15 millimètres de long : la femelle, 20.
- e Ver habite les intestins de différentes races de Moutons et ■ du Chamois, de la Gazelle, de l'Antilope leucoryx, du Dain, ⊒erf et du Chevreuil.

remser en a donné une bonne figure (2).

TEPHANURE DENTÉ (Stephanurus dentatus). — Le corps est cylinle, élastique, plus mince en avant. La bouche est grande, orbire, à six dents faiblement marquées, dont deux, plus fortes

Entoz. hist., t. II, fig. 5-6.

Icon. Helminth., tab. IV, fig. 1-6.

que les autres, sont opposées. La queue du mâle est droite; elle porte cinq lobes réunis par une membrane; spicule simple entre trois papilles coniques. La femelle a la queue infléchie, obtuse, terminée en pointe et garnie de chaque côté d'un tubercule obtus.

Le mâle a de 22 à 30 millimètres; la femelle, de 34 à 40.

Ce Ver vit isolément ou plusieurs ensemble dans des kystes de mésentère des cochons de race chinoise; on ne le cite qu'en Brésil, où il a été observé par Natterer (4).

OPHIOSTOME DES CHATS (Ophiostoma tubæformis). - Ce Ver, tout et



ayant été étudié par un grand nombre de naturalistes, est encore loin d'êtrebien connu. M. Dujardin, et d'après in M. Diesing, le placent dans le gent Dochmius.

Le corps est grisâtre, cylindrique. La tête est légèrement penchée, et la boude s'ouvre en dessous et en travers commune bouche de serpent; l'armure de la bouche est garnie de chaque côté d'un forte dent à trois pointes. Le corps conserve la même grosseur jusqu'à l'existence.

mité antérieure; en arrière, il se termine brusquement en pointe. Le mâle a la bourse caudale évasée; la femelle a la queue conique l'orifice de sa vulve est situé vers le tiers postérieur.

Le male est long de 7 millimètres; la femelle atteint jusqu' 10 millimètres.

Ce Ver a été observé dans les Felis suivants: Felis catus, F. inverrina, F. onça, F. concolor, F. tiyrina, F. mellivora, F. in pardus et F. pardus. Il a été vu en Allemagne par Heder de Gurlt, au Brésil par Natterer, en Autriche par Diesing, en Belande par Bennet, et par nous à Paris et en Belgique (2).

Anchylostome duodenale. — Cest Ver propre à l'espèce humaine; il n'a été découvert que desse dernières années.

C'est M. Dubini (3) qui en a fait la découverte à Milan. En 🗯

<sup>(\*)</sup> n. De grundeur naturelle. - b. La tête grossie.

<sup>(1)</sup> Voyez Diesing, Ann. des Wiener Museum, vol. II, tab. xv, fg. 9-19.

<sup>(2)</sup> Voyez pl. 1, fig. 3-7 de Hertwig's Magaz., vol. XIII, 1847.

<sup>(3) «</sup> Le mot Agchylostoma, de ἀγκύλες, sous lequel, dit Dubini, J'ai volt.
1843, faire connaître au public ce nouveau Ver à crochet, est moias explicit moins conforme aux dérivations grecques latinisées que ne l'est le met la volt.

3, en ouvrant le cadavre d'une paysanne morte avec une hépaion pulmonaire, M. Dubini trouva dans le jéjunum un petit Ver né dans les mucosités. Ce Ver lui présenta des caractères parliers, mais ce ne fut toutefois qu'en 1843, qu'il attira sérieuseit son attention et qu'il en fit une étude spéciale. Il l'a observé t fois sur cent cadavres qu'il a ouverts à cet effet.

es Vers sont petits, cylindriques, un peu courbés, transpas dans leur quart antérieur, jaunâtres, rougeâtres ou quelfois bruns dans les trois quarts postérieurs, et marqués, dans artie intermédiaire, d'une petite tache noire qui indique le mencement de l'intestin. L'intestin est toujours taché de noir. 'a qu'une ligne et demie de longueur. L'Anchylostome duodéhabite le duodénum et les deux tiers supérieurs du jéjunum. ans quelques cas, le nombre de ces Vers est si, grand que, en sence de toute lésion, M. Dubini croit devoir attribuer la rt à leur présence.

repuis les observations de M. Dubini, MM. Gruner et Bilharz ont onnu ce parasite en Égypte (au Caire), et M. Eschricht l'a signalé Islande. M. Bilharz l'a observé plus fréquemment dans le jéjun que dans le duodénum, et souvent plusieurs centaines d'indias ont été trouvés dans un seul cadavre.

es males et les femelles se rencontrent dans la proportion l à 3.

a tête porte un appareil corné armé de quatre fortes dents. La

ma, que je propose maintenant. D'autres noms analogues ont subi la même stion euphonique: ainsi on dit, par exemple, Anchyloglossum (provenant égame de άγκυλες, courbé) pour indiquer le défaut ou vice de la langue qui se ve repliée par suite d'adhérences avec les gencives. »

s mémoire du docteur Dubini (avec deux planches) est inséré dans les Annali. di medicina de Milan, 1843, t. CVI, fasc. d'avril.

eyez aussi: la Note de Siebold, Bericht über die Leistungen in Gebiete der ninthologie wahrend des Jahres 1853-1844, dans les Archiv für Natur-Nichte, par A. F. A. Wiegmann. Berlin, 1845, t. V, p. 220-221. — La de Delle Chiaje, avec planches, dans le Compte rendu de l'Académie bour-que des sciences. Naples, 1846, t. V, p. 399. — Le Journ. de méd. et marm. de Bruwelles, ann. 1846. — Entozoografia umana per servire di Plemento agli studii di anatomia patologica, etc., del dott. Angelo Dubini. Pera alla quale venne aggiudicato il premio Dell'Acqua, per l'anno 1840, — commissione a ciò eletta nello spedale maggiore di Milano. Milan, 1849. — Nill's Jahrbücher, 1844, t. XII, p. 189. — Pruner, Krankhellen des Orients, 7, p. 244. — Diesing, Syst. helminth., vol. III, p. 322. — Bilbarz et de Sie-Zeitschr. für wissenschaftl Zoolog., 1853, p. 55.

bouche s'ouvre en dessous. Ce Ver est toujours fortement accrece
à la muqueuse, et l'on voit une ecchymose, de la grosseur d'une
lentille, autour du point où il est attaché. Au milieu de cette
ecchymose se trouve une tache blanche qui est perforée au cente.

Le pénis est très long et double. M. Dubini en a vu deux individes accouplés. Le mâle était attaché avec ses membranes caudales à l'orifice sexuel de la femelle.

M. Bilharz dit que la diagnose de ce Verdonnée par M. Diesing est très défectueuse, et qu'il faut reprendre celle de M. Dubini, publiée dans son Entozoographie, en 1850. M. de Siebold propose de caractériser ainsi la disposition de la bouche et celle des dents: « Os acetabuliforme subcorneum; apertura oris accepta circulori subdorsalis; dentes in fundo oris intra apertura marginem abdominatem quatuor uncinati. »

M. de Siebold a pu s'assurer de l'exactitude des observations M. Dubini, au sujet des deux éminences papillaires que ce dernir a reconnues en avant sur les côtés du corps. Elles avaient échaps à l'attention de M. Bilharz; M. de Siebold les a fait représenter di les regarde comme des organes tactiles.

Les STRONGYLIDÉS, ou les Nématoïdes de la seconde famille

ont la bouche nue et sans lobes; les ont la bouche nue et sans lobes; les portent un second pénis, lequel toujours terminal.

Tels sont les genres Strongylus, Punilius, Leptodera, Dicelis et Eucamptus.

استحق

a or

St e-1,

or fer

Le genre des STRONGLES (Strongyles) se fournit plusieurs espèces qui méritent décrites. Ce genre se distingue principalement par des lobes membraneux, some rayonnés, qui terminent en arrière le ces mâles, et par l'égal développement de deux penis. Les femelles ont, au contrible corps terminé en pointe, et les més est plus rapprochée de l'extrémité par

rieure que de l'antérieure. Ces Vers sont quelquefois vivipant habitent en général le tube digestif des Mammifères ou de fiseaux. On en trouve communément dans les bronches des Republicants. Quelques Strongles se trouvent dans le corps des Republicants.

(\*) La partic postérieure du corps, montrant l'appareil extériour de la générales de mâle.

STRONGLE GÉANT (Strongylus gigas). — Ce parasite des reins, qui ité observé dans un si grand nombre d'animaux, est vraiment le ant des Vers nématoïdes, puisqu'on en voit des individus qui ont aqu'à 1 mètre de longueur.

Bon corps est presque cylindrique, légèrement aminci aux deux uts. La bouche est terminale, petite et entourée de six petites pilles. Le mâle a le corps terminé par une bourse entière, us rayons et sans filaments, avec les pénis longs et filiformes. La melle porte l'orifice des organes sexuels en avant du milieu de la gueur du corps. L'extrémité caudale est obtuse et très légèrement recourbée. Le corps est d'un rouge sanguin.

Le mâle atteint jusqu'à 40 centimètres de long sur 5 millimètres large; la femelle atteint jusqu'à un mètre, et peut devenir large 12 millimètres.

To Ver est en général facile à distinguer des autres espèces par maille et par sa couleur rouge, quoique cette couleur disparaisse facilement.

e rein dans lequel un Strongle se loge est ordinairement dé-

In a des exemples de cette désorganisation du rein par les Stron-In non-seulement chez l'homme, mais aussi chez les animaux.

Blainville (1) rapporte que le rein d'une martre, sur lequel se Invait un Strongle long de 29 pouces et 3 lignes, était réduit à Ininceur d'une demi-ligne environ, et n'offrait plus aucun indice In organisation normale.

est établi que quelques jeunes Strongles ont été évacués par les mes, ainsi qu'on l'avait dit, mais ces cas sont très rares, et, dans mupart des exemples rapportés, ce sont d'autres corps, et non Strongles géants qu'on a décrits. Quelquefois même des larves mectes, ou des produits morbides, ont donné le change à cet med.

E. le docteur Arlaud, chirurgien de la marine française, a publié 846 un cas très curieux de la présence de Strongles géants dans mèce humaine (2). Ce cas a été présenté par une femme de la de Brest.

lesse femme était âgée de vingt-six ans, bien réglée, bien portante

Traité zool, et phys. des Vers intest. de l'homme, par Bremser. Paris, 1837,

D'Observ. de Strongles géants sortis des voies urinaires d'une femme, par leiand (rapport fait à l'Académie royale de médecine le 27 janvier 1816, nein de l'Académie de médecine, Paris, 1846, t. XI, p. 426).

jusqu'à l'époque où se sont manifestés les premiers symptômes à l'affection vermineuse.

M. Arlaud vit pour la première fois la malade le 3 mars 1866; elle souffrait déjà depuis dix-huit mois. Elle avait éprouvé d'abord les symptômes d'une néphrite; puis il s'y était joint un sentiment de brûlure et de picotement dans la région des reins. Après trois mois de souffrance elle avait rendu spontanément par l'urèthre un ver ou quelque chose qui lui avait paru être un ver, mais que l'au avait négligé de conserver. Dans l'espace de six mois, six autres vers furent également rendus, dont deux par l'intervention de la sonde.

Le 3 mars 1840, les symptômes étaient les suivants: Facies sufrant, un peu d'amaigrissement; douleur dans la région résidencite, et douleur le long du nerf crural droit jusqu'auprèside l'articulation fémoro-tibiale; ischurie. La malade disait seridepuis trois jours quelque chose qui d'abord l'avait piquée de le côté droit des lombes, qui ensuite lui avait causé plus bas sensation indéfinissable de douleur, peu vive, mais fort désagrealite qui maintenant pesait dans la vessie. Un ver, disait-elle, au remué pendant deux ou trois heures dans cet organe.

Ce même jour, le cathétérisme, pratiqué sans difficulté, domissue à une assez grande quantité d'urine blanchâtre, latte cente.

Le lendemain, la rétention d'urine étant complète, M. Aria pratiqua encore le cathétérisme, et cette fois il sentit un obsid au col de la vessie, et remplaçant la sonde par la pince de Hunte il saisit, après quelques tâtonnements assez longs et douloure un corps mou qu'il tira avec lenteur et en causant des douleures aiguës. C'était un nouveau ver long de 0,22 sur 0,004 d'épis seur.

D'autres accidents morbides furent présentés par cette le accidents dont la présence des Strongles paraît avoir été l'originiles sont également décrits par M. Arlaud.

Les obligations du service maritime ayant contraint ce chiruità à quitter Brest en juillet 1841, il n'a pu suivre la malade plant longtemps, mais il tient de source certaine qu'après son départ y a eu du mieux pendant quelques mois, et qu'ensuite les crèdents qui avaient précédé la sortie des premiers Strongles preparu, trois de ces entozoaires furent extraits de nouveau.

En janvier 1846, la malade était encore en vie.

Ruysch a observé le Strongle en Hollande, dans le rein

name (1) et du Chien. Hartmann et plus tard Redi l'ont signalée en ie dans la Martre et dans le Chien. Kleid l'a vu dans les reins du ip, et probablement c'est le même Ver que Pallas a vu de son côté is le mésentère du Glouton (Gulo arcticus); Rudolphi l'a observé is le poumon, le foie et l'intestin du Phoque (Phoca vitulina), dans testin de la Loutre (Lutra vulgaris), et dans les reins du Cheval si que du Bœuf; enfin on l'a reconnu encore dans les reins du iard et dans ceux du Canis jubatus, de l'Amérique méridionale. Les Vers, trouvés dans des animaux si éloignés les uns des autres, lont le régime, le pays, et même le milieu diffèrent tant, apparanent-ils à une seule et même espèce? C'est ce que le temps apprendra.

c'est avec l'Ascaride lombricoïde que l'on pourrait le sacilement confondre le Strongle géant, nous ferons remarque l'Ascaride a trois éminences papillaires autour de la che, tandis que le Strongle géant en a six. Chez le Strongle éminences sont en même temps plus petites. En outre, quand Vers sont encore frais ou vivants, le Strongle géant se recontoujours à sa couleur rougeâtre, tandis que l'Ascaride est danc mat.

► Ver est-il propre à l'homme ou ne l'attaque-t-il qu'ac-I partout il est d'une rareté excessive, aussi bien l'homme que chez les animaux, et malgré son énorme taille s ravages qu'il cause, il serait difficile de dire à quel animal il Intient en propre.

parasite envahit le corps de l'homme ou celui des animaux.

n a remis tout récemment à notre examen un Ver qui, d'après apport du médecin, avait été extrait de la vessie d'une femme, le l'on regardait comme un Strongle; mais c'était un Ascaride pricoïde de taille ordinaire. Nous avons de la peine à croire

n'y ait pas eu d'erreur quant à l'organe d'où il a été rejeté, que la note qui en accompagnait l'envoi renfermat les détails pous circonstanciés.

Anongle Filaire (Strongylus filario). — Ce Ver paraît se trouver quefois assez abondamment dans la trachée et les bronches mouton et de la Chèvre; il peut même causer la mort, et mérite à

Dentius rapporte qu'on trouva une pierre et un Ver dans les reins du senduc Ernest d'Autriche, mort en 1595 dans les Pays-Bas, dont il fut gou-

8

cause de cela d'attirer plus particulièrement l'attention des homes de l'art.

P. Cowper en a trouvé par milliers dans les bronches de Vest morts pendant une peste des bêtes à cornes. Un Antilope Bubble, mort à Gand, en avait les bronches farcies; il y avait presqu'auts de mâles que de femelles.

Ce Ver a le corps filiforme, très long, un peu aminci ver le deux bouts et entièrement blanc; sa tête est obtuse; on ne ma pas de stries transverses dans sa peau. Les lèvres de la boute portent trois petites papilles. La queue du mâle présente une boute soutenue par dix rayons tantôt unifides tantôt bifides. La femble a le corps terminé par une pointe aiguë et sa queue est droite. Le vulve est située en arrière de la partie moyenne du corps.

Ces Strongles sont ovovivipares.

Le mâle est long de 50 à 60 millimètres; la femelle a des dimésions doubles.

Daubenton a parlé de ces Vers dans ses Instructions pour la la gers et pour les propriétaires de troupeaux.

Ils habitent la trachée-artère, les bronches et les poumons les a trouvés, non-seulement dans le Mouton et la Chèvre, mais addans le Mouflon, dans les Antilopes Bubale et Dorcas, dans Chameau et dans le Dromadaire. Ces observations ont été par Daubenton, Sick, Flormann, Bremser et Gurlt.

STRONGLE CONTOURNÉ (Strongylus contortus). — Cette espèce habit non pas les voies respiratoires comme la précédente, mais les digestives; c'est Fabricius qui l'a trouvée le premier en Dansselles de la contour de

Son corps est filiforme, effilé aux deux bouts, mais surtout rieurement; sa tête est tronquée et ovale; sa bouche est petits

Le mâle porte une bourse à deux lobes et chaque lobe et tenu par cinq rayons; les lobes sont très étendus. Le corps é femelle est terminé en pointe très aiguë; sa vulve s'ouvre l'ecurte distance de l'extrémité caudale. La tête est rouge, le digestif noir et les ovaires d'un blanc mat; ceux-ci se détact nettement et contournent le tube digestif d'une manière lière.

Le mâle a de 18 à 20 millimètres de long, et la femelle qu'à 1 décimètre.

Nous avons trouvé ce Strongle dans la caillette et les interpréles d'un Antilope Dorcas, mort en ménagerie. Il y mais males et des femelles. Ces dernières se distinguent suront manière dont leur ovaire tout blane s'entortille régulièrement de

istance en distance autour du tube digestif qui est tout noir. C'est e dernier caractère qui a valu à l'espèce le nom de Strongle conpurné, lequel est parfaitement justifié. La tête du Ver est rouge; commencement du tube digestif à une teinte verdâtre.

Cet helminthe a été observé dans l'estomac du Mouton, du Moulon, de la Gazelle et du Chamois.

M. Diesing n'accepte pas la synonymie qui en a été donnée par Dujardin.

presque droit et un peu aminci en avant; la tête est obtuse la bouche nue et sans papilles.

ETRONGLE A LONG VAGIN (Strongylus longevaginatus). — Ce Ver n'a secore été décrit que par M. Diesing, qui l'a reçu du docteur la litansky. Le docteur Jovisits l'a trouvé en Transylvanie dans aubstance pulmonaire d'un enfant de six ans; il y en avait plusars individus, les uns libres, les autres adhérant au tissu pulmomer; on peut se demander s'il a quelque rapport avec le Filaria inis bronchialis, observé par Treutler dans les glandes bronchiales jeune homme.

Ver a le corps allongé, droit, d'un blanc jaunâtre, un peu aux deux bouts chez la femelle, en avant seulement chez le ; l'extrémité caudale de ce dernier est recourbée; la bourse bilobée, presque en forme de cloche, chaque lobe portant trois pénis très longs, linéaires, atteignant presque la moitié de la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partie postérieure du corps de la femelle est terminée par la partieure du corps de la femelle est terminée par la partieure du

magueur du mâle, 8 millimètres; grosseur, 3/4 de millimètre.

magueur de la femelle, 55 millimètres; grosseur, 1 millimètre.

Strongles sont vivipares.

paradoxus). — Ce Ver est filibe, blanc ou gris brunâtre; sa tête est conique et montre une be dont le bord porte trois petites papilles; le mâle a une à deux lobes et avec des rayons. Le corps de la femelle est et aminci en arrière. Celle-ci est vivipare.

mâle mesure 25 millimètres de longueur; la femelle 40.

et Bremser l'ont observé en Allemagne et en Autriche, Chaussat et Dujardin à Paris, Bellingham en Irlande.

STRONGLE MICRURE Strongylus micrurus). — Le corps est filifo la tête arrondie sans ailes; la bouche portant trois petites pap Le mâle a la bourse tronquée, marquée de cinq rayons; la fer a l'extrémité caudale pointue, et son orifice sexuel s'ouvre devant de la partie moyenne du corps. Elle est vivipare.

Le mâle a 40 millimètres de longueur, la femelle le double Cowper avait déjà observé des milliers de ces Vers dans bronches et les poumons du Veau, et depuis il en a été revu dan même animal (Veau et Bœuf) par Nicholls et Mehlis; Eichle également observé dans le Cheval, à Berlin; Gurlt, dans l'Am Mehlis dans le Daim. Nous l'avons vu dans le Bœuf, en Belgie

STRONGLE RADIÉ (Strongylus radiatus).—Le corps du Ver est drassez épais, blanc ou rougeâtre, un peu effilé en avant. La tête obtuse. Le mâle a la queue tronquée et la bourse papillaire; s corps est terminé par une bourse à deux lobes, tronquée et mo trant plusieurs rayons. Le corps de la femelle se termine post rieurement sans former de courbure et en s'arrondissant; l'orifin sexuel est situé très loin en arrière.

Le mâle a 25 millimètres; la femelle en a 34.

Habite l'intestin grêle du bœuf.

STRONGLE NODULAIRE (Strongylus nodularis). — Ce Ver, décound d'abord par Frælich, a été retrouvé par plusieurs naturalistes d toujours dans les voies digestives des oiseaux aquatiques.

Il a le corps capillaire, très grêle en avant; la tête globuless, tronquée en avant; la bouche sans papilles. Le mâle a la bours bilobée, soutenue de chaque côté de 4 à 5 rayons convergents. Le queue de la femelle est droite et terminée en pointe.

Le mâle a 15 millimètres de long, la femelle 25.

Il a été trouvé dans le Canard sauvage, le Canard domesing l'Anas albifrons, l'Anas segetum, l'Anas clangula, l'Anas fusca, l'Amigra, l'Anas querquedula, l'Anas marila, l'Anas Penelope, l'Impleucops, l'Anas crecca, l'Anas fuligula, l'Anas mollissima et le finlica atra.

Habite l'œsophage, le gosier ou le duodénum de ces Palmipilles STRONGLE PERFORANT (Strongylus tubifex). — Ce Ver a été obsert dans un grand nombre d'oiseaux aquatiques, et a été place M. Diesing dans son genre Eustrongylus avec l'espèce géante de groupe.

Le corps est renslé vers le milieu, épais et contourné; il s'aircit brusquement vers les extrémités; la tête est obtuse et on six papilles coniques autour de la bouche. L'extrémité caudie de

male est recourbée et obliquement tronquée; la bourse est en forme de cloche. La femelle a la queue droite et obtuse, avec l'orifice sexuel ouvert très avant. Elle est vivipare.

Le mâle a 18 millimètres; la femelle en a 35.

On l'a trouvé dans les oiseaux suivants: Mergus serrator, M. albellus, M. merganser, Colymbus septentrionalis, C. arcticus, Podiceps cristatus, P. minor, Anas boschas, A. crecca, A. acuta, A. clypeata et Alca torda. Il habite librement le canal digestif ou dans des tubercules de l'œsophage (Diesing).

Genre Proshecosacter. — Il a été établi par Diesing pour des Vers qui étaient confondus avec les Strongles, et qui diffèrent Leux autant par leurs caractères anatomiques que par leur genre Le vie.

Ce sont jusqu'à présent les seuls Vers connus qui vivent dans les bronches, dans les artères et veines pulmonaires, dans la veine sygos et même dans l'intérieur du cœur.

Diesing en établit trois espèces : P. inflexus ou minor, P. convo-

Nous avons trouvé en abondance le P. inflexus ou minor, que Dujardin nomme Stenurus inflexus, dans les bronches du Mar-

La tête est arrondie et la bouche terminale sans lèvres ni papille;

mâle est bifide en arrière et porte deux pénis courts et sem
lables.

y en avait de vingt-cinq à trente dans chaque bronche, la che appliquée aux parois et formant une sorte de plumasseau doit sensiblement oblitérer la capacité de ces organes.

•

10

Longueur du mâle, 50 millimètres; de la femelle, 150 milli-

Les ASCARIDÉS dont le nom rappelle celui des Ascarides, l'un leurs genres principaux, ont habituellement la bouche triangue et à trois lobes papilliformes; leur pénis s'ouvre un passage de l'extrémité postérieure du corps, qui est terminée en inte.

On les partage en Ascaris, Oxyurus, Ozolaimus, Heligmus et

Le genre Ascaris (Ascaris) est du nombre de ceux dont les des ont deux spicules pour pénis; leur bouche est entourée de ois lobes égaux très saillants et très nettement séparés. Leur ophage n'est pas précédé par un pharynx distinct, ce qui les disgue des Heterakis (Dujardin), comprenant les Ascaris vesicularis,

acuminata et brevicaudata. Plusieurs espèces d'Ascarides véritables méritent une mention spéciale, et parmi elles nous devons d'abort signaler le Ver lombric ou l'Ascaride ordinaire, qui est si fréquent dans l'espèce humaine.

ASCARIDE LOMBRICOIDE (Ascaris lumbricoides). — Ce Ver, qui es

Fig. 111. — Ascaride lombricoïde  $\binom{\pi}{2}$ .



un des plus communs chez l'homme. est connu depuis les temps les plus reculés, et il est fort étonnant que le naturalistes aient été si longtemps avail de reconnaître les caractères qui leditinguent d'avec les Vers Lombrics @ vivent librement dans le sol. On a lor temps discuté sur la question de savir. si les Lombrics entozoaires ne vivaient pas d'abord dans la terre sous la forme de Lombrics annélides, et, plus tard. les premiers auteurs qui ont eu reconn que cela n'était pas, en ont tire la corséquence non moins erronée que lo parasites doivent se former de touts pièces dans le corps des animaux @ les nourrissent.

Le corps de ces Vers est assez épin cylindrique, aminci aux deux estrémités, roide et élastique; il est d'un blanc de lait. La tête est petite, et mount trois valves qui portent chacune un papille; c'est au milieu de ces papille que se trouve la bouche.

wir î.

ä

Le mâle a la partie postérieur de corps courbée et légèrement dépriment les spicules de son pénis sont present droits et aplatis. Il est long de 160 170 millimètres, et large de 3 millimètres environ.

La femelle a la queue conique et obtuse, et son orifice sexile est situé vers le milieu de la longueur du corps. Elle est longue de 250 à 300 millimètres et large de 4 à 5 millimètres.

<sup>(\*)</sup> a. ASCARIDE LOMBRICOIDE PEMELLE de l'homme : b. son extrémité antérieure grainvue de côte; c. la même vue de face, montrant la bouche au centre, entouvée de trois same lons ayant chacan un sillon qui empirte sur leur angle interne ; e. l'extremué paseises grossie; d, un individu mâle de grandeur naturelle.

'er est facile à distinguer de tous les autres helminthes de ne par sa grosseur et sa longueur, ainsi que par sa couleur e, et surtout par les trois éminences ou papilles disposées le autour de sa bouche.

t surtout propre à l'enfance et habite l'intestin grêle. Il y a peu nts qui n'en nourrissent, quelle que soit leur constitution, et 1 de regarder leur présence comme un état maladif, on doit la considérer comme un état normal. De tous temps les aments qu'on a administrés contre ces Vers ont causé plus l et ont produit plus d'accidents que les Vers eux-mêmes. i qu'il en soit, ce sont plus particulièrement les Ascarides lomdes qui ont donné lieu aux nombreuses considérations de pathogénérale concernant les Vers, et la théorie de l'état vermineux principalement sur les notions incomplètes ou inexactes que nce avait autrefois réunies à leur égard. On ne saurait nier dant que leur trop grande multiplication n'ait besoin d'être ittue, et les mères de famille savent aussi bien que les médeombien leur présence peut, dans certains cas, occasionner d'acs. Des irritations du tube digestif et des phénomènes nerveux uefois très inquiétants sont au nombre des plus fréquents. t en particulier ce qui a lieu lorsque ces Vers se sont déveen grande quantité, et qu'ils se sont pelotonnés dans l'indes intestins, ou bien lorsqu'ils sont remontés dans l'œsoet qu'ils se sont égarés dans les voies respiratoires (1). Dans nier cas la mort par suffocation peut être la conséquence de nigration (Lepelletier, Lebert, etc.).

zi, d'après Estor, le cas observé par le docteur Lepelle-

iuersant distinguait deux sortes d'abcès vermineux dus à la présence des es, les abcès vermineux non stercoraux et les abcès vermineux stercoraux. s premiers l'ouverture par laquelle passent les Vers est tellement étroite ne laisse pas échapper de matières fécales dans le foyer de l'abcès, le cartement des tissus paraît alors suffire au passage de ce Vers. Au contraire, second cas, elle permet la filtration des excréments. Au dire d'Estor les abcès ux sont ordinairement accompagnés des symptômes d'une entérite aiguë, au moins d'un embarras gastro-intestinal. Au milieu de ces symptômes moins tranchés survient une douleur vive, profonde, et comme pongitive, des points de la cavité abdominale, et, peu de temps après, on découvre ou à l'ombilic une tumeur arrondie, très douloureuse au toucher, rénistrant rouge et fluctuante ensuite, offrant tous les symptômes d'un vérisegmon. L'abcès ayant été ouvert, soit spontanément, soit par l'effet de l'en écoule du pus accompagné de liquides fétides qui ont tous les carac-

tier. Un enfant de douze ans mourut au milieu des plus violents convulsions. Son œsophage présentait à droite, vers le milieu de la longueur, une ulcération de 6 à 8 lignes de diamètre. Cette ulcintion communiquait avec une cavité creusée dans la partie infrieure du lobe pulmonaire moyen. Deux Vers lombrics longs de 4 à 5 pouces étaient contenus dans cette cavité, et un troisième se trouvait encore engagé dans l'ulcération.

On dit aussi que les Ascarides déterminent parfois la perfortince de l'appendice vermiculaire du cæcum, et même celle de l'intelle proprement dit. Dans ce cas, ils donnent lieu à des abcès verimeux (Mondière, Guersant, etc.). Quelquefois les Ascarides primetrent dans l'appareil biliaire, et M. le professeur Bouisson, de le Faculté de Montpellier, cite l'exemple très curieux d'un fragment de Ver de cette espèce qui serait devenu le noyau d'un calci biliaire. M. Tonnelé a vu des abcès du foie occasionnés par l'autorité de décider si le Ver s'est frayé son passage avant ou après la mort.

On trouve aussi les Ascarides lombricoïdes dans l'estomac, de l'œsophage, dans le conduit cholédoque, dans le conduit panelle tique (Rokitansky), dans le cæcum (Weisse), et quelquefois me dans des tumeurs (i); si on les rend habituellement par l'ans, n'est pas rare d'en voir rendre aussi par la bouche; et quoique soient incomparablement plus nombreux chez les enfants que chez les sujets adultes il peut en exister également chez ces de niers, et l'on en voit chez des individus de tous les âges.

Pendant longtemps on a confondu l'Ascaride du Cheval me celui de l'homme; c'est J. Cloquet qui a le premier fait connie

tères des matières fécales, et qui, quelquesois même, sont mélangés de disdiments. Du milieu de ces liquides sortent un ou plusieurs Vers lombin, di bientôt la tumeur s'assaisse, mais elle conserve toujours une espèce de bounde plus ou moins étendu et dur, au centre duquel se trouve une sistuel sterent qui tantôt guérit facilement, et tantôt, au contraire, résiste plus que celt di succède à la hernie étranglée avec gangrène. (Estor, Application de l'autre clinique à la pathologie chirurgicale; 1856, t. II, p. 1099.)

Voir, pour plus de détails sur les accidents occasionnés par les Vers leures. Rilliet et Barthez, Maladies des enfants.

(1) Grâce aux soins intelligents de M. Valenciennes, le Muséum d'immediatrelle de Paris possède un foie de jeune fille qui a été presque estimate détruit par les Ascarides. (M. Blanchard, l'oyage en Sicile, p. 228.)

Frences spécifiques de ces Vers. L'Ascaride du Cochon que n avait nommé Ascaris suilla, ne paraît pas devoir être de l'Ascaride humain (1).

caride lombricoïde a été observé dans toute l'Europe, en , dans l'Afrique centrale, et même au Brésil, d'après Nat-I. Vinson le cite à la Nouvelle-Calédonie.

er, propre à l'homme, a été trouvé dans le Sanglier, dans on et dans le Bœuf (Bremser); le Pécari du Brésil l'a aussi à Natterer. Nous avons constaté sa présence chez l'Orangqui vivait au Muséum à Paris, en 1836, ainsi que chez un spèce de Zèbre, et chez un Phoque qui sont morts dans la ménagerie.

ote connaissait déjà les Ascarides de l'homme. Si quelques du dernier siècle les ont regardés à tort comme des anicongénères des Lombrics, l'absence de soies ambulatoires s Ascarides et tous les détails de leur organisation permetle rectifier aisément une telle confusion. Dès 1685, Tyson sjà indiqué la plupart de ces différences, et cependant Bréra é, il y a seulement une cinquantaine d'années, de soutenir en ridicule que les différences d'organisation qu'on remarque ces deux genres de Vers proviennent de ce que les endù s'opère le développement des Ascarides étaient différents x où vivent les Lombrics, et aussi de ce que la nourriture animaux n'est pas la même.

tomachide de Perreboom n'est qu'un Ascaride lombricoïde ou défiguré, et l'animal trouvé par Treutler parmi beaucoup rides de la même espèce, lui est également identique, bien par anomalie, les valvules de sa bouche ne fussent qu'au e de deux.

atomie des Ascarides a été faite par un assez grand nombre 1rs, parmi lesquels nous citerons plus particulièrement Ru-, Cuvier, Meckel, de Blainville, ainsi que MM. J. Cloquet, 1 et Blanchard.

RIDE AILÉ (Ascaris alata). — Ce Ver a été observé dans les is grèles de l'homme, à Dublin, par Bellingham, qui pense même espèce de parasite avait déjà été vue par Thompson. ête de l'Ascaride ailé est munie de deux ailes membraqui lui ont valu son nom spécifique; elles sont demi-transes, longues de 3 millimètres, plus larges en arrière qu'en

avant, presque comparables aux ailes membraneuses de l'Ascoris mystax du Chat. L'extrémité antérieure est infléchie tandis que l'extrémité opposée est droite.

M. Bellingham n'en a observé que deux femelles, longes de 88 millimètres, larges de 1<sup>mm</sup>,50 en avant et de 1<sup>mm</sup>,57 es arrière.

Ne serait-ce pas, comme le suppose M. Diesing, un Ascarde lombricoïde dont l'épiderme de la tête se serait en partie détaché! Nous le croyons, sans pouvoir l'affirmer.

ASCARIDE DU CHEVAL (Ascaris megalocephala). — Cette espèce à été longtemps confondue avec l'Ascaride lombricoïde de l'homme. C'est M. J. Cloquet le premier qui l'en a distinguée. Gozza les avait considérées l'une et l'autre comme appartenant seulements deux races.

L'Ascaride du Cheval a la même taille que celui de l'homme il en diffère surtout par la forme de ses valves céphaliques, qui sont, comme M. J. Cloquet l'a fait observer, plus arrondies et plus larges. M. Blanchard dit aussi que le corps est d'un blan jaunâtre uniforme dans l'espèce du Cheval, ce qui n'a pas lieu pour celle de l'Homme et du Cochon.

On observe communément ce Ver dans l'intestin des Chems surtout dans les vieux. M. Ercolani assure en avoir obtenule disloppement artificiel dans les poumons du Chien.

On possède, au musée de l'École vétérinaire de Munich, 344 le carides mégacéphales trouvés dans le corps d'un cheval: il y avait 12 dans l'estomac, 25 dans le duodénum, 295 dans le jumm, 9 dans l'iléon et 3 dans le cœcum.

M. Blanchard a donné une anatomie de cette espèce dans si recherches sur l'organisation des Vers (1).

ASCARIDE DU CHAT (Ascaris mystax). — Ce Ver a été trouté des diverses espèces du genre Felis, par exemple dans le Lion, le Lynx, le Guépard, le Chat sauvage et le Chat domestique. Il probable que les grandes espèces dont nous venons de parlet de pris ce parasite pendant leur captivité dans les ménageries.

Cet Ascaride a la forme ordinaire des Vers de ce genre, mais se distingue surtout par les deux ailes membraneuses qui lui de nent l'aspect d'une pointe de flèche. Le mâle a 50 millimètres le long, la femelle 85; la plus grande épaisseur est de 1 millimètre et demi.

<sup>(1)</sup> Voyage en Sicile, p. 220, pl. 18, fig. 1.

L'estomac d'un Guépard que nous avons ouvert contenait 30 Asrides de cette espèce; sur ces 30 Ascarides, Fig. 112. - Ascaridemys-

y avait 3 mâles (1).

ASCARIDE DU CHIEN 'Ascaris marginata'. —

> Ver est connu depuis bien longtemps, et
y a peu d'helminthologistes qui n'en aient
it mention.

Il se distingue par son corps blanc ou légèment brunâtre, par sa taille, qui, chez le Me, a 75 millim. de long, sur 1 millim. à millim. et demi de large, et, chez la buelle, 110 millim. de long; la tête porte l'eux ailes membraneuses, et chaque lobe montre au milieu une papille saillante.

Il est commun dans l'intestin grêle du Chien on le trouve aussi dans le Loup et le Chacal. l'a observé dans presque toute l'Europe, Natterer l'a reconnu au Brésil chez le Chien li naire et chez le Canis Azaræ.

Nous en avons observé sur de jeunes lens qui n'avaient encore pris d'autre nourre que le lait de leur mère.

SCARIDE DU MOUTON (Ascaris ovis). — Cette ce doit être inscrite parmi celles qui de-

Indent de nouvelles recherches pour être admises définitivement.



tax (du Guépard) (\*).

<sup>)</sup> a, le mâle; b, la femelle; c et d, les expansions aliformes de sa partie autérieure, de at de proûl.

<sup>(1)</sup> C'est sur cette espèce que M. Nelson a fait des observations sur l'introletion des spermatozoïdes dans l'intérieur de l'ovule.

M. Claparède a récemment publié une notice au sujet du débat survenu entre - Bischoff d'un côté, et MM. Nelson, Meisner et Thompson de l'autre, sur la lestion de savoir si les spermatozoïdes pénètrent réellement dans l'intérieur de luf et jouent chez les animaux un rôle analogue à celui du pollen et du boyau llimique chez plusieurs plantes phanérogames. M. Bischoff avait considéré les rematozoïdes des Vers nématoïdes comme de simples cellules épithéliales. Claparède les regarde, avec MM. Nelson, Meissner et Thompson, comme de itables corpuscules spermatiques, mais il nie l'existence d'un micropyle dans sufs des Nématoïdes dont il s'agit ici. L'existence du micropyle est d'ailleurs ntestable chez d'autres animaux, et en particulier chez certains insectes, que le prouvent les observations de M. Leuckart. Voir Nelson, Sur la foron des œufs et la fécondation des Nématoïdes (Zeitschr. f. Wiss. Zool., t. IX, 76. 1857).

ASCARIDE DU PAGA (Ascaris uncinata). — Ce Ver a été observe l'intestin cœcum du Cavia aperea et du Cælogenys paca.

Son corps est un peu plus gros en avant qu'en arrière; sa t nue ou sans ailes membraneuses, à valves assez longues et of Le mâle a 18 millimètres de long, la femelle de 25 à 30.

Natterer l'a observé au Brésil dans le Cælogenys paca.

ASCARIDE DU PIGEON (Ascaris maculosa). — Cette espèce, si d'abord par Goeze, puis par Rudolphi, Heister et Gebauer, trouvée dans l'intestin grêle de plusieurs espèces.

M. Dujardin ne s'accorde pas avec Rudolphi au sujet de latérales de sa tête; il ne les a pas observées. On voit dans espèce des corpuscules diaphanes plus grands que les œufs q donnent un aspect tacheté; c'est ce qui a valu à ce Ver le no maculosa. On retrouve aussi de semblables corpuscules dar Ascarides du Perroquet; M. Dujardin dit qu'il les croit anak aux Acéphalocystes.

Le mâle a 40 millimètres de long, la femelle 50.

ASCARIDE DES GALLINACES (Ascaris vesicularis). — Ce Ver I trouvé dans un grand nombre de Gallinaces et aussi dans ques Palmipèdes lamellirostres.

La partie antérieure de son corps est communément enroil tandis que la postérieure est presque droite; sa tête est petiter des valves obtuses et courtes; on voit une première cavité phangienne qui commence aux valves buccales, et une seconde respartie inférieure du bulbe œsophagien; ce bulbe est très gros dessous. Dans le mâle, il existe une grande ventouse au-devant spicules qui sont inégaux; un de ces spicules est trois fois plong que l'autre, et la partie postérieure du corps est entouréed ce sexe d'ailes membraneuses soutenues par des rayons. La melle a la vulve vers le milieu du corps.

Le mâle a 8 millimètres de long, la femelle 12.

M. Dujardin, à cause de l'inégalité des spicules, de la positi la vulve et du mode de division de l'utérus, a pris ce Ver pou d'un genre à part qu'il nomme *Heterakis*.

Sur cent quatre-vingt-dix Poules examinées, cent sept naient des Vers de cette espèce. Elle est surtout communeles cœcums.

ASCARIDE GIBBEUSE (Ascaris gibbosa). — Zeder ayant seul Ver et ne l'ayant décrit que longtemps après, d'après ses sou on doit, dit M. Dujardin, en considérer l'espèce comme trè teuse. Elle a été observée une seule fois dans l'intestin du (

ASCARDE DE LA POULE (Ascaris inflexa). — Ce Ver a le corps égaleent aminci aux deux bouts, et porte deux membranes latérales - toute sa longueur; les valves de la tête sont grandes, avec des pilles à la face externe. Il a une teinte jaunâtre.

Le mâle a 40 millimètres de long, la femelle 70.

Bur quatre-vingt-quatre Poules, M. Dujardin a trouvé trente fois Ver, et toujours dans l'intestin grêle.

**Macaride** de dindon (Ascaris perspicellum). — M. Dujardin pense 
□ cette espèce, établie par Rudolphi d'après des femelles non 
□ les provenant de l'intestin grêle du Dindon et à une époque il confondait les Ascarides de la Poule, est simplement une Astainflexa.

SCARIS DE L'OIE (Ascaris dispar). — Cette espèce, qui ne diffère bre de l'Ascaris vesicularis que par ses dimensions presque doume, a été observée par Frælich, Zeder et Schrank dans le cæn de l'Oie grasse. Rudolphi ne l'a pas vue et M. Dujardin dit on ne l'a trouvée ni en France, ni en Angleterre; nous ne rons pas non plus observée en Belgique, mais il est vrai de dire les Oies y sont rares.

M. Diesing la cite dans les Anas anser, leucops, canadensis et

Le corps de l'Ascaris dispar est aminci, surtout en arrière, et il rte deux ailes latérales qui s'étendent de la tête jusqu'à la une. Le mâle montre aussi une ventouse en avant des spicules. Le mâle est long de 18 millimètres, la femelle de 23.

ASCARIDE DU CYGNE (Ascaris anatis cygnoideæ).—Ce Ver, décrit Creplin, réclame de nouvelles recherches. La tête porte deux un peu lancéolées, et le corps de la femelle est plus aminci avant; il est long d'environ 30 millimètres.

Trouvé dans l'œsophage du Cygne.

L'ASCARIDE CAPSULAIRE (Ascaris capsularia), qui est le même animal que le Gordius marinus de Linné, est un des Vers les plus communs dans le corps des Poissons de mer. On le trouve tantôt enkysté uns le péritoine, tantôt libre dans le canal intestinal; il est alors implet et sexué. Presque tous les Poissons en renferment, surtout l'état enkysté, et il peut s'y rencontrer par centaines. La femelle plus grande que le mâle; elle peut atteindre jusqu'à 0,80 de ingueur. Ces Vers ont la vie très dure. Nous en avons conservé en un delà de trois semaines en les tenant simplement dans de le mer.

Aux 174 espèces d'Ascarides mentionnés dans son Systema Hel.

minthum, M. Diesing vient d'en ajouter encore seize nouvelles d'après les descriptions de divers auteurs (1).

Le genre Oxyure (Oxyurus) a pour caractères principaux d'aver la bouche à trois lobes peu saillants et le spicule pénial unique, court et falciforme.

OXYURE VERMICULAIRE (Oxyurus vermicularis). — Malgré la pet-

tesse de sa taille, ce Verprasite était déjà connud Hi-

Fig. 113.—Oxyure ver- Fig. 114.—Oxyure ver- rasite était déjà connu d'Himiculaire femelle (\*). miculaire mêle (\*\*). pocrate. Il le désignait se



pocrate. Il le désignait som le nom de Agraphe. Les mème de famille en général le connaissent aussi bien que le médecin; elles saven qu'il habite souvent le metum des enfants, et qu'once voit souvent en quantité considérable au pourlour de l'anus où il cause, satout la nuit, des démangais sons parfois insupportables. Les Oxyures descriptions de l'anus descriptions descriptions des les considérables.

dent jusqu'à l'orifice anal, et cherchent mens une issue vers le soir ou au commencement la nuit; c'est pour ce motif que le plus sur vent les démangeaisons se déclarent seulement à la fin du jour et non le matin.

Le mâle n'a que de 2 à 3 millimètres, ser la queue enroulée en spirale et la pointe trè courte : c'est Soemmerring qui l'a consu k premier.

La femelle est longue de 9 à 10 millimètre, avec le corps très aminci en arrière.

Dans les deux sexes le corps est fort minu. blanc et très élastique.

La bouche est ronde quand elle est en reps. mais en protraction elle devient triangulaire e

montre son bord légèrement trilobé. L'œsophage est charm d

<sup>(°)</sup> a. De grandeur naturelle. b. Très grossie.

<sup>(\*\*)</sup> a. De grandeur naturelle, b. Très grossic,

<sup>(1)</sup> Sechzehn Arten von Nematoiden (Deukschr. der Math. Neture, Wie. 1857).

culeux, pourvu d'un canal triquètre, et il se sépare nettement rentricule.

n a observé ce parasite dans toute l'Europe et en Afrique. e Ver doit être considéré comme propre au rectum des enfants, is il se trouve quelquefois plus haut dans l'intestin (1), et dans utres cas il s'introduit de l'anus dans le vagin. On le découvre ément à l'extérieur quand les enfants en sont incommodés; en trouve quelquefois dans leurs lits; le plus souvent ils sont numuns dans les selles.

Le remède le plus simple, en même temps le plus efficace, est expulser les Vers au moyen d'un lavement à l'eau froide qui les manène en grand nombre lorsqu'il est rejeté de l'intestin. Ces resites meurent d'ailleurs très rapidement dans l'eau pure.

MM. Barthez et Rilliet (2) indiquent aussi comme remède contre soxyures les lavements d'absinthe, d'ail et d'asa fætida, d'huile blive, d'eau de chaux et de sulfure de potassium.

Il est inutile de faire remarquer que le soin principal et même sique du médecin doit être d'expulser le Ver, et qu'il n'a guère r'occuper ni de la constitution du malade, ni de son état moral. En des médecins croient, sans doute à tort, avoir vu naître ces sous l'influence d'une forte impression morale ou d'un gime débilitant; les aliments végétaux mangés crus paraissent re une cause bien plus certaine de leur apparition.

On a dit à tort que les Oxyures s'introduisaient dans l'économie l'état de larves au milieu de la farine, et que le Blé niellé renme de jeunes Nématoïdes qui deviendront plus tard des Oxyures. D'après M. Marchand, le *Prurigo podicis* de Willan est généralement dù à la présence des Oxyures.

Il y a des accidents locaux et des accidents généraux qui surmenent par suite de la présence de ces Vers, et qui peuvent venir graves, même chez les adultes. Les premiers sont les limangeaisons au fondement, les excoriations, l'eczéma de cette pion, le ténesme, la chute du rectum, l'uréthrite, la nymphonie, etc.; les seconds sont l'amaigrissement et l'hypochondrie, mis ces derniers sont plus rares.

Beck a vu survenir la nymphomanie chez une femme de soixante dix ans qui avait des Oxyures; cet état cessa par des injections le vagin qui firent perir les Vers (Cruveilhier).

- M. Raspail, dans plusieurs de ses écrits, et surtout dans son
- (1) Bremser dit en avoir observé dans le cæcum.
- (2) Traité des maladies des enfants.

128 VERS.

Histoire de la santé et de la moladie, fait jouer un très grand rôle aux Oxyures dans la production d'un grand nombre d'affections: mais on ne peut nier qu'il n'y ait de l'exagération dans sa manière d'envisager les faits connus.

Chez les petites filles, l'onanisme a souvent pour cause la presence d'Oxyures dans les organes sexuels.

Les auteurs citent des cas de malades qui ont rendu des tryustoute leur vie; M. Cruveilhier rapporte qu'il a donné des soins à ma sujet qui en était affecté depuis dix ans. M. Marchand a vu malade qui en a été tourmenté pendant quinze ans.

Les Oxyures rendus par un individu peuvent-ils passer dans le corps d'un autre. Cela est peu probable, même en supposant den individus couchés dans le même lit. C'est très probablement l'état de germes, ou lorsqu'ils sont encore très petits qu'ils s'intreduisent dans le canal intestinal, soit par l'intermédiaire de certaines eaux, soit au moyen des aliments crus, et en particulier de fruits. Les fraises paraissent surtout en donner.

M. Marchand, n'acceptant pas les assertions des helminthologistes, et ne voulant admettre que ce qu'il croit avoir vu, armit ce résultat singulier : que la nutrition s'opère chez les Oxyms par la surface externe de la peau, comme celle des Acéphalocystes. Il n'a aperçu en effet d'autres traces de l'organisation des Oxyures que des globules renfermés dans un sac, et peu de trats d'appareil digestif. Quand on n'observe pas d'une manière complète, ne ferait-on pas mieux de s'en rapporter à ce que disent le autres?

Un malade tourmenté par les Oxyures a dépeint lui-même souffrances de la manière suivante :

«Cette maladie en apparence si simple est pour moi un plice. Chaque soir, entre cinq et six heures, lorsque les mières douleurs se font sentir, je deviens pâle, j'ai des horistions, je parais troublé; mes camarades s'en aperçoivent facilement plusieurs fois j'ai eu des frissons. Je ne peux tenir en place; peudobligé de marcher, de m'agiter; si je suis dans un lieu public, sors à l'instant et je cours prendre des lavements à l'eau frois qui ne me soulagent pas toujours, et je suis alors au supplice; me déchire le périnée et les bourses, je suis obligé d'uriner à chaptinstant (1). »

Oxyune du cheval (Oxyurus equi). — Cette espèce a été désigne

<sup>(1)</sup> Marchand, Gazette des hopit., t. IX (1847), p. 367, 393, 453, 303.

Rudolphi sous le nom d'O. curvula, mais il convient de lui son premier nom spécifique imposé par Goeze.

orps s'amincit aux deux extrémités, et en avant il se recourbe nent; la tête est conique, la bourse triangulaire. L'extréaudale du mâle est subulée. Le corps de la femelle se terprusquement; il montre à l'extrémité un stylet court et irré-

e espèce est beaucoup plus grande que la précédente.

l'a trouvée dans le cœcum du Cheval, de l'Ane et du Mulet. URE DU LIÈVRE (Oxyuris ambigua). — Il se distingue par son effilé aux deux bouts; sa queue est subulée et sa bouche de trois pièces. L'extrémité caudale du mâle est enroulée ninée par un stylet légèrement recourbé; l'extrémité caudale lemelle est crénelée.

nale a 7 millimètres de long; la femelle 11.

l'er n'a encore été trouvé qu'en Autriche.

abite le gros intestin du Lapin sauvage, du Lapin domeset du Lièvre.

URE SPIROTHÈQUE (Oxyurus spirotheca, Guory). Espèce parasite 'ydrophilus piceus, gros Coléoptère commun dans nos eaux s. Sa bouche a une conformation particulière.

CRE ORNÉ (Oxyuris ornata, Duj.). Cet Oxyure habite le canal nal des Tritons et des Grenouilles.

'emelle a 8 millimètres de long sur 1 millimètre environ de

i. Walter vient de publier la monographie de ce Ver (1). amille des TRICHOCÉPHALIDÉS a le corps très long et très surtout dans sa partie antérieure qui est plus étroite que la ieure; les mâles n'ont qu'un pénis et les œufs portent une de rétrécissement en goulot à chacune de leurs extrémités. enres Trichosome et Trichocéphale dont nous décrirons quelspèces, il faut ajouter ceux des Thominx, Eucoleus, Calodium iscus.

TRICHOSOMES (g. Thrichosomum) sont faiblement renflés en ; leur gaine est courte et lisse.

HOSOME MINCE (Trichosomum tenue). —Ce Ver a le corps très avec des stries faibles et transverses à la surface de la peau. émité caudale du mâle est obliquement tronquée; le pénis

keitræge zur Anat. und Phys. von Oxyurus ornata (Zeitsch. f. wiss. t. VIII, p. 143, pl. 5 et 6; 1856).

est strié transversalement. La partie postérieure du corps de femelle est obtuse, et sa vulve porte un appendice membres.

Le mâle a 13 millimètres de long; la femelle 30.

Vit dans l'intestin des Pigeons domestiques.

Trichosome a long cou (Trichosomum langicalit). — le musicipalité de la perment en avant et la surface de la perment travers; il est d'un blanc opaque. La femelle a la queue dinne et son orifice anal est très reculé.

Il habite le gros intestin et le cecum du Coq, du Paiss, del Perdrix et des *Tetrao tetrix* et urogallus. On l'a trouvé dans puis toute l'Europe.

C'est Goeze qui a donné le premier une figure de ce Ver, si elle est faite d'après un exemplaire incomplet.

TRICHOSOME BREVICOL (*Trichosomum brevicolle*). — En anni le Ver devient un peu plus épais; en arrière son corps est obts. Is mâle, long de 15 millimètres, a le spicule droit; la femelle d'longue de 30 millimètres.

Habite le cœcum de diverses espèces d'Oies et Canaris : A anser, A. querquedula, A. glacialis, A. fusca et Mergus servir.

Nous l'avons observé dans plusieurs espèces de Canards sur de dans le Grèbe castagneux.

Sur cent trente-neuf Oies ouvertes au musée de Vienne, distince ontenaient ce Trichosome.

TRICHOSOME PLIQUE (Trichosomum plica). — M. Dujardin a recette espèce avec quelques autres dans le genre Culodium, à cu de l'organe copulateur qui est différent de celui des autres chosomes.

Ce Ver vit dans la vessie urinaire de quelques espèces du se Chien; il a été d'abord décrit par Rudolphi.

Le corps est très grêle, complétement filiforme; le miles queue terminée par un appendice membraneux en pointe; le cule est logé dans une gaine très longue et rétractile; il est en travers et obliquement. La femclle a la partie postérieure corps large et la queue obtuse.

Le mâle a 13 millimètres de long; la femelle de 30 à 36, de M. Rayer (1). Il habite la vessie urinaire du Chien, du Reserve de Loup. Il a été observé en Allemagne par Rudopit en France par M. Rayer et en Irlande par M. Bellingham.

Les Trichocephalus), qui ont donné leur notation de leur

<sup>(1)</sup> Archives de médecine comparée, t. I, p. 180. Paris, 1843.

pour principaux caractères d'avoir le corps netten deux parties : l'antérieure, longue et filiforme, e l'œsophage et une courte partie de l'intestin; ativement renflée, contient le reste de l'intestin et itaux. L'anus est situé à son extrémité, qui finit en Le mâle a son spicule génital simple et entouré

rensiée ou vésiculeuse. vaire simple, replié dans le du corps, et terminé in oviducte charnu qui nt de jonction des deux afs sont oblongs et prolot à leurs deux extré-

Fig. 115. — Trichecéphale dispar (\*).

LE DE L'HOMME (Trickoce— — Ce Ver a été découngni (1) et en 1761, un iédecine de l'université 'a aussi trouvé dans le nfant de cinq ans.

Wagler décrivirent en-Ver sous le nom de Trivaient observé en aboncæcum de soldats franar une épidémie qu'ils us le nom de Morbus vre typhoide), et qu'ils a présence de ce Ver (2). ce parasite a été trouvé d'hommes morts de dis, et l'on cite des exemrs trouvés à la fois dans n même sujet, à Dublin 1), et même de plus de e (Rudolphi).



tellingham dit que sur vingt-huit individus qui avaient grandeur naturelle. - b. Le même, grossi. - c. La femelle, de grandeur

Epistolæ anatomicæ; Patav., 1764. — Voyez aussi Cruveilhier, zique du corps humain, avec planches. viii<sup>e</sup> livraison. delle Chiaje a publié une notice sous le titre: Sul tricocephalo io del cholera asiatico osservato in Napoli.

succombé à diverses maladies et qui étaient d'âges et de sexes diférents, il a rencontré vingt-cinq fois ce Ver (1). Mayer le considère comme tellement commun, qu'il est, suivant lui, difficle qu'on n'en trouve pas, et il en a observé sur un nègre.

Le Trichocéphale serait rare en Italie, d'après Brera; Grune à cite au contraire comme abondant chez les enfants en Égypte; en général on l'observe plus communément chez les vieillards.

Les helminthologistes ont reconnu ce Ver chez l'Orang-outage (Mayer), et dans plusieurs autres quadrumanes des genres Cercopthèque (Gervais, Creplin), Semnopithèque (Treutler, Bremser), legot (Treutler), Cynocéphale (Bremser), Sapajou (Rudolphi) de même Maki (Bremser). Ces observations ont été faites sur des memaux morts en Europe dans des ménageries.

On trouve le plus communément le Trichocéphale dans le cum; quelquefois dans le côlon, et, plus rarement encore, dans le intestins grêles. Sa présence paraît ne produire aucun symptime susceptible de la faire reconnaître.

Ce Ver se distingue surtout par son cou d'apparence capillaire extraordinairement allongé, aussi fin qu'un cheveu, et par son correlativement gros; le corps est cylindrique. Le mâle est enrollé spirale; la femelle est presque droite. La bouche de l'un et l'autre est terminale et fort petite. L'extrémité caudale du me est terminée par une bourse dans laquelle est logé un spirale et la partie antérieure ou grêle égale à peu près les deux tiers de le longueur totale. C'est à la jonction de ces deux parties du cap que s'ouvre l'oviducte; ce conduit est charnu.

Le mâle est long de 37 millimètres dont la partie antérieure mince mesure 22 millimètres et l'autre 15 millimètres.

La femelle est longue de 40 à 50 millimètres, dont la puimince occupe les deux tiers (2).

Les Trichocéphales sont ovipares; leurs œufs sont oblonged une coque résistante; ils portent un court goulot aux deux bes

La ténuité de la partie antérieure du corps des Trichocéphilos qui, jusqu'à Goeze (1782), avait fait prendre cette région pour partie postérieure, suffit pour distinguer ces Nématoides de telle les autres espèces vivant aux dépens de l'homme.

<sup>(1)</sup> Journal l'Institut, 1839, p. 303.

<sup>(2)</sup> Voyez pour l'anatomie : Mayer, Beitr. zur anat. der Enteroca. Best 1841 — et Blanchard, Voyage en Sici'e, p. 272, pl. 23, fig. 1.

\*\*RICOCÉPHALE DÉPRIMÉ (Tricocephalus depressiusculus). — Ce Ver a d'abord trouvé par Frölich, dans le cæcum du Renard.

la le corps presque droit, le cou très long et capillaire; chez le l'extrémité caudale est enroulée en spirale et pourvue d'une arse cylindrique; la queue est tronquée. La femelle est un peu pourbée; sa queue est uncoïde.

Le mâle a 50 millimètres de long; la femelle en a de 65 à 70.

On le signale dans le cœcum du Chien et du Renard.

TRICOCÉPHALE CRÉNELÉ (*Tricocephalus crenatus*). — C'est Goeze qui sonnu le premier ce Ver. Il lui avait été envoyé par un médecin Laubach qui l'avait trouvé dans un Sanglier.

Cette espèce a le corps assez épais et le cou très long, capillaire un peu crénelé. Le mâle est enroulé en spirale en arrière; la melle, au contraire, a le corps presque droit. L'extrémité caudale mâle porte une bourse en forme d'entonnoir.

Le mâle a 50 millimètres; la femelle, un peu plus.

On l'a trouvé dans le cæcum du Cochon et du Sanglier, ainsi que celui du Pécari et du Phacochère.

ETAICHOCÉPHALE VOISIN (*Trichocephalus affinis*).—Rudolphi a décrit premier cet helminthe qui habite le cæcum de divers Rumitate, et qui avait été vu antérieurement par Abildgaard.

Le cou est d'une longueur considérable et d'une grande ténuité; Le cou est d'une longueur considérable et d'une grande ténuité; Le corps est striée; le mâle a la Le postérieure enroulée en spirale, l'extrémité de la queue obtuse une bourse longue et cylindrique toute hérissée; son spicule est la tuet recourbé. La femelle a le corps peu enroulé et la queue use.

Longueur du mâle 70 millimètres; de la femelle un peu plus. Le Ver a été trouvé dans le Mouton, le Mousson, la Chèvre, le maf, le Chameau, le Dromadaire, la Gazelle, le Chevreuil, le fet le Daim. Le Cervus dichotomus, le C. simplicicornis et, parès Diesing, le Porc-épic le présentent aussi; il habite le gros metin.

Mayer a donné une bonne figure du pénis de cette espèce (1).

Les FILARIDÉS sont des Vers très allongés, également filiformes toute leur longueur, dont les mâles ont deux pénis inégaux.

Les FILARES (g. Filaria) sont caractérisés par la forme plus ou mins tordue de leurs spicules ou pénis. Une de leurs espèces est lèbre sous le nom de Dragonneau ou Filaire de Médine.

<sup>[1]</sup> Beitræge, pl. 1, fig. 6.

FILAIRE DE MÉDINE (Filaria medinensis). — H ne peut plus ête question aujourd'hui de révoquer en doute l'existence de cet Helminthe; le Dragonneau existe réellement, et c'est, comme nous allons le voir, un Ver aussi curieux à étudier pour le naturaliste que pour le médecin.

Son corps est blanc, arrondi et d'une longueur excessive; il a, à peu près, le même calibre dans toute son étendue; il est, toutefois, un peu plus mince en arrière; la bouche est ronde et porte quatre épines disposées en croix. Le corps de la femélle est terminé a crochet. Elle est vivipare. On en a vu depuis 40 centimètres de les gueur jusqu'à 75; on prétend même en avoir observé d'un même et demi et plus. L'épaisseur du corps est à peu près de 2 millimètres.

Il y a peu de Vers sur lesquels on ait autant écrit, et dans l'étoire desquels on trouve plus d'assertions contradictoires; mais n'y a qu'un petit nombre de naturalistes qui aient eu l'occasion de l'étudier frais ou en vie, et sa monographie est encore à fin.

Sous le rapport de l'organisation, on a reconnu, mais au doute, un tube digestif que l'on suppose parcourir le corps du toute sa longueur. Il existe certainement des oviductes, et, dans le individus que l'on observe sur l'homme, ils sont remplis de permission de permi

C'est Jacobson qui a pu faire cette dernière observation, à l'est hague, sur un Ver extrait de la jambe d'un garçon de treize à discretant, a fer l'est de la jambe d'un garçon de treize à discretant, né en Afrique. Depuis lors, les mêmes embryons de le l'est l'est de la jambe d'un garçon de treize à discretant en la fer l'est de la jambe d'un garçon de treize à qui sort été revus dans le corps des Dragonneaux, et jusque dans un pus qui sort des abcès que leur présence développe sur les patient qu'ils habitent. M. Maisonneuve (1) a observé un cas and le longueur décrit par Jacobson. Il lui a été fourni par un homme vingt-huit ans, revenant du Sénégal, et qui portait sur le doi pied une tumeur furonculeuse renfermant le Ver. M. Lebet petits Vers cylindriques, à tête mousse, de plusieurs centiment de longueur (sic) et d'une grande agilité. » Plus récemment autre fait semblable à celui de Jacobson et de M. Maisonnement été également observé dans un des hôpitaux de Paris.

Il est probable, quoiqu'on ait dit le contraire, que l'orifice organes sexuels femelles se trouve tout près de la bouche commune dans les autres Filaires; cette disposition curieuse facilité l'in-

<sup>(1)</sup> Archives gen. de méd., 4º série, t. VI, p. 472.

<sup>(2)</sup> Traité d'anatomie pathologique gen. et spec. Paris 1837, t. 1, p. 462

ion des œufs ou lorsque la génération est vivipare, celle des es sujets, comme c'est le cas pour le Dragonneau.

n ne connaît encore que la femelle de cette espèce.

B Dragonneau a été observé dans les diverses régions du corps, la peau des cuisses, des jambes, du scrotum, des bras, de la rine, etc., mais le plus communément on le voit autour de la ville du pied.

es médecins français du Sénégal attribuent l'infection par les gonneaux à un séjour prolongé dans les marigots ou marais dant le fleuve. C'est ainsi, suivant eux, que les matelots prennent de espèce de Ver.

Elle est originaire des régions intertropicales de l'ancien continent, rout de certaines parties de l'Afrique (la côte de Guinée et le négal); si on l'a trouvée quelquefois sur des Européens ou sur habitants des colonies américaines, c'est qu'ils en avaient porté le germe de l'Afrique, de l'Arabie ou des Indes.

s blancs en sont attaqués comme les noirs, et un médecin de seçao, M. Doerssel, a rapporté à Hussem, qu'il a vu le même Ver le Chien une fois à Buênos-Ayres, une autre fois à Guraçao se (1).

De bout de quelques mois, la présence de ces Helminthes déterla formation de tumeurs volumineuses qui causent quelquedes douleurs atroces et dont on ne peut délivrer le patient
par l'extraction. Il se forme habituellement des abcès, et c'est
au milieu du pus qu'il faut chercher le Ver. On l'enroule avec
saution autour d'un bâton, ou d'un petit cylindre fait avec du
hylon, pour tacher de l'extraire en entier et sans le briser. Cette
ration dure ordinairement plusieurs jours. On cite de nombreux
idents occasionnés par les morceaux de Filaires Dragonneaux
és dans les chairs. Si l'abcès tarde trop à se former, on recomde d'inciser la peau pour en extraire plutôt le Ver. On peut le
la travers le derme et même le sentir au doigt.

Teffler recommande de faire une incision au milieu de l'endroit le Ver est perceptible au toucher, de placer dans la partie du partie du partie du partie du partie du présente un morceau de bois fendu à l'une de ses rémités, et d'exercer ensuite une traction tantôt sur une, tantôt l'autre moitié du corps du Ver.

ré préconise le même mode de traitement. Il fut un jour gé d'examiner, à Saint-Domingue, un bâtiment qui venait de

4

<sup>1)</sup> Hussem; Loc. cit., p. 454.

Guinée. « Il trouva sur ce bâtiment un jeune nègre de dix à douze ans, qui était tellement maigre et affaibli, qu'il ne pouvait pas se tenir sur ses jambes. Après un examen attentif, il remarque que cet enfant était incommodé par un Dragonneau qui était perceptible au toucher, non-seulement sur presque toute la surface du bas-ventre, mais encore sur une grande partie de la poitrist Le chirurgien du bâtiment avait pris les protubérances que l'animal formait à l'extérieur, pour des veines superficielles; cependantes protubérances provenaient de la position du Dragonneau. Ce dirurgien, après avoir employé inutilement toutes sortes de remèle pour opérer la guérison, abandonna à la fin cet enfant comme malade étique et incurable. Il est à remarquer que le petit nème avait toujours conservé son appétit pendant la durée de la maladit Peré l'acheta, pour une bagatelle, dans l'intention de le débe rasser de son Ver, s'il était possible. Il pratiqua une incision de quatre lignes sur cette partie de la peau soulevée. Après avoir séqué et écarté les lèvres de la plaie, il vit un corps blancé grosseur du la d'un violon, sur lequel, en exerçant une tracte lente, il donna lieu à la formation d'une espèce d'anse. Quand le Ver ne voulut plus céder à la traction qui était exercée sur la d'un côté, le médecin le faisait tenir par un aide, et il essayait tirer sur l'autre bout. Il ordonna en même temps au malade de # tenir dans une position convenable, afin que les parties qui em ronnaient le ver se trouvassent dans un état complet de flexion de relâchement, de manière que la tension des muscles n'emples pas les mouvements du ver, et par conséquent sa sortie. En mont de quatre heures, ce médecin fut assez heureux pour l'extra entièrement. Le malade ne sentit aucune douleur pendant com opération, et il voyait sortir le Ver avec le plus grand sang fruit il se rétablit ensuite à vue d'œil, sans prendre de médicaments, il devint tellement gras et robuste, que Peré put le vendre de cents francs trois mois plus tard, époque à laquelle il fut obligé revenir en France (1). »

Nous ferons suivre ici la lettre que Jacobson écrivit de Coper hague à de Blainville au sujet du Ver de cette espèce qu'il occasion d'observer.

Uchil

K VEC

reid.

ı E.c.

1

« J'ai, parmi mes malades, dit Jacobson (2), un garçon de tre à quatorze ans, né sur la côte de Guinée, où son père. le frère

<sup>(1)</sup> Bremser, Traité zoologique et physiologique des Verz intestinaux Paris, 1837, p. 232.

<sup>(2)</sup> Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle, t. 111, p. 36.

NEAGATOTELS: 137

celebre philosophe Steffens, a etc gouverneur. Cet enfant, apres la mort de ses parents, a quitté l'Afrique, dans le mois de mars de l'année passée, et après un séjour très court aux Indes occidentales, est venu ici dans le commencement d'octobre dernier. Vers les premiers jours de décembre, il se plaignait de douleurs à la cheville interne de la jambe droite, et il s'y forma un abcès. Je fus alors appelé. L'abcès s'était ouvert, et un domestique en avait tiré un morceau de Filaire de la grosseur d'une forte ficelle et de la **longueur** d'un pouce; mais il l'avait arraché de manière qu'il n'en avait enlevé que la moitié environ. Le jeune garçon ne parlant que la langue d'Oka, que nous ignorons tous ici, et ne sachant que auelques mots danois, encore difficiles à comprendre, nous pûmes cependant apprendre qu'en Guinée on lui avait déjà enlevé un Ver du pied. Quoi qu'il en soit, l'inflammation assez forte qui avait eu **lieu aut**our de l'abcès ayant cessé, j'examinai le pied tous les jours, et je parvins à découvrir que sur la peau du dos de cette partie, 31 y avait un Filaria medinensis. Je fis une petite incision dans un droit où existait une anse assez grande, et je trouvai le Ver. Je tirai alors, et je l'attachai sur un petit morceau de bois que je tourner sur son axe, en sorte qu'en très peu de jours, en con-La vant cette même manœuvre, je l'eus extrait complétement. Il ■ **v**æit presque une aune de longueur sur une épaisseur d'une demi-La me. Sa couleur était entièrement blanche, la peau lisse, les deux 🗪 🗲 rémités légèrement pointues.

Les douleurs cessèrent bientôt, et la plaie guérit en peu de ps. Cependant l'abcès de la malléole interne s'était changé en ulcère d'assez mauvais caractère. L'enfant n'éprouvait d'abord nt de douleur et marchait facilement; mais quelques jours après se firent sentir de nouveau. J'examinai plusieurs endroits que ouvais regarder comme suspects, et je découvris, sur le tendon chille, une anse formée par un autre Ver. J'y fis une petite sion, et l'animal se présenta aussitôt en formant une anse assez sidérable sortant de son corps et par la plaie.

En examinant cette anse, je remarquai que la lancette avait fait petite ouverture au corps de l'animal et qu'il en découlait une tière blanche; mais ce qui m'étonna le plus, c'est que le Ver se et que les parois de son corps s'affaissèrent. Je conçus alors la matière rejetée n'était que des œufs. Après avoir attaché imal à un morceau de bois, je coupai une partie de l'anse sortie l'emportai chez moi pour l'examiner au microscope. Imaginezus non étonnement, lorsque je vis que cette humeur blanche

que je prenais pour des œufs n'était composée que d'une quantité innombrable de Vers pleins de vie et qui se mouvaient d'une mnière extrêmement vive. Ils sont cylindriques, tout à fait transparents : la peau, sous certains aspects, est ridée ou presque articulée; l'une des extrémités du corps est légèrement atténuée, mais # rondie et obtuse: l'autre finit par une pointe extrêmement fine, droite et de la longueur de la moitié du corps environ. Le pe animal se roule et forme une spirale, en sorte qu'il ressemble à Trichocéphale; mais ce qui est presque inconcevable, c'est la que tité innombrable de vermicules dont le corps du Dragonneau et rempli, sans que j'aie trouvé aucune trace de viscère qui les refermerait. Cette observation m'étonnant beaucoup, j'allai ale examiner l'individu que je conservais dans l'esprit-de-vin. A grande surprise, en faisant des incisions en différents endrois, fis, par la pression, sortir une masse de ces mêmes vernicules en sorte que je pense que tout le corps de l'animal en est rempl J'ai de nouveau constaté aujourd'hui mes observations, en extratal une nouvelle portion du Ver. Les vermicules que je fis sortir curent plusieurs heures dans un tube rempli d'eau. Sont-ce les petits du Dragonneau? mais alors quelle quantité innombrable ou bien, je n'ose presque pas faire cette question, le Dragontell ne serait-il qu'un tube ou un fourreau rempli de vermicules!

On sait très bien aujourd'hui que chez plusieurs Vers tous in viscères s'atrophient et font place aux œufs ou aux petits sortis ceufs par ovoviparité. Dans ce cas le corps de la mère n'est plus, par ainsi dire, qu'une gaine destinée à protéger les œufs ou les petits.

Comment le ver de Médine s'introduit-il dans l'économit est-ce par la bouche, à l'aide des boissons, ou bien est-ce pe le peau? Est-il encore dans l'œuf au moment de son intromissione comme le suppose le docteur Chisalm (1), qui a traité par mille malades attaqués du Dragonneau, ou enfin s'introduit-il l'état d'embryon comme le suppose Ilcat (2).

Les anciens médecins n'ayant guère étudié l'histoire des leur opinion n'a pas une grande importance pour la solution ces questions; et, au milieu de leurs nombreuses relation qui sont souvent contradictoires, on ne sait trop que constitute.

<sup>(1)</sup> Essay on the mal. pestil. fevers, on the coast. of Guthea. London, 191. Bdimb. med. and Surgical Journal. 1815, vol. 15, p. 145.

<sup>(2)</sup> Observ. on the gen. of the Guinea-Worm; in Edimb. med. and Safet Journal, t. 12, p. 120.

NÉMATOIDES.

ous allons toutefois citer quelques faits qui

not de l'histoire des Dragonneaux.

'es Vers nématoïdes; ils ont donc les 'eur forme définitive au moment de spèces de la même classe vivent le corps de divers animaux, Gordius, etc.

séparation des sexes et
'ns les plaies, que le
'ps de l'hôte qu'il
'a jusqu'à prénent à l'état
'f encore
ae sa vicnéral ce n'est
os à pied, surtout
ous verrons plus loin
ent se déssécher compléqu'on les mouille.

Dragonneaux à un séjour prolongé nsi, suivant eux, que les matelots pren-

Tasites.

Peuvent aussi être contractés pendant une un sable échauffé.

te qu'un jeune marin de vingt ans arriva au 1842, où il séjourna soixante-cinq jours, et mps il n'alla qu'une seule fois à terre; il y resta il était nu-pieds et il avait trouvé le sable avait eu de la peine à marcher. Tous les jours à bord; plusieurs avaient le Dragonneau et entre eux les tumeurs formées par ce parasite appuration. Ce marin débarqua le 14 octobre e portait bien. Dans le courant de mai 1853, il ar au talon du pied gauche; et, quinze jours abcès qui s'ouvrit. Au milieu du pus le patient

at Journal. London, 1843, n° 131, p. 146, et Wiegmann's

140 VERS.

découvrit un Ver de la grosseur d'une corde de violon et dont il retin un morceau de cinq pouces de long. Le 23 mai, un abcès semblable se montra à la partie inférieure de l'avant—bras gauche et il en sortit également un Dragonneau de trente-deux pouces. Sur le dos du pied droit, on sentit et l'on vit à travers la peau les circonvolutions d'un troisième Ver. M. Oke pense que les jeunes Dragonneaux sont introduits par une plaie que le marin portait à la cuisse droit pendant son séjour sur la côte d'Afrique; nous croyons, au contraire, que ces Vers se sont introduits directement par la peau jour où il a fait sa course sur le sable (1).

Le cas rapporté par M. Maisonneuve est celui d'un soldat qui ma servi deux ans et demi au Sénégal, et qui avait également mardi pieds nus. Ce soldat montra, quatre mois après son retour a France, un furoncle sur le dos du pied gauche, d'où sortit, apri une incision, un Ver de 9 pouces de long; il portait un second la gonneau au haut du mollet. Dans le pus comme dans le corps de Ver, M. Maisonneuve découvrit les myriades de petits Vers virant, qu'il prit avec raison pour des embryons de Dragonneau (A. Robin a eu également l'occasion de les observer, et il nous a montré le dessin de ces jeunes Vers (3).

Dans le Journal d'histoire naturelle de Calcutta, M. MacCalland (4) a publié quelques faits importants. Il a vu aussi des pryons vivants semblables à la mère, mais doués d'une vinality plus grande qu'elle. Placés dans l'eau, ces jeunes Vers vécus aussi longtemps que le corps fut enveloppé de ses mucosités: périrent rapidement sans cela. Une goutte de ces mucosités plies de Vers était complétement desséchée; elle fut mouille

(1) M. Bilharz dit, d'après Burckhart, que les nègres de Schendé minelle que le Ver de Médine est ntroduit dans le corps, après l'inondation de K. Il l'eau que l'on boit.

h 1-11

Hussem pense que ces Vers s'introduisent dans le corps par l'eau, que prend des bains. Il a vu des sujets qui n'avaient pris que des bains de pui gner le Filaire seulement dans les jambes, et d'autres qui avaient serme montrer ces Vers dans toutes les régions du corps, même au scrotus. Le tration de la Tique du Chien (genre Ixode) daus une petite tumes de d'une femme, lui fait supposer que le Ver pénètre du dehors, soit par de la troduit à travers l'épaisseur de la peau, soit à l'état jeune.

- (2) Archives générales, 1844, p. 472. Wiegmann's Archiv. 1845,
- (3) Robin, Filaire de Médine (Gazette médicale, 9 juin 1853, p. 35
- (4) Remarks on Dracumcule "2 Journal of nat. Md., 1

- Wiegmann's

ède vingt-quatre heures après, et les Vers revinrent rapidela vie avant que leur corps fût même complétement ra-Un des bouts était encore sec tandis que l'autre bout se t déjà. La vapeur d'eau les fit mourir.

ppe rapporte que les hommes de l'équipage d'un navire de revenu de Curaçao en Hollande, et envoyés ensuite dans literranée, furent atteints de ce Ver, les officiers comme stelots, et quoiqu'ils n'en eussent pas été incommodés leur départ, les deux tiers des hommes en furent affectés. e n'est qu'au bout de plusieurs mois que la présence des est révelée (1).

observations qui précèdent s'accordent sur ce point, que les sacquièrent une longueur excessive dans le tissu celluus-cutané de l'homme, et qu'elles finissent, au bout de rs mois, par former des abcès qui s'ouvrent à l'extérieur. I femelle qui, au lieu de quitter elle-même l'hôte, qui l'a é jusqu'alors, pour déposer dans quelque flaque d'eau ou terre humide sa nombreuse progéniture, c'est la femelle, nous, qui se débarrasse de son fruit dans le corps même et qui la loge, ce qui permet, à la faveur du pus, à ces es d'embryons microscopiques, de vivre au dehors et de r une victime. Il y a peut-être cent mille à parier contre un tous ces embryons, il n'y en aura qu'un seul qui arrivera à nation: c'est pourquoi il y a cent mille œufs pour un ver; le jeune adulte arrive facilement à son but, un ou deux flisent pour assurer la conservation de l'espèce.

Luropéens ayant séjourné en Afrique ont également ressentiintes de cette espèce de Ver, et plusieurs fois on en a vui leur retour dans nos hôpitaux pour s'y faire traiter. C'est omme nous l'avons vu plus haut, que plusieurs médecins l'occasion d'étudier le Dragonneau vivant, et qu'ils ont que le corps de cet Helminthe était, pour ainsi dire, de petits Vers presque microscopiques et qui sont, bien ement, les jeunes de cette espèce. Ceux que Jacobson eut on d'étudier vécurent plusieurs heures dans un tube remplier.

toire des Dragonneaux serait donc semblable à celle des et des Mermis, avec cette différence que les Dragonneaux ux dépens de l'Homme, tandis que ces derniers vivent aux

uppe, Over de Zieklen der Scheeptvarenden, p. 216. uv. Ann. du Muséum, t. III, p. 81.

dépens des Insectes, et que les femelles des Dragonneaux acquirent leur dimension monstrueuse dans le corps du sujet qui les recèle, tandis que les Mermis, du moins le Mermis nigrescus, ne s'accouplent et ne prennent des organes sexuels qu'après leur sortie du corps. Au moment de leur maturité, les œufs des Dragonneaux ont envahi tout le corps de la mère dont les viscères se sont atrophiés, et la femelle est ainsi réduite à l'état d'une sorte de gaîne à œufs.

FILAIRE DE L'ORIL (Filaria oculi). — On trouve assez communiment chez les nègres, entre la conjonctive et la sclérotique, we Ver très effilé faisant l'effet d'une veine variqueuse, se mouve avec assez de vivacité, et qui acquiert 1 pouce 1/2 à 2 pouces le longueur; sa présence cause quelquefois des douleurs très vival

M. Guyon a retiré de l'œil d'une négresse de Guinée, amenée Algérie, un de ces Vers qui était long de 38 millimètres, forme, jaunâtre, terminé en pointe par une de ses extrémiés, et offrait à l'extrémité opposée une sorte de mamelon dont la colleur noire tranchait avec celle du corps (1). Ce Ver est désignée dans quelques auteurs sous le nom de Filaria oculi.

Ce Ver appartient-il au Filaire de Médine dont il est que la si si ci-dessus? Nous en doutons, mais on le connaît trop peu la se prononcer, et il est à regretter que l'exemplaire que M.600 avait soumis à l'observation de l'un de nous n'ait pas pu le se de doutes qui existeront probablement longtemps encore sur la se de ture de son espèce.

Nous rapporterons ici une autre observation de Filaire de faite longtemps avant par Bajon.

Dans le mois de juillet 1768, dit ce médecin, le capitaine de bateau de la Guadeloupe amena chez moi une petite négresse d'environ six à sept ans, et me pria d'examiner un de ses yeur, de lequel on voyait remuer un petit Ver de la grosseur d'un petit coudre. Je l'examinai, et j'observai, en effet, un petit animale avait près de 2 pouces de long; il se promenait autour du global l'œil, dans le tissu cellulaire qui unit la conjonctive avec la selle tique. En l'excitant, je m'aperçus que ses mouvements n'était point droits, mais tortueux et obliques. La couleur de cet d'effetigle point changée, et la petite négresse disait ne sentir avec

<sup>(1)</sup> Comples rendus de l'Académie des sciences; 1838, 2° sem., p. 135. —
Gazette médicale de Paris; 1841, p. 106. — Rayer, Archiv. de médicie de parée, et Cunier, Ann. d'occulistique, t. IX, p. 167.

sque ce Ver s'agitait ainsi : elle avait cependant un petit it presque continuel.

premier essai infructueux, Bajon a saisi le Ver au missavec de petites pinces; il a fait ensuite une ouverture orps du Ver avec la pointe d'une lancette, et avec une pu le retirer (1).

lmann et Rayer citent encore quelques autres observallis par M. Guyot qui a fait plusieurs voyages à la côte
t qui a vu différents nègres affectés de cette maladie.
Suyot, les nègres appellent ce Ver Loa. Ces Vers lui ont
ature des Strongles, et il ne croit pas que ce soient des
x. Ils sont très blancs, très durs, et moins longs à proreste, pendant sept voyages qu'il a faits à la côte d'Anamais vu un nègre attaqué du véritable Dragonneau (2).
n mentionne encore l'exemple d'une négresse qui se
une douleur très vive dans l'œil, et qui avait un Ver
sur cet organe; il était long de 1 pouce 1/2 et de la grospetite corde à violon (3).

en a observé sur une négresse arrivée d'Afrique depuis ns, et esclave à Monpax, ville située sur les bords de ne (4).

lle, chirurgien de la marine française, nous a commurécemment une observation analogue à celles que nous rappeler, et qu'il a eu l'occasion de faire lui-même n séjour au Gabon.

ût 1854 un nègre appelé Chicou, vint lui demander de quelque chose qui marchait dans son æil. Les phénomènes ar le malade étaient les suivants:

nent fréquent; sensation d'un corps étranger génant les ts de la paupière supérieure; depuis le matin seulement commencé à être douloureux; les vaisseaux de la contient légèrement injectés; il y avait du larmoiement. A la ro-antérieure du globe de l'œil, vers l'angle externe, la coculaire était soulevée par un corps allongé flexueux ait dans le sens transversal. A la première vue, ce corps paraissait pas se mouvoir; mais, en soulevant avec une

pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Guyane française, t. 1,

dissert. et observ. de chirurgle, par Arrachart, p. 228. Paris, 1805. il de médecine, t. XXXII, p. 338. 1770, es générales de médecine, t. XXX, p. 573.

144 VERS.

pince à dissection la conjonctive qui était décollée dans une asset grande étendue, des mouvements de reptation purent être aisement aperçus.

Une incision ayant été faite à la conjonctive avec des ciseaux courbes sur le plat, le Ver pût être saisi avec des pinces.

M. Lestrille a bien voulu nous remettre ce Ver, qui est une espèce de Filaire appointie à l'une de ses extrémités, obtuse à l'autre et longue de 0,030. Sa bouche est inerme.

Nous tenons du même observateur que les cas analogues ne sont pas rares au Gabon, et avant son départ de la côte d'Afrique il fur aussi consulté par une négresse qui était, selon toute apparence, porteur d'un semblable Entozoaire; mais la douleur avait son sière à la face postérieure de l'œil, et M. Lestrille n'a pas pu s'assure de la justesse de son diagnostic.

FILAIRE DU CRISTALLIN (Filaria lentis). — On n'en connaît que le femelle qui a 15 millimètres de long et 0, mm 5 de large.

M. Diesing place ce Filaire dans sa première division de Acheilostomi et il lui donne pour caractères une bouche orbiculie et nue ou sans armure avec le corps grêle, linéaire et enroulé a spirale. Le corps de la femelle est légèrement rensié d'un coté terminé du côté de la queue par une pointe aiguë.

M. Grafe envoya en 1831, à M. Nordmann, deux cristallins extra des yeux d'un aveugle, qu'il avait opéré de la cataracte.

Dans l'une de ces lentilles, qui était encore entourée de sa capel.

M. Nordmann découvrit dans l'humeur de Morgagni, deux Filime
entortillées. Il étudia ces lentilles une demi-heure après l'opérais.
Dans celle qui était dépourvue de sa capsule, il ne découvrit interprés de la capsule.

La longueur des vers observés dans l'autre était de 3/4 de 🎏

M. Nordmann put remarquer dans leur intérieur les différent viscères; mais il avoue que les circonstances dans lesquelle du observer ces parasites, ne lui ont pas permis d'établirle disputéries de leur espèce.

Depuis cette époque, plusieurs cristallins d'individus count été examinées par M. Nordmann, mais sans qu'il ait pu y derre vrir des Entozoaires.

₹:16

celle

Mero:

heer.

M. Ammon a figuré un Filaire trouvé dans l'œil d'un inde de soixante et un ans, opéré de la cataracte, mais qui ne profit complet (1).

Au mois de mai 1832, M. Nordmann reçut du professeur Junion.

(1) Klinische Darstellungen, pl. XII, fig. 22 et 23.

stallin devenu opaque (cataracta lenticularis viridis), dans se trouvait un Filaire vivant, long de 5 lignes 1/2 (1).

escheidt a trouvé dans le cristallin d'un homme de soixante et , affecté de cataracte, trois Filaires dont l'un avaitdeux lignes 5, l'autre un peu moins, et le troisième à peine trois quarts e. Ce dernier était contourné en spirale, et cet observateur nande si c'est un mâle ou une jeune femelle. Il pense que ce est de la même espèce que celui décrit par M. Nordmann. stallin lui avait été remis par le professeur Ammon (2).

Vers sont loin d'être suffisamment connus pour qu'on leur e une place définitive dans le catalogue des Nématoïdes. s en dirons autant du Filaire observé par M. Gescheidt dans ps vitré d'un chien, corps vitré qui était changé en une masse e et blanchâtre, ressemblant à un dépôt de lymphe (3).

ire bronchial (Filaria bronchialis hominis). — Ce Ver, qui é vu jusqu'à présent que par Treutler et dont la tête a été pour la queuc, est loin d'être suffisamment connu.

utler l'a trouvé dans les glandes bronchiales du cadavre d'un le de vingt-huit ans. Quelques exemplaires de ces vers avaient l'un pouce de longueur; les autres étaient beaucoup moins Ils avaient le corps allongé, arrondi, un peu comprimé des côtés, d'un noir brunâtre, avec des taches blanches sur une de la longueur, aminci à une extrémité, à moitié transparent rémité opposée, et recourbé aux deux bouts après la mort. Imme l'a fait remarquer Rudolphi, c'est en prenant la tête a queue et les pénis pour des crochets buccaux proéminents, reutler a fait de ce Ver le genre Hamu-

qui doit être supprimé.

attendant qu'on le connaisse mieux, il
ident d'en laisser l'espèce dans le genre
i, d'autant plus que l'on trouve plusieurs
is de Filaires véritables dans les voies
atoires des mammifères.

IRE DU CHEVAL (Filaria papillosa)
116). — On doit citer cette espèce celles dont il est le plus souvent parlé

Fig. 116.—Filaria papillosa (degrandeur nat.).



fikrog. Beiträge, Heft II, p. 9.

ayer, Archives de médecine comparée, et Ammon, Annales d'oculistique, . 160. — Sichel, Iconographie ophthalmologique. Paris, 1858, p. 702 et pl. LXXII.

bid., p. 176.

11.

dans les ouvrages d'helminthologie et de médecine vétérinaire.

Le corps en est très mince, un peu plus grêle en arrière qu'en avant, de couleur blanche; la bouche est petite, terminale; la tête porte huit papilles disposées en croix. L'extrémité caudale du mile est plusieurs fois repliée en spirale et présente deux ailes membraneuses; la femelle a le bout de la queue tronqué et un peu contourné. Elle est vivipare.

Le mâle a 70 millimètres de longueur; la femelle en a ordinairement plus du double; elle atteint jusqu'à 20 centimètres.

On trouve cette espèce dans les cavités abdominale et pectoris du Cheval, de l'Ane, du Mulet, du Bœuf et du Buffle. On la trouve aussi, paraît-il, dans le corps vitré, dans la chambre autricure, quelquefois entre les membranes du globe de l'œil; on la observée encore entre les membranes du cerveau, dans les membranes du cerveau, de l'exelle de

Sur quatre-vingt-douze chevaux abattus à Vienne, un seul com nait ce Filaire.

FILAIRE A TROIS ÉPINES (Filoria trispinulosa).—Le corps est come et sensiblement aminci en avant; la bouche est arrondie et port trois épines noueuses. La femelle a 7 millimètres de long.

Ce Ver n'a encore été vu que par M Gescheidt, qui l'a trouve la membrane hyaloïde du corps vitré, chez le Chien (1).

FILAIRE LACRYMAL (Filaria lacrymalis). — Ce Ver a d'abort de observé par Boneti, et, dans ces dernières années, il a été étalla avec quelque soin par MM. Gurlt, Gescheidt, Gerber et Creplia

Le corps est filiforme, aminci des deux côtés, l'extrémité dale du mâle formant un demi-tour de spire. La bouche est est sans épines. La femelle est vivipare.

Le mâle a de 15 à 16 millimètres de long; la femelle de 22 millimètres.

Ce Ver habite dans le conduit lacrymal ou entre les parpires.

Cheval et du Bœuf domestique.

\$7 II 47

111.121

Nous l'avons observé en Belgique.

Le genre Seinoptère (Spiropteru) va nous fournir quelques ques intéressantes; une de ses espèces est parasite de l'homes

Spiroptère de l'Homme (Spiroptera hominis). — Ce Ver est est rès peu connu, et ce n'est que dans quelques cas exception du observé.

Il est blanchatre, mince, très élastique, roulé en spirale d'

(1) Ammon's Zeitschrift für Ophthalmologie, t. III, p. 37.—Frories's No. XXXIX, p. 55.

t effié aux deux extrémités; sa tête est tronquée et porte ou trois papilles; la queue de la femelle est terminée par sinte courte et obtuse, plus épaisse chez elle que chez le mâle, en outre à sa base une aile membraneuse.

mâle est long de 18 millimètres; la femelle de 22mm,5,

présence de l'aile membraneuse à la queue suffit pour distinette espèce de toutes celles qui vivent aux dépens de l'homme; le, sa forme amincie aux deux bouts, sa tête tronquée et la nce d'une ou de deux papilles font ajsément reconnaître la le.

Ver a d'abord été vu à Londres, chez une femme pauvre qui ait depuis plusieurs années de douleurs violentes dans les es et dans la vessie; ces douleurs étaient accompagnées d'une ion d'urine. Dans l'espace d'un an elle en rendit un millier, le docteur Barnett envoya quelques-uns à Rudolphi pour i faire examiner.

emser, après avoir d'abord émis l'opinion que ce n'étaient pas ers, les a considérés ensuite comme des jeunes du *Strongle géant*. Diesing cite cette espèce; mais il la place dans la catégorie lles qui demandent encore de nouvelles recherches.

ROPTÈRE MÉGASTOME (Spiroptera megastoma).—Ce Ver a d'abord par Rudolphi, à Berlin, et depuis lors il a été observé dans urs localités en Europe, et surtout à Paris, par MM. Rayer, ciennes et Blanchard. M. Blanchard, dans ses Recherches sur visation des Vers, dit en avoir fait la description anatomique pluprès les observations de M. Valenciennes, qui avait fait faire ssin de ce Nématoïde, que d'après les siennes propres.

corps de ce Ver est filiforme et de couleur blanchâire; sa tête quatre lobes élargis, elle est séparée par un étranglement; iche est grande. Le mâle a la partie supérieure du corps ence en spirale, et garnie d'ailes membraneuses. Ses spicules requés et inégaux. La femelle a la queue droite en pointe lie; la vulve est située vers le tiers antérieur du corps. nâle est long de 7 millimètres; la femelle de 11.

rouve le Spiroptère mégastome dans des tumeurs de l'estomaç eval, en dessous de la muqueuse, qui est alors percée de trous, vingt-cinq Chevaux, M. Valenciennes en a observé onze fois. Inchard, qui a établi son genre Spirure d'après le Spiropters, place dans le même genre ce parasite du Cheval (1).

Poyage en Sicile, p. 242.

Nous transcrirons ici un extrait de la note que M. Valenciennes a communiquée à l'Académie des sciences en 1843, au sujet des Spiroptères mégastomes :

« C'est vers la fin de mai que j'ai trouvé, pour la première fois. dans l'estomac d'un Cheval entier, boiteux, mais du reste bien por tant, et abattu pour la nourriture des animaux carnassiers de la Ménagerie, une de ces tumeurs; elle avait 0,040 de diamètre, et 0<sup>m</sup>,030 de saillie sur la surface interne de ce viscère. Depuis cette époque, j'ai examiné les estomacs de tous les Chevaux que j'ai pl me procurer, et, afin de connaître la fréquence de cette affection dans le Cheval, M. Rayer a eu la complaisance de rechercher & son côté, dans un certain nombre de Chevaux, des tubercules serblables à celui dont il a bien voulu prendre communication. résulte de ces recherches que sur vingt-cinq Chevaux, onze note ont présenté des tumeurs plus ou moins développées. C'est don une maladie très fréquente chez le Cheval, du moins dans la saison de l'année où nous sommes. Il me paraît assez étonnant qu'elle n'ait pas été mieux signalée par les vétérinaires, car je ne puis o rapprocher qu'un seul cas cité par Rudolphi.

» Parmi ces onze Chevaux malades, un avait deux tumeurs. 

autre en avait quatre. Elles étaient de grosseur inégale, mais 

paraît pas qu'elles dépassent les dimensions que j'ai données 

haut. On peut facilement les énucléer, et l'on voit qu'elles sontœtenues entre la muqueuse et la fibreuse du canal digestif.

W.

» Des ouvertures, dont j'ai vu le nombre varier de une à con établissent une communication entre l'extérieur de la tumer de l'estomac, et les Helminthes peuvent s'introduire facilement la cavité de cet organe. Ces trous à travers les mugueuses n' rent pas cette membrane; aucune inflammation n'est dévelopé ni sur la tumeur ni autour des ouvertures. La fausse membre qui forme l'enveloppe du kyste a une assez grande épaisseur, # enveloppe fibreuse. La tumeur est divisée par des replis nombre en plusieurs cavités qui communiquent toutes ensemble, et elle remplie par un mucus qui se concrète quelquefois tellement, @ la tumeur prend une dureté squirrheuse résistante au scalpel: k mucus mou ou solide contenait toujours une très grande qualit d'Entozoaires. La place et la contexture de ces tubercules sont de tout à fait différentes des tumeurs vermineuses observées des l'œsophage du Chien par M. Rayer ou déjà par Morgagni, le premier de ces anatomistes ayant trouvé le tubercule resophagien Chien à la surface externe de la tunique musculaire du cami &

stif, et n'ayant aucune communication avec l'intérieur de cet zane.

 Les mâles ne m'ont pas paru dépasser 0<sup>m</sup>,010 de longueur sur millimètre d'épaisseur. La bouche, dépourvue de papilles, puvre à l'une des extrémités, qui est droite, et un petit bourrelet 1 au plissement de la trompe fait une légère saillie au-devant du rps. L'extrémité opposée est roulée en spirale, et l'on voit, à **ide** d'un grossissement suffisant, qu'elle est garnie de deux pees ailes entre lesquelles sortent deux verges grêles et courbées, ant l'une est toujours plus longue que l'autre. En fendant le Ver re sa longueur et le placant sous le microscope, on apercoit, sous enveloppe musculaire commune, que le Ver a une trompe de cousur brune, à peu près du huitième du tube digestif. J'ai vu cette sompe sortir de près d'un tiers de sa longueur. Cette organisation montre donc que ces animaux ont quelque chose d'analogue à • le des Némertes et à celle d'un grand nombre d'Annélides. rès la trompe, on voit le canal alimentaire suivre, en faisant de res ondulations, la longueur du corps jusqu'à l'anus, percé tout rès de l'extrémité de la queue. Les deux verges ont les mouveents très distincts et tout à fait indépendants; chacune d'elles est vusée, dans toute sa longueur, d'un canal qui s'ouvre à la pointe une fente longitudinale comme une aiguille d'inoculation; elle semble tout à fait à la dent venimeuse d'une Vipère. Elle est Intenue dans une poche membraneuse dont les parois se plissent, sur lesquelles s'insère l'extrémité des canaux fins et tortueux vont se rendre à un filet unique replié plusieurs fois autour de **Ptestin.** C'est le testicule, qui se termine par un petit bouton.

La femelle est un peu plus grande que le mâle, j'ai vu sa taille rier de 0<sup>m</sup>,013 à 0<sup>m</sup>,032; l'épaisseur des plus grands individus pas tout à fait de 1 millimètre. Elle se distingue extérieure tout du mâle parce qu'elle est toute droite; l'extrémité postérieure set pas roulée en spirale, elle ne porte pas d'ailes; la trompe est longue et plus protractile; au tiers antérieur du corps on l'ouverture de la vulve, fente linéaire et longitudinale à lable s'abouche un canal transversal et court, sorte d'utérus qui divise en deux longs filets de longueur inégale: l'un, le plus l'intestin en se portant vers la queue. Un des indimes que j'ai placés sous le microscope a pondu sous mes yeux, de Quatrefages, qui m'a prêté son aimable et savant concours cette anatomie, a été aussi témoin de ce fait. On voit toujours,

et très aisément, les longs ovaires remplis de milliers d'œufs au quels ils donnent naissance; on ne peut donc avoir le plus lip doute sur la nature et les fonctions de ces organes.

n Ayant attaqué les tuniques membraneuses de ces petits Ven par des gouttes de solution de potasse concentrée, j'ai vu l'épideme du corps se soulever, mais résister à l'action dissolvante du réstit. Cet épiderme n'est donc pas de la nature de la corne, mais probblement do celle de la chitine. Enfin, pour terminer les obsentions faites sur ces petits parasites qui abondent quelquefois des l'estomac du Cheval, je dirai que j'ai trouvé deux de ces animes accouplés, et que M. Rayer a aussi observé un cas d'accouplement. La manière dont le mâle saisit sa femelle en l'enroulant dans le spire de sa queue, et en appliquant ses ailes de chaque côté de la vulve, qui lui servent alors comme de ventouses pour se maintent rapproché de la femelle, montre comment sa forme a été approprie par la nature à l'usage qu'il doit en faire (1). »

Spiroptère ensanglanté (Spiroptera sanguinolenta).—Ce Veri de observé depuis longtemps par Heyle et Red, et depuis lon prieurs helminthologistes qui l'ont retrouvé se sont attachés à poser sa structure anatomique.

Cette espèce a le corps toujours rougeâtre, mince, surtout e avant, avec la bouche grande et entourée de papilles. La que est tournée en spirale chez le mâle et elle porte deux ailes veine leuses.

Le mûle est long de 50 millimètres; la femelle de 70.

Ce Spiroptère habite aussi, comme celui du Cheval, dans tumeurs de l'estomac et de l'œsophage, ou même de l'interiorest un parasite du Loup, du Chien et du Renard.

On l'a observé en Allemagne et en France.

SPIROPTÈRE STRONGYLIN (Spiroptera strongylino).—Cette espècit pas été rencontrée souvent ; c'est Rudolphi qui l'a reconnue le president

Le Spiroptère strongylin a le corps très effilé en avant, avel bouche orbiculaire et sans papilles, et il se distingue en outre sa couleur blanchâtre; l'extrémité caudale du mâle est content en spirale et porte des ailes larges et arrondies.

Le male est long de 12 millimètres; la femelle de 20.

Il habite l'estomac du Sanglier et du Cochon; il n'a été va de Allemagne. Sur dix-neuf Sangliers, deux seulement avisté Ver (Musée de Vienne). Natterer l'a retrouvé au Brésil, des tomac du Pécari à lèvre blanche.

(1) Comptes rendus, t. XVII (1814). A. Ch.

Genre Proleptus (Proleptus, Duj.). — La tête est très amincie, la bouche sans lèvres ni papilles, l'œsophage très long; le mâle a deux spicules inégaux.

PROLEPTE GORDIOÏDE (Proleptus gordioides). — Le corps est ins estilé en avant; la tête ne présente rien de particulier, si ce n'est qu'il n'y a aucune apparence de papilles ni d'armure, et qu'elle et très légèrement échancrée au bout. Le corps est d'un blanc mal La peau est lisse et unie.

Ce Ver est long de 15 à 20 centimètres, et il a un millimètre d'épaisseur, du moins dans le sexe femelle.

La génération est vivipare.

Nous l'avons trouvé dans les parois de la matrice et dans le cherion des œufs d'un Squale pêché sur nos côtes de la mer du Nord le Galeus canis, qui portait une vingtaine de jeunes.

Il est de toute évidence que ce Ver perfore les membranes qu'il peut passer d'un organe creux dans un autre.

Genre FILAROÏDE (Filaroides). — Ce genre est caractérisé par segments ridés qui lui permettent de s'allonger et de se distendr à mesure que sa progéniture se développe. Quand le Ver est ples on ne distingue plus qu'une gaine à œufs.

FILAROÏDE DES MUSTÈLES (Filaroides Mustelarum). — Redi part avoir trouvé le premier ce singulier Ver quivit dans le poumm Putois et des Fouines.

(127<sub>0</sub>.

Grei

Le Filaroïde forme un petit sac qui fait saillie à la surface poumon sous la forme d'un tubercule. Dans ce sac sont logis plant sieurs Vers de sexes différents, entortillés de manière à ne pour en isoler un seul. Il faut en chercher de jeunes pour obtenir to l'imr: sujets complets.

Ce Ver est très long, très grêle, et il montre sur toute sa longue une bande noire à l'intérieur, qui est formée par le tube dignit

Il est vivipare: on voit en même temps des embryons à tous degrés de développement. Dans chaque anse on en aperçoit age différent. Sous ce rapport, ce Ver est fort intéressant à étuit

Genre Odontobies (Odontobius). — Le corps est blanc et illiformi la bouche est arrondie et entourée de plusieurs pointes comes. queue est enroulée circulairement.

L'espèce unique, Odontobius Ceti, vit sur les fanons des Baleires mais probablement dans le premier âge seulement. C'est auprès de iles Malouines que M. Roussel de Vauzème l'a observée (1). Il est supposer qu'à l'étatadulte ces Filaires habitent librement dans la met.

<sup>(1)</sup> Ann. sc. nat., 2º série, t. I, p. 326,

GORDINGES. 153

## Ordre des Gordiacés.

Ces Vers sont connus depuis longtemps, mais comme on le pense bien, ce n'est que depuis quelques années, et cela grâce aux travaux de MM. Dujardin, de Siebold et Meissner, que leurs affinités avec les Filaires ont été définitivement établies.

Gesner en avait déjà observé dans l'eau et sur des plantes cultivées. C'est Linné qui leur a donné le nom de Gordius, à cause des nœuds qu'ils forment en se tortillant. Cuvier les place, sous la dénomination de Dragonneaux, à la fin des Annélides, tandis que de Blainville et Lamarck les rapprochent avec raison des Filaires.

Les Gordius (1) ressemblent extérieurement aux Filaires, mais ils ont le tube digestif incomplet, et ils subissent une demi-métamorphose. Ces Vers passent une partie de leur vie à l'état libre. Ils forment un groupe très remarquable sous divers rapports.

On trouve souvent en été, dans des flaques d'eau après des inondations, dans l'eau des fontaines, dans les canaux ou même dans
rivières, des Vers extraordinairement grêles et longs qui se
rillent et sont fins comme une corde de violon; ils ont jusqu'à
pied de longueur et même au delà: ce sont les Dragonneaux (2).

Lu mois de juin on voit quelquefois apparaître, après une pluie
orage, sur les plates-bandes des jardins, des Vers tout aussi
nces ou même plus minces, mais qui sont moins longs; ils se
rillent également dans tous les sens; on les découvre quelquese aussi sur les arbustes, là où un instant avant on n'avait rien
plus des des parties des des parties aussi sur les arbustes, là où un instant avant on n'avait rien

(1) Grube, Veber einige Anguillulen, und d. Entwickel von Gordius aquaticus segm. Archiv, 1849, I, p. 358). — V. Siebold, Veber die Wanderung der diaceen (Vebers. d. Arb. u. Verhand. de Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1850, 38). — V. Siebold, Entom. Zeit. Stettin, 1850, p. 238. — Girard Charles, torical Sketch of Gordiacea (Proceed. Acad nat. Sc. Philad., 1857, t. V, 179).—Leidy, A Flora and Fauna within living Animals (Smithsonian Contribions to knowledge, t. I, 1851, p. 6, note).—V. Siebold, Beiträge zur Naturch. der Mermiten (Zeitschr. für wiss. Zool., t. V, 1853, p. 201). — Meissner, iträge zur Anat. und Physiol. von Mermis albicans (Idem, t. V, p. 207).—Beiräge zur Anat. und Physiol. der Gordiaceen (Idem, t. V p. 1; 1836).

(2) Il s'en est rencontré de beaucoup plus longs, soit dans certaines sources des Prénées, soit en Languedoc, dans la terre humide. Ils passent pour envahir, dans quelques circonstances, le corps des bestiaux, mais ce ne peut être qu'accidentellement. Nous en avons trouvé à Montpellier dans la terre d'un vase à Cours : leur longueur variait entre 0.40 et 0,50.

Ces Vers apparaissent parfois en grande abondance et brusquement. On les croirait tombés du ciel. D'où viennent-ils donc?

Ce sont des Mermis qui ont passé la plus grande partie de leur existence dans le corps de quelque espèce d'insectes aux dépens dequels ils se sont développés, et quand le terme de leur évolution approche, ils quittent leur hôte, s'accouplent et déposent leur progéniture dans un lieu convenable pour le développement. Ils deviennent principalement libres lorsque le Hanneton sort de tere, c'est-à-dire au mois de mai.

MM. Leidy et Meissner ont tout récemment fait une étude spéciale de ces Vers. La femelle dépose dans l'eau des millions d'antiréunis sous la forme d'un fin cordon, que M. L. Dufour avait prime pour un Ver parasite des Gordius. En trois semaines l'éclosice à lieu. Les embryons ne ressemblent aux parents ni pour la forme i pour la construction. M. Meissner a vu les jeunes larves de Gordius pénétrer dans le corps de larves d'insectes, et s'y enlysie, mais il n'a pu les suivre plus loin.

Ces Vers ont une organisation plus simple que les Nématoléen général; ils ont une bouche, mais point d'anus; une glande que s'ouvre en avant et des organes sexuels mâles ou femelles s'ouvre en arrière. Les mâles des Gordius ont le corps bifurqué en arrière. Les embryons diffèrent des adultes par des piquants qui ormal l'extrémité céphalique.

M. Leidy croit avoir trouvé un jeune Gordius enkysté des la mésentère de la Grenouille.

La famille des GORDIDÉS ne comprend jusqu'à présent que le trois genres Gordius, Mermis et Chordode.

TE31

j.

. Zes

: (3

3-0

Le genre Gordius (Gordius, L.) est celui qui paratt le plus nombreux en espèces. La plus commune en Europe est le

GORDIUS AQUATIQUE (Gordius aquaticus). — On la nomme comme nément Dragonneau, nom qui était donné primitivement au Verte Médine; elle est aussi appelée Crinon, etc.

Ce Ver se distingue surtout parce que l'extrémité céphalique son corps est légèrement gonflée au bout. Il est de couleur brand acquiert jusqu'à deux pieds de longueur. Il pond ses œus reus sous la forme d'un fil, comme le font les Crapauds. M. Meissnet vu l'accouplement, et il a pu suivre tout le développement de embryons.

Au moment de leur éclosion, ils n'ont point de tube digesié leur tête est armée d'un capuchon portant douze stylets sur den rangs et un stylet principal et central qui leur sert à perforer les issus

a seconde espèce reconnue par MM. de Siebold et Meissner, e Gordius subbifureus, diffère surtout parce que l'extrémité antére de son corps n'est pas gonflée et parce que l'extrémité possure en est légèrement bifurquée dans les deux sexes, comme nom spécifique l'indique.

l. de Siebold admet l'existence d'une troisième espèce sous le le de Gordius tricuspidatus (1).

pici un exemple bien remarquable d'un Dragonneau introduit le corps d'une jeune fille, et dont le docteur Hessling a fait à M. de Siebold (2): Une jeune fille a en effet vomi une femelle nte de Gordius oquaticus ayant 23 pouces de long. C'était une ière du lac Schliersee, dans les montagnes de la Bernière. ous transcrivons ici les renseignements que le docteur Hessling mnés à cet égard à M. de Siebold:

N. N..., agée de vingt-deux ans, fille d'un laboureur aisé du lierace, était d'une constitution robuste et jouissait d'une santé tinuelle. A l'âge de quinze ans, la menstruation se produisit chez sans les moindres difficultés, et elle n'éprouva jamais de déparents. Au mois de janvier 1855, elle tomba malade avec lés ptômes suivants: La jeune fille au teint vermeil et aux joues ges devint pâle; son caractère, autrefois gai, devint changeant, turbulent, tantôt profondément mélancolique, accompagné se peur indicible, venant de dangers imaginaires, de grandes institudes, et d'un tremblement dans tous les membres. Ajoutes à une douleur pénétrante à la partie postérieure de la tête, de temps a tre des souffrances asthmatiques, de fréquentes envies de rire, des horripilations légères; son pouls était agité et inégal. affections gastriques faisaient défaut : il n'y avait ni disposi-

D Zeitschr. für wiss. Zool., vol. VII, p. 143.

On distingue plusieurs autres espèces parmi les Gordius européens. Bird in Gray, Catal. of the spec. of Entozoa in the British Museum), en admet en tenant compte de ses propres observations, ainsi que de celles de Müller M.J. Charvet, Dujardin, de Sichold, etc.

en avons étudié un autre qui venait de l'Algérie (Gordius bifurcatus,

Musée de Hambourg possède un Gordius rapporté de Calcutta par un capide navire, et qui est assez semblable au Gordius aquaticus. M. Baird Gordius sphenura une espèce également trouvée dans l'Inde.

meme auteur cite, mais avec doute, comme appartenant à la Jamesque, un morre différent, qu'il appelle Gordius platyurs.

tion pour le vomissement, ni vomissement réel, ni manque d'appétit. A la question si elle ne se rappelait pas avoir mangé quelque chose de nuisible, elle répondit négativement de la manère la plus formelle. Le médecin de Schliersee la traita comme hysérique, et les calmants firent disparaître le mal, à l'exception de coliques dans le bas-ventre. Après neuf mois, la même maldie se manifesta de nouveau; les symptômes ci-dessus revinrer avec une plus grande véhémence; le tremblement des membres les angoisses, la difficulté de la respiration étaient insupportables Comme alors il y avait absence d'appétit, envie de vomir, et que la langue était chargée, jaunâtre, on donna un vomitif. Au 🗫 trième vomissement se montra, à la grande frayeur de la m lade, un Gordius. Immédiatement après cessèrent tous les synptônies nerveux, et cette jeune fille redevint alors aussi bien portet et aussi forte qu'auparavant. La menstruation, qui avait cessé depe la première maladie, reparut aussi avec une marche régulière

M. de Siebold fait remarquer qu'il ne regarde pas ce Ver come étant récliement un helminthe de l'homme, mais bien comme pseudo-helminthe. N'est-ce pas plutôt un helminthe erratique! avait acquis son développement dans le corps de quelque insecte, den émigrant du corps de celui-ci, il s'est sans doute perdu des l'estomac de la jeune fille. Il est probable que cette fille hystèrique a avalé le Ver dans quelque breuvage ou avec sa nourriture, protetre même avec l'insecte qui l'avait nourri, et en effet l'on observe quelquefois chez les filles hystériques des goûts tout à fait déserdonnés.

Mais peut-on mettre sur le compte du Gordius les symples signalés plus haut d'après le médecin cité? Cela est fort doutes dit de Siebold, et nous partageons sa manière de voir (1).

**61**~

· avai

· I·

11'6

M 1:

abi-

uch.

Le Gordius aquaticus a été trouvé par M. de Siebold dans les con bus violaceus, Feronia melanaria, Omaseus melas, Dytiscus marguis (larve), Locusta viridissima, Decticus verrucivorus et Gomphasso viridulus.

Le Gordius subbifurcus, dans les Carabus hortensis, Processioniaceus, Feronia melanaria, Ferunia metallica, Pterostichus signis Omaseus melas, Molops elutus, Pœcilus lepidus, Harpulus hotestota, Calathus cisteloides, Pelar blaptoides, et Drassus fuscus [2].

<sup>(1)</sup> Entomologische Zeitung, avril 1854, p. 107.

<sup>(2)</sup> Quelques cas de parasitisme des Gordius dans les inaectes avsient et précédemment signalés par de Blainville et par Leblond (Atlas du Trait de

Le Felhieu a observé sur un Gordius long de deux pieds quatre ces, et qu'on avait trouvé sur le bord de la Loire, que ces Vers vent reprendre la vie après leur desséchement. Il avait gardé ce vivant pendant neuf mois dans une assiette contenant du le; il le trouva un jour desséché par suite de l'évaporation de u. Il voulut le mouiller de nouveau avec de l'eau pour lui faire rendre sa forme avant de le mettre dans la liqueur, et, à sa nde surprise, le Ver revint à la vie, et il ne mourut que deux às après (1).

Tous avons trouvé, à la fin du mois de mai 1853, après une forte d'orage qui avait succédé à une grande sécheresse, un Ver plusieurs pouces de longueur, entortillé et fin comme une de de violon, qui recouvrait en si grande abondance les plates-ides des jardins, que le matin on vint nous annoncer de divers es, en nous apportant les pièces à l'appui, que pendant la nuit avait eu une pluie de Vers. C'étaient des Mermis sortis probament pendant la nuit du corps des Hannetons (2). Cette apparide Vers a eu lieu à Louvain, dans la nuit du 31 mai au 1 juin. Lous ajouterons ici le résultat de quelques observations remarbles faites par M. de Siebold, et qui doivent nécessairement duire à la découverte de faits importants manquant encore l'histoire des Dragonneaux (3).

de Siebold a trouvé le Mermis albicans en abondance dans ve de l'Yponomeuta cognatella. Il y vit dans la cavité du corps,

<sup>•</sup> intestinaux de Bremser, édition française par Ch. Leblond, Paris, 1837,

Ann. des sc. nat., t. VI, p. 493.

Bulletin de l'Académie des sciences de Belgique, 1853 et 1856.

<sup>3)</sup> Ces Vers appartiennent peut-être à une même famille, et ils out certainene une grande analogie entre eux.

entre la peau et le tube digestif; arrivé à un certain degré de développement, le Mermis traverse les parois du corps du patient, la tête en avant, devient libre, s'accouple, acquiert ses organes sexuels, et se complète ainsi après son émancipation.

Ce Mermis pénètre ensuite dans la terre humide, y passe l'him, change de peau, et met au monde des petits, qui vont à la m-cherche de leur victime au printemps suivant.

M. de Siebold a mis de jeunes larves d'Yponomeuta cognetelle de Pontia cratægi, de Liparis chrysorchea et de Gastropacha nestria, en présence de ces embryons, et au bout de quelques heurs ils avaient traversé la peau de ces larves et vivaient dans l'intérieu de leur corps sans qu'elles en parussent aucunement incomme dées. Quelques larves portaient deux et jusqu'à trois embryons de Mermis.

D'après M. de Siebold, ces Vers quittent leur hôte avant que celui-ci se transforme en chrysalide ou nymphe, et ce n'el qu'exceptionnellement qu'on en trouve dans les Insectes parfils. Au moment où ils quittent l'insecte, leurs organes sexuels n'est tent point encore, et ils ne se développent, comme nous venes de le voir, qu'après qu'ils sont devenus libres.

Il paraît que le Ver désigné sous le nom de Gringo ou Pilo, et Lombardie, et qui a été décrit par le professeur Gius. Bals. Givelli, sous le nom d'Autoplectus protognostus (1), appartient à commême espèce, et n'est qu'un Mermis albicans.

Le Mermis albicons a été observé par M. de Siebold dans la Meloe proscarabeus, Mantis religiosa, Gomphocerus Morio, Gomphocrus bipustulus, Athalia spinarium (larve), Vonessa Io (larve), Zygas Minos, Nutodonta ziczac, Pygæra bucephalo, Liparis chrysmin, Gastropacha pruni? Euprepia caza, Catocala sponse, Cuculia lab ceti, Mamestra pisi, Episema graminis, Tortrix textana, Penthim aicana, Yponomeutu padella, Y. cognutella et Cardylura pubercem, indique, assure-t-on, dans le Succinea amphibia, qui est un Mollege

Voilà donc des Vers qui, contrairement à ce qui était admis !! a à peine quelques années, par les helminthologistes les plus en renom, passent une partie de leur existence en liberté et pour ainsi dire à l'état de vagab ndage, et l'autre, enfermés dans un prison vivante, préparant, dans le silence de la retraite, les universitats qui doivent servir à la conservation de leur espèce. Tous interflibrement à la sortie de l'œuf, et quelquefois ils reprennent misses

<sup>(1)</sup> Memorie dell' I. R. Instituto tombardo di scienze tettere ed erii, t. I. 1843.

mier genre de vie pour s'accoupler et se reproduire. Au conles Filaires de Médine sont enfermés pour toujours, quand le plus important de leur vie s'est accompli.

Ind on fait un pas en arrière, on est tout surpris de voir que l'inithologistes les plus célèbres du siècle dernier ne conient pas un seul exemple certain de l'introduction des Vers le corps des animaux, et que ce n'est que depuis quelques es que ces faits ont été mis hors de toute contestation. Aux yeux udolphi et de Bremser, les Vers n'avaient d'autre origine que seus des animaux aux dépens desquels ils vivent.

n'a encore décrit qu'une espèce de Mermis exotique, le sis spiralis, Baird, de Rio-Janeiro.

genre Chordodes (Chordodes) est également étranger à nos con-; il a pour type le

ordone fileux (Chordodes pilosus). — Ce Ver a été envoyé de zuela par le docteur Siegert, au Muséum de Hambourg: M. Siel'a trouvé dans le corps du Blabera gigantea, Serv., de l'ordre drhoptères. Il avait d'abord 0,212 de longueur, et au bout de jours, il avait atteint dans l'eau plus du double.

qui paraît surtout caractériser ce Ver, c'est qu'il est comme vers l'une de ses extrémités.

de Siebold avait d'abord exprimé des doutes au sujet de ce tère, mais il paraît s'être assuré par lui-même que ce n'est un accident (1).

## Remarques sur le genre TRICHINA.

elques autres Vers nématoides, signalés chez l'homme, n'ont moore été classés d'une manière satisfaisante, ce qui tient à ossibilité dans laquelle on a été jusqu'ici de les étudier létement. Plusieurs devront probablement être rayés de la des espèces; d'autres ne sont peut-être que des jeunes arrêtés leur développement.

TRICHINES (g. Trichina, Owen) sont plus particulièrement ce dernier cas.

ICHINE SPIRALE (Trichina spiralis).—M. Richard Owen a fait altre ce Ver en 1835 (2); il en avait observé un grand nombre n muscle de l'homme, qui lui avait été remis par M. Wormald, hé à l'hôpital de Saint-Bartholomée, à Londres. Il est vrai de

Doctour K. Mobins, Zeitschr. für wiss. Zoologie, vol. VI, 1854. Transact. of the Zool. Soc. of London, 1835, vol. I, p. 315. dire que déjà, en 1822, Tiedemann avait déjà observé des vésicus analogues à celles recueillies par M. Wormald (1).

Ces Vers sont logés dans des kystes de 0<sup>mm</sup>,32 de longueur et de 0<sup>mm</sup>,038 de largeur. On les observe surtout dans les muscles de la vie de relation, et M. Luschka (2) cite le cas d'une femme, qui s'était livrée à la boisson, dont tous les muscles étaient tellement infestés de ces helminthes, qu'ils avaient l'air d'en être semés à la surface et dans l'intérieur. Ces kystes sont généralement blans d'opaques; quelques-uns, toutefois, ont des parois assez transparents pour laisser distinguer le Ver à travers leur épaisseur.

D'après M. Luschka, on trouve deux couches dans chaque kys: l'extérieure, produite par l'organisme, et qui est enveloppée du réseau vasculaire; l'intérieure, dépendant de la Trichine.

Dans la plupart des kystes on ne rencontre qu'un seul Ver, mi quelquefois on en trouve deux et même trois.

La ténacité de la vie est si grande chez ces petits animaux, qu'a les voit encore se mouvoir au bout de quinze jours, et après mi été soumis à des températures variées, même au-dessous de sin

Le Ver est allongé et cylindrique, et, comme tous les Nématoide, effilé à l'une de ses extrémités. La tête, qui a été prise pour le best opposé, est, dit M. Luschka, obtuse, presque tronquée; on voit moments s'élever à son extrémité une papille qui disparaît ensuite.

On distingue dans ces Vers un tube digestif complet avec sesophage très long qui occupe presque la moitié de la longue du corps. A côté du tube digestif, qui avait d'abord échappé sobservateurs (3), est logé le rudiment de l'appareil sexuel. Cest M. Luschka que l'on doit la connaissance de ces derniers de relatifs à l'organisation des Trichines.

Nous ne discuterons pas la question, quelquefois agitée, savoir si les Trichines forment réellement le passage entre les matoïdes et les Spermatozoïdes, ces derniers n'étant pas plus maux que les globules de sang, qu'on a aussi regardés coutels; mais il résulte clairement de leur séjour enkysté, coude l'état rudimentaire de leurs organes sexuels, que ces pariedes muscles sont des Vers arrêtés dans leur développement,

- (1) Froriep's Notizen, 1822, t. l, p. 64.
- (2) Zeitschr. für wiss. Zoologie, 1861, t. III, p. 69.
- (3) M. Owen a ainsi caractérisé le genre *Trichina*: « Animal pellution.» forme, teres, postice attenuatum; os lineare; anus nullus; tahus lineare; agenitaliaque inconspicui; in vesica externa, cellulosa, elastica plattica. » tarium. »

endent un autre milieu pour continuer leur évolution asce. Ce que sont les Trichines adultes et dans quelles conelles vivent plus tard, c'est ce que l'on ignore jusqu'à

LICHINE SPIRALE (Trichina spiralis) a été observée sur l'homme leterre, en Allemagne et en Danemark.

étend l'avoir aussi trouvée sur le Cheval, le Chat, le Chien, on, etc. (1).

DCERQUE RÉTICULÉ (Onchocera reticulata) (2). — Ce Ver n'a ervé que depuis peu d'années, et il n'a été vu que par un imbre de naturalistes.

e corps filiforme et élastique, la bouche terminale petite et aire, une tête non séparée du corps. L'extrémité caudale est déprimée en dessous et bordée de deux lobes; le corps melle est enroulé en spirale, aminci en arrière; le vagin en avant. La surface du corps est finement réticulée.

àle a 40 millimètres de long.

in en a fait un Filaire; MM. Diesing et Hermann en avaient : Trichine; depuis lors M. Diesing l'a placé dans un genre à i ne comprend encore que cette espèce.

tété découverte en 1840 par le docteur Bleiweiss, de l'Institut uire de Vienne (Autriche), dans les muscles et dans l'épaisseur ois d'une artère du Cheval. M. Gurlt l'a observée depuis à

### Espèces douteuses de Nématoides.

res espèces de Nématoïdes sont douteuses et pourraient voir été établies que par suite de quelque méprise.

nombre est l'Ophiostoma Pontieri, H. Cloquet. — Ce Ver, gland a signalé en 1823 dans le Recueil des travaux de la de Lille (p. 166), et dont il est parlé dans plusieurs ouvrages nthologie, n'est probablement, comme le pense M. Diesing, ite toutefois encore parmi les Helminthes douteux, qu'un e lombricoïde mutilé.

er désigné par M. Diesing sous le nom de Nematoideum Hominer, t. II, p. 329, est lui-même la *Linguatula serrata*, dont lestion plus haut, t. I, p. 501.

yez Diesing, Helminthes, vol. 11, p. 113.

ichina reticulata, Dies Hermann, Œst med. Wochenbl., 1841. — eticulata, Creplin, in Ersch et Grub, Encyclop.; 1846, t. I, sect. 44.— :a reticulata, Dies., Akad. de Wissensch. Wien, 1855.

162 VERS.

Le Dactylius aculeatus de Curling est un Ver de la famille Lombricidés, et dont nous avons déjà parlé. (Voir plus L., 92.)

## Ordre des Acanthocéphalés (1).

Les Échinorynques (g. Echinorhynchus, O. F. Müller) formet groupe à part qui s'éloigne de tous les autres Helminthes par sieurs caractères importants. On les désigne, comme ordre, par nom d'Acanthocéphalés.

Ils ont généralement le corps allongé, cylindroïde, comme des Nématoïdes, dont ils se rapprochent le plus par leurs cardine extérieurs, mais dont ils s'éloignent cependant par diverses apparticularités.

Ces Vers sont terminés en avant par une trompe mobile dans une gaîne à la fois protractile et rétractile, couverte de sieurs rangées de crochets souvent placés en quinconce; et leur a valu le nom qu'ils portent (2).

Ils n'ont pas de tube digestif.

Ils sont dioïques.

Les males sont plus petits que les femelles; ils montrent ou trois testicules dans l'intérieur du corps, et, à la partie prieure, un appendice membraneux sous forme de vésicule de bourse pour servir à l'accouplement. Le pénis est simple.

Les femelles ont les ovaires libres, flottant dans l'indédu corps et qui produisent des œufs très petits à double ou enveloppe, elliptiques ou fusiformes, sans vésicules germines Ces œufs flottent dans la cavité intérieure, comme les ouils sont saisis par l'extrémité d'un oviducte et évacués par la prostérieure du corps.

Les embryons, du moins dans les espèces qu'on a étudiées, pridéjà plusieurs crochets à la tête avant leur éclosion; une de premarquables sous ce rapport est l'*Echinorhynchus strument*, vit dans l'intestin du Phoque.

Nous avons trouvé de jeunes Échinorhynques enkyster avaient déjà la forme des adultes, et nous sommes très potitions que ces Vers se développent directement comme les les jeunes échinorhynques vivraient d'abord aux dépens de les jeunes de les jeunes échinorhynques vivraient d'abord aux dépens de les jeunes de les jeu

K. M. Diesing, Zwölf Arten von Acanthocephalen (douze espèces frynques), in Denkschriften K. Akad. der Wissenschaften. Wien, 1856, 11
 Εχινος, crochet; ευγχος, trompe.

x qui leur servent de gite définitif lorsqu'ils

Veuronectes platessa) nous avons trouvé ques à tous les degrés de dévent des petits Crustacés avalés it encore plein.

brés, et. sont presque

e M. Meissner ques sembleront l'avait cru jusqu'à

mille, les ÉCHINORHYNapportées encore à un seul jusqu'à présent, et on n'en a aciens.

e d'Échinorhynques sur l'homme.

on (Echinorhynchus gigas). — A cause de doit avoir été observé depuis fort longtemps, e confondu qu'avec les Ascarides dont il diffère ment, même à un examen superficiel.

eu amincí en arrière, et ridé transversalement dans eur. Sa trompe est presque globuleuse; elle porte six ochets disposés en quinconce. Le mâle a le corps ne bourse piriforme; la femelle a le corps arrondi. Isqu'à 0<sup>m</sup>,3 et au delà de longueur; le mâle n'a nillimètres. Le corps a de 8 à 10 millimètres d'épais-

te le canal intestinal du Sanglier et du Cochon. Natré dans le Pécari. M. Diesing le cite aussi dans la Hyène

uvé assez communément en France, en Autriche ne, fixé solidement aux parois de l'intestin, et quela cavité abdominale après avoir traversé les parois

impression de cette feuille, nous recevons le nouveau travail de ler sur le développement et l'organisation de ces Vers : Beitrüge L. Eingeweidewürmer, mémoire couronné par la Société hollans à Harlem en 1855. (Natuurkund. Verhandelin. von de Holland. Wetenschappen te Haarlem. 13° partie, Harlem, 1857). Un résumé t par l'auteur, se trouve dans le Zeit. (. Wiss. Zoologie, t. IX. 164 VERS.

du canal digestif. Cloquet, qui a fait un travail spécial si dit qu'on le trouve communément dans les Cochons tués toirs de Paris, surtout dans ceux qui viennent du Lim même Échinorhynque a été aussi observé en Hollande p der Hoeven.

M. Blanchard a donné une figure de cette espèce dan animal de Cuvier, Zoophytes, pl. 35.

ÉCHINORHYNQUE POLYMORPHE (Echinorhynchus polymor C'est Phipps qui, l'un des premiers, a parlé de ce Ver Voyage au pôle nord. Il l'avait observé sur l'Eider. Il a été dans la plupart des Canards.

Le corps est rouge et varie considérablement de forme, y a des individus qui sont cylindriques et d'autres oboval quelquefois séparé en plusieurs parties par des étranglen même se termine postérieurement par une grande poche nière à éloigner par sa forme l'idée d'un Échinorhynque; est tantôt régulièrement hérissée de pointes, tantôt héris lement à son milieu ou en avant, et avec la partie postérie et lisse, ou enfin elle est devenue lisse sur toute sa sur trompe porte jusqu'à huit rangées transversales de croch disparaissent plus tard; elle est oblongue ovale ou en fe bulle. Le corps du mâle est terminé par une bourse copuls

Ces Vers atteignent de 20 à 25 millimètres de longueur.

On les trouve dans le canal intestinal du Canard domestiq la plupart des Canards sauvages, ainsi que dans les Oies, les Cy Foulque, la Poule d'eau, les Plongeons et les Harles. Nous les observés plusieurs fois dans la Poule d'eau, en Belgique, au de l'hiver.

Ce Ver est remarquable par sa belle couleur rouge.

L'ECHINORHYNQUE STRUMEUX (Echinorhynchus strumosus) e beau Ver trouvé par Rudolphi dans les intestins du Phoca vi à Greisfwald. M. Bellingham l'a observé sur le Phoca variegi Irlande; d'autres l'ont vu encore dans les Phoca fætida et gryp Nous l'avons trouvé en abondance dans le Phoca vitulina côtes.

Il a servi de sujet de thèse à M. Burow en 1835.

Nous en faisons mention à cause de sa singulière conform l'état adulte et des crochets qui arment la tête des embryon leur éclosion. Les œufs flottent au milieu du corps, dans une lactescente ou brunâtre, selon qu'on l'observe à la lumière re

(t) Syst. helm., t. II, p. 47 et 48.



lirecte, et qui est formée de spermatozoïdes. Les embryons, t la ponte des œufs, portent deux forts crochets en avant, puis autres crochets beaucoup plus petits et plus délicats en re. Ils sont immobiles et ne ressemblent aucunement aux hets des Cestoïdes.

ne des plus jolies espèces du même groupe est l'Échinorhynque rée (*Echinorhynchus proteus*), qui vit en abondance dans les inins de l'Éperlan (*Osmerus eperlanus*).

Le Ver est fort allongé, a le cou fin et effilé, et porte à son extrété céphalique un renslement assez considérable qui lui donne un met tout particulier. Il se fait également remarquer par sa courouge.

Sous le nom d'ÉCHINORHYNQUE LAMELLIQUE (Echynorhynchus lameler), M. Diesing a décrit un Ver très remarquable, parasite des sendices pyloriques du Naucrates ductor, et qui devra servir de à une nouvelle division générique. Le corps est segmenté, et le milieu chaque segment porte sur ses flancs une lamelle à de dentés comme une crête de coq (1).

# CLASSE TROISIÈME.

COTYLIDES.

Dette classe n'est pas sans offrir des caractères distinctifs assez portants. En effet, les Vers qu'elle renferme n'ont jamais la me allongée et arrondie des précédents : leur corps est toujours lati comme une feuille ou comme un ruban; leur peau ne porte lais ni soies ni cils; les sexes sont réunis, et toutes les espèces ment des ventouses, les unes à l'état sexué, les autres à l'état me (Scolex des Cestoïdes); ce qui nous a engagé à leur donner com de Cotylides.

Presque tous ces Vers vivent à l'état de parasites, mais depuis Sangsues, qui se nourrissent passagèrement de sang, jusqu'à qui ne peuvent vivre que dans certains organes ou même à dépens, on trouve tous les intermédiaires. On peut cependant le que dans cette classe d'animaux parasites par excellence, a encore des Vers terrestres, d'autres fluviatiles et quelquesqui sont marins.

Sitzungsberichte d. K. Akad. d. Wiss., t. XII, p. 681; avril, 1856.

Ceux qui sont à la tête du groupe ont une organisation encore asse élevée, qui ne le cède même en rien aux plus parfaits des Amèlides; mais l'état de dégradation de quelques parasites est tel qui ne leur reste plus absolument que la peau et les organes sexuels. En effet, comme nous en avons vu des exemples dans les Crustaés parasites, il y a aussi des Vers cotylides qui ne sont pour ainsi der qu'un sac à œufs.

Cette classe se partage naturellement en quatre ordres :

- 1° Les Polypodes ou les Péripates;
- 2º Les Hirudinées ou Bdellaires, c'est-à-dire les Sangsues:
- 3º les *Trématodes*, comprenant les Polycotylés, ordinairems appelés Polystomes, et les Distomaires ou les Douves;
- 4° les Cestoïdes, dont les Hydatides ou Vers vésiculaires nesse que l'état agame.

#### Ordre des Polypodes (1).

Animaux assez semblables extérieurement à des Myriapoles, mais à anneaux moins consistants et à appendices pédiforms incomplétement articulés et représentant plutôt des manulais terminés par un petit bouquet de soies que des pattes véritables tête assez distincte, pourvue de deux tentacules antenniformes d'une paire de stemmates; bouche pourvue d'une paire de mèchoires cornées; organes génitaux mâles et femelles monoiques chaîne ganglionnaire nerveuse dédoublée.

Famille unique : les PÉRIPATIDÉS; g. unique : PÉRIPATE (Popatus). — Le genre très curieux auquel Guilding a donné ce ma dans son énumération des Mollusques propres aux lles Carine et dont il a fait une classe de Mollusques, n'a pas tardé à ce retiré d'avec ces derniers animaux pour être reporté pami les Vers. Toutefois on a beaucoup varié au sujet du rang qu'il de occuper dans la série des Helminthes.

Dans la note citée précédemment, l'un de nous a émis, d'ade Blainville, l'opinion que le Péripate formait une classe de médiaire aux Myriapodes et aux vers Chétopodes; mais depuis le lest revenu à l'idée, aussi acceptée par MM. CErstedt, le Edwards et Grube, que c'est un genre d'Annélides (2), et le

- (1) Classe des Mollusca polypoda, Guilding, Zool. Journ., 1826.—Classe Entomozoa malacopoda, Blainv. in P. Gerv., Ann. d'anat. et de phys., t. l. p. 309; 1838. Peripates, OErsted, in Wiegmann's Archiv, t. l. 1844. Onychophora, Grube (die famil. der Anneliden).
  - (2) Voici en quels termes nous avons alors parlé des affinités du g. Péripa

cemment M. Blanchard a aussi soutenu la même manière de ir (1).

Les Péripates sont vivipares; on les trouve tantôt à terre, sur le liminde ou sous les pierres, tantôt dans l'eau. Ils ont été mervés aux Antilles, à la Guyane et au Chili, ainsi qu'à la monme de la Table, au cap de Bonne-Espérance.

L'espèce de cette dernière localité est le *Peripatus brevis* (Blainv., P. Gerv.).

Les Péripates sud-américains ont été distingués en trois espèces, us les noms de P. iuliformis, Edwardsii et Blainvillii.

M. le professeur Lacordaire nous a dit avoir trouvé le *Peripatus Ewardsii* parasite sur les branchies d'un poisson du genre Loriire qu'il avait retiré de la rivière Approuague, dans la Guyane inçaise.

#### Ordre des Hirudinées.

Les Hirudinées ou Bdellaires, qui comprennent les Sangsues et Les Vers analogues, ainsi que les Malacobdelles, ont en général Bang rouge; elles sont apodes, et, sauf dans une tribu, toujours

avoir rappelé les observations anatomiques dont il avait été l'objet de la ■ de Blainville et de M. Edwards : « M. Straus supposait, lorsqu'il publia son travail sur l'Anatomie comparée du Hanneton et des animaux articulés, que Pollyxènes, insectes de la classe des Myriapodes, conduisent directement aux mélides et particulièrement à celles que l'on nomme Léodices; il admettait il'existence d'un genre inconnu, intermédiaire aux Myriapodes et aux Annéet qui devait les joindre plus intimement encore. On pourrait dire, en suibe cette manière de voir, que les Péripates fournissent ce genre prédit par la suce, et, dans un travail sur les Myriapodes, publié en 1837, nous avons déjà cette opinion. Mais les passages d'un groupe à un autre existent-ils par-🔍 où l'ou en admet? Certainement non. Une étude plus approfondie des anidémontre même que l'on doit être fort sobre de pareilles suppositions, et Erairement à l'opinion que nous avions alors adoptée, nous croyons aujouruue les Myriapodes et les Vers doivent être plus éloignés les uns des autres la méthode, et que les Péripates n'en sont pas le point de jonction, mais un Pe représentant les Myriapodes dans la série des Vers à laquelle ils appar Dent... Les Péripates constituent donc un groupe de Vers tout à fait distinct, roupe pourrait former à lui seul une classe dans le sous-type des Entomores vermiformes. L'opinion récemment émise par un autre anatomiste, que Péripates sont de la même classe que les Malacobdelles, parce que celles-ci si le système nerveux bilatéral, ne nous paraît pas susceptible d'être (P. Gerv., Dict. univ. d'hist. nat., art. Pénipate.)

Dans la partie zoologique de l'Hist, du Chili, publiée par M. Cl. Gay.

abranches. Leur système ganglionnaire forme une chaîne unique unédiane, sauf toutefois chez les Malacobdelles, dont les deux sens ganglionnaires restent disjointes comme chez les Péripates. Leur corps est annelé extérieurement, et il porte en arrière une grande ventouse circulaire à l'aide de laquelle ces animaux peuvent se fixer, les lèvres de leur bouche remplissent aussi, dans bien des cas, une fonction analogue.

Ils se nourrissent du sang des autres animaux. Quelques-unes de leurs espèces sont terrestres; d'autres sont marines; mais la plupat vivent dans les eaux douces. En général, elles se contentent du sant des Poissons, mais quelques-unes piquent avec avidité les Manusfères lorsqu'ils vont à l'eau pour boire et s'y baigner. On a utilisé cette habitude en faisant de certaines Sangsues des animaux médicinaux dont on se sert pour les saignées locales.

Il n'y a qu'une seule famille dans cet ordre, celle des HIRUDIN-NÉS ou *Bdellaires hirudinées*, qui se partage d'ailleurs en plasieurs tribus.

Ces Annélides, et plus particulièrement celles que l'on emploiren médecine, ont été l'objet de curieuses observations zoologiques, ainsi que d'études anatomiques et physiologiques très nombreuses; beaucoup de mémoires et même divers ouvrage étendus ont été publiés à cet égard (1).

(1) Nous citerons plus particulièrement les suivants, soit parce qu'ils est le caractère monographique, soit parce que la synonymie et la classification des Hirudinées y ont été traitées avec plus de détail :

Johnson, A Treatise of the medicinal Leech. Londres, 1816. — Series. Famille des Hirudinées (dans son Système des Annélides, 1820). — Caren, nogr. du g. Hirudo (Mém. del r. Acad. del sc. di Torino, t. XXV, 1821 -Moquin-Tandon, Monogr. de la famille des Hirudinées, in-4, 1826 (thèm la Faculté des sciences de Montpellier). — De Blainville, Essai d'une mai graphie de la famille des Hirudinées, in-8, 1827 (extrait du tome XLVIII & Dictionnaire des sciences naturelles). Blainville ne fait pas mention dans see vail de la monographie de M. Moquin-Tandon qu'il n'a pas connue. et qui n'el en effet que très peu antérieure à la sienne. La thèse de M. Moquin a été sette devant la Faculté des sciences de Montpellier en décembre 1826. Les 📂 employés par M. Moquin sont au contraire mentionnés dans le grand article Visi de Blainville, qui est un système complet d'helminthologie pour l'année 155 - De Filippi, Mem. ingli Annelidi delle famiglia di Sanguisughe, in-i. 1837. — Fr. Muller, de Hirudinibus circa Berolinum hucusque observatis disent. zool., in-8. Berlin, 1844. - Moquin-Tandon, Monogr. de la famille des five dinces. Paris, 1846, in-8 avec utlas. - Grube, Familie Hirudinaces (des # Familien der Anneliden, p. 106 et 148); 1850.

1 peut partager les Hirudinidées ou les Bdellaires Hirudinées inq tribus distinctes :

Les Branchiobdellins ou Hirudinées branchifères;

Les *lchthyobdellins* ou Hirudinées piscicoles, soit marines, soit atiles, dont la bouche est entourée d'une ventouse presque i grande que celle de l'extrémité anale;

Les Gnathobdellins ou Hirudinées pourvues de mâchoires, ont les Sangsues médicinales font partie : leur ventouse orale rudimentaire et bilabiée;

- Les Glossobdellins ou Hirudinées siphoniennes, dont la bouche e au lieu de mâchoires une petite trompe exsertile;
- Les Microbdellins ou le g. Branchiobdella, Odier, non Blainv. crobdella, Blainv.).
- La tribu des Branchiobdellina) comprend lques Hirudinées qui diffèrent des autres Annélides de cette ille par la présence de branchies distinctes placées sur les is du corps. Les espèces peu nombreuses qu'on y rapporte ont outre une ventouse buccale circulaire et semblable à la vente anale, quoique plus petite. Il y en a de deux genres:
- ·lui des Obobranches (g. Orobranchus, Quatrefages) a pour type rudo branchiata décrite par Menzies (1).
- est une espèce de l'océan Pacifique, qui vit sur les Tortues nes ; elle a sept paires de branchies à trois branches.
- e g. des Branchiobdellions (Branchiobdellion), qui porte aussi, me la plupart de ceux de cette famille, plusieurs autres s (2), a les branchies bien plus nombreuses et d'apparence cée.
- n y signale deux espèces: B. torpedinis, Rudolphi in Savigny, ... orbiniensis, Quatrefages; toutes deux parasites des Torpilles, ivant sur leurs branchies.
- a première paraît propre aux Torpilles de la Méditerranée, et seconde à celles de nos côtes de l'Océan. Leurs caractères comtifs n'ont pas été établis d'une manière définitive.
- La tribu des ICHTHYOBDELLINS (Ichthyobdellina) a deux venles circulaires, l'une buccale, l'autre anale, semblables à celles Hirudinées précédentes, mais elle manque de branchies. Elle lit aussi deux genres dont il serait peut-être plus convenable àire deux tribus distinctes.
- ) Trans. of the Linn. Soc. London, t. I, p. 188, pl. 17, fig. 3.
- Branchiobdellon, Rudolphi, cité par Savigny.— Polydora, Oken, 1815; \*chellion, Savigny; 1817.—Branchiobdella, Blainv.; 1817.

L'un de ces genres, nommé Pontobdelle (Pontobdelle) (1), n'a que des espèces marines dont le corps est fusiforme et toujour plus ou moins verruqueux. Les Pontobdelles ont huit yeux, sont assez grandes, vivent principalement du sang de Poissons, et out déjà été observées dans plusieurs mers.

Rondelet connaissait une de celles qui se trouvent dans la Méditerranée, le P. muricuta, qui attaque surtout les Raies; il l'appelat Hirudo marina. Les autres ont été nommées P verrucata de la Méditerranée et de l'Océan); P. areolata (d'origine inconnut); P. lævis (de la mer de Gênes); P. vittata (du port de l'Île Unalecha); P. indica (de la mer des Indes).

Le second genre (2), ou les ICHTHYOBDELLES (*Ichthyobdella*), a les articulations peu évidentes, la peau lisse, la ventouse orale inéglièrement quadrilatère et les yeux au nombre de quatre.

On connaît une espèce de ce genre autrefois nommée Hirados metra ou H. piscium, qui vit dans nos rivières européennes, où ele s'attache plus particulièrement au corps et aux branchies des Crprins et de quelques autres Poissons. Elle est fort élégante; sa longueur varie entre 2 et 3 centimètres. Cette Sangsue marche à la manière des Chenilles arpenteuses. Dans certains cas, son abordance est telle que la respiration des Poissons en est génée, et qu'il ne tardent pas à périr.

Nous avons trouvé une seconde espèce, remarquable par se couleurs, sur les branchies du Loup de mer (Anarrhicas luminos). C'est probablement l'Ichthyobdella sanguinea d'Œrsted (3).

Une troisième espèce, *Ichthyobdella hippoglossi*, V. B., vit sur Flétan (*Pleuronectes hippoglossus*).

III. — La tribu des GNATHOBDELLINS est formée d'espèces pur nombreuses, ayant davantage l'apparence des Sangsues ordinaire, qui doivent même être placées parmi elles. Leur sang est rome comme celui des Hirudinidées qui précèdent, mais elles n'ont pe la ventouse orale circulaire; leur ventouse anale est seule dans cas, celle de la partie antérieure du corps étant, au contraire, biée; ce qui donne à leur bouche l'apparence d'un bec de flète pui que celle d'une ventouse proprement dite, mais sans pourtant pecher de remplir la fonction de suçoir. La bouche a d'aillement.

<sup>(1)</sup> Pontobdella, Leach; 1815; — Gol, Oken; 1815. — Allient, 1817. — Phormio, Goldfuss; 1820.

<sup>(2)</sup> Ihl, Oken; 1815. — Piscicola, Blaing, in Lament, 1445;

avigny; 1820. — Ichthyob;

<sup>(3)</sup> Région mar., p. ?

is pièces dures beaucoup plus développées que celles des niobdellins ou des Ichthyobdellins, et qui font l'office de mâc. Chez les Erpobdelles, ces espèces de mâchoires sont rems par de simples plis. Les Hirudinidées de cette tribu pondent rufs réunis dans des espèces de cocons, tandis que dans les ribus précédentes les œufs sont isolés.

Gnathobdellins, que l'on pourrait aussi nommer Hirudiou Hirudinées proprement dites, constituent plusieurs genres ous parlerons, en ayant soin de rappeler les noms d'Iatro-. Hippobdelles, Pseudobdelles, Paléobdelles, Géobdelles et lelles, par lesquels de Blainville a remplacé les dénominagénériques beaucoup plus difficiles à retenir que les auteurs vaient données. Nous aurons soin, toutefois, d'employer ces rs lorsqu'ils seront les plus usités ou qu'ils ne prêteront pas que confusion.

re Sansute (Hirudo, partim L.; latrobdella, Blainv.) (1). — pèces de ce genre ont le corps sensiblement déprimé; elles ent, en se contractant, la forme olivaire; leur tête n'est pas te, et l'on voit sur leurs premiers anneaux cinq paires de oculaires; leur bouche a trois grandes mâchoires demires, comprimées, disposées radialrement, et présentant sur ce libre une rangée de nombreux denticules su moyen des-les Sangsues entament la peau dans l'acte de la succion, font plaie.

ont des espèces lacustres. On les trouve, en effet, de prée dans les mares, dans les étangs, dans les fossés remplis Elles pondent dans la terre humide de gros cocons à surpongieuse et tomenteuse. Ces Hirudinées sont les seules que aisse employer en médecine.

i les noms et les caractères que les auteurs leur ont assinous les emprunterons en partie à la Monographie des Hirude M. Moquin-Tandon (2).

dancsue médicinale (Hirudo medicinalis, Linné, etc.). — déprimé; dos généralement gris olivâtre, avec des bandes u moins distinctes; bord olivâtre clair; bandes marginales du droites.

e espèce fournit plusieurs variétés.

artie du g. Hiru·lo des anciens auteurs. — Sanguisaga, Savigoy; 1817. lla, de Blainv.; 1828.

ouvelle édition, Paris 1846, in-8 avec atlas de 14 planches coloriées

172 VERS.

On la trouve naturellement en Europe et dans quelques p de l'Afrique septentrionale. C'est la plus fréquemment empl et celle dont on fait surtout l'exportation. On en a distingué i

Sangsues médicinales.



comme formant des espèces différentes, les Hirudo officinalis, rogaster (4), provincialis, etc.

Les variétés que les Sangsues de cette espèce constituen été énumérées avec soin par MM. Brandt, Moquin, Ébrard Les figures ci-après en représentent quelques-unes vue côté du dos et du ventre; de simples tronçons suffisent por faire reconnaître.

(1) Brandt, Medizinische Zool., t. II. pl. 28, fig. 4-2.



On designe quelque fois les principales varietes de Sangs des médici-

Fig. 119. - Variétés de la Sangsue médicinale.



4, Variété caténée; 2, v. tessellée; 3, v. à ventre maculé; 4, v. à ventre pointillé; 5, v. sériale; 6, v. provençale; vues en dessus; 7, v. sériale; vues en dessous.

Tales par les noms de Sangsue verte, noire, rouge, jaune, fauve ou grise.

2. SANGSUE TRUITE (Hirudo troctina, Jonh-Son) (1). — Corps déprimé; dos généralement verdâtre, avec six rangées de petites taches plus ou moins séparées; bords orangés Ou rougeâtres; bandes marginales du ventre en zigzag.

Des sources et des ruisseaux de l'Algérie, sinsi que de toute la Barbarie. On la trouve souvent mêlée aux Sangsues du commerce que l'on emploie en Europe.

Cette Sangsue, dite dans le commerce Drason d'Alger, est aussi bonne pour le service nédical que la vraie Sangsue médicinale.

M. de Quatrefages a proposé de réglementer la pêche des Sangsues de l'Algérie pour en obtenir des résultats plus avantageux. Au Maroc, de semblables mesures paraissent avoir été prises depuis assez longtemps. L'exploitation de ces Annétides y a été monopolisée. L'idée de ce monopole est due à M. Trennery, commerçant honorable établi depuis longtemps au Maroc.

Fig. 120. — Sangsue truite.

173



(1) La même que l'Hirudo interrupta, Moquin-Tandon; 1826.

On trouve surtout ces Sangsues dans les lacs du district du nortouest, appelé le Gharb. L'exploitation de cette branche de commerce remonte déjà à une trentaine d'années. Les Sangsues son expédiées du Maroc à Gibraltar; de là des steamers les emportent en Angleterre, et elles passent ensuite dans l'Amérique du Sud d dans d'autres contrées éloignées.

En Angleterre, on paye sur les Sangsues un droit de donne qui s'élève à un peu moins de 3 fr. le mille.

3. Hirudo verbana, Carena. — Corps déprimé; dos vert sombre avec six bandes plus ou moins interrompues; bandes marginale du ventre droites.

Ce n'est peut-être qu'une variété de la Sangsue dite médicinale. On la trouve en Italie, dans le lac Majeur, et, d'après Risso, au environs de Nice.

4. Hirudo marginata, Risso. — Dos d'un vert olivâtre intensa avec des lignes de points noirs; bords d'un rouge de safran vil Des environs de Nice.

Hirudo mysomelas, Henry, Serullas et Virey (1). — Corps trè déprimé, d'un vert olivâtre très foncé, avec trois bandes plus or moins distinctes, jaunâtres, bordées de noir.

Du Sénégal, particulièrement des lacs Mboroo et Nghier. Et suce moitié moins de sang que la Sangsue médicinale. Cette estre est en effet plus petite que la nôtre; on s'en sert néanmoins.

L'administration française achète ces Sangsues 14 fr. le mille, de nègres qui cont tenus, à cause de l'élévation de ce prix, de lui me fournir toute l'année et autant que l'exige le besoin de me hôpitaux.

Le commerce en achète aussi, mais il les paye moins cher.

A Richarton, qui est situé à trente-cinq lieues dans l'intérieus on avait autrefois établi auprès du fleuve des bassins à Sangsus ils ont été abandonnés.

5. Hirado granulosa, Savigny. — Dos d'un vert brun, avec tros bandes plus obscures.

Habite l'Inde. Elle est employée par les médecins de Pondchéry.

Cette sangsue est plus grosse que les nôtres; elle donne le plus souvent lieu à des hémorrhagies qui sont d'abord assez inquir

(1) Dapay (Acad. sc., 1850) a parlé d'une Sangsue du Sénégal qui tire se quantité de sang égale au poids de son corps. Cette Sangsue a été envoyée à la Guadeloupe pour y être naturalisée.

nais dont il ne résulte cependant pas d'accidents graves. signon, de la marine française, a eu plusieurs fois à comes hémorrhagies; il a eu recours au nitrate d'argent, à la de colophane, aux serres-fines et à la charpie hachée. Les ts sont surtout fréquents chez les enfants.

en grande partie l'Inde qui envoie des Sangsues à Bourbon irice. Le commerce en est laissé aux seconds capitaines des de commerce.

irudo parasitica, Say. — Corps assez déprimé; dos brun , avec une bande jaune plus ou moins longue; bords s de jaunâtre; ventre avec onze lignes longitudinales.

acs de la région nord-ouest de l'Amérique septentrionale. rouve fixée au sternum de certaines Tortues, particulièree l'Emys geographica.

irudo lateralis, Say. — Corps peu déprimé; dos livide, avec es points noirs écartés; bords avec une bande rousse; plus foncé que le dos.

nêmes régions que la précédente, et particulièrement de jui sont situées entre les lacs Rainy et Supérieur.

irudo marmorata, Say. — Dos noir ou brun, avec des taches ères, blanchatres, ou légèrement colorées; bords, ventre sans ou maculé de noir.

égions nord-ouest de l'Amérique septentrionale, particunt entre les lacs Rainy et Supérieur.

irudo decora, Say. — Dos livide, avec une série de points; bords avec une série de points noirs; ventre roux, avec es taches noires.

égions nord-ouest de l'Amérique septentrionale, et partiement du lac Vermilion.

Tirudo sinica, Blainv.—Dos noir, sans bandes?; bords de la couleur.

. Chine, où elle est employée par les médecins européens. t assez petite.

Hirudo japonica, Krusenstern.—Dos jaune, pointillé de brun, ndes?; bords de la même couleur.

lapon. On dit que, dans la contraction, elle est grosse un œuf de poule. Les Japonais ne s'en servent point.

Hirudo Zeylanica, Knox, 1693. — Dos noirâtre; bords de la couleur.

'île de Ceylan, où on la trouve sur l'herbe dans les bois ss, surtout pendant la saison des pluies. Elle monte aux jambes des gens qui voyagent pieds nus et les pique avec avidité (1).

A ces douze espèces déjà signalées par les auteurs, nous a ajouterons deux, dont une courte diagnose avait été communique à de Blainville par MM. Quoy et Gaimard, mais est restée jusqu'i ce jour inédite.

13. Hirudo amboinensis, Quoy et Gaim., msc. — D'un beau vet en dessus, avec un trait noir médio-dorsal interrompu; faut orange en dessous, avec les bords noirs. Dimensions de note Sangsue médicinale.

Vit à Amboine (îles Moluques).

(1) Le docteur Hoffmeister parle de ces sangsues qu'il a pu observer pender son séjour à Kandy (île de Ceylan).

Vers le soir il s'était amusé à recucillir des insectes phosphorescents qui valigeaient en quantité considérable autour de lui. En entrant ensuite dans me chambre éclairée, il s'aperçut qu'il y avait des stries de sang sur ses jambes, depui le haut jusqu'en bas. C'était l'effet de la morsure des Sangsues. « Ces Sangsues, ajoute-t-il, me firent une pénible impression dont le souvenir me fut plus tui horrible. J'en trouvai par centaines sur mes jambes; elles avaient pénétré à trevers mes habits, et je ne pus m'en délivrer qu'avec du jus de citron... Un autrejus, à cinq heures du matin, nos chevaux étaient prêts, dit encore M. Hofmeiner, mes compagnons de voyage étaient réunis; ils avaient la tête couverte d'ua depeau de toile, les genoux garnis et des soutiers des Alpes. Arrivés à peu pris à 1500 pieds au-dessus du niveau de la mer, la montée devint difficile; met dûmes envoyer les chevaux en avant et continuer l'ascension de pied ce qu'es fort désagréable, car les jambes des chevaux furent bientôt couvertes d'ua quantité innombrable de sangsues terrestres (Landleaches). »

Le même observateur parle de millions de ces petites bêtes qui couvreit le babits et pénètrent par les plus petites ouvertures pour tourmenter les vojages de la manière la plus épouvantable.

Les précautions les plus minutieuses sont impuissantes à protéger les pichelles jambes contre les sangsues de Ceylan, puisque ces vers sont souvent miste comme des épingles; ils pénètrent à travers les tissus ou rampent jusqu'au on, et là ils sont encore plus incommodes.

Les guides, malgré leurs pieds nus, souffrent moins, parce qu'ils s'entente fort bien à eniever les sangsues avec la main. (l'oyage aux lades du declar Hoffmeister, pag. 85, 99, 114. — Voyez aussi : De la Gironnière, Aventures des gentilhomme breton aux t'es Philippines (Voyage aux Aëtas). — Il est également fait mention des mêmes animaux dans le voyage de Tavernier.

M. Gay a trouvé au Chili une Sangsue qui a des habitudes analogues à celle des Sangsues de Ceylan dont il vient d'être question. Les caractères de ces librudinées ne sont pas encore assez complétement connus pour que l'es assurer qu'elles appartiennent réellement au genre des Sangsues médiciarles.

Tirudo smaragdina, Quoy et Gaim., msc. — Une belle bande eu émeraude entre deux bandes noires bordées de fauve, en le dessous marbré de brun et de bleuâtre.

Java.

Quoy et Gaimard ont aussi trouvé à Manille une Sangsue att appartenir au même genre que l'Hirudo medicinalis.

encore des Hirudinées analogues à nos Sangsues médicit susceptibles d'être employées comme elles dans plusieurs ocalités; l'île de Nossi-Bé est de ce nombre. Les Sangsues petites, mais bonnes. On les pêche dans les marais, et au mesure des besoins de l'hôpital et des bâtiments de guerre. ontraire, un très grand nombre de localités manquent de es Annélides, et ceux qu'on y emploie sont apportés d'Eue commerce ou les bâtiments de l'État en fournissent même eurs des pays que nous avons cités comme ayant des Sangsceptibles d'être employées. C'est d'Angleterre et de Borqu'on exporte plus particulièrement les Sangsues pour les ts points du globe où les Européens se sont établis.

ticulture. — L'aménagement des Sangsues, leur multiplicaasi que les moyens de les transporter, de les conserver et expédier au loin, ont été souvent discutés dans ces derniers et l'on a fait sur ces différents points des remarques fort es dont l'industrie a su tirer bon parti. On s'est aussi beaucoup des moyens auxquels on peut avoir recours pour les faire dusieurs fois. Différents procédés ont été ajoutés à ceux n emploie vulgairement, mais sans un succès plus évident. ous bornerons à conseiller de ne point laisser périr ces aniprès qu'ils ont été employés. Il est préférable, en effet, de ter dans les étangs, où ils pourront servir à la multiplical'espèce, et sans doute aussi être repêchés après un cernps et utilisés de nouveau.

couvera de nombreux et intéressants détails sur l'élève des es, ou Hirudiculture, et sur les autres industries auxquelles it lieu ces Annélides, dans les ouvrages de MM. Moquin-1(1) Guibourt (2), Fermond (3), Vayson (4), Ébrard (5), dans les

onographie de la famille des Hirudinées, 2° édition. Paris, 1846; 1 vol.  $\approx$  atlas de 14 planches coloriées.

istoire naturelle des drogues simples, t. IV, 4° édition. Paris, 1854. onographie des sangsues médicinales. In-8, Paris, 1854. wide pratique des éleveurs de Sangsues. Paris, 1855, in-8. ouvelle Monographie des sangsues médicinales. In-8, Paris, 1857.

12

rapports de M. Soubeiran à l'Académie impériale cine (1), etc. C'est un sujet fort intéressant, mais pour l'ét nous renvoyons aux auteurs qui s'en sont occupés spéc

Des étangs à Sangsues ont été organisés avec succès or delais et dans plusieurs autres parties de la France. On a dans beaucoup d'hôpitaux des réservoirs où l'on conse maux, soit pour les faire dégorger, soit même pour les

Les marais domestiques de M. Vayson remplissent tou ditions d'un excellent appareil de transport et de ce pour les Hirudinées, et M. Roche, pharmacien de la mari au port de Rochefort, a de son côté perfectionné les m on se sert pour leur conservation.

La grande majorité des Sangsues employées en mé fournie par l'Hirudo medicinalis, dont on a fait plu pèces, et, en particulier, deux souvent citées dans les sous les noms spécifiques de medicinalis et d'officinalis, espèces se réduisent à une seule. On tire surtout ces de la Hongrie, de la Sardaigne, de certaines parties de de la Valachie, de la Turquie, de la Grèce, du Maroc, gérie (2), et même, à ce qu'il paraît, de l'Égypte. Plusi trées, qui autrefois en fournissaient aussi en abondance, duisent plus assez pour suffire aujourd'hui à leur propre mation : tels sont l'Espagne, l'Italie, le Tyrol, la Bohê France. Nos départements les plus riches en Sangsues éta de l'Indre, du Loir-et-Cher, de la Vienne, des Deux-Sèvi Vendée, d'Indre-et-Loire, de la Loire-Inférieure, de Loire, de la Haute-Marne, et quelques autres encore.

Il résulte de documents statistiques officiels, que de 1836, on a importé en France, année moyenne, 34 200 00 sues, évaluées 1 023 000 francs, et payant 37 510 francs de douane. Les origines de ces Sangsues ont été, pour !6

| Autriche (Hongrie). | 0,484,950 | Grèce    | 2,131 |
|---------------------|-----------|----------|-------|
| Sardaigne           | 5,038,000 | Alger    | 418   |
| Onione              | 2.448.350 | <b>,</b> |       |

Notre exportation ne s'élève guère qu'à 886 000 Sangue environ 26500 francs. Ces Sangsues sont principalement et

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Académie de médecine, t. XIX, p. 196, 487, 306. Pa

<sup>(2)</sup> Les Sangsues de l'Algérie et du Maroc appartienment en grante pe pèce que nous avons signalée plus haut sous les noms d'Hérado trosinesses M. de Quatrefages a comparé, sous le rapport de l'utilité médicale, h s l'Europe occidentale et celle de l'Algérie (Contat: rand, hebd., L. L. L., p. 67

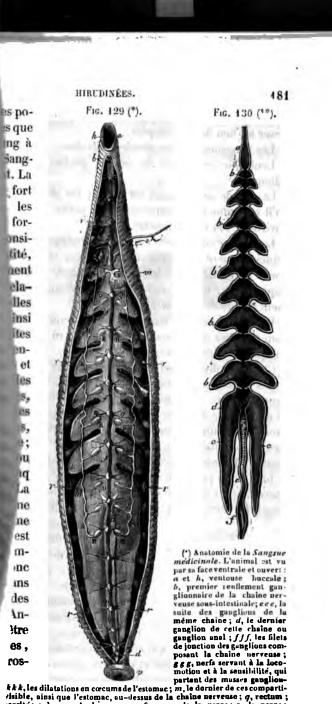

hkk, les dilatations en cœcums de l'estomac; m, le dornier de ces comparti-/sible, ainsi que l'estomac, au-dessus de la chaîne nerveuso; q, rectum; œodité; s, bourse de la verge; x, fourreau de la verge; z, la verge; A, cordons spermatiques droit et gauche; B B B, t-sticules; D, ma-s, valve.

A A Cordons spermanques aron et gaucar, a a c., valve.

A de la Sangsue médicinale : a, b b b b, l'estomac et ses poches latérales d c, les deux grands crecums qui longent l'intestin; e e, l'intestin; f, le tinale de l'intestin.

180 VERS.

Les dilatations bilatérales du canal digestif, que l'on appelle estomacs, mais qui ont la forme d'appendices cœcaux, voi augmentant sensiblement de grandeur à mesure que l'on s'èle de l'œsophage, d'ailleurs assez court, auprès duquel elles t mencent (fig. 130).

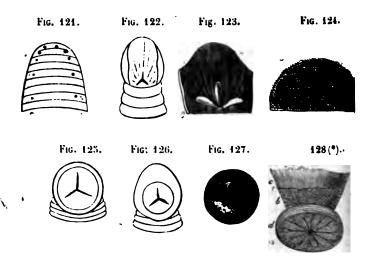

Yeux, bouche et ventouses de la Sangsue médicinale. — 121. Partie céphi montrant les yeux. — 122. Fond de la ventouse antérieure pour mi l'ouverture trifide de la bouche. — 123. La bouche ouverte et les très choires en place. — 124. Coupe longitudinale d'une mâchoire très pour montrer les denticules en scie de son bord libre. — 125. Ventour cale lorsqu'elle est appliquée contre une surface lisse. — 126. Autre fail la ventouse buccale. — 127. Plaie étoilée faite par la Sangsue. — 128. In de la ventouse anale et de la partie postérieure du corps (\*).

On en distingue onze paires, dont les deux premières sont p que confondues ensemble. La dernière, qui est la plus grand toutes, n'est pas simplement transversale comme les autres; s'étend, en outre, longitudinalement d'avant en arrière, et se ainsi deux grands lobes qui descendent parallèlement à l'interproprement dit.

Ce dernier n'a pas tout à fait en longueur le tiers du tube in mesuré dans son entier; il s'étend de l'origine de ces deux en cœcums à l'orifice anal (1).

(\*) b. Muscles entrecroisés du corps. c. Muscles longitudinaux. d. Quelque se tudinaux épanouis dans la ventouse anale au milieu des muscles circulaires.

(1) Les lobes stomacaux manquent à quelques hiradinées ; d'admité que des rudiments.

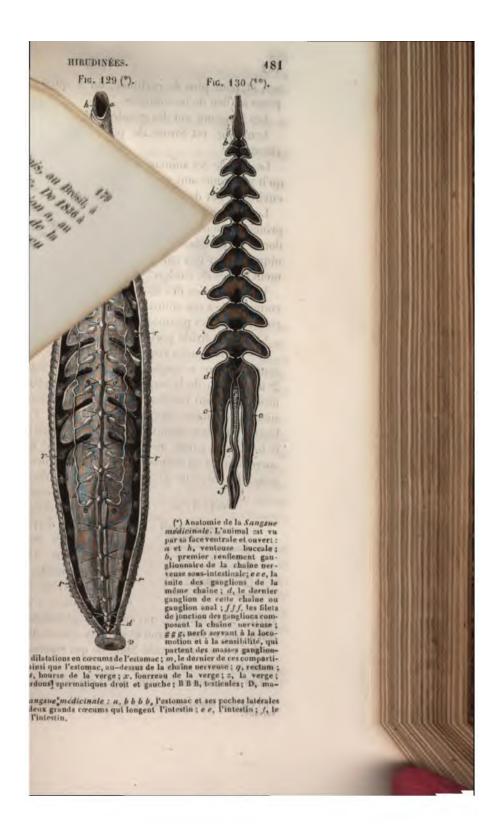

ses, et, pour plus de certitude, on a quelquefois proposé de peser au lieu de les compter.

Les Sangsues ont des glandes salivaires.

Leur foie est formé de petites poches ayant une appare villeuse.

Le sang de ces animaux est rouge; les globules de couleur p qu'il renferme sont grumeux et très petits. M. Valentin leur do environ 0,004 de millimètre.

Le système circulatoire est assez compliqué. On peut y disting principalement un vaisseau ventral ou abdominal, un vaisse dorsal et des vaisseaux latéraux. Ces quatre gros vaisseaux commiquent entre eux par des rameaux accessoires; ils ont un mou ment propre de contraction.

La respiration des Sangsues est purement cutanée, et l'on connaît, chez ces animaux, ni branchies ni organes que l'on puis comparer à des poumons.

Chaque individu porte toujours les deux sexes.

Les organes mâles consistent en : 1° une verge qui sort à la faction ventrale entre le vingt-quatrième et le vingt-cinquième anness: 2° une bourse de la verge renfermant une glande comparable à prostate; 3° un fourreau de la verge; 4° deux épididymes ou resicules séminales situés, l'un à droite et l'autre à gauche de bourse; 5° deux canaux déférents ou cordons spermatiques élents le long de la partie moyenne du corps; 6° neuf paires de glants spermatiques ou testicules placés de distance en distance entre le ganglions nerveux et les cordons testiculaires avec lesquels to



testicules communiquent par un cassez court se dirigeant perpendiculaire ment sur cos derniers.

Les organes femelles sont bemoins étendus; ils s'ouvrent également sous la ligne médio-inférieure, mais cur le vingt-neuvième et le trentième annue. On y distingue : 1° Leur orifice of le

vulve; 2º la matrice, qui en est la continuation dilatée; " " ducte assez court, étroit et sinueux, qui est dirigé en avant et en deux à son extrémité libre, ce qui représente 4º les ovaires et de forme ovale.

Les sangsues sont donc des Vers monoïques; leurs orques

(°) Les deux orifices génitaux de la Sangrue: a, l'orifice de la verge ; b, la verge; c. sain verge ; b, la verge; c. sain verge ; b, la verge ; c. sain v

uction sont faciles à observer sur la partie inférieure du Celui du sexe mâle est placé en avant de celui qui remplit tion de vulve.

ique pourvues des deux sexes, les Sangsues ont besoin de apler pour devenir fécondes.

animaux pondent leurs œufs enfermés dans des cocons



es, assez gros et dont la surface extérieure est veloutée ou villeuse. Ces cocons donnent plusieurs Sangsues chacun. it des cocons qui n'en renferment que trois et d'autres en a jusqu'à trente et trente-deux. Les jeunes des Sangle même que ceux des autres Hirudinées, ne subissent pas tamorphose; on les désigne par le nom de filets.

nomme anses mucipares ou glandes muqueuses des tubes veililatés à leur extrémité libre, qui s'ouvrent à la face inférieure ps chez les mêmes animaux, sur les parties latérales, et au e de dix-sept paires; ils sécrètent une humeur abondante, ce, un peu moins visqueuse que celle des cryptes de la peau. tres poches, dites poches de la mucosité, sont des sacs memx ovalaires placés un peu au-dessous des anses mucipares; a prises quelquefois pour des sacs pulmonaires.

e Hémoris (*Hæmopis*) (1). Les trois mâchoires sont moins fortes as comprimées que dans les Sangsues proprement dites, et at les denticules moins nombreux et plus pointus, ce qui ne pas aux Hémopis d'entamer la peau avec autant de facilité font les Sangsues véritables. Leurs cocons sont aussi ovoïdes, lus petits et plus courts, et le tissu qui les recouvre est plus t moins régulier.

ma renfermant les œufs de la Sangsue: A, cocon un peu grossi ; sa partie supété dépouillée de la couche villense; B, cocon entier et de grandeur naturelle; C, secudinale du même; D, section transversele.

pmopis, Savigny; 1817. - Hippoldella, Blainy.; 1827.

Fig. 133.—Hémopis sanguisugue. Fig. 134.—Hémopis sanguisugue (\*).



Telle est l'Hémoris sanguisugue (*Hæmopis sanguisuga* ou *H. vorus*; qui a le dos roussâtre ou olivâtre, avec six rangées de petites taché





(\*) Tube digestif de l'Hamopis sanguisuga.—bc, cesophage; c d, premier comparison stomacal; d e e, second compartiment; f g g troisième, quatrième..., dixième compartiment k k nozième et dernier compartiment; ik, ik ses deux grandes poches en forme de comme m. son entonnoir; n o, intestiu; o p, rectum ou cloaque,

(\*') Hémopis sanguisugue.—133. Les anneaux céphaliques montrant les yenz.—136 h. machoire; très grossie; B, quatre de ses denticules; encore plus grossies.— 137. Cores.

185

tres; les bords orangés ou jaunâtres et le ventre noirâtre, par equent plus foncé que le dos (fig. 133 à 137).

e habite les eaux vives de l'Europe et du nord de l'Afrique. st la véritable Hirudo sanguisuga de Linné, et c'est à elle qu'on a ut reconnu l'habitude de se fixer aux jambes des bestiaux, ou e dans leurs narines et dans leur bouche. Elle attaque parfois èce humaine. Ainsi l'un de nous a fait connaître autrefois à la Sodes sciences naturelles le fait observé par M. le docteur Guyon e de ces annélides qui fut retirée du pharynx d'une jeune fille lgérie. Les soldats français ont eu souvent à souffrir de cette linée pendant les campagnes d'Égypte, d'Espagne et d'Algérie. attaque aussi la muqueuse des animaux domestiques.

rrey, et plus récemment M. Guyon, ont publié des documents le laissent aucun doute à cet égard.

s chevaux abattus à Alger pendant les deux mois durant less M. Guyon a fait ses observations, avaient des Hæmopis sanguisoit dans les narines, soit dans la bouche, soit dans l'arrièrehe ou dans le larynx, soit encore dans la trachée-artère, ou le dans toutes ces parties à la fois. Un bœuf, outre une douzaine mopis de l'espèce dont nous parlons, et qui étaient insérées sur rs points de sa bouche et de son arrière-bouche, en avait quinze es réparties ainsi qu'il suit:

Cinq sur les bords extérieurs ou antérieurs de l'épiglotte; Quatre dans les ventricules du larynx;

Six à la partie antérieure du quatrième ou cinquième anneau lagineux de la trachée-artère.

nuze heures après la mort de cet animal, les Annélides ne s'en ent pas encore détachées, et elles y adhéraient même fortet. C'était par leur disque seulement, disque qui, comme on sait, très large dans les Hæmopis sanguisuga, qu'elles tenaient aux les; elles pouvaient alors promener librement leur tête sur les breuses piqures qui existaient dans le voisinage, et sucer le qui en suintait. Elles cherchaient même encore à en pratiquer ouvelles. La plupart ont été transportées sur d'autres animaux, autres sur des Lapins et des Poules; elles y ont pris immément avec une grande voracité.

Hæmopis sanguisuga est très répandu dans toute l'Algérie. Parmi liskris qui sont à Alger, il en est bon nombre qui en ont été ats dans leur pays. On l'observe aussi, d'après leurs rapports, e Dromadaire et sur quelques autres quadrupèdes.

'st peut-être au genre Hémopis qu'il faut rapporter l'Hirudo

186 VERS.

ardeæ trouvée par M. Guyon sous les paupières et dans les fosses nasales d'un héron crabier de la Martinique (Ardea virescens, L. . ainsi que les Hirudo unicolor et martinicensis, aussi des Antilles;

Fig. 138 à 143. — Aulastome vorace.

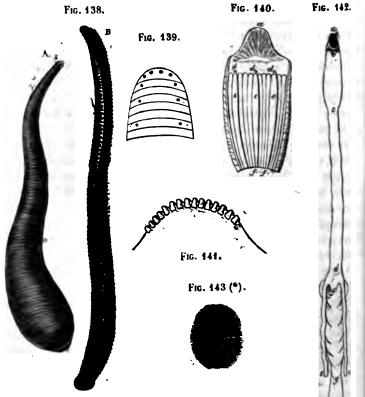

mais il faudrait, pour pouvoir l'affirmer, que ces espèces fussent moins incomplètement connues. Il n'est pas impossible en effet, pour ne pas dire plus, que la prétendue Sangsue du Héron ne soit un Monostome, viva sur le Héron, comme le Monostome variable vit dans les fosses pe sales de plusieurs de nos oiseaux aquatiques.

<sup>(\*)</sup> Aulastome vorace: Fig. 138. Deux individus de cette espèce (\*\*Poy. p. 187). — 138. Participio lique montrant les yeux.—140. Bouche ouverte ainsi que le commencement de l'ausphage e per tion de la ventouse buccale; d d d, les trois mâchoires; ee e, plis casophagiens placés es arrar des mâchoires a ff. — 141. Une des mâchoires; grossie pour mentrer les dentieux e 143. a, la bouche; b e, l'escophage; c d, l'estomac; i e e, deux concame de l'estomac; e répondent aux grands concums terminanx des sangsues médicinales (fig. 181, lattre c; fh f g h, l'intestin rectum.— 143. Un des cocons à œufs.

Genre BDELLE (*Bdella*) (1) caractérisé par l'absence des denticules au bord libre des mâchoires, qui sont grandes, ovales et subcarénées, et par la présence de huit yeux.

On ne connaît qu'une espèce, la BDELLE DU NIL (Bdella nilotica), des eaux douces de l'Égypte.

Genre Aulastome (Aulastoma) (2). La bouche a encore trois mâchoires pareilles à celles des genres précédents, et qui ont même des denticules à leur bord libre, mais ces denticules sont très peu nombreux. Les yeux sont au nombre de dix.

La seule espèce qu'on en connaisse est l'Aulastome vorace (Aulastoma gulo), qui répond aux Hirudo gulo et vorax des auteurs. On l'a souvent confondue avec l'Hæmopis, et aux environs de Paris, où elle est commune, on lui donne parfois le nom de Sangsue de cheval. Elle se rencontre aussi auprès de Toulouse et dans les Pyrénées (fig. 138 à 143).

Genre Trochète (*Trocheta*) (3). Mâchoires au nombre de trois, comme chez les précédentes, mais fort petites, demi-ovales, très comprimées, tranchantes et sans denticules. Yeux au nombre de huit.

L'unique espèce est la Trochete verdatre (Trocheta subviridis ou Geobdella Trochetii) de France et d'Algérie, qui vit dans les lieux humides et dans les canaux souterrains; elle sort de l'eau pour poursuivre les lombries et s'en nourrir (fig. 144 à 146, p. 188).

Genre Nephelis (Nephelis) (4). Les Néphélis ou Erpobdelles, qui terminent la troisième tribu des Hirudinées, ont la bouche grande, mais sans mâchoires bien distinctes. Ces organes sont réduits à trois plis œsophagiens. Les yeux sont au nombre de huit.

Ces sangsues n'attaquent point habituellement les animaux supérieurs qui vivent dans l'eau. Elles ne se contractent pas non plus en olives à la manière des véritables Gnathobdellins, dont elles constituent une dégradation évidente. Leurs œufs participent à cet état d'infériorité; ils sont réunis dans des coques à parois minces et lisses. On trouve abondamment les Néphélis dans la plupart des eaux douces, soit courantes, soit stagnantes. La seule espèce qu'on ait pu jusqu'ici caractériser d'une manière certaine, est la

NÉPHÉLIS OCTOCULÉE (Nephelis octoculata; Hirudo octoculata de

<sup>(1)</sup> Bdella, Savigny; 1817. — Limnates, Moquin-Tandon; 1826. — Palæobdella, Bleinv.; 1828.

<sup>(2)</sup> Aulastoma, Moquin-Tandon. — Pseudobdella, Blainv.

<sup>(3)</sup> Trocheta, Dutrochet; 1817. - Geobdella, Blainv.; 1827.

<sup>(4)</sup> Helluo, Oken; 1815. — Nophelis, Savigny; 1817. — Erpobdella, Blainv. in Lamarck; 1818.

Bergann; Hirudo vulgaris d'O. Muller et H. tessellata de Savigny. Elle est commune à peu près par toute l'Europe et se nourrit de petits mollusques, de planaires, de monocles et d'infusoires. Nove en donnons des figures sous les n°s 147 à 153 (p. 189).





IV. Les Glossobbellins ou les Hirudinées de la quatrième transcription diffèrent des autres par l'absence complète de mâchoires, et les bouche, dont la ventouse est bilabiée et en bec de flûte, présent une petite trompe exsertile fournie par l'œsophage, ce qui leur donn une sorte de suçoir au moyen duquel elles pompent le sang des animaux. Leur propre sang est blanc et leurs œufs ne sont préunis sous un cocon. Les Glossobdellins sont plus petits que les Gnatobdellins; ils sont assez nombreux en espèces et toujours préunitées ou lacustres; quelques-unes se contractent en boule à la contracte de mâchoires et leur de mâchoires, et les de mâchoires de mâchoires, et les de mâchoires de mâchoires, et les de mâchoires de mâchoire

Fig. 144-145. Deux individus de la Trochète verdâtre. - 146. A, la partie céphalique sur les yenx. - 147. Le tube digestif.

des Cloportes; d'autres semblent se rapprocher, à plu-

Hirudinées attaquent les Batraciens, les Poissons, les Mollus-Mes Hirudinées attaquent les Danial (1). — Le n

Glossiphonia) (1). — Le nombre des yeux varie est lisse ou tuberculeux. Quelques espèces sont

SSIPHONIE MARQUETÉE (Glossiphonia tessellata; Hirudo tes-

Fig. 147 à 153. — Néphélis ocloculée (\*).



(\*) Fig. 147 à 149. Néphétis octoculée. L'unimal entier. Le 5g. 149 est celle d'un individu en parturition — 150. Capsule ovigére, à divers degrés de développement ; celle marquée C est prête à la position d'extension et dans celle de raccourcissement. — 153. Les plis œsophagiens.

Müller, est une des espèces onisciformes; ses yeux

Hirudinée du Danemark et de la Prusse.

ia sanguinea, d'Italie; à deux yeux.

a paludosa, d'Italie et de Montpellier; à quatre yeux. i catenigera, de Toulouse; à deux yeux.

ia, Johnson; 1816. — Glossopora, id.; 1817. — Clapsine, Sa-Glossobdella, Blainy.; 1827. — Clepsine et Lobina, MoquinGlossiphonia marginata, de Danemark, de Prusse, de France de Piémont.

Glossiphonia lineata, de Danemark.

Glossiphonia circulans, d'Angleterre.

Glossiphonia bicolor, de France.

Glossiphonia oniscus, de l'Amérique septentrionale.

Glossiphonia swampina, de l'Amérique méridionale.

La GLOSSIPHONIE SEXOCULEE (Glossiphonia sexoculate; H. ex. Bergmann; H. complanata, etc.) doit son nom à ce qu'elle a yeux. Elle est répandue dans une grande partie de l'Europe.

La Glossiphonia heteroclita ou hyalina est également fort a mune; elle a de 4 à 6 yeux.

On n'en trouve que deux chez la Glossiphonia bioculata (B. le culata, Bergman), appelée H. staynalis par Linné et H. pulligi par Bosc. Ce dernier nom lui vient de l'habitude qu'elle a de par ses petits attachés sous son ventre. C'est avec le Glossiphonia han clita ou hyalina, la plus commune de toutes les espèces de ce gant

On trouve en Algérie la Glossiphonia Algeriæ, et an Sénéph Glossiphonia Rangii (Hirudo viridis, Rang, non Shaw, nec Blak M. Moquin-Tandon regarde cette dernière comme étant per de une Macobdelle.

V. La tribu des Microspellins a les anneaux inéganx et la buil pourvue de deux mâchoires.

Genre MICROSDELLE (Microbdella) (1). Les Branchiobdells A. Odier, que nous nommons, avec de Blainville, Microbdella sont de petites Hirudinées à corps déprimé, composé de distanceaux alternativement plus grands et plus petits, pour deux mâchoires et manquant d'yeux (2).

Leur espèce type, déjà bien observée par Roësel (Insecten, pl. III. 19-21), vit sur les branchies des écrevisses, et a reçu le me de Microbdelle de l'Écrevisse (Microbdella astaci). Il parail per convenable d'en faire une tribu à part que de la réunir aux annu Hirudinées gnathobdelles.

M. Gay a trouvé au Chili deux espèces qui paraissent aussi 🐙

- (1) Branchiobdella, Odier, 1819; non Branchiobdellion, Sav., net branchiobdella, Blainv. Microbdella, Blainv., in P. Gerv.; 1836. Assession Vallot; 1841.
- (2) Les yeux manquent aussi dans le g. Typhlobdella; Kov., dont l'aire espèce vit dans la caverne de Baradia, près Agtelak, en Hongrie. Ce genre une est connu que par la citation qu'en fait M. Schmidt; dans sa Notice sar ette verne (pl. LIX, fig. 19-21).

r à ce genre : l'une (*Microbdella chilensis*) vit sur les branchies écrevisses de ce pays; l'autre (*Microbdella Auriculæ*) dans la ité respiratrice de l'*Auricula Dombeii* (1).

## Sous-ordre des Malacobdelles.

Lement pourvus d'une ventouse postérieure discoïde et à bouche ventouse bilabiée. Ils diffèrent des Hirudinées par leur corps s mou et inarticulé, par leur sang qui est incolore et qui n'est is renfermé dans des vaisseaux, par leurs sexes séparés, et par séquent dioïques, ainsi que par leur système nerveux dont la aîne ganglionnaire a ses deux cordons séparés l'un de l'autre et seque latéraux. Le canal intestinal est complet.

Si le tube digestif n'offrait pas ce caractère, nous n'hésiterions à placer les Malacobdelles dans l'ordre des Trématodes auquel conduisent d'ailleurs.

Il n'y en a qu'une seule famille, les MALACOBDELLIDÉS, dont genre unique, MALACOBDELLE (Malacobdella) (2), ne comprend entre avec certitude qu'une seule espèce, la MALACOBDELLE ÉPAISSE Macobdella grossa; Hirudo grossa de Müller). On l'a trouvée sous manteau de plusieurs Mollusques bivalves propres aux côtes identales de l'Europe, tels que la Venus exoleta, le Mya truncata De Cyprina islandica.

### Ordre des Trématodes.

Ses Vers dont se compose cet ordre sont les Entozoaires trédes de Rudolphi. Peut-être devrait-on y joindre encore les dides, qui semblent n'être que des Trématodes dégradés et és sous forme rubanaire. Les Malacobdelles, dont nous avons dans le chapitre précédent, s'en rapprochent aussi à beau-p d'égards.

rconscrits tels qu'ils le seront ici, les Trématodes sont des naux vermiformes, allongés ou discoïdes, mous, inarticulés, et le canal intestinal incomplet. Ils ont habituellement les sexes is. Leur système nerveux se compose d'une masse cérébrale partent deux filets latéraux. Tous ont des canaux urinaires l'on a pris d'abord pour des vaisseaux circulatoires.

les Vers ne sont pas toujours parasites. Il en est qui sont libres certain âge, et, dans ce cas, ils sont, les uns fluviatiles, et les

<sup>1)</sup> Gay, Compt. rend. de l'Acad. sc., t. II, p. 322; 1836.

<sup>2)</sup> Malacobdella, Blainv.; 1827. — Xenistum, Blanchard; 1845.

autres marins. Beaucoup sont parasites et se distinguel catégories, suivant qu'ils sont ectoparasites, c'est-à-dir superficiellement au corps de leur hôte, ou, au contrair rasites, et alors cachés jusque dans la profondeur de se Toutefois ces derniers eux-mêmes ne passent pas tout dans le corps des animaux vertébrés chez lesquels on et dans leur premier âge ils sont libres, et fort différe forme de ce qu'ils seront plus tard; ils présentent mêmévidents de digénésie.

Les Douves ou Distomes appartiennent à cette derr gorie : ce sont des Trématodes endoparasites et diger Polystomes et les Tristomes, au contraire, sont des Tr ectoparasites et monogenèses; ils naissent avec la forme vent conserver, et, sous ce rapport, ils sont plus sembl Vers qui nous ont déjà occupés.

En tenant compte de l'absence ou de la présence des r phoses, ainsi que de quelques autres caractères, on peut pa Trématodes en deux sous-ordres : les *Polycotylaires* et l maires.

# Sous-ordre des Polycotylaires (1).

Les Vers de cette division ont déjà le canal intestinal moins rameux et à un seul orifice; leur bouche est anté en forme de ventouse qui sert à les fixer; ils ont en outre ; paires de ventouses postérieures. Cependant certains d'e n'en ont qu'une seule, qui est alors plus ou moins sem celle des Sangsues, mais en même temps ils en ont de petites auprès de la bouche. Leur corps est discoïde, aplat culé, à peau bien plus résistante que celle des Planaries. pas de système vasculaire; c'est l'appareil excréteur de l'u a été pris pour lui; il s'ouvre en arrière du corps et que sur le côté, par une vésicule pulsatile. Toutes les espèces s noïques. Le développement est direct. Les œufs sont riches en vitellus, à coque cornée et pourvue de filamen rieurs qui servent à les fixer; ce qui rappelle ceux des Poiss giostomes. Les embryons manquent de cils vibratiles; au de leur naissance, ils ont déjà la forme définitive qui car leur espèce, et ils sont assez actifs pour pourvoir dès lor nourriture.

Leur genre de vie est parasite, mais ce sont des parasit

<sup>(1)</sup> Polycotylaires, Blainy., Dict. sc. nat., t. LVII, page 369.

oparasites); ils se tiennent plus particulièrement sur les les Poissons; il y en a cependant un genre (celui des Udonn ne trouve jamais que sur des Crustacés de la famille qui vivent eux-mêmes sur le corps du Flétan. Ce sont arasites de parasites.

partager les Polystomaires en deux familles, sous les ristomidés et de Polystomidés.

STOMIDÉS n'ont qu'une seule ventouse postérieure. Il y usieurs genres (1):

NELLES (g *Udonella*) ressemblent encore complétement à les; ce sont elles qui vivent attachées par leur ventouse ix tubes ovifères du Calige parasite des Flétans.

Uine caligi de Kroyer, l'Amphibotrium Kroyeri de Frey et sont les mêmes animaux que l'U. caligarum. Ce Ver in. Il n'a que 5 à 6 millimètres de longueur.

BDELLES (g. Epibdella) sont disciformes. Ils ont deux nouses buccales et une grande ventouse postérieure, qui de crochets. Leur ressemblance avec les Sangsues, et en avec les Malacobdelles, est encore très évidente.

ELLE DE L'HIPPOGLOSSE (Epibdella hippoglossi) vit sur la face s Flétans;—l'E. Scienæ vit sur le Maigre (Sciena aquila). x espèces sont de la mer du Nord.

RISTOME (Tristoma) se distingue par une moindre dimen-

a ventouse postérieure et par un dévet, au contraire, plus considérable des touses buccales. Ses œufs ont plusieurs es.

Fig. 154. Tristoma papillatum.

we les Tristomes sur les Squales, les s Esturgeons, etc. Il y en a plusieurs

mphiptychus, trouvé par Grube et G. Walans le canal intestinal de la Chimère, coquilles de Mactre, pourrait bien être



ltogaster, que Thompson avait connus et nommés Saccuont pas des Trématodes, mais bien des Crustacés.

ez Van Beneden, Suppl. aux comples rendus, vol. II, et Bullet. de l'Acad. gique, t. XXIII, n° 10. er's Archiv., 1852.

194 VERS.

Les POLYSTOMIDÉS ou Polycotylaires à ventouses posterieures multiples et garnies de crochets, sont plus petits que les precedents. Plusieurs de leurs genres méritent une mention spéciale.

L'un des plus curieux est sans contredit celui des Diplozoos (Diplozoon, Nordmann), dont l'espèce

DIPLOZOON PARADOXAL (D. paradoxum) a été trouvée sur les branchies de plusieurs Poissons fluviatiles, et entre autres sur celles de la Brême.

Les Vers de cette espèce sont simples dans le jeune âge (1, ; mais à l'époque de la reproduction, ils se conjuguent deux à deux et ils vivent réunis pendant tout le reste de leur vie. Leurs œus sont grands et pourvus d'un très long filament. On doit la découverte de ces Helminthes à M. Nordmann.

Le g. Octobothrium) tire son nom de la présence de huit ventouses postérieures.

On trouve FO. lanceolatum sur les branchies de l'Alose; l'O. Molangi sur celles du Merlan; l'O. digitatum sur celles du Fléta d' l'O. leptogaster sur celles de la Chimère.

L'OCTOBOTHRIE DU MERLAN (O. Merlangi) est une grande et belt espèce, qu'on prend assez communément sur les branchies de Merlans. Ce Ver a l'aspect d'une Sangsue élargie à la partie posèrieure du corps, et qui, au lieu d'une ventouse, en porterait quatre situées au bout d'autant de pédicules.

ant I.

~ Ver

5. do

ļī Jas, r

b genr Kulièr

Moousi

dan-

Page

lat.

Van B

. d÷

Dot

Le genre Pleurocotyle (*Pleurocotylus*) est établi sur un pariè des branchies du Maquereau de la Méditerranée, et qui est requiable par ses quatre ventouses placées sur un des côtés du copette disposition est fort singulière, et M. Grube, qui a dépende ce Ver, n'était pas certain de ne pas avoir eu sous les yeurse Ver anomal ou mutilé (2).

Le g. Polystome (*Phylostoma*), qui a donné son nom à la famille doit lui-même à une méprise assez commune en helmintholes; on avait d'abord pris les ventouses, qui sont placées à la prispostérieure de son corps, pour des bouches. Ce nom a été que fois remplacé par celui d'*Hexathyridium*.

Une espèce de Polystome, le Polystome des Grenouilles (P. de gerrimum) est assez fréquente dans la vessie natatoire de la Grenouille d'Europe. Elle est remarquable par sa taille, par son tube de ramifié et à branches anastomosées au milieu du corps, par le

<sup>(1)</sup> Dujardin a désigné ces jeunes sous le nom de Diporpa.

<sup>(2)</sup> Troschel's Archiv, 1855, p. 137.

inds crochets qui sont logés au milieu de ses six ventouses, ir ses mouvements qui la font ressembler complétement à gsue. On en trouve quelquefois plusieurs dans la vessie d'une renouille. M. Pagenstecher en a vu les jeunes munis de quatre lais jusqu'à présent personne n'en a observé les œufs (1). Inter Onchocotyle (Onchocotyle), dont le corps est bifurquére et porte six fortes ventouses, ne renferme que deux :

hocotylus oppendiculatus, qui a été recueilli sur les brans Roussettes (Mustelus vulgaris),

). borealis, parasite de celles du Scymnus glacialis.

itre genre, celui des Aspidogastres (Aspidogaster), a pour 1. conchicola, parasite des Anodontes, dont M. Hermann vient de faire connaître l'anatomie et le développement. Is sont très grands, et l'on voit déjà l'embryon tout formé ir intérieur.

oidogastre est surtout remarquable par la présence d'un reillissé qui est placé sous la partie ventrale de son corps (2). té de cette famille des *Polystomidés* se rangent des Vers opiques, que M. Nordmann a fait connaître le premier, et qui our la plupart sur des poissons fluviatiles. On les recueille en les branchies avec un scalpel, et en portant les mucosités orte-objet du microscope. Ce sont les genres *Gyrodactyle*, espèce principale a été observée d'abord sur les Cyprins ans; Dactylogyrus, établi par Diesing sur le G. auriculatus, nn, trouvé sur les mêmes poissons, et Calceostoma, que l'un a trouvé sur le Maigre d'Europe (C. elegans) (3).

vers, que M. Nordmann proposait de rapporter aux Cesdont Creplin ne voulait pas faire des Entozoaires et qu'on ne s, d'après Dujardin, classer convenablement parmi les Trés, appartiennent cependant à ce dernier ordre.

enre Gyrodactyle doit y servir de type à une petite division lière dans laquelle viennent déjà se grouper un nombre msidérable de Vers. Des travaux très importants ont été puans ces derniers temps, sur ces curieux parasites (4).

igenstecher, Trematodenlarven und Trematoden; Heidelberg, 1857. it. f. Wiss. Zoologie, t. VI, p. 349; 1854. in Beneden, Mem. sur les Vers intest., dans les Suppl. aux Comples rendus, 60, pl. 7.

Siebold, Zeit. f. Wiss. Zoologie, t. I, p. 347; 1848. — Wedl, Acad. de Vienne, juillet 1857 et Journal de l'Institut, 1857, p. 359. —

196 VERS.

## Sous-ordre des Distomaires.

Les Distomes, vulgairement nommés Douves, Fascioles, Papillons, etc. (4), ont le corps assez mou, inarticulé et souvent déprime: ils ont la partie antérieure rétrécie, souvent allongée et toujous pourvue d'un pore, en forme de ventouse, au fond duquel est le bouche. Leur canal intestinal est incomplet, comme celui des précèdents, et souvent dichotome ou même rameux. Une seconde ventouse, également inerme, se trouve souvent sous leur corps et arrière; c'est la ventouse abdominale. Tous ont un système de canaux urinaires bien développés.

Leurs sexes sont toujours réunis, et leur appareil de la reproduction est extraordinairement développé. L'appareil mâle s'y monte toujours en premier lieu. Dans l'appareil femelle, nous voyons de organes spéciaux pour la formation des vésicules germinative de du vitellus. C'est au moment où ces deux produits se réunissement pour constituer l'œuf, que les spermatozoïdes se précipitent atour d'eux et assurent l'acte de la fécondation. La coque de l'œu se forme ultérieurement dans l'oviducte. Ces œufs n'ont donc publication de micropile. L'un de nous a vu distinctement les spermatozoïdes des Distomaires se mouvoir autour de la vésicule germinative (2). Tous les Vers de ce sous-ordre se font remarquer par leur métamorphoses, et ils nous offrent un curieux exemple de digenise.

Fil

Plat.n

S LUK

∲ con ≽ plac

**₽1+**5

₩nt

1. 41.

Sale:

احنو:

301

۱ du

En effet, les Distomaires ne se développent pas complétement des l'œuf, par suite sans doute de la petite quantité de vitellus qui s' trouve contenue, et leurs œufs ne donnent pas directement maissant à des Distomes ayant la forme caractéristique des animaux decetorie. Les Vers qui en sortent ont souvent le corps cilié comme celui de Infusoire, et dans leur intérieur se développe un autre animal se l'apparence d'un sac mobile n'ayant point d'organes internes, et pet c'est en particulier sur certains Mollusques ou sur des Insense aquatiques qu'on le trouve; quelques animaux terrestres, les Héios et les Limaces par exemple, le présentent aussi. Ce singulier étal in Trématodes digénèses est l'état des Sporocystes. Les naturalistes de

Guid. Wagener, mémoire couronné par la Société des sciences de Hales. Que mémoire est accompagné de 36 belles planches dessinées par l'anteur (Naturbir dige verhand. van de Holland. Maatsch. d. Wetensch. Haarten). Harten, 1857.

<sup>(1)</sup> Porocéphalés, Blainv. Dict. sc. nat., t. LVII, p. 588.

<sup>(2)</sup> Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique, 1858, nº 4. p. 312.

ip de difficulté à en reconnaître la vérie, et leur étude a conduit à quelques méorps singulier que Ahrens et Carus ont Sporocyste du Disles Ambrettes (g. Succinea), et dont le es naturalistes a fait son genre Leucochlost qu'un Sporocyste de Trématodes.

c sous ce nom de Sporocyste que l'on dés vivants et mobiles qui se développent e infusoriforme des Trématodes disles corps singuliers pourraient aussi nés Embryophores, si l'on devait sidérer que comme des sacs remplis . Toujours est-il que, dans l'état actuel e, on les regarde comme étant de véridus, produisant, par génération agame, s ou jeunes Distomes qu'on en voit ir: c'est ce qui les a fait appeler aussi :cs.

uelquefois ces Sporocystes engendrer t, au lieu de Cercaires, des Distomes: si en avu un exemple, et nous en avons autre sur le Buccinum undatum.

AIRES, qui sont de petits animaux aquaients sur le corps ou dans les tissus

es et des autres Mollusques de nos eaux douces, ont alaire, et terminé en arrière par e queue simple ou bifide, ce qui Cercaire du Distoma resouvent quelque analogie avec les Grenouilles, auxquels ils ressempar leurs mouvements. Quoique ces ent été considérés pendant longne des Infusoires (1), et qu'ils soient s dans cette classe jusque dans ces nnées, on ne saurait douter que ce s larves des Distomes ou des autres ême ordre, leurs métamorphoses arfaitement élucidées par les heltes contemporains.

Fig. 135. toma echinatum; très grossi.



Fig. 156.

tusum; très grossi.



é, le Ver est cilié en sortant de l'œuf; il représente alors

la forme de *Proscolex*. Il ressemble à un sac pendant la seconde génération, et constitue alors un *Sporocyste* ou *Scolex*. Ce Scolex en gendre à son tour une troisième forme, qui rappelle un tétard de Grenouille: c'est la *Cercaire*, qui devient bientôt un Distome. Not comparons cette troisième génération à celle dont il sera partipour les Cestoïdes, sous le nom de *Proglottis*.

Dès 1778, Swammerdam avait déjà vu les Sporocystes et les Cercaires qu'ils renferment, et en 1817, ces derniers furent de la part de Nitzsch l'objet d'un travail fort exact sur lequel de Blainville se fonda quelque temps après, pour établir leurs affinités avec les Planaires. Les Vers jaunes trouvés en 1808 par Bojanus sous la pere et dans la substance même du foie des Lymnées sont des Sporocystes à Cercaires, ainsi qu'il en a déjà fait la remarque, mais des M. Steenstrup qui a le premier reconnu la transformation des Cercaires elles-mêmes en véritables Distomes.

L'un de nous, dans un travail qui est sous presse et qui a analysé par M. de Quatrefages en 1853 (1), a apporté de nouvels observations, qui ont peut-être contribué à élucider cette difficulte question, et plus récemment, MM. Ph. de Filippi (2), La Vallette Saint-George (3), Moulinié (4), Pagenstecher (5), G. Wagener, etc. 3 ont traité le même sujet.

Les Sporocystes ou nourrices des Cercaires sont parasites; les Cercaires elles-mêmes vivent le plus souvent en état de libré Quoique recherchant fréquemment les Mollusques, ce n'est paraille dans l'intérieur du corps de ces derniers qu'elles doivent se transmer définitivement en Distomes. Elles ne font que s'y enkyste passent ensuite avec ce premier hôte dans le canal digestif de que animal vertébré. Alors, tandis que le premier hôte est lui-me digéré, elles résistent à l'action dissolvante des sucs gastrique deviennent de véritables Distomes. Après avoir perdu leur appear

- (1) Comptes rendus de l'Academie des sciences 1854, et Annales des sciences 1854, et Annales des sciences 1854. Ce travail va paraître dans le t. II des Supplément d'Comptes rendus.
- (2) Ann. des sc. nat. 4° série, t. III, p. 111. 1855, et Mém. de l'Aced. de de Turin. 2° série, t. XVI.
  - (3) Symbolæ ad Trematodum evolutionis historiam, 1835.
- (4) De la reproduction chez les Trematodes endoparasites, (t. Il des Mal. l'Institut genevois, 1856).
  - (5) Pagenstecher, Trematodenlarven und Trematoden. Heidelberg, 1857.
- (6) Guido Wagener, Beitraege zur Entwickel. d. Eingeweidewarme in Natuurkundige verhandelungen. Haarlem, XIII deel. 1857.

Le Ver a été observé dans le foie de l'Homme par Biddloo, Pallas, hlis '1' et quelques autres auteurs, mais on le trouve beaucoup es communément sur divers Mammifères, principalement sur Buminants, entre autres le Mouton, l'Argali, le Chevreuil, le rf, le Daim, le Bœuf domestique, l'Aurochs (Bos urus) (d'après ram), la Chèvre et le Chameau.

Le Cheval, l'Ane sont aussi attaqués par la Douve, et le Cochon montrée, ainsi qu'un Kangurou géant mort en captivité (Brem-r). Le Castor, l'Écureuil, le Lapin et le Lièvre en ont également à attaqués.

Le Distome trouvé, en Europe, dans le foie d'une Girafe, et qui été décrit comme une autre espèce, n'est aussi qu'un Distoma epaticum.

On a signalé ce parasite dans toute l'Europe, et il s'étend jusl'au Groenland où il a été observé, mais rarement, par Fabricius. Ce Ver, maintenant si répandu, est peut-ètre une des espèces l'opres au Mouton. En effet, dans aucun Mammifère, il n'est aussi l'on mun que dans ce Ruminant.

DISTOME LANCÉOLÉ (Distoma lanceolatum). — Ce Ver a été longpps confondu avec le précédent avec lequel on le trouve quellefois, bien qu'il en soit complétement distinct par sa forme. est Mehlis qui l'en a le premier nettement et définitivement tingué comme espèce.

Le corps de ce Distome est lancéolé, comme l'indique son m; trois à quatre fois aussi long que large; très aplati; blandre et assez transparent. La ventouse de sa bouche est propormellement plus large que dans l'espèce précédente et à peu se de la même largeur que l'autre. Les intestins sont droits et ples, par conséquent sans ramifications. On voit les œufs à trans la peau, et, selon le degré de maturité, ils sont bruns, noirs fauves.

Longueur totale: 8 à 9 millimètres, sur 2 ou 2 et demi de large. Le Distome lancéolé diffère donc du Distome hépatique, surtout la taille, par le volume des œufs et par son intestin qui est ramifications.

Ce Ver se trouve souvent avec le précédent dans les mêmes or-

<sup>. 1)</sup> On a observé plusieurs fois de petits exemplaires du Distoma hepaticum ou Distoma lanceolatum dans le foie de l'Homme. M. Duval, directeur de l'École Médecine de Rennes, a même trouvé le distoma hepaticum adulte dans la veine (Dujardin), et M. de Siebold en cite un autre qui vivait dans une tumeur Died. Ce dernier cas a été recueilli par le docteur Frey.

: remarquables qui aient été trouvés dans ces dernières ées.

a été observé sur l'Homme en Égypte. Son siège est dans la me porte et dans ses ramifications.

'espèce se compose de deux sortes d'individus complétement brents par la forme et par la physionomie; M. Bilharz les rede comme étant les uns mâles et les autres femelles. Nous mons en note leur diagnose d'après cet observateur (1):

I. Bilharz découvrit d'abord un mâle, qu'il prit pour un Némale, dans le sang de la veine porte; il le distingua cependant ur un Ver nouveau, et, en le plaçant sur la platine du microse, il le reconnut pour un Distome.

rois mois après, il écrivit à M. de Siebold: « Ce Ver est plus parquable encore que je ne l'avais cru, puisque c'est un Trétode à sexes séparés. En cherchant avec soin dans les veines mésentère exposé à la lumière, j'ai trouvé des Vers logés dans rainure longitudinale d'un autre Ver vivant, comme une épée is son fourreau, et montrant en avant la tête et en arrière la pue libre. Celui qui forme la gaîne est plus gros que l'autre : it le mâle; la femelle est grêle et effilée comme un Némade. »

B) Distonum hæmatobium, sexu distincto. Maris corpus molle, albidum, filime, parte anteriore totius longitudinis octava vel nona (trunco) depressa, lantata, subtùs plana vel concava, suprà leviter convexa, superficie lævi, reliqua poris parte (cauda) terete, margine corporis ab acetabulo ventrali retro utringversus faciem ventralem conflexo, coque modo canalem gynæcophorum effiche, apice postico attenuato, superficie externa tuberculis filigeris conserta, medicie canalis interiore mediana lævi et partibus lateralibus aculeis minutisde scabra. Acetabulum aris apicale subinferum, triangulare, acetabulum ventes sub finem « trunci » insertum, orbiculare eadem magnitudine cum acetamoris. Superficies utriusque acetabuli granulis crebris minutissimis scabra. Suls cibarius sine pharynge musculari ante acetabulum ventrale in duas paralivisus, in posteriore (caudæ) parte denno unitus, cæcus. Porus genitalis inter Labulum ventrale et canalis (gynæthophori) originem situs.

Feminæ forma dissimilis, tenerrima, gracillima; corpus tenuiforme, læve limum, antice sensim valde attenuatum, cauda canali nullo apice angustata.

Labula et canalis cibarius ut in mare. Porus genitalis cum margine posteriore labuli ventralis coalitus.

Longit. 3 ad 4 lin., mas feminam latitudine multo superans,

Patria Ægyptus, in hominis vena portarum ejusque ramificationibus. In meseraceis reperiuntur marcs feminam in canali gynæcophoro gerentes.

L'intestin, qui se bifurque au-devant de la ventouse ventrale, se réunit de nouveau en arrière, et se termine tout au fond en cul-de-sac. L'appareil sexuel enveloppe l'intestin dans la femelle, et son oviducte s'ouvre sur le bord postérieur de la ventouse ventrale. Cet oviducte est très long; ses parois sont fort minces, et les œus qu'il contient ont une forme ovale, mais avec un des bouts effile.

M. Bilharz croit avoir vu, dans les individus mâles qui portent la gaine, un testicule formé d'un grand nombre de glandes.

A la fin de la même année, cet observateur a envoyé à M. de Siebold des dessins et des Vers de cette espèce conservés dans la liquen

DISTOME FILICOLLE (Distoma filicolle). — Nous faisons mention de cette espèce, surtout parce qu'elle nous explique jusqu'à un cettain point les singularités du Distoma hematobium. Ce Ver vite effet dans un sac, formé aux dépens de la peau, dans la cante branchiale de la Castagnole (Brama raii). Elle se réunit par couples formés d'un individu grêle et d'un autre individu très large, rempli d'œufs.

Elle a été décrite d'abord sous le nom de Monostoma filicolle par Rudolphi, la petite ventouse abdominale ayant échappé à su attention. Comme on le pense bien, on a regardé ce Ver comme dioïque; mais il nous semble plus rationnel, à défaut d'une démostration suffisante, et en tenant compte des travaux de M. Bilhan relatifs au Distoma hematobium, de le regarder comme hermaphrodite.

Dans les autres Vers monoïques, quand deux individus s'accoupled, ils agissent tous les deux comme mâle et comme femelle, tants qu'ici, après la fécondation, un seul des deux devient une femelle complète et remplie d'œufs, l'autre ayant agi seulement comme mâle. M. G. Wagener a vu en effet des spermatozoïdes dans l'individurge et chargé d'œufs, et, si nous ne nous trompons, il a également vu deux individus pleins d'œufs dans un même sac. Si nous interprétons bien ce phénomène, il en résulterait que l'accouplement se fait deux à deux, comme dans les Limaces, et non d'une manière et qui est sans œufs est allongé et arrondi comme un Nématoir, tandis que l'autre, opérant comme femelle, est effilé seulement dans la région céphalique et fort large, aplati, enroulé sur le même comme certaines larves d'insectes. Ni l'un ni l'autre ne presentent l'aspect général des Vers de ce genre.

ايت

DISTOME HÉTÉROPHYE (Distoma heterophyes, Sieb.) (1). — Cest

(1) Corpus ovato oblongum, depressum, subtus planum, supra letilet et

ril 1851 que M. Bilharz découvrit ce Ver dans l'intestin d'un e garçon, en Égypte. Il aperçut un grand nombre de points es, d'une demi-ligne de long et d'un quart de ligne de large, i sous le microscope, semblaient être de vrais Distomes entiènt développés. La couleur rouge provenait de la teinte rouge eufs.

corps de ces Vers est de forme ovale un peu plus large en re qu'en avant; la ventouse buccale est petite, infundibulie et elle s'ouvre plutôt en dessous qu'en avant. A quelque dist de cette ventouse on voit un bulbe œsophagien. La ventouse ale est douze fois plus grande que l'autre; derrière elle on gue la bourse du penis qui n'est pas sans ressemblance avec rentouse, et qui présente un cercle de soies.

aperçoit les deux testicules en arrière, en avant le germigène le vésicule seminale interne. L'espace situé entre ces organes ccupé par les replis de l'oviducte, et en arrière on découvre deux côtés le vitellogène. En arrière aussi et sur la ligne iane on voit l'organe sécréteur que nous considérons comme reil urinaire. La surface de la peau est recouverte, en avant put, par des soies couchées ayant leur pointe dirigée en arrière.

. Bilharz a vu ces Distomes une seconde fois, et il a pu aperir le mouvement des spermatozoïdes dans la vésicule seminale ne. Il a compté 72 soies cornées à la bourse du penis, et ces portent cinq barbes d'une longueur égale, qui rappellent, dit le Siebold, les crochets de la bourse péniale des Polystomes es Octobothriums.

ISTOME OVALE (Distoma ovatum).—Ce Ver a été trouvé par Meyer : les oiseaux.

a le corps aplati, de forme ovale, un peu moins large en avant in arrière; il est blanchâtre et tacheté de noir. La ventouse bucest orbiculaire, la ventrale est assezéloignée de la précédente et acoup plus large. Le pénis est long et flexueux.

m. Acetabulum oris sub-apicale, infundibuliforme, parvum. Acetabulum rale, paululum ante medium situm, magnum (acetabulum oris decies et t superans), globosum. Pharynx muscularis, globosa; canalis cibarius ante bulum ventrale in duas partes cæcas divisus. Cirrus post acetabulum vensitus et oblique cum sinistra ejus parte coalitus, globosus, acetabuliformis, lo completo setarum 72 minutissimarum ramulis quinque secundis instructuronatus, testiculus organoque germinifero globosis. Longit. 1/2, lin. » Ein Beitrage zür Helmintographiu humana, Zeit. f. Wiss. Zool., V, 1853, p. 62.

206 YERS.

Cet helminthe est long de 7 à 8 millimètres, sur 2 millimètres de large.

Il habite la poche embryonnaire qui est située au-devant du rectum des oiseaux et qu'on appelle la bourse de Fabricius. On la trouve dans le Canard domestique, dans plusieurs Canards sauvages, ainsi que dans le Foulque, la Pie, le Freux, la Corneille mantelée. la Buse et la Brachiote.

Distome Linéaire (Distoma lineare). — Ce Distome a été d'abord observé par Rudolphi, mais à une époque où ce célèbre helminthologiste commençait seulement ses recherches sur les Vers; auxi l'histoire de ce parasite réclamerait-t-elle de nouvelles recherche pour être définitivement établie.

Le corps est plan, linéaire, rougeâtre, terminé en avant par un sorte de cou, portant une ventouse antérieure entourée de si papilles, et obtus en arrière. La ventouse ventrale est la plugrande. Le pénis est grand et cylindrique.

Il est long de 14 à 15 millimètres et large de 1 millimètre et deni Habite dans le gros intestin du Poulet.

DISTOME ÉLARGI (Distoma dilatatum). — Le corps de ce Ver di plan, allongé, obtus postérieurement. Le cou est déprimé, étal et dilaté vers le milieu. La tête est semi-lunaire avec le bord épneux. La bouche est petite, orbiculaire; la ventouse abdominatest grande et a son orifice circulaire.

Il a 7 à 8 millimètres de long et 2 de large.

Ce Ver a été trouvé par Miram dans le rectum et dans le care des Poulets.

DISTOME DU GANARD (Distoma echinatum). — Cet helminthe part avoir été d'abord décrit par Bloch sous le nom de Cucullanus noideus.

Il a le corps presque linéaire un peu déprimé, rosé ou rought la tête réniforme entourée d'épines; la ventouse ventrale par grande et l'orifice sexuel un peu plus rapproché de cette venture que de l'autre. Le pénis est lisse et court.

Ж

خان دون

Il est long de 10 à 15 millimètres et large de 2.

Il habite les intestins des Canards domestiques, de plusies espèces sauvages du même genre ainsi que du Podiceps mins. Cormoran, des Hérons (Ardea cornuta et Nycticorax), de la Gret de la Cigogne noire.

Nous avons obtenu la transformation du Cercaria brunted Distoma echinatum, en mêlant à la nourriture d'un Canard dome tique des Vers sous le premier de ces états. On trouve deux espèces de Distomes dans le Cormoran, et c'est à t, croyons-nous, que M. Diesing réunit le *Distomum armatum* à **Ainatum**. C'est une espèce distincte.

DISTOME OXYCÉPHALE (Distomum oxycephalum). — Celui-ci paraît pir été découvert par Frölich, qui l'a décrit sous le nom de Fas-la oppendiculata.

Son corps est linéaire, déprimé, un peu obtus en arrière; son cout étroit en avant. La ventouse buccale est petite et son orifice orbiculaire; la ventouse ventrale est beaucoup plus grande; mouverture est circulaire. Le penis est très court.

¶ est long de 8 à 10 millimètres ; large de 2.

On le trouve dans l'intestin du Canard domestique et de plusieurs pèces sauvages du même genre, y compris le *Tadorne* et l'*Anas* ifrons, ainsi que le Harle (*Mergus merganser*).

Diesing se demande si cette espèce n'est pas une variété sans un de Distoma echinatum. Nous doutons qu'il en soit ainsi.

Genre Rhopalophorus).—Ce genre a été proposé par Diesing pour une des plus singulières formes de Vers qui aient trouvées dans ces dernières années. Les Rhopalophores, en effet, tout à fait semblables aux Distomes; mais à côté de leur ventue buccale s'élèvent deux trompes rétractiles, hérissées de pitalts, qui rappellent tout a fait les trompes des Tétrarhynques.

M. Diesing en signale deux espèces:

Rhopalophorus coronatus, trouvé au Brésil dans l'intestin de difentes Sarigues (Didelphis cancrivora, myosurus, guica et palmata), Es le Rhopalophorus horridus, de l'estomac et des intestins grêles Didelphis myosurus et philander (1).

genre Gasterostone (Gasterostomum), si remarquable par la mation de la ventouse buccale et de l'intestin au milieu du corps que par le développement du pénis à l'extrémité caudale, renune une espèce, Gast. crucibulum, qui a été décrite tour à tour me Monostome par Rudolphi et M. Diesing, et comme Distome M. Dujardin. Cette espèce se trouve en abondance dans l'indu Congre (2).

G. Wagener en signale deux autres : l'une du Trigla micro-

MONOSTOMIDÉS n'ont qu'une seule ventouse, celle de la

Nounzehn Arten von Tremaloden, in Denkschrift. Akad. Wien, t. X; 1856.
Diesing, Syst. helm., t. I, p. 321.



TRÉMATODES.

209

vivipares, et, dans les individus adultes, on voit rubryons encore contenus dans leur ovi-

> tres et larges de 2. M. Dujardin dit pètres.

> > rand nombre d'Oiseaux aquaroart. Ils habitent les sinus rhéc, la cavité du sterla membrane nyc-

> > ule d'eau, la Foulque, ris, le Chevalier, le Râle ides.

... Râle d'eau sans en découvrir

est Frölich, qui le découvrit dans le cæcum des Oies. Depuis lors il a été vu par un grand anthologistes.

est rosé ou rougeâtre, ovale-oblong, un peu plus étroit qu'en arrière et fortement aplati. Le ventre porte trois ranpapilles jaunàtres; la bouche est circulaire, terminale; les les digestifs, souvent de couleur rouge, sont terminés en le; les orifices génitaux sont contigus et fréquemment visile courte distance de la bouche.

ifs portent à chaque bout un très long filament.

a de 4 à 5 millimètres de long sur 1 millimètre de large. connaît dans l'Oie domestique, dans le Canard domestique, sieurs espèces de Canards sauvages, ainsi que dans le Coq, 'eau et la Poule d'eau. Il est très commun dans nos Oies los Canards.

pilles ne se développent qu'avec l'âge, et elles se montrent ce ventrale, comme l'a démontré M. Dujardin. C'est sans ce raison que Creplin regarde le Monostoma lineare comme individu de cette espèce.

sing a fait de ce Ver le genre Notocotyle, à cause des su'il croyait situées sur le dos.

rome rève (Monostomum foba). — C'est sur une Mésange nière, dans des tubercules globuleux, situés sous le ventre ieu de la cuisse, que Bremser a vu le premier ce singulier 208 VERS.

Le genre Monostome Monostoma comprend, comme celui e Distomes, un grand nombre d'espèces, mais plusieurs d'entre el demandent une révision complète. Il est évident qu'il y a des V fort différents les uns des autres qui se trouvent réunis sous e dénomination générique.

Les Monostomes passent aussi, comme les Distomes, par la for de Sporocystes et de Cercaires avant d'atteindre leur état défini On sait aujourd'hui que le Cercaria ephemera est le jeune âge Monostoma flavum.

Sous beaucoup de rapports, les Vers monostomidés ressemble à des Distomes qui auraient perdu leur ventouse abdominale.

On en trouve une espèce allongée et comparable à un Nématri dans l'intestin de la Taupe.

Une autre, courte et ramassée comme une fève, habite des meurs situées dans l'épaisseur de la peau chez plusieurs oisemet quoique l'espèce soit hermaphrodite, un individu faisant fonction de male et un autre faisant fonction de femelle habitent des chaque tumeur.

Les oiseaux en nourrissent d'autres dans leurs sinus sous-oitaires (Monostoma variabilis de la Poule d'eau, de l'Oie, etc.), ou de les caccums de leur intestin (Monostoma verrucosum des Canada. Enfin il y en a aussi dans le tube digestif de plusieurs reptiles poissons.

M. Diesing a publié en 1856 la description, accompagnée digures, de plusieurs espèces très remarquables qui apparieur au groupe dont nous parlons en ce moment. Un de ces Monostore (le M. echinostomum du Sula fusca) a la ventouse buccale entore d'un cercle de crochets, comme on en trouve dans plusieurs liste midés.

Monostome Changeant (Monostoma mutabile). — C'est un les Vers les plus remarquables de la famille, et il mérite, sous plus de rapport, d'attirer l'attention des naturalistes.

Zeder, qui l'a signalé le premier, l'a trouvé dans l'abdomen d'en Poule d'eau, et, dans ces dernières années, M. de Siebold ne retrouvé dans les sinus sous-orbitaires de divers oiseaux aqualques. Par ses curieuses observations ce savant helminthologiste a dure une certaine célébrité aux Monostomes dont il est ici question.

Ils ont le corps un peu allongé, assez semblable à celui de jeune Sangsue contractée, convexe en-dessus et aplati en-desse On voit en avant l'orifice de leur bouche qui est très petit. Les des intestins se joignent en arrière.

nimaux sont vivipares, et, dans les individus adultes, on voit rs la peau les embryons encore contenus dans leur ovi-

ont longs de 10 millimètres et larges de 2. M. Dujardin dit tteignent jusqu'à 24 millimètres.

l'ers ont été observés dans un grand nombre d'Oiseaux aquaon pourrait même dire dans la plupart. Ils habitent les sinus bitaires, la cavité abdominale, la trachée, la cavité du steres poumons, les intestins, et jusque sous la membrane nycde ces animaux.

es cite dans l'Oie domestique, la Poule d'eau, la Foulque, :, le Vanneau, l'Hultrier, le Courlis, le Chevalier, le Râle le Fulco hamatus et le F. milvoides.

; n'avons guère ouvert un Râle d'eau sans en découvrir :s fosses nasales.

DETOME TRISÉRIAL (Monostoma triserinle).—Le premier auteur observé ce Ver est Frülich, qui le découvrit dans le cæcum ; le rectum des Oies. Depuis lors il a été vu par un grand e d'helminthologistes.

corps est rosé ou rougeâtre, ovale-oblong, un peu plus étroit at qu'en arrière et fortement aplati. Le ventre porte trois ranpapilles jaunâtres; la bouche est circulaire, terminale; les ubes digestifs, souvent de couleur rouge, sont terminés en sac; les orifices génitaux sont contigus et fréquemment visiune courte distance de la bouche.

rufs portent à chaque bout un très long filament.

er a de h à 5 millimètres de long sur 1 millimètre de large. connaît dans l'Oie domestique, dans le Canard domestique, lusieurs espèces de Canards sauvages, ainsi que dans le Coq, d'eau et la Poule d'eau. Il est très commun dans nos Oies 3 nos Canards.

papilles ne se développent qu'avec l'âge, et elles se montrent face ventrale, comme l'a démontré M. Dujardin. C'est sans avec raison que Creplin regarde le *Monostoma lineare* comme ne individu de cette espèce.

Diesing a fait de ce Ver le genre NOTOCOTYLE, à cause des s qu'il croyait situées sur le dos.

ostome rève (Monostomum faba). — C'est sur une Mésange innière, dans des tubercules globuleux, situés sous le ventre nilieu de la cuisse, que Bremser a vu le premier ce singulier

e.



Canari, la Mésange (Parus major), l'Étourneau (les Sylvia sibilatric et trochilus, et le Motacilla be tout sur les jeunes oiseaux qu'ils sont fréquents.

Ces Helminthes ont été signalés en Suisse, en A magne et en Italie par Rolando (1).

Dans le Brama Raii, on voit deux individus Distome (Distoma filicolle) qui sont réunis de la mê des kystes de la peau s'ouvrant à l'extérieur; mais l ment plein d'œufs et agit comme femelle, tandi comme un fil et agit comme mâle. Au contraire, stome fève, on ne remarque guère de différence individus.

Selon M. Dujardin, toutes les difficultés que soul Helminthes se trouveraient réunies ici; il pense que venir directement du dehors par la circulation d'oiseau. Cependant, si l'on tient compte des moyer tamorphoses leur donnent pour changer d'hôte, la Vers chez les Oiseaux n'est pas plus difficile à ext des espèces que l'on trouve ailleurs.

MONOSTOME AMINGI (Monostomum attenuatum). — verte de cet Helminthe à Rudolphi, qui l'a trouvé d'une Bécassine.

C'est un Ver à corps allonge, déprime, rétréci e en arrière, avec la bouche terminale et de forme couleur est d'une teinte rougeâtre. Il est long de 3 seulement et large de près d'un millimètre.

On l'a quesi rancontré dans le caseum des Cons

Greplin suppose que ce n'est qu'un jeune du Monostoma trile, et il pourrait bien avoir raison.

NOSTOME DU CRISTALLIN (Monostomum lentis). — M. Nordmann uvé huit Monostomes d'un dixième de ligne de longueur dans souches superficielles de la substance du cristallin de l'œil e vieille femme, dont la cataracte était en voie de formation (1). : Distoma oculi humani d'Ammon (pl. XIV, fig. 19 et 20) est un analogue retiré du cristallin d'un homme; sa longueur était cinquième de millimètre (2).

ONOSTOME DU LAPIN (Monostomum Leporis). — Jusqu'à présent n a seul vu ce Ver (3).

habite le péritoine du Lapin. Son corps est de forme ovale et imé; sa bouche est terminale.

est long de 7 millimètres et large de 2.

e serait-ce pas un Cysticerque pisiforme mal observé? C'est ce nous n'osons affirmer.

onostome caryophyllin (Monostomum caryophyllinum). — Le is de ce Ver est déprimé, obtus en avant et un peu crénelé, éci en arrière, et il présente en avant une grande bouche rhom-lale s'ouvrant en dessous.

e corps est long de 40 millimètres et large d'un millimètre à près.

habite les intestins du Canard domestique et ceux de l'Épinoche. lest probablement un jeune Ver, et M. Creplin suppose même ce pourrait être un jeune Bothriocéphale.

e genre Amphistome (Amphistoma) tient beaucoup des Distomes le développement et l'aspect extérieur; mais le corps des Vers s'y rapportent est étroit en avant, plus large en arrière, et pourvu le large ventouse à son extrémité postérieure.

en existe plusieurs espèces, et à l'état adulte elles sont parades diverses classes de Vertébrés.

y a une belle espèce de ce genre, pourvue de points oculines, qui vit dans l'intestin et dans la vessie de la Grenouille, et nous avons vue procéder de la forme Cercaire. M. de Filippi it la même observation, et tout récemment M. Pagenstecher répétée.

- Mikrog, Beiträge, Hest II, p. 9. Cunier, Annal. d'oculistiq., vol. IX, B1. Rud., Entoz., pl. IX, s. 5.
- > Klinische Darstellungen.
- Voyez Kuhn, Ann. des sciences d'observation, t. II, 464, pl. xi, fig. 6 et 7. mg, Syst. helminth., t. I, p. 330.

212 VERS.

ANTHISTOME DE LA GRENOUILLE (Amphistoma subclavatum).—Il seditingue par sa forme ovale, ses taches de pigment placées à l'extrémite céphalique et sa grande ventouse à l'extrémité opposée. Ses œus sont assez grands, et Zeder dit en avoir vu des embryons vivants, se montrant dans la partie large du corps, et continuant à se mouvoir dans l'eau froide après leur naissance, qui a eu lieu sous se yeux (4).

On le trouve dans le rectum des Grenouilles.

Nous en avons observé les scolex et les Cercaires dans le Cycle cornea, et à diverses reprises nous avons vu ces Cercaires, si caractéristiques par leurs yeux et l'absence de ventouse abdominale.x transformer en Amphistomes dans l'intestin des Grenouilles.

AMPHISTOME CONIQUE (Amphistoma conicum). — La découverte de ce Ver est duc à Daubenton, qui le trouva dans le Bœuf, en 1755.

Le corps de l'Amphistome conique est ovoïde, oblong, un per aminci en avant, obtus et recourbé en arrière; il est d'un blant rougeâtre. Sa bouche est terminale et petite; sa ventouse posérieure a son ouverture circulaire.

Sa longueur est de 11 à 12 millimètres et sa largeur de 2 à 3.

De l'Aurochs, du Mouton et de la Chèvre, ainsi que du Chevred du Daim, de l'Élan et de plusieurs autres espèces de Cerfs. Il ri pas été observé ailleurs que dans les Ruminants.

M. Blanchard a donné un bon dessin de cette espèce; mais id core l'appareil coloré en rouge représenté par lui comme circultoire est l'appareil urinaire.

Le genre Holostome (Holostoma) se distingue surtout par la partire antérieure de son corps, qui est très large et qui fait tout entière fortion de ventouse. Ce genre comprend plusieurs espèces qui son presque toutes propres aux Oiseaux. On ignore encore si elles per sent par l'état de Cercaires.

HOLOSTOME ERRATIQUE (Holostoma erraticum). — Ver tromi d'abord par Rudolphi dans le grand Plongeon.

La partie antérieure de son corps est comme séparée, campulée, tronquée et pourvue de trois lobes membraneux; la prépostérieure est recourbée et très épaisse; la couleur est blancher avec une teinte brune produite par la présence des œufs.

Ce Ver a de 6 à 8 millimètres de long.

On l'a retrouvé dans les intestins du Cygne, des Canards de clangula, glacialis, marila, fusca, boschus, mollissima et tadora), de

<sup>(1)</sup> Zeder, Erst. Nacht. Naturgesch., 1800, p. 187.

pica et torda, des Colymbus septentrionalis, arcticus et balticus, que de la Bécasse et de la Bécassine.

même Ver est désigné sous les noms d'holostome, isostome et que.

genre HÉMISTOME (Hemistoma) est très remarquable par la singulière de son corps, qui est divisé en deux moitiés: l'une, ieure, fort large, faisant fonction de ventouse, et l'autre posire, étroite et arrondic. La tête est séparée d'avec le tronc par tranglement.

y a plusieurs espèces dans ce genre qui toutes vivent dans le digestif des Mammifères et des Oiseaux. On ne connaît pas re leur développement par des observations directes.

EMISTOME AILÉ (Hemistoma alatum). — Gœze, le premier, va huit de ces Vers dans le rectum d'un Renard, et, depuis lors, upart des helminthologistes en ont aussi rencontré.

e corps est élargi, bombé, tronqué en avant et pourvu des deux s d'un lobule semblable à un tentacule de Limace; la bouche vre sur le bord antérieur, elle est petite; ses bords membrac se replient sur le côté en arrière comme un manteau de Molue acéphale. Le corps est d'un blanc jaunâtre tirant un peu le vert.

et Helminthe est long de 4 à 5 millimètres et large de 1 millire et demi.

habite l'intestin grêle du Chien et du Loup, ainsi que celui du sa Azaræ ou Renard du Brésil. Il est également commun chez les ards, en France et en Belgique.

ETRASTOME DUREIN (Tetrastoma renale).—Delle Chiaje a décrit sous nom (1) un Ver observé d'abord par le professeur Lucarelli, et nous ne faisons mention ici que pour mémoire. Il lui donne corifices au milieu du corps comme dans les Sangsues, mais dont érieur représenterait, d'après lui, la bouche et l'autre l'orifice tal. Il le considère comme intermédiaire aux Tristomes et aux guatules. D'après le savant naturaliste napolitain, il habiterait in et aurait été trouvé chez une femme.

EMATOBOTHRIE (g. Nematobothrium) (2). — C'est un Ver filiforme, pparence très semblable à un Nématoïde. On l'a trouvé sur Maigre (Sciæna aquila), et il existe probablement aussi sur l'oisson-Lune.

Ela.intografia umana, p. 13. In-8, Naples, 1833.

<sup>&#</sup>x27;) Voyez Van Beneden, pl. XIII.

aches oculaires, et nous n'avons aucun Trématode polyi se rapproche de celui-ci, ni pour le milieu dans lequel il our la forme du corps.

tre s'agit-il tout bonnement ici de quelque espèce de Plai s'était fixée sur la jambe du baigneur signalé par Treutler. ppinion de Zeder, de Rudolphi et de Bremser, et c'est nôtre.

## Ordro des Cestoldes.

stoïdes, ou Vers rubanés (1), dont le Ténia est un des types connus, forment un groupe singulier de Vers caractérisés corps multiarticulé, qui est précédé d'une tête ou partie en plus souvent armée de crochets et de ventouses.

envisagés, ils semblent comparables à des animaux artiprement dits, et cette apparence semble d'autant plus le si leur tête a souvent la disposition rayonnée, leur corps évidenment binaire, les articles s'y ajoutant les uns aux mombre quelquefois très considérable. Le Ver forme alors ce de long ruban aplati, ce qui a fait donner à l'ordre luis noms de Cestoïdes, Rubanés, Rubanoïdes (2), etc.

les borne, pour ainsi dire, l'analogie des Cestoïdes avec bles Entomozoaires ou même avec les Annélides, et ces sinparasites sont tellement dégradés dans leur organisation, classification avec les derniers Zoophytes semblerait prési les Trématodes ne les rattachaient aux Hirudinées, et au reste des Vers.

urs, les Cestoïdes ne sont pas des animaux simples dans rdinaire du mot, et les curieuses recherches dont ils ont et dans ces derniers temps doivent les faire considérer étant bien plutôt des agrégations d'individus qui, réunis société sous l'apparence d'un Ver unique, sont plus spétic chargés, l'un d'assurer la demeure de la colonie tout et les autres de remplir la fonction de reproduction. Pour crette analogie avec les espèces sociétaires de la classe etes, on peut ajouter qu'il existe aussi dans ces Vers des neutres qui se développent séparément et ne donnent u, du moins tant qu'ils sont retenus dans ces conditions

oidea Rudolphi, Entoz. Hist. nat., 1808. — Bothriocephala, Blainv., at., t. LVII, p. 588.

dwürmer des Allemands.

exceptionnelles, à des anneaux ou individus générateurs. Tels sont les Hydatides ou Vers cystiques, dont on avait fait un groupe différent de celui des Cestoïdes, et qui ne sont autre chose que ces derniers dans leur état agame. Quelques auteurs avaient pensé que c'étaient de jeunes Ténias malades et devenus, pour ainsi dire, hydropiques (1). Ces Cestoïdes neutres, placés dans d'autres conditions. perdent leur poche vésiculaire, et ils engendrent, par voie againe, de nouveaux individus qui se placent à la partie postérieure de leur corps, comme le font, par rapport aux Annélides, les individus que celles-ci produisent souvent, et dont il a été déjà quetion dans cet ouvrage (2). Ces nouveaux individus, qui ne sont autres que les articles des Ténias, des Bothriocéphales, etc., vulgairment connus sous le nom de cucurbitains, diffèrent de ceux qui le produisent, non-seulement par leur forme, mais aussi par kw structure anatomique. Ils sont toujours sexués. Ce phénomènes produit lorsque l'Hydatide est introduit, avec ou sans l'animal dans lequel il était enkysté, dans le canal intestinal de quelque espèce omnivore ou carnivore, poursuit son évolution, et arrive, comme nous le dirons bientôt, de l'état de scolex à celui de strobile.

VERS.

Ainsi s'expliquent les apparences si diverses que nous présent une même espèce de Vers cestoïdes, lorsque nous l'étudions dans ses diverses conditions d'existence.

1 315.

PH |-

Tasi.

(D)

a⊱p|

1 خي و

₩ 1 \* £

Depuis longtemps des helminthologistes avaient observé que ques phases isolées du changement de forme qu'éprouvent es parasites, lors de leur passage d'un animal dans un autre, ou des changements que présentent des Vers analogues vivant librement dans l'eau; mais le résultat de ces observations, souvent incomplètes, n'avait jamais été accepté autrement que comme une circonstance accidentelle dans la vie de ces êtres.

États divers et transformations des Vers cestoides. — La transformation des Vers hydatiques ou Ténias agames en Ténias véritales ou sexués a une trop grande importance médicale pour que nous n'en décrivions pas les diverses phases avec détail. C'est que nous allons essayer de faire, en passant successivement et revue les diverses phases de développement de ces singuiro Vers.

Nous parlerons d'abord des embryons ou *proto-scolex*, puis des Hydatides ou deuto-scolex, et nous traiterons ensuite des Teins

<sup>(1)</sup> Cette théorie a été soutenue par M. de Sichold.

<sup>(2)</sup> Voyez pages 84 et 92.

més, qui sont des strobiles, et enfin des cucurbitains, c'est-àdes Ténias désagrégés en proglottis.

Embryons des Cestoïdes. — Les Ténias et les autres espèces de cestoïdes sont tous pourvus d'œufs très nombreux, petits et égés par une coque cornée: toutes qualités qui permettent sœufs de conserver facilement leur vitalité dans les diverses instances au milieu desquelles le hasard les expose. L'embryon, ue pour chaque œuf, est court, sans articulations et généralet pourvu de trois paires de crochets au moment de l'éclosion: l'embryon hexacanthe, ou le Ver cestoïde à son état de proto-

orsque le hasard ou des circonstances presque toujours admiement prévues par la nature ont porté l'œuf du Cestoïde dans orps de quelque animal, le jeune nouvellement éclos pénètre la profondeur des tissus en les perforant à l'aide de ses cros. C'est une espèce de larve, et par suite un être agame, qui

che à assurer son predéveloppement en
sissant un endroit fable, et qui, suivant
asion, va devenir bienun Cestoïde complet,
bien rester pendant un
ps plus ou moins long,
lquefois même indéfient, un être agame,
l-à-dire dépourvu d'ors sexuels et incapade reproduction sexi(1).

Etat hydatique des oides. — Dès qu'il a vé son refuge dans le s de quelque animal, dans ses muscles, soit sa cavité péritonéale,



développement en Fig. 158.—Partie scolécoïde du Ténia sous son état hydatique (Cysticercus cellulose) (\*).

ans un des parenchymes hépatique, splénique, cérébral, etc.,

Un travail sur le premier âge des Cysticerques vient d'être publié par

<sup>,</sup> portion de la membrane hydatique; b, le point par lequel la tête du ver sortira; c. portion sembrane dans luquelle il est envagine; d, le commencement de sou ceu ou de la partie obbliaire; c, su tête avec les ventouses et les crochets; f, le point de jouetion du cout membrane enveloppaute.

l'embryon né de l'œuf du Cestoïde devient, ou plutôt gendre par voie agame un nouvel individu engaîné d propre mère, et qui demeure enkysté dans les tissus du



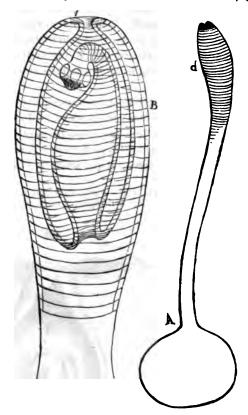

infesté, comme une larve l'est dans la capsule ou dans le c sous lequel elle va passer son état de chrysalide. Cette ou chrysalide du Cestoïde reste également agame tant qu'elle dans ces conditions; mais son volume peut s'accroître : la

M. Leuckart sous le titre: Die Blasenbandwürmer und ihre Entwickelung Giessen, 1856 — Voyez aussi, sur le développement du Cysticerque cell Rainey, Philos. Trans., 1837, part. I.

(\*) A, la vésicule hydutique, qui est moins grande que celle des Cysticerques de Co de l'Homme; d, la partie annelée de son cou. — B, le même, montrant les détails de c la tôte; i est le point par lequel cette dernière s'invagne. irieure de son corps se développe de plus en plus, et elle prend in la forme d'une vésicule remplie de sérosité dans laquelle le reau Ver se trouve enfermé par invagination : c'est alors l'état atique ou l'hydatide (fig. 157, 158, etc).

ous cet état purement contingent, le scolex de Ténia ou le toïde hydatiforme peut produire de nouveaux individus, mais gemmation seulement, et l'on trouve en effet, indépendamnt des Hydatides à une seule tête, d'autres Hydatides ayant pluurs têtes pour une même vésicule.

Leux qui n'ont qu'une seule tête, du moins dans les conditions binaires, ont formé jusqu'à ce jour, dans les classifications helnthologiques, un genre à part sous le nom de Cysticerques
Cysticercus, Rudolphi).

Leux qui sont polycéphales, c'est-à-dire à plusieurs têtes, ont partagés en deux genres: les uns, à tête plus volumineuse, sont Cœnures (g. Cœnurus, Rud.); les autres, ou Échinocogues (g. Echinocus, Rud.) à tête plus petite. Ceux-ci se détachent plus facile-1t, ce qui avait fait croire qu'ils nageaient dans le liquide même a vésicule, sans jamais adhérer à ses parois.

n admettait encore un autre genre d'Hydatides, souvent enés comme les Hydatides céphalés, formés également d'une he membraneuse remplie de sérosité, mais dépourvus de têtes : aient les Acéphalocystes (g. Acephalocystis, Laënnec), avec lesles il est facile de confondre les Échinocoques lorsque les têtes eux-ci font saillie en dehors ou en dedans de la vésicule et en les examine superficiellement, et c'est la sans doute ce qui a né lieu à la distinction des Acéphalocystes exogènes et des Acéocystes endogènes établie par Kühn (1).

n'en existe pas moins des Acéphalocystes véritables, c'est-àdes vésicules hydatiques encore sans têtes, sans crochets et suçoirs, et nous en avons nous-même trouvé, associées des Échinocoques proprement dits, dans la cavité péritonéale Singes. Nous ne pensons pas qu'on doive les considérer autret que comme un état particulier et acéphale des Échinocoques.
Ont des Échinocoques ou d'autres Hydatides dans un état parlier de leur développement, et observés avant l'apparition des
multiples et à crochets en couronne qui caractérisent les deux
endus genres qui précèdent.

es différentes sortes de Vers hydatiques méritaient, quelles que

<sup>)</sup> Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, t. I.

soient leur provenance et leurs transformations ultéricures, d'ête étudiées séparément, et plusieurs mémoires leur ont été consacrés (1); mais les divisions établies pour elles dans la classification (2) ont dû disparaître des cadres zoologiques, puisque les Hydatides ne sont eux-mêmes qu'un état particulier des Vers cestoides. On le démontre par l'observation directe aussi bien que par l'expérience.

De même qu'une Cercaire enkystée dans un Insecte, dans un Mollusque ou dans quelque autre animal sans vertèbres, devieu une Douve ou tout autre Trématode du même sous-ordre, lorsqu'elle est passée avec son hôte dans le corps d'un Vertébré, de même aussi les Hydatides, soit Cysticerques, soit Cœnures ou Échinorques, se transforment en Vers rubanés lorsqu'ils passent, avec tout ou partie de l'animal dont ils étaient parasites, dans l'intestin du Vertébré supérieur qui se nourrit de cet hôte. Cette métamorphose peut également avoir lieu quand on introduit directement des Hydatides dans le canal intestinal des animaux chez lesquels is doivent devenir rubanaires.

Cette transformation des Hydatides, animaux agames, en Tenis qui sont pourvus d'un appareil reproducteur et font des œufs non-breux, est un fait important pour la science, car elle détruit un des derniers arguments sur lesquels s'étayait la théorie de la génération spontanée; ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, elle a été démontrée par des observations directes et par des expériences diverses sur lesquelles nous reviendrons plus loin, à propos des espèces dont ces expériences ont élucidé l'histoire.

3º État strobilaire des Vers cestoïdes.—On vient de voir que la primière larve des Vers cestoïdes, au moment où elle natt de l'œuf, et une sorte d'embryon agame; et qu'elle a été nommée proto-sole, ainsi que tous les embryons des animaux inférieurs qui sont des le même état.

L'Hydatide est une sorte de seconde larve ou d'embryon modés également agame, comparable sous certains rapports à la nouvie

<sup>(1)</sup> Tschudi, Die Blasenwürmer, eine monographischer Versuch. In-4, fr. bourg, 1847. — Livois, Recherches sur les Échinocoques chez Phomme et ches manimaux, thèse inaugurale (Faculté de méd. de Paris, année 1843, nº 2).—P. Gervais, Des llydatides ou Vers cystoïdes en général (Mém. de l'Acad. ém de Montpell., 1847, t. I, p. 92). — Ch. Robin, Dictionnaire de médecine de Nysm. Paris. 1858.

<sup>(2)</sup> Vers vésiculaires, Lamarck Cystica, Rudolphi (ce sont les Blasencurat des Allemands).

u sporocyste des Trématodes. Son développement devra se continuer lus tard sous la forme strobilaire; tel qu'il est alors, c'est notre euto-scolex.

Nous nommons au contraire strobile l'état ultérieur ou d'indivinalisation génératrice, dont il va être question ici, et pendant lequel
le Ver cestoïde acquiert des articulations successives, qui sont
comme autant d'individus dont chacun est chargé de la seule foncon de reproduction. C'est le Ténia ou le Bothriocéphale avec sa
te et ses nombreux anneaux attachés les uns aux autres, et dont
ensemble a été regardé tantôt comme un seul animal multiarticulé,
patôt comme une réunion d'animaux agrégés les uns aux autres.

Le quatrième état, ou état essentiellement propagateur, nous mommons proglottis, ou état proglottien. Le Ver se désagrége alors ses différents éléments, savoir: 1° les articles générateurs Cucurbitaiss, que les anciens médecins considéraient comme mant de Vers à part nés de la division des Ténias, ou bien donment lieu aux Ténias par leur réunion (Vallisnieri) (1); ils sont setés au dehors pour la dissémination des œufs; 2° la tête du snia, du Bothriocéphale, etc., ou la partie antérieure du strobile la qui reste au contraire dans le canal intestinal pour donner canal canal aux de nouvelles chaînes de proglottis qui auront encore, mane l'avait la précédente, la propriété de se séparer en cucur-lins ovifères lorsqu'elles se seront reformées.

Voici l'origine de ces trois mots, scolex, strobile et proglottis, si vent employés par les helminthologistes contemporains dans le que l'un de nous (2) leur a donné il y a plusieurs années, et nous venons de rappeler dans les alinéas qui précèdent.

Les Scolex (g. Scolex d'O. F. Müller), longtemps rangés parmi les stoïdes comme un genre particulier, ne sont que des individus mes d'autres Vers appartenant à la même classe. En passant les Poissons dont ils sont parasites dans le corps des les Poissons dont ils sont parasites dans le corps des les vers Scolex y deviennent des Strobiles de la même espèce de la neme espèce de la cui fait toutefois des Vers d'un autre genre, comme a eu également lieu pour beaucoup d'animaux ayant des mémorphoses analogues.

Pout Cestoïde ou tout animal inférieur susceptible de passer par

Voyez Van Beneden, les Vers cestoïdes ou Acotyles. In-4, Bruxelles, 1850.

Blumenbach a regardé, comme Vallisnieri l'avait fait, les Cucurbitains comme

Tent d'animaux, mais il pensait qu'ils se collaieut les uns aux autres pour former

Ténia (Gotting. Anzeig, 1774, 154, p. 1313). — Le Ténia est entier dès sa

ance, dit au contraire Bremser (loc. cil., p. 198).



agrégé ou ovifère des Vers rubanaires le nom d strobilaire). C'est sous cette forme qu'ils sont ruban a appelés plus particulièrement des Ténias ou Ve Strobiles se désagrégent pour former des Proglott cucurbitains, comme le Strobile de M. Sars se donner l'état proglottique flottant et de certains dire les Méduses des naturalistes.

Quant au mot Proglottis, il est emprunté à l'a employé, comme générique, dans un mémoir tome XX de la seconde série des Annales des science désigner des Vers qui ont été reconnus depuis lors p tains, ou articles séparés d'une espèce de Cestoïdes. I déjà, dans son Histoire naturelle des Helminthes, que lui paraissent être que « des articles isolés de thriocéphale ayant continué à vivre et à s'accrottre i coup plus qu'ils ne l'auraient fait en restant enc situation primitive», et « qu'ils ont des organes gén en tout semblables à ceux dont on peut les croire

Il nous a paru utile de généraliser ces dénomins de strobile et de proglottis ou cucurbitain, pour int tivement les trois états de larve agame, d'anima composé d'organismes multiples, et d'animal frac producteur, qui se remarquent chez beaucoup d'esp et dont les Cestoïdes nous offrent la succession d'un dente. Epinoches continuent leur développement dans les Canards, et même institué des expériences pour le démontrer.

Bux Canards ont été nourris avec des Épinoches: dans l'un, idgaard a trouvé soixante-trois Vers arrivés au terme de leur sloppement, tandis que dans l'intestin de l'autre il n'y en avait un seul (1).

le son côté, Bloch soupçonna un instant que les Ligules des asons pouvaient peut-être continuer à vivre dans l'intestin des eaux, et il a fait aussi des expériences pour le prouver. Elles at eu, il est vrai, aucun résultat positif. Bloch a nourri des Brots, des Oies, des Canards avec des Ligules de Poissons, mais bout de quelque temps il ne trouva rien dans les intestins de Oiseaux.

loch avait, du reste, posé en théorie que les Vers des Poissons beuvent pas vivre dans les Oiseaux, et il dut éprouver quelque faction en voyant cette expérience s'accorder avec sa manière roir.

son côté, Gœze, pasteur à Quidlembourg, fit aussi, vers la me époque, des expériences sur la transmigration des Vers, il s'y prit également assez mal. Il nourrit un jeune Coq avec Cestoïdes du Chat; au bout de quatre mois, il ne trouva plus, me on le pense bien, aucune trace de ces Vers.

loch se persuada de plus en plus que cette transmigration istait pas, et pendant un demi-siècle la question en resta là.

b temps toutefois ne fut pas perdu pour l'helminthologie. Ruhi continua l'inventaire des Helminthes, auquel Bloch et Gœze
ent déjà consacré plusieurs années de recherches, et ces tra, préliminaires indispensables d'une bonne classification, étant
fois achevés, l'attention se porta de nouveau sur l'organin des Vers et sur les phénomènes de leur développement.

Es Rudolphi, on s'est mis sérieusement à l'étude de leur anaie, et plus tard à celle de leur embryogénie. C'est surtout à le Siebold que revient l'honneur d'avoir fait les premières obtations suivies sur le développement des Helminthes.

n 1829. Creplin (2), étudiant les Vers d'un Lurus, reconnut les degrés intermédiaires entre les Schistocéphales des Poisset ceux des Oiseaux, et ce fut lui qui proposa le premier le p générique de Schistocéphale.

: .

<sup>)</sup> Dansk, Sels skrivt., 1781, t. I, p. 53.

<sup>1)</sup> Nov. observat., p. 90.

224 YERS.

Cette observation vint donc confirmer le résultat obtenu et annoncé par Abildgaard.

En même temps l'observation fut dirigée d'un autre côté. Queques Vers parasites furent successivement découverts à l'état libre dans l'eau de mer. O.-Fr. Müller a pêché le Cercaria inquieta, et, dans ces derniers temps, M. J. Müller a pris des Cercaires et des Distomes dans la Méditerranée et dans l'Adriatique en cherchant de jeunes Échinodermes (1 . M. Dujardin a également vu de jeunes Distomes au milieu des touffes des Corallines (2).

Voilà tout ce que l'on savait sur ce sujet quand l'un de nous a publié son travail sur les Cestoïdes; et en effet, nous ne faisons per mention de l'observation faite en 1842 par M. de Siebold sur le Cyticerque de la Souris, par la raison que la présence de ce Ver dans le Rongeur dont il s'agit était regardée par le savant professeur de Munich comme un fait accidentel et même anormal.

M. de Siebold, il est vrai, avait parfaitement reconnu que la corronne de crochets de ce Cysticerque est la même que celle de Tienia crassicollis du Chat, et que ces Vers sont identiques sous le rapport de l'espèce; mais, à ses yeux, le Ténia appartenant au Chas s'était pour ainsi dire égaré, et, au lieu d'arriver dans l'intestin de ce Carnivore, il avait pénétré dans le foie de la Souris et y était deven souffrant et hydropique. Ce Cysticerque était donc pour M. de Sirbold un Ténia égaré, infiltré et malade.

Cette interprétation donnée par M. de Siebold était d'ailleurs for semblable à celle qu'avait autrefois émise Pallas pour faire comprendre comment les vésiculaires ne sont qu'un état anormal de développement des Ténias, dont ils ont les crochets et les suçois et dont ils ne diffèrent, suivant lui, que parce qu'une amport y prend la place des anneaux atrophiés (3).

C'était toutefois un fait important que d'avoir reconnu l'identité de ces deux Vers dans la Souris et dans le Chat, mais la signification du fait lui-même avait ainsi complétement échappé au suit helminthologiste qui en avait fait l'observation.

Tel était l'état de nos connaissances sur ce sujet, quand nos avons commencé nos recherches sur les Cestoïdes (4).

- (1) Acad. des sciences de Berlin, séance de juillet 1851; Journal de l'istitut, 1852, p. 62.
  - (2) Helminthes.
  - (3) Pallas, De Insectis viventibus intra viventia. In-1, Leyde. 1760.
- (4) Van Beneden, Recherches sur le sVers cestoïdes. In-5, Brazelles, 182 (extrait de l'Acad. roy. de Belgique).



is sommes donc en droit de revendiquer pour l'un de nous leur d'avoir signalé le premier que le phénomène de la transtion des Vers coïncide avec leurs métamorphoses, puisque une antérieurement n'avait songé à établir en règle et d'une re précise que ces animaux changent régulièrement de forme ame temps qu'ils changent de sujet.

is un travail sur les Vers cestoïdes, nous avons en particuémontré que les Tétrarhynques des auteurs sont les scolex irs qui vivent sous cette première forme dans les Poissons x, et que ces Poissons osseux, mangés par les Poissons carnasc'est-à-dire par les Plagiostomes, cèdent à ces derniers leurs vivants. Ces Vers se complètent ainsi dans le canal intestinal oissons carnassiers. De même qu'on avait enregistré dans le igue des Vers les Cysticerques et les Ténias comme des animaux ents les uns des autres, de même aussi on y avait enregistré ne distincts les Anthocéphales et les Rhynchobothries, qui ne pourtant que des formes d'une seule et même espèce.

us pouvons dire que dès ce moment un changement complet ieu dans la manière de voir des auteurs. Tout à coup cet arcane scur et si inintelligible de la vie et de la métamorphose des inthes a été éclairé, et c'est alors que l'on a institué des iences qui toutes sont venues confirmer ce que nous avions par nos travaux sur les Tétrarhynques.

Cysticerque de la Souris, qui n'était regardé que comme le 1 des Chats malade et hydropique, devenait un phénomène igible, et la voie des expériences à faire était ainsi toute tracée. le docteur Küchenmeister est bientôt entré dans cette voie : il a rendre, en 1851, le Cysticercus pisiformis du Lièvre et du Lapin Chiens, et il a vu ce Cysticerque se transformer en Ténia (1). de Siebold a répété la même expérience, et il a obtenu le e résultat (2).

mois d'août 1852, G. Le Wald a publié une thèse sur la formation des Cysticerques en Ténias. Il a fait avaler égalet des Cysticerques pisiformes du Lapin à des Chiens et il a vu l'ers se transformer en Ténias dans l'intestin de ces Carnivores. bout de soixante-cinq jours il trouvait des Ténias de 30 à ouces de long (3).

Gunsburg Zeitschrift, Heft 3. Prager Vierteljahrsschrift, Band XXIII.

De Siebold, Transformation des Vers vésiculaires ou Cysticerques en Ténias, et é silésienne de Breslau, 7 juillet 1852. (Institut, 1er sept. 1852, n° 280.)

Dissert. inaugural.

15

Ħ.

226 VERS.

Nous avons de notre côté institué des expériences qui ont pleinement confirmé les résultats obtenus par ces savants. Les Cysticerques sont à peine introduits dans l'estomac du Chien, que leur lyste se dissoutet que la vésicule tombe flétrie comme par sphacèle. Aussitôt qu'ils sont dans l'intestin, tous ces Vers se dégainent, et leur tête se montre avec sa couronne et ses ventouses pour adhérer an parois intestinales. C'est le même phénomène que nous aviors observé déjà sur les Cestoïdes des Plagiostomes, et la rapidité avec laquelle l'accroissement des jeunes Ténias s'opère dans l'intestin du nouveau sujet qu'il a envahi, nous explique pourquoi on trouve si rarement des Ténias au début de la segmentation.

Beaucoup d'autres expériences ont été successivement entre prises, et partout où elles ont été conduites avec soin, elles et donné des résultats analogues. Ces expériences, sur lesquelle nous aurons l'occasion de revenir, sont dues à MM. Hauber, Leuckart, etc.

Organisation des Cestoïdes. — L'organisation des Cestoïdes a comme leurs transformations, étudiée avec un soin tout particular par les helminthologistes contemporains.

A leur état rubané, ces Vers, sont des animaux mollasses, to jours étiolés, dont l'organisation est très simple. Ils n'ont pas d bouche, et manquent même entièrement d'organes de digestion on ne leur trouve pas non plus d'appareil spécial pour la resper tion, et ils n'ont point d'appendices locomoteurs. Leur parenche est incrusté presque partout de granulations calcaires visibles de microscope seulement, et qui ont été retrouvées jusque des Hydatides ou Cestoïdes étudiés à l'état agame et vésiculaire. concrétions ont été indiquées par quelques auteurs comme les œufs de ces animaux, alors que l'on croyait que ces derniens d'une autre famille que les Ténias. On démontrera leur vérille nature en les touchant avec un peu d'acide acétique, qui en in l'acide carbonique. Ils sont logés dans l'intérieur du compa bout des ramifications des canaux excréteurs, et correspondent ces produits si variés qui se trouvent dans les grands canant naires des Trématodes (Claparède) (1). Dans certains cas, ils particular des Claparèdes (1). sent être également formés de phosphate de chaux.

k pro

THE

La partie antérieure du corps des Cestoïdes. la seule dont Vers soient constitués lorsqu'ils sortent de l'état de scolex, prèse des crochets qui, chez la plupart des espèces, sont persiste et sont plus ou moins nombreux, suivant celle de ces espèces

<sup>(1)</sup> Zoits. f. Wiss. Zool., 1857, et Archiv. de la Biblioth, amin. de Genèn: 185

étudie. On y voit aussi des ventouses au nombre de quatre, osées ordinairement d'une manière régulière : ce sont les pirs ou bothries des Vers rubanés. Elles n'existent pas dans s, et lorsqu'elles existent, leur forme peut présenter des difféces susceptibles d'être employées comme caractères.

Les crochets constituent l'armature des Cestoïdes, et ils leur serat particulièrement à se retenir aux parois de la muqueuse digese, ces animaux vivant toujours dans le canal intestinal pendant
ur état strobilaire. La tête étant invaginée dans les Hydatides,
ur couronne de crochets est alors sans usage. Ceux-ci sont
s'aiguillons cornés; ils sont placés à la base renflée d'une espèce
petite trompe ou rostellum qui fait une saillie plus ou moins conirable dans le prolongement antérieur de l'axe du corps, et qui,
z quelques espèces, est elle-même échinulée; c'est en particuer ce qui a lieu chez les espèces de Ténias dont Zeder a fait son
re Halysis (1).

reconnaître trois parties: 1° la griffe ou lame, portion aigué est relevée verticalement dans le repos, et s'abat en dehors que l'animal veut s'accrocher; 2° le manche qui lui est opposé, ert de point d'attache au crochet lui-même dans la masse du ellum; il donne insertion à des muscles et représente un bras levier; 3° la garde, espèce de saillie placée inférieurement sous nilieu du crochet, et qui sert de point d'appui dans les mouvents de bascule exécutés par l'ensemble du crochet. Cette garde communément enveloppée d'une gaîne.

es crochets manquent chez quelques genres de Cestoïdes (2), et peuvent exister, ou, au contraire, faire défaut dans des espèces même genre, comme cela se voit chez les Ténias.

es proto-scolex des Ténias doiventà la présence des six crochets Frents de ceux-là et dont leur partie antérieure est armée le nom Farves hexacanthes, sous lequel nous les désignons.

es Hydatides (Cysticerques, Cénures et Échinocoques) ont des Chets aussi nombreux que les Ténias véritables dans lesquels ils transforment, et également en couronne. C'est cette similitude a mis sur la voie de l'identité d'espèce du Cysticerque de la ris et du Ténia du Chat.

-es ventouses des Vers de cet ordre sont au nombre de quatre, du

<sup>1)</sup> Il y a une espèce d'Halysis dans la Genette : Halysis Genettæ, P. Gerv.,
2. Acad. sc. Montp., t. 1, p. 88, pl. 7, fig. 1.

Exemple, les Bothriocéphales.

moins dans le plus grand nombre des genres; quelquefois elles sont pédiculées et flottantes. Dans leur forme la plus ordinaire, elles sont entièrement sessiles. Les contractions qu'elles exécutent sont dues à la nature musculaire de leurs parois et aux faisceaux des muscles qu'elles reçoivent.

Après la partie en forme de tête qui supporte les crochets et la ventouses, le corps se rétrécit un peu et représente une sorte col plus ou moins allongé et incomplétement articulé, en amen duquel viennent des articles parfois très nombreux qui se détcheront à l'époque de la maturité des œufs, pour former les cucre bitains ou proglottis libres.

Chacun de ces articles est hermaphrodite; il est pourvu de appareil génital mâle et d'un appareil génital femelle, et l'on n' voit pour ainsi dire point d'autres organes, leur fonction étant est tiellement reproductrice. C'est à la reproduction par œufs qui

sont affectés, et chacun d'euxpe être considéré comme un inf vidu distinct, né en arrière scolex par voie agame ou grant mipare. Tout anneau progletique a son appareil male et : appareil femelle. Chaque appareil mâle se com

pose: 1° d'un testicule engénéra formé de plusieurs vésicules lesquelles se développentles matozoides, et qui se montre dans le proglottis avant l'appoi tion d'aucun autre organe; 7 🗗 canal commun qui sert de res voir pour le passage des 2009 mes. Ce canal est long, entort d'un blanc opaque et place we le milieu de l'article. Son att mité s'ouvre dans une cavité.



séparément, à côté de l'orifice par lequel sortira ce dernier, et, des

<sup>(\*)</sup> a, testicule ; b, spermiducte; c, orifice du pénis; d, matrice remplie d'unit; t, f, clouque sexuel.

cestoides. 229

as, elle se termine par une sorte de prolongement ou pénis qui re la fécondation au moyen d'une véritable intromission.

'appareil femelle n'est pas moins curieux. Il est formé : 1° d'un me double, symétrique, placé en arrière et multilobé, qui est le table ovaire ou le germigène; il produit les vésicules germina-3; 2º d'un autre organe souvent en forme de grappe, placé à droite gauche sur le trajet d'un canal souvent imperceptible : celui-ci **l'organe qui produit le vitellus ou le vitellogène (Van Ben.). Ses** canaux aboutissent en un même point avec le canal spermame, et les vésicules germinatives s'enveloppent une à une de la mutité de vitellus qui leur est nécessaire, pour passer ensuite dans poche que l'on peut regarder comme une sorte de matrice; et alors que chaque masse vitelline se revêt de sa coque. Par suite distension, la matrice finit par envahir la presque totalité du **Mottis**, qui se détache bientôt, et, quittant avec les selles de mimal infesté le canal digestif au milieu duquel il vivait, le Ver strolibrane passe à l'extérieur, et devient ainsi un moyen de propa-Ion d'autant plus certain, que la coque résistante des œufs leur **thet** d'échapper aux causes ordinaires de destruction.

na constaté chez les Vers cestoïdes un système de canaux parment la totalité de leur corps, et qui ont été pris pour des vaismes sanguins; nos observations tendent à les faire regarder comme maires.

mant au système nerveux des Cestoïdes, les auteurs qui, d'après la Müller, en admettent l'existence, en placent les ganglions la partie céphalique, entre les ventouses. D'autres nient y ait réellement un système nerveux dans les animaux de ce pe.

ces derniers temps ont permis d'apprécier leur organisation res métamorphoses beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait autreen même temps elles ont montré quels étaient les véritables tères de leurs principaux genres et en particulier de ceux qu'il re surtout aux médecins de connaître.

manification des Cestoïdes. — Nous partagerons les Cestoïdes en milles que nous appellerons Caryophyllidés, Phyllobothridés, hynchidés, Ligulidés, Bothriocéphalidés et Téniadés.

CARYOPHILLIDÉS sont des Vers qui jusqu'à présent n'ont compris comme ils paraissent devoir l'être. Dans un des récents auxquels ils ont donné lieu, un auteur avoue même pouvoir en distinguer la queue d'avec la tête. Nous avions

déjà fait connaître toutes les particularités de leur organisation et de leur développement.

On peut considérer les Caryophyllidés comme simples ou comme composés et les placer dans les mono- ou dans les digénèses, suivant la manière dont on envisage les principales particularités qui les distinguent. En les considérant comme digénèses, on les assimile à des scolex donnant naissance à un proglottis unique qui me se sépare pas de sa mère.

Ce groupe ne comprend qu'un seul genre et une seule espèce bien connue:

La Caryophillée changeante (Caryophylleus mutabilis), qui habit le canal digestif de plusieurs espèces de Cyprins. Elle a la forme d'a clou de girofle, ce qui lui a valu son nom, et porte en avant, place de suçoirs, quelques expansions foliacées très mobiles et très changeantes comme tout le corps du Ver, et, pendant l'état adult des orifices sexuels se montrent en arrière sur la ligne médiane corps. On y reconnaît une longue matrice occupant toute la partir une postérieure; les testicules se voient alors des deux côtés, un production postérieure plus avant, et entre eux il existe un vaste canal replié sur lui-me qui sert de réservoir spermatique. L'appareil urinaire est comp et il porte en arrière une vésicule pulsatile, surtout reconnaissi chez les jeunes individus avant la formation des organes seus les c

On possède au Muséum de Paris une Caryophillée provents 🚾 🚛: la Sciène axillaire du Cap; c'est peut-être une seconde espèce.

Nous avons trouvé dans le Butor (Ardea stellaris) un Ver qui praire mera sans doute un nouveau genre dans le groupe des Carpe lidés, et peut-être est-ce aussi à cette même division qu'appara le genre

TL.IT.

Eustemme (Eustemma) (1) dont l'espèce unique (E. cary lum) a été trouvée par Natterer dans les intestins du Falco pile du Brésil.

Les PHYLLOBOTHRIDES ou Tétraphylles ont la tête gamie quatre bothridies ou suçoirs, extraordinairement mobiles, tres tensibles, généralement séparés, mais quelquefois réunis entre et portant en général des ventouses : celles-ci sont pédiculés sessiles, et armées de crochets ou au contraire inermes.

Ces Vers vivent tous à l'état de larve enkystée avant de pres leur forme cestoïde. On les trouve dans les Poissons; leur groupe

<sup>(1)</sup> Diesing, Sechzehn Gattungen von Binnenwürmern (Dantkchriften, vol. IX, p. 172; Vien, 1855.)

CESTOÏDES. 231

**très** nombreux en espèces. Il y a quelques années seulet, toutes ces espèces étaient encore classés parmi les Botriocéles.

**Phyllobothrium**) celles qui ont les bothridies complétement dé-**Prunte** de crochets ou d'épines.

e genre Échénéibothrie (*Echeneibothrium*) est remarquable par forme comme fenestrée de ses suçoirs.

il comprend une espèce très commune dans les Raies et dans les stenagues : E. minimum.

D'autres genres de la même famille ont les suçoirs armés de croets au nombre de deux ou de quatre, ces crochets étant tantôt mples, tantôt fourchus.

Le genre Acanthobothrie (Acanthobothrium) porte sur chaque poir deux crochets unis à la base et bifurqués au sommet. L'Acanthobothrium coronatum, qui est long de 50 a 150 millimètres, une espèce commune dans divers Squales. On l'y a observé puis longtemps.

marquable encore. Ils se distinguent par des suçoirs auxquels corpondent quatre trompes hérissées de crochets. Il y a peu de temps, ne connaissait peut-être rien d'aussi mystérieux dans la zoologie animaux inférieurs que ces Tétrarhynques, helminthes enkysqui passaient tantôt pour des parasites d'entozoaires ou parasites parasites, et tantôt pour des transformations de Vers intestinaux patoïdes. Une étude attentive des Tétrarhynques a fait dispatre ces incertitudes et contribué à éclairer l'histoire des autres alminthes. Dès lors une demi-douzaine de noms de genres ont paru de la science, parce qu'ils ne reposaient que sur la consitation des formes transitoires de ces Tétrarhynques ou sur des terminations erronées.

On trouve ces Vers enkystés, quelquefois en grande abondance, so tous les Poissons osseux; ils y sont placés tantôt au milieu des sirs, tantôt dans des replis du péritoine. Ce sont alors des larves mes ou des scolex. Au contraire, à l'état complet ou vraiment foïde, on ne les rencontre plus que chez les Sélaciens (Raies et Rales), dans le tube digestif desquels ils ont passé avec la proie et ces Poissons se nourrissent. Quelquefois ils perforent les padu tube digestif et parviennent ainsi dans la cavité péritonéale, is dans ce cas ils ne peuvent pas arriver jusqu'à l'état proglottiet fournir des Curcubitains; ils restent alors stériles.

Le genre Tétrarhynque (Tetrarhynchus) qui est le principal, por ne pas dire l'unique genre de cette famille, a pour type

Le Tétrarhynque nérissé (Tetrarhynchus erinaceus), espète tés commune, à l'état complet, dans la Raia rubus (la Raie ronce).

Les LIGULIDÉS ou Pseudophyllidés n'ont point de sucoirsproprement dits, et leur tête a perdu par là toute sa mobilité. Les unsœs servent encore des crochets, les autres en sont privés; source leurs proglottis ne se détachent pas ou sont même peu distincti l'extérieur, et, en se bornant à leur étude, on ne pourrait guères mettre la nature polyzoïque des Vers cestoïdes, car ils restent, pur ainsi dire, unitaires à tous les âges. Les embryons ou proto-scort de plusieurs d'entre eux ont montré les six crochets des jeunes de Ténias ordinaires, avant même leur sortie de l'œuf.

Contrairement à ce que nous avons vu pour les Tétrarhynque, tous ces Vers sont étrangers aux Poissons sélaciens; ils vivent dépens des Reptiles batraciens et des Poissons osseux.

Le genre Lieule (Ligula) est un des plus remarquables de groupe. On sait que les Vers qu'il comprend vivent d'abord des la cavité abdominale de plusieurs de nos Poissons fluviatiles, et se tout dans celle des Cyprinidés. Ils y acquièrent souvent une longer qui dépasse celle des Poissons eux-mêmes, et leur corps, qui enlacé avec l'intestin, est souvent plus gros que ce dernier. On trouvé les mêmes Vers dans le tube digestif de divers Oiseaux, # tout dans les Harles, dont la nourriture consiste principalement Poissons; mais, contrairement à ce qui a lieu chez les autres 😼 qui changent d'hôte, c'est-à-dire de sujet, les Ligules ne sont plus développés dans les Oiseaux que dans les Poissons eux-même Nous devons même rappeler que M. Brullé a observé récons ment que les Ligules de l'Ablette sont vivipares. Il a vu sortir jeunes Ligules vivantes du corps de la mère. Cette observation montre que les Ligules ne sont pas des Vers agames comme ? pensaient les auteurs.

Le corps des Ligules arrivées à l'état de strobile ne présente de segments distincts, les proglottis ne s'en détachant pas, comme dans les autres Cestoïdes, mais, néanmoins, la multiplicité de l'appareil sexuel permet de reconnaître la limite de chacun des introductions des introductions de la composants.

La Licule très simple (Ligula simplicissima) forme l'espèce procipale de ce genre. C'est elle qui a donné lieu aux observation dont il vient d'être question. On la trouve abondamment dans processes localités de l'Étature, vivant au milieu des viscères dans l'étature.



CESTOIDES. 223

des Poissons fluviatiles. Cette Ligule est un Ver blanc, très ent, aplati, mais cependant assez épais, effilé aux deux bouts trant des rides tranversales, surtout vers le milieu du corps. avons souvent observée dans les Harles que l'on tue en Belpendant les hivers rigoureux. M. Brullé l'a étudiée sur les s du canal de Dijon.

olphi avait fait, au sujet des Ligules, des observations très es qui l'avaient mis sur la voie de la théorie véritable de la action telle qu'on l'a depuis lors définie chez les Vers ceset chez beaucoup d'autres; mais de Blainville, qui n'en is saisi toute l'importance, en rend compte en ces termes on grand article Vers du Dictionnaire des sciences natu-

us devons, dit-il, au sujet des migrations des Ligules, rapil la singulière opinion de M. Rudolphi, qui pense que les commencent leur vie dans les Poissons et la terminent dans aux qui se nourrissent de ceux-oi, s'appuyant sur l'obserque, péritonéaux dans les premiers, ils sont constamment aux dans les seconds; qu'il n'a jamais trouvé de Ligules de is avec des indices du développement des ovaires, au con-

e ce qu'il a vu dans celle des Oiseaux, là où ne se trouve pas le Gastérostée ne, en Autriche, les Oiseaux aquatiques nt jamais de Ligules. »

aratt que dans quelques parties de on mange les Ligules après les avoir e, et qu'on les regarde comme un nt mets.

mille des BOTHRIOCÉPHALIDÉS, qui tout caractérisée parce que les organes ucteurs sont ouverts sous le milieu indes anneaux, mérite une mention articulière.

enre Bothriocephalus), sert de type, est très riche en espèces, it presque toutes les Poissons. L'espèce mme yfait donc exception; car, dans les ifères et les Oiseaux, on ne trouve orment que des Ténias pourvus de cro-

Fig. 161.—Tête grossie du Bothriocophalus punctatus (des Turbots). (\*),



i partie aplatio qui surmonte la tête ; 6, l'étranglement qui vient ensuite ; c. ri·le d, ride laiérale ; e, expansion latérale ; f, g, h, trois des segments du scoles.

chets ou sarcophages, et des Ténias sans crochets ou phytophages, mais point de Botriocéphales.

Le Bothriocéphale qui passe dans le canal intestinal de l'homme pour s'y développer sous son état strobilaire, sans que nous sachions sous quelle forme et dans quelles conditions il vit pendant son premier âge, est le

Botriocéphale Large (Bothriocephalus latus, autrefois appelé Ténie large). — L'étude anatomo-zoologique la plus complète que l'on en possède est due à M. Eschricht (1).

La tête de cette espèce est oblongue, pourvue de deux fossettes latérales qui s'étendent dans toute sa longueur. Le cou est presque nul. Les premiers articles sont indiqués seulement par des rides; puis viennent des articles courts et très larges qui semblent presque carrés; ils sont cependant un peu plus larges que longs, et les derniers prennent souvent une forme suballongée. Les deux orifices sexuels s'ouvrent sur la ligne médiane inférieure de ces anneaux, l'un en arrière de l'autre, tandis que chez les Ténias ils sont latéraux. Ce caractère et celui de l'absence de crochets, ainsi que de véritables ventouses, rendent le Bothriocéphale très facile à distinguer du Ténia. Les pénis du Bothriocéphale sont courts et lisses.

Ce Ver atteint jusqu'à 20 mètres de long, et, d'après Rudophi, ses derniers articles peuvent avoir jusqu'à 27 millimètres de large.

Il habite l'intestin de l'homme. M. de Siebold dit l'avoir trouvé aussi dans un Chien, à Braunsberg; mais, selon M. Diesing, ce Bothriocéphale du Chien domestique serait d'une espèce différente: œ serait le Bothriocéphale denté, qui a été découvert par Natterer M Brésil, dans le Canis Azaræ (2).

Le Bothriocéphale de l'homme existe surtout en Suisse, en Pologne et en Russie; on l'observe quelquefois aussi dans le midi de la France. La Faculté des sciences de Montpellier en possède deux exemplaires qui ont été rendus, à quelque temps d'intervalle, par la même personne: cette personne était un commis voyageur de Lyon qui a été traité à Montpellier par M. le docteur Jeanjean (3).

M. de Siebold dit qu'à Dantzig on trouve seulement le Tænia solim, et qu'il n'a vu que le Bothriocéphale à Königsberg; fait curieux qui

<sup>(1)</sup> Anatomisch physiologische Untersuchungen über die Bothriocephalen, (Ach natura curiosorum; 1840.)

<sup>(2)</sup> Wiegmann's Archiv; 1838, p. 305.

<sup>(3)</sup> Nous ignorons si ce commis voyageur avait séjourné en Suisse.

explique peut-être par la position géographique de ces deux les, séparées l'une de l'autre par le bassin de la Vistule.

M. Kuchenmeister dit que le Bothriocéphale se trouve à Hamburg, mais seulement chez les juifs; on assure aussi que les omestiques allemands au service des Russes habitant Berlin prenent souvent des Bothriocéphales, dont leurs maîtres sont d'ailleurs réquemment infestés, et qu'en Suisse les domestiques ou d'autres ausses en communiquent, au contraire, aux étrangers.

M. Eschricht a compté dans un seul strobile de Bothriocéphale lix mille articles (cucurbitains ou proglottis). Si l'on admet que hacun de ces articles produise seulement mille œufs, ce qui est pien au-dessous de la réalité, on aura un total de dix millions d'œufs ournis par un seul Cestoïde de ce genre.

Description du Bothriocéphale de l'homme. — La tête ou le scolex de ce Ver avait déjà été vue au milieu du siècle dernier par Bonnet; mais ni Goeze, ni Linné, ni Rudolphi ne l'ont observée, et l'on loit à Bremser de l'avoir reconnue de nouveau. Elle est longue l'un peu plus de 2 millimètres et large comme le tiers environ de longueur. Elle diffère complétement de celle des Ténias non-culement par sa forme et par sa grandeur, mais, comme nous avons déjà dit, par l'absence des quatre ventouses que l'on trouve l'ujours dans ces derniers, ainsi que par celle des crochets, qui si caractéristiques du Ténia ordinaire. Elle est d'ailleurs longue au lieu d'être sphérique; est légèrement rétrécie en t, et porte, de chaque côté, une fente ou une excavation londinale qui s'étend à peu près dans toute sa longueur. En dessus en dessous elle est plane, ou même un peu déprimée vers son lieu.

Ce Ver est d'une couleur jaunâtre, avec le milieu des derniers ments plus ou moins brun, selon le degré de développement ceurs contenus dans la matrice; ce sont ces œufs qui leur dont cette dernière couleur.

La portion du strobile appelée cou est assez courte; puis vient successivement des articles de plus en plus nettement séparés qu'aux derniers, qui sont eux-mêmes, dans beaucoup de cas, us larges que longs, d'où le nom de Tænia lata qui a été donné Ver avant qu'on en eût fait un genre sous le nom de Bothriophale. Ce caractère de la largeur ne suffirait pas du reste pour le re distinguer, attendu que, dans le Tænia solium, on trouve des dividus qui méritent également ce nom par la largeur de leurs ticles. Mais tout doute deviendra impossible si l'on examine la

tête, ou simplement si l'on tient compte de la position des orifices générateurs.

Dans les segments aplatis du Bothriocéphale, on voit les orifices

Fig. 162. — Bothriocéphale large (\*).



sexuels sur la ligne médiane (fig. 162) et non plus sur le bord, comme dans le Ténia, et les principaux organes de l'appareil sexuel se distinguent assez aisément à travers l'épaisseur de la peau.

Comment le Bothriocéphale, dont les œufs sont rejetés au dehors avec les cucurbitains détachés, parvient-il à loger dans l'intérieur du corps de l'homme, où il est quelquefois si fréquent? On ne saurait encore répondre avec précision à cette question, et tout ce que l'on peut dire, c'est que le mode de propagation et les conditions de l'éclosion

de cette espèce de Cestoïdes sont différents de ce qu'ils sont cha les Ténias (1).

Les Mammifères herbivores ont en général des Cestoïdes sans crochets, tandis que les Carnivores ont des Ténias à crochets. Puisque les premiers de ces quadrupèdes mangent des substances végétales, ces Vers ne peuvent donc s'introduire dans leur corps avec la chair des autres animaux, comme cela a lieu pour les Carnivores; ce n'est que par l'herbe ou par l'eau qu'ils peuvent être fournis. Ne pour rait-on pas en conclure que les Cestoïdes bothriocéphalés ne s'enkystent pas?

<sup>(\*)</sup> Trois des anneaux strobilaires non encore détachés en cucurbitains; l'orifice femelle. Le pénis a, qui est rentré dans est anneau, est an curtaire sort i dans celui qui suit.

<sup>(1)</sup> Toutefois dans un magnifique atlas sur les Vers intestinaux, fait par M. Schebart (d'Utrecht), et qui est aujourd'hui en possession du docteur Verloren, en voit un œuf du Bothriocéphale de l'homme contenant un embryon cilié et dess celuiei un appareil hexacanthe.

s ne serions donc pas surpris si l'on venait à constater que lex des Bothriocéphales s'introduisent sous une forme semi à celle de quelque Infusoire, et qu'ils sont transportés dans mie par les boissons. Parmi les quelques faits déjà observés gard, on pourrait d'ailleurs citer une observation due à un misire, et ce fait curieux pourrait être mis en regard de l'opinion par quelques naturalistes que les Bothriocéphales sont donnés tisses par l'eau des nombreux lacs de leur pays (1).

servation dont nous voulons parler, a été faite par le P. Lahère (2); la voici textuellement.

.. Ce dernier lac (Abbitibbi), qui peut tenir le premier rang es plus grands du globe, puisqu'il a deux cents lieues de cirence, est à peine connu des géographes, et n'a été jusqu'ici é que par quelques marchands de pelleteries; son eau est vadésagréable au goût et donne le Ver solitaire à tous ceux qui rent pendant un certain temps. Il n'est pas un seul des Indiens bitent ses bords qui ne soit atteint de cet hôte incommode; ont-il d'une maigreur extrême et d'un appétit dévorant. » Bothriocephalus latus, que M. Eschricht a pu se procurer à hague pour faire son beau travail, provenait d'une dame, e vingt-trois ans, née à Saint-Pétersbourg de parents russes, ui avait passé toute son enfance et sa jeunesse à Copenhague: sis elle retournait à peu près tous les deux ans pour trois à mois à Saint-Pétersbourg ou dans la Finlande méridionale. Sœmmerring, le célèbre anatomiste de Francfort, a eu le Bophale; ce qui s'explique par ce fait qu'il passait assez régulièree temps de ses vacances en Suisse.

s devons toutefois citer aussi le fait rapporté par M. Eschricht, me, d'un Bothriocéphale qu'il a reçu en 1837 d'un de ses le docteur Trier (de Copenhague), et qui avait été rendu par mme du pays (Danemark), sans qu'elle eût eu des rapports es Russes, des Suisses ou des Polonais (3).

locteur Haselberg (de Stralsund) rapporte le fait suivant: 1836, il débarrassa une dame d'un Bothriocéphale entier, la mprise. Ce fait le frappa, parce que ce Ver n'est pas connu néranie (Neupommern). Cette dame était née à Stralsund, et

u dire d'Odier, un septième au moins de la population de la Suisse souffrila présence du Botriocéphale. — Voyez il. Lebert, Traité d'analomie pane générale et spéciale. Paris, 1857, t. I, p. 408.

nnales de la propagation de la foi, janvier 1832, n° 140, p. 73. schricht, loc. clt., p. 140, note.

elle avait vécu là ou à Greifswald jusqu'en 1811, époque à laquelle s'était, il est vrai, rendue en Russie, avait demeuré jusqu'en 1832 à Dorpat, avait fait ensuite un voyage en Suisse et était revenue en 1834 en Poméranie. Elle avait vécu ainsi vingt—trois ans dans des pays où le Bothriocéphale est commun (1).

Le Bothriocéphale est facile à expulser, puisqu'il n'a pas de cochets et que ses ventouses ne peuvent l'aider que faiblement à se fixer à la muqueuse des intestins.

M. Jackson mentionne, dans un catalogue du Muséum anatomique de Boston, un Bothriocephalus latus d'un Anglais, et un autre le de même espèce, long de 3 pieds, qui fut rendu par un enfant de dix-neuf mois (2).

BOTHRIOCÉPHALE DENTÉ (Bothriocephalus serratus).—Ce Ver, admis comme distinct du précédent, mais par M. Diesing seulement [3:,es encore assez peu connu.

La tête de son scolex est linéaire et arrondie en avant; elle port deux longues ventouses angulaires; le cou est très court et filiforme. Les premiers articles sont très courts; les suivants sont trois fois plu larges que longs, anguleux, avec les coins postérieurs saillants.

Il atteint la longueur de 350 millimètres, et sa plus grande le geur est de 7 millimètres.

Natterer a trouvé ce Ver au Brésil dans l'intestin grèle du l'action Azaræ, et M. Diesing pense que le Bothriocéphale que M. de Siebel a signalé dans le Chien domestique appartient à cette espèce, et au Bothriocephalus latus.

BOTHRIOCÉPHALE TROMPEUR (Bothriocephalus decipiens). — La de ce Botriocéphale est ovale-oblongue, à ventouses longues, aplaires, latérales, et elle a le bord écarté en arrière. Le cou est de long et grêle. Les premiers segments sont parallélipipèdes; derniers à peu près carrés.

Il atteint au delà d'un mètre de long; au milieu de la longueut, sarticles ont 9 millimètres de large, la moitié seulement en anime

Il habite les intestins du Chat domestique et ceux de plusier autres espèces du même genre, entre autres des Felis onça, le pardus, concolor, pardalis, tigrina et macroura.

Le Bothriocephale ponctue (Bothriocephalus punctatus) est

- (1) Modizinische Zeitung, 6ter, Jahrg., 1837, n° 32, p. 158. Wiegman's Archiv; 1838, p. 305.
- (2) Jackson, A descript. catal. of the Anal. Mus. of the Boston Society. Buth. 1847, p. 317.
  - (3) Diesing, Helm., t. I, p. 588.

espèce qui vit dans l'intestin du Turbot et de la Barbue. Il se trouve toujours et dans tous les individus, gras ou maigres, peu importe, en si grande quantité, et si près du pylore, que le passage du chyme doit en être gêné. L'intestin est littéralement obstrué par ces Vers. C'est un exemple remarquable à citer en faveur de la thèse que la présence de Vers parasites, au lieu d'être un fait morbide et accidentel, constitue souvent un état normal, et devient ainsi une conséquence du genre de vie. Nous avons parlé ailleurs des animaux sauvages qui ont toujours des Vers, mais qui les perdent bientôt quand ils sont tenus en captivité, et en prennent parfois d'autres qui ne sont pas ceux dont leur espèce est infestée dans l'état de liberté.

Malgré la différence dans la forme de sa tête, le genre Soléno-PHORE (Solenophorus), qui est parasite des Serpents, est voisin des Bothriocéphales.

Le genre TRIÉNOPHORE (Triœnophorus), si remarquable par ses quatre crochets en demi-lune, comprend une espèce très commune dans le Brochet et la Perche, et qui atteint une assez grande longueur: le TRIÆNOPHORE NODULEUX (Tricuspidaria nodulosa des auteurs). C'est à peine si le corps des adultes est divisé en segments; mais on trouve cependant à l'intérieur les organes générateurs avec le pénis qui s'ouvre alternativement à droite et à gauche. Les œufs sont entourés d'une coque simple, et l'on ne voit pas les six crochets dans le proto-scolex.

TÉNIADÉS ou CYCLOPHYLLES.— Les Vers Cestoïdes de cette famille sont communément désignés sous le nom de *Tænia*, et sont toujours facilement reconnaissables aux quatre ventouses qui garnissent leur tête. Chez plusieurs d'entre eux, on trouve au milieu de ces quatre ventouses un rostellum, armé d'une couronne de crochets et pourvu de faisceaux de fibres musculaires qui meuvent ces crochets: c'est en particulier ce qui a lieu chez les Ténias ordinaires de l'homme.

Les segments des Cestoïdes téniadés sont toujours distincts, et ils se détachent généralement à l'époque de la maturité. On connaît depuis longtemps, sous le nom de Cucurbitains, ces segments ou articulations, qui ne sont autre chose que le Ver adulte ou le strobile, décomposé en ses différents articles ou individus générateurs. On les a nommés ainsi à cause de leur ressemblance de forme avec la semence des melons et autres cucurbitacés. Leur expulsion avec les fèces est souvent le seul signe de la présence du Ténia, et lorsqu'elle a lieu, elle ne laisse aucun doute. Chacun de ces cucurbi-

tains renferme des milliers d'œufs, qui sont destinés à dissemner au loin leur espèce. Un seul œuf qui parvient à sa destination, c'està-dire qui s'introduit passivement dans le corps d'un animal et réussit à y éclore, produira bientôt des centaines d'individus s'il se transforme en Hydatide polycépale, et lorsque ces Hydatides passeront dans le corps des animaux où ils doivent compléter leur développement (1), le nombre des individus produits, ou pluté celui des œufs, deviendra pour ainsi dire incalculable, puisque chaque Ténia strobilaire donne à son tour plusieurs centaines de proglottis ou cucurbitains, chargés eux-mêmes d'autant de millier d'œufs. On resterait effrayé d'une pareille puissance de multiplication si l'on ne savait combien les chances en sont contre-balancés par la grande destruction des Cucurbitains et de leurs œufs, ou pu la stérilité des Hydatides qui restent le plus souvent enkystés dans le parenchyme des organes et n'arrivent point à leur état génératem.

Les embryons ou proto-scolex de tous les Ténias ont six croche à leur sortie de l'œuf; ils vivent bientôt, pour la plupart du moins dans un kyste, sous la forme de Cysticerques, de Cénures ou d'Édinocoques, et ne deviennent des Ténias véritables qu'en passer dans le canal digestif des animaux auxquels leurs premiers hous servent de nourriture.

On trouve des Ténias dans les Mammifères et dans les Oisemiles Batraciens et les Poissons en nourrissent aussi, mais ce l'éque dans les deux premières classes que l'on a observé des Ténia à crochets. Cependant les Mammifères n'ont pas uniquement de espèces de cette dernière catégorie, et, dans certains cas, ils oul la fois des Ténias à crochets et des Ténias sans crochets. Toutelles Ténias à crochets semblent appartenir exclusivement aux de nivores ou aux autres espèces sarcophages, et, au contraire, les mifères phytophages n'ont généralement que des Cestoïdes de crochets : c'est aussi le cas des Batraciens et des Poissons.

L'Homme, qui est omnivore, se trouve dans la condition extentionnelle que nous avons signalée tout à l'heure, puisqu'il present par son alimentation animale, le Tania solium et le Tania qui sont des Ténias à crochets, et qu'il acquiert en outre, comp phytophage, le Tania medio-canellata qui manque de crochets troisième Ténia et le Bothriocéphale lui appartiennent donc, en qualité d'herbivore, tandis qu'il doit les autres aux aliments de peture animale dont il se nourrit en partie.

(1) Comme c'est le cas pour le Cénure du Mouton et pour les Échinoceus de l'Homme et du Cochon qui se transforment eu Ténias chez le Chien.

Fous les vers vésiculaires (Cysticerques, Échinocoques, Cœres, etc.) sont des Tænias en voie de développement; ils sont à tat agame et dans une condition expectative. Ne devant se dévepper entièrement que dans le canal intestinal, ils sont alors comme aprisonnés dans les cavités closes ou les parenchymes: le périme, les muscles, le cerveau, l'œil, le foie, la rate, etc. Introuits dans le canal digestif de l'animal auquel ils sont destinés, ils mistent aux fluides digestifs de ce dernier, perdent bientôt leur faicule, et prennent, au bout de quelques jours, la forme rubatire. Ce sont alors des Ténias, c'est-à-dire des Vers cestoïdes sous mar état reproducteur.

Les Ténias des Herbivores, qui sont sans couronne de cromets, s'introduisent peut-être directement dans le canal intesmetal de ces animaux avec les boissons, et nous avons quelque mon de croire que leurs embryons, au lieu d'avoir des cromets, sont couverts de cils vibratiles et qu'ils sont d'abord extéters.

groupe des Vers téniadés est extrêmement nombreux en ces; mais la plupart d'entre elles sont encore si incompléte-connues, qu'il n'est guère possible aujourd'hui de les répartir rellement. On les divise en deux groupes, d'après la présence de rostellum et de crochets, d'après l'arrangement de ces chets sur un ou plusieurs étages, d'après l'état caduc ou la fixité mêmes organes, et enfin d'après quelques caractères observés la disposition des organes sexuels. Celles qui n'ont pas de crosseront nos Gymnoténiins, et celles qui ont des crochets nos conténiins.

TENNOTENIINS, ou Ténias sans crochets. --- Dans cette tribu, lete est armée de quatre ventouses qui, seules, en l'absence crochets, fixent le ruban téniaire aux parois intestinales. Trouve ces Vers dans les Mammifères phytophages, dans les reciens et dans les Poissons osseux. Nous ne croyons pas qu'il beaucoup de Ténias à rostellum qui soient sans crochets. Le lum est ordinairement l'indice de la présence de crochets; ces derniers, comme le rostellum lui-même, ont souvent le présence aux observateurs.

y a une espèce de ce groupe qui vit dans l'homme.

NIA MÉDIOGANELLÉ (Tania medio-canellata).—Cette espèce sans le trans grisea de Pallas, comme quelques hella constant de la constant d

242 VERS.

où M. Küchenmeister l'en a bien distinguée (1). Les auteurs du siècle dernier l'avaient cependant reconnue; mais depuis Rudolphi on avait cru que tous les Ténias sans crochets dont ils parlaient n'étaient autre chose que des Bothriocéphales. Breinser ne connaissait d'abord que des Ténias sans crochets; c'est Rudolphi le premier qui lui en a envoyé armés de ces organes.

Ce Ver se distingue d'abord par la forme de son scolex, c'est-



Tonia medio-canellata. - Fig. 163. Tete. - Fig. 164. OEuf très gross

ane

W.C.

k groot.

Milener

Ms plu

INI PLI

nateu

dire de sa tête; il n'y a ni rostellum ni crochets, et l'absence de derniers n'est évidemment ni un effet de l'âge ni le résultat de accident. Les quatre ventouses existent, et autour d'elles on des taches de pigment qui, examinées à la loupe, ressemblent ment à des yeux. La tête est aussi un peu plus volumineux dans le Ténia ordinaire.

Nous n'oserions assurer que l'on puisse distinguer les propulations aissants de cette espèce d'avec ceux du *Tænia solium*, mais la semblé que les œufs sont ici un peu moins sphériques.

Un exemplaire de cette espèce de Ténia a été rendu, il 3 de temps, par un charcutier de Louvain, et un par une jeune de Liége.

De son côté, M. Küchenmeister en a vu plusieurs sutres, en es erait pas impossible que l'espèce elle-même fût sussi rigen en Europe que l'est le Tænia solium.

Ses cucurbitains se détachent avec une extrême

(1) Kuchenmeister, Ueber Cestoiden, p. 10 p. 88. Leipzig, 1855. nfestés en laissent échapper même sans évacuations de macales. Sa tête, par contre, semble, d'après M. Küchenmeister, cher moins facilement, et le strobile se rompt souvent par istration des anthelminthiques, au lieu d'être évacué en entier. chmidtmüller a décrit, sous le nom de Bothriocephalus troin Ver qui a besoin d'être étudié de nouveau. La moitié des nègres qui arrivent aux Indes en sont affectés. Cet Entost rare chez les Européens; cependant on l'a observé chez ii avaient visité la côte de Guinée, et qui portaient en même e Ver de Médine (1).

chmidtmüller, pendant un séjour de quinze ans aux Indes, mais trouvé dans la race malaise.

sans doute le *Tœnia medio-canellata*, ou quelque nouvelle peu différente de celle-la, mais elle n'a encore été signalée me manière incomplète.

A TÊTE NOIRE (Tænia melanocephala) (2). — Il n'y a ni m ni crochets; les ventouses sont proportionnellement pet tête est un peu plus large que le cou. Mais ce qui dissurtout ce Ténia, c'est la largeur extraordinaire des segments ment à l'étroitesse du cou et de la tête. On voit des taches nent sur les ventouses et au milleu d'elles : c'est ce qui lui a n nom spécifique.

l'avons trouvé dans l'intestin du Mandrill (Simia Maimon).

A MÉGASTONE (Tenia megastoma) (3). — La tête est obtuse,

1 moins anguleuse, entourée de quatre grandes ventouses
phériques. Au milieu des ventouses, on voit un rostellum
rochets, à grand orifice, ce qui fait donner à ce Ver le

2 Mégastoine. Les segments sont quatre fois plus larges que
Les orifices sexuels sont alternes. Le strobile est effilé en
2t un peu moins large aussi à l'extrémité postérieure qu'au

trobile atteint un pied de longueur.

erer a trouvé ce Ver dans l'intestin du Cebus caraya, au Brésil, plusieurs autres espèces du même genre.

A PLISSE (Tænia plicata). — Ce Ver a été étudié par pluauteurs récents, et avant eux il l'avait été par Pallas, qui lui né le nom de Tænia equina, changé par Rudolphi en celui de plicata.

1 Hamrop, Annalen 7ter lahrgang, Heft 5 und 6. an Beneden, Supplém. aux Comptes rendus, t. U. p. 162. tesing, Zicanzig Arten von Cephalocot. Wien, 1856. La tête est fort large, formant un disque tétragone; il n'y a ni crochets ni trompe. Le cou du strobile est fort court, plissé, et les segments se recouvrent en partie par leur bord supérieur.

Il n'y a pas longtemps, un homme fort distingué, en parlant de ces Vers, nous disait que de jeunes *Tænia plicata* qui proviennent des intestins du Cheval peuvent devenir des *Cysticercus fistularis* dans l'abdomen du même animal.

Ces Ténias atteignent près d'un mètre de longueur, sur 15 à 16 millimètres de largeur.

Ils habitent l'intestin grêle du Cheval.

TÉNIA MAMILLAN (Tænia mamillana). — Cette espèce a été étudiée par MM. Mehlis et Gurlt.

Sa tête est obtuse, tétragone, avec des ventouses hémisphériques à ouvertures allongées. Le cou du strobile est nul et les segments sont cunéiformes. Le pénis du proglottis est marginal et entour d'une grosse papille.

Cet entozoaire est long de 10 à 12 millimètres et large de 4.

On le trouve dans l'intestin du Cheval.

TÉNIA PERFOLIÉ (Tænia perfoliata). — Ver observé depuis los temps par Pallas, mais confondu par lui avec le Ténia plissé.

La tête en est petite, tétragone, avec des ventouses terminales. Le cou du strobile est nul; les premiers articles sont courts et très larges. Le pénis, finement hérissé, est situé du même côté. Le proglottis est très large, et le pénis est enveloppé d'une gaîne telle leuse recourbée en arrière.

Il atteint de 80 à 90 millimètres, et est large de 8 à 9 millimètres.

Habite l'intestin cæcum et le côlon du Cheval.

TÉNIA ÉTENDU (Tænia expansa). — Étudié d'abord par Bloch d'Gœze vers la fin du siècle dernier. Il a la tête tronquée, pelle obtuse, carrée; ses ventouses s'ouvrent en avant et sont grandes le cou du strobile est très court. Les premiers articles sont beacoup plus larges que longs; les derniers sont encore fort larges deur bord crénelé dépasse un peu le segment qui suit. Les orifice génitaux sont doubles dans chaque proglottis.

Ce ver atteint jusqu'à 30 mètres de long sur 25 millimètres de large.

Il habite l'intestin grêle du Mouton, du Bœuf, du Chamois, de Gazelle, ainsi que du Chevreuil et des Cervus campestris, referenambi.

TENIA DU BOEUF (Tænia denticulata).—La tête est petite, tétragor:

TÉNIA DISPAR (Tania dispar). — La tête est large, tronquée, peu distincte, sans rostellum ni crochets; le strobile est asser allongé. Les premiers segments se développent lentement, et, ven le milieu de la longueur, ils sont encore plus larges que longs. Ce n'est que vers l'extrémité postérieure que les segments se séparent nettement et que les proglottis se dessinent.

Le testicule se montre de bonne heure sous la forme de vésicules transparentes, qui sont remplacées plus tard par des capsules pleines d'œufs. Chacune d'elles renferme trois ou quatre œufs, el les embryons sont très visibles à travers les parois du Ver. Den chaque œuf on distingue aisément deux enveloppes, toutes le deux membraneuses et transparentes. L'enveloppe externe me prend tout son développement que quand l'œuf est mis en liberé. C'est elle qui lui donne l'apparence d'un fuseau peu effilé. Le seconde membrane est de forme ovale, et entre elle et la première il y a un espace assez grand qui est rempli de liquide.

En écrasant quelques œus mûrs sur le porte-objet du microcope, on donne la liberté aux proto-scolex ou embryons, et œux di se meuvent dans tous les sens en abaissant constamment leurs cochets latéraux.

Le Tania dispar est un Ver très intéressant pour l'étude du premier age des Téniadés (1).

C'est à tort qu'O. Schmidt a avancé qu'il engendre sans organs sexuels lorsqu'il est arrivé à l'état de proglottis (2).

Ce Ver est encore curieux sous un autre rapport: on voi parfaitement chez lui les quatre canaux excréteurs aboutir à un vésicule pulsatile, placée à l'extrémité postérieure du strobile. Or voit très bien aussi cet organe battre comme un cœur et répandre son contenu au dehors, sans que ce soit là l'effet de la pression. Si le Ver n'était pas entièrement libre, la vésicule pulsatile ne connuerait pas à battre ainsi.

On le trouve dans l'intestin des Tritons et de la Grenouille. Échinoténins, ou Ténias pourvus de crochets céphaliques. — ©

Zwanzig Arten von Cephalocotyleen, Denkschrift. v. Math. nat. cl., etc., vel. II. Wien, 1856.

<sup>(1)</sup> Notice sur l'éclosion du Tænia dispar, et la manière dont les embryent Cestoldes pénètrent à travers les tissus, se logent dans les organes creux et pront même passer de la mère au fætus (Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, t. II. n° 11 et 12):

<sup>(2)</sup> Ueber den Bandwurm der Frosche, Tania dispar und die geschlechbie Fortpflanzung seiner Proglottiden. Berlin, 1855.

Ténias portent au milieu des quatre ventouses un appareil spécial qui se dégaine comme une trompe, et à la base duquel se trouvent des crochets, sur une ou sur plusieurs rangées. On a constaté sur plusieurs d'entre eux qu'ils passent leur état de deuto-scolex sous la forme d'Hydatides, soit Cysticerque, Cœnure ou Échinocoque.

Quand le Cysticerque a perdu sa vésicule caudale, en passant du sujet dans lequel il était enkysté dans l'estomac du dernier hôte qui doit le nourrir, toute sa tête se dégaîne, et dès qu'il est entré dans l'intestin, sa couronne de crochets pénètre là où le Ver veut se fixer; les pointes en sont dirigées en avant et elles s'enfoncent dans l'épaisseur de la muqueuse. Ces crochets s'abaissent alors d'avant en arrière, en même temps que leur talon se porte en dedans; la tête du Ver est ainsi enclavée dans l'épaisseur de la muqueuse elle-même.

Ces derniers crochets n'ont rien de commun avec les six crochets de l'âge embryonnaire (1), qui se sont flétris depuis longtemps avant L'apparition de la couronne proprement dite.

Ces Ténias habitent seulement les animaux à sang chaud, Mammifères et Oiseaux, et, en règle générale, seulement les espèces sarcophages (Carnassiers, Insectivores, Omnivores). Au contraire, ce sont des Ténias semblables à coux des Vertébrés à sang froid qu'on bserve chez les Mammifères phytophages. Comme nous l'avons léià dit, l'Homme nourrit des Ténias à crochets.

Ténia sans crochets, et le Bothriocéphale, ce Fig. 165. — Tonia solium. zui s'explique par son régime omnivore.

TENIA VER SOLITAIRE (2) (Tienia solium). — C'est Ténia ordinaire ou le Ver solitaire, et il est acile à distinguer du Bothriocéphale par ses crohets, ses ventouses et la position latérale de ses pores génitaux. Ses articles sont aussi plus étroits, moins en général. Sa couronne de crochets permet de le séparer aisément du Tænia mediomne/lata, et, comme sa taille est beaucoup plus

rande que celle du Tania nana ou T. echinococcus, on ne peut pas plus le confondre avec ce dernier.

- (4) L'embryon hexanthe.
- (2) D'après M. de Siebold, le Tania solium de l'Homme aurait pour synoremes les Tania serrata, Cysticercus cellulosa, C. pisiformis, C. tenuicollis, Cacerebralis, Tomia marginata (du Loup), T. crassiceps (du Renard) et T. intersedia (de la Marte). Nous ne pensons pas qu'il en soit réellement ainsi. Le Custicerous ellulosæ doit seul être réuni au Tænia solium; il en est le scolex ou état agame.

248 YERS.

Werner est le premier auteur qui ait bien décrit le Ver soitaire (1). Il avait déjà reconnu que chaque articulation possèdels deux sexes et donné des détails exacts sur la tête ou scolex.

La tête de cette espèce porte quatre ventouses comme celle de tous les Ténias, et au milieu des quatre ventouses on voit une ceronne de crochets mobiles. Le Ver entier (strobile) acquiert plusieurs mètres de longueur. Chaque anneau ou segment (projette ou cucurbitain) est, à l'état adulte, beaucoup plus long que large d'loge des milliers d'œufs dans une matrice très ramifiée.

Ce Ténia habite l'intestin grêle de l'Homme à l'état de Ver me naire et les parenchymes du Cochon à l'état de Cysticerque; a peut le trouver à l'état vésiculaire dans la plupart des organes: cerveau, l'œil, les parois du cœur, les muscles, etc.

Patrie. — On a observé le Tania solium dans toute l'Escapmoins communément toutefois en Suisse (2), en Pologne et a Russie, où vit le Bothriocéphale. Il existe aussi en Égype d dans d'autres parties de l'Afrique, en Asie, en Amérique, et and dans les colonies européennes. Toutefois on n'a pas pu comput les Vers solitaires provenant de ces diverses origines. Une ligne démarcation bien remarquable est formée par la Vistule dans le bitat de cet Entozoaire. M. de Siebold, qui a demeuré à Dantig, pu vait, pendant son séjour dans cette ville, dire aux malades pu le consultaient, et sans autre indication, si les Vers (Ténis a Bothriocéphales) qu'ils rendaient étaient du pays situé en depar au delà de la Vistule. Le Bothriocéphale ne se montre pas en de de ce fleuve, et le Ténia y est au contraire commun (3).

Ce Ver a été connu dès la plus haute antiquité. Hipport Aristote et Pline en parlent. Il y a même lieu de supposer Moïse, en défendant l'usage du Porc, connaissait le mode d'immission du Ténia chez l'Homme. On sait aujourd'hui que ce Ver mence son développement dans le Cochon et peut-être dans d'imminaux, pour le compléter dans notre espèce. Dans les anima il reste à l'état de vésicule hydatique et enkystée, dans le cerm dans les muscles, dans les parois du cœur, dans les yeux, de péritoine ou dans d'autres organes. On le trouve aussi sous celle.

viennest -

<sup>(1)</sup> Vermium intest. præsertim Tæniæ humanæ brev. expositio, in-8. Lipis

<sup>(2)</sup> M. de Siebold cite une lettre écrite par le docteur Baumet par son séjour à Neufchâteau, d'après laquelle la ladrerie des Cochons est à partineounue.

l'Homme, mais il n'habite le plus souvent que l'intestin grêle prend alors la forme rubanaire.

s Cochons tiennent leurs Cysticerques de l'Homme, et sous e d'œufs qu'ils prennent dans les immondices au milieu deses ils se vautrent ou qu'ils mangent. Les excréments humains, 1 laisse souvent manger aux Porcs, en renferment principale-

puis 1782, Otto Fabricius avait fait la remarque que les Cystiues du Cochon (*die Finnen*) provenaient d'un Ver ruba; (1).

: Cysticerque du Cochon (2), qui constitue par sa présence la die connue sous le nom de ladrerie de ces animaux, est l'état nal du Tænia solium dans son premier degré de développet. Il reste sous cette première forme en attendant qu'il soit duit, avec les tissus qui le logent, dans le canal digestif de mme.

i vésicule du Ver hydatique ne constitue donc pas un état maou un état hydropique de ce Ver, comme Pallas et M. de Siel'ont pensé, et son séjour dans le Cochon n'est pas non plus ccident ou un égarement, comme on l'a cru; c'est la condition lière. Cependant ces Vers s'égarent bien quelquefois. C'est ce lieu, par exemple, pour ceux qui se développent dans l'Homme restent à l'état vésiculaire. Un œuf de Ténia, introduit dans omac de l'Homme, donne alors naissance, comme il le ferait l'estomac d'un Cochon, à un embryon qui peut, au lieu de rocher aux parois de l'intestin, les traverser, se creuser, pendant stat hexanthe, un passage à travers les tissus, et se rendre dans lifférents organes de l'économie. Chaque Cysticerque provient d'un de ces œufs introduits ainsi directement; mais ces Vers culaires, tant qu'ils restent enkystés, ne peuvent prendre la rubanaire, et ils n'engendrent pas dans l'animal qui les loge. t ainsi que la ladrerie peut se développer chez l'Homme.

es Vers signalés dans les observations suivantes sont donc des sites égarés, qui sont condamnés à mourir agames, mais qui vent vivre plusieurs années sans changer sensiblement de forme. meurent pendant la vie de leur hôte, ils laissent ces dépôts de aulations calcaires mêlées de crochets que l'on découvre de

Gœze, Eingeweidewürmer, p. 203.

Noyez pour le développement de ce Cysticerque: G. Rainey, On the ure and development of the Cysticercus cellulosæ (Philos. Trans., 1858, 1, p. 3).

250 VERS.

temps en temps dans les autopsies, et qui simulent de petites tumeurs.

Sæmmering découvrit chez une fille âgée de dix ans un Cynicercus cellulosæ dans la chambre antérieure de l'œil. La vue ne fu troublée que lorsque le Ver se présenta devant la pupille. Après u délai de sept mois, le docteur Schott opéra cette jeune fille, e retira de son œil le Ver encore vivant. Il avait atteint la grosseu d'un pois.

M. Van der Hoeven a trouvé un Ver semblable dans l'œil d'm Cochon (1).

ll est probable que l'animalcule trouvé dans l'œil d'un enfait par le docteur Robert Lugan est également un Cysticerque 2.

C'est sans doute encore la même espèce de Vers que MM. Estlinis. Hæring (4), de Siebold (5) et Cunier (6) ont observée entre la scierotique et la conjonctive (7).

Ruysch, et plus tard d'autres anatomistes, ont trouvé des Cysicerques dans le cerveau et les muscles de l'Homme (8).

Le Ver du cerveau de l'Homme, décrit sous le nom de Trachite campyle par M. Fredault (9), et qu'il suppose avoir causé une speplexie séreuse, n'est autre chose qu'un Cysticerque.

De son côté, Chomel a observé des Cysticerques dans le cerre d'un individu qui n'avait offert aucun désordre dans ses fonction cérébrales (10).

Dubrueil en a trouvé également dans le cerveau d'un home qu'on avait exécuté.

Fischer cite le cas de vingt-trois Cysticerques trouvés, à l'autopis dans le plexus choroïde d'un Homme qui n'avait eu aucun accident nerveux pendant sa vie.

Enfin Leudet a observé chez un Homme de cinquante-deux cinq Cysticerques dans l'épaisseur du ventricule droit, trois des l'épaisseur du ventricule gauche, et trois à la surface du ventrice

- (1) Nordmann, Mithrogr. Beiträge.
- (2) Archiv. gener. de med., 11° série, t. I, p. 575.
- (3) London medical Gazette. Annales d'oculistique, t. II, p. 72.
- (4) Gazette médicale de Paris, 1839, p. 636.
- (5) Preussische Verein's Zeitung.
- (6) Annales d'oculistique, t. IV, 1842, p. 271.
- (7) Ibid., vol. IX, p. 170.
- (8) Lebert, Traité d'anatomie générale et spéciale. Paris, 1858, t. II. p. 13
- (9) Gazette médic., 1847.
- (10) Dict. de méd. en 30 vol., art. Hydatides.

t Homme avait été atteint d'une endocardite, mais il n'avait ucun dessymptômes d'une affection du système nerveux (1). le nous a signalé un cas remarquable de Cysticerques obans presque tous les muscles d'une femme. Rien n'avait pu apponner la présence de ces helminthes.

seul cas remarquable de Cysticerques parasites de l'espèce que nous ayons constaté (2); il nous a été fourni, il y a sannées, par le docteur Demarquay, alors interne des hôpiaide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris. Les se trouvés par M. Demarquay ont aussi été étudiés par autres personnes. Le sujet sur lequel cet habile anatosavait recueillis était une femme agée de soixante ans dont le cadavre présentait de nombreux foyers puruaissant avoir déterminé la mort. Comme dans les sujets par Werner, Himly et un petit nombre d'autres auteurs, tous les muscles logeaient de ces Cysticerques, aussi bien membres que ceux du tronc. Il en a été trouvé jusque

psoas et dans les u diaphragme. Il y également un dans on.

e cas dont il vient nestion, les Cysti-llulosæ étaient prinent déposés dans les, et ils se monsous la forme de rapsules ovalaires, s, longues de 15 illimètres au plus, de 5 ou 6. Ces contenaient l'anien était indépennais qui occupait ur capacité; elles

Fig. 166. — Cysticerques dans les muscles de l'Homme.



le nature fibreuse, et n'offraient de résistance au toucher 20 que celui-ci les remplissait en entier. Si on les ouvrait,

ette médic., 1852, p. 696.

servais, Bull. Soc. philom. de Paris, 1845, p. 25, et Journal de nême année.



elle-même par l'invagination de la tête et du cou ri C'est cette apparence de tache blanche qui a fait qui ner au Cysticerque le nom spécifique d'albo-punctat est de la grosseur d'un grain de chènevis à peu fibres musculaires s'insèrent, d'une part, à son po moins près de sa base, et, d'autre part, sur la fac poche hydatique, aux environs de l'orifice de sortie, à duquel elle contribuera sans doute lorsque le Ver sa tête et son cou. La tête est fort petite; on la trou poche de rentrée, plus ou moins rejetée sur le côté musculaires sont au nombre de quatre, comme ce Cysticerques ou des Ténias, et sa couronne de cro ment petite, noirâtre, surtout dans sa moitié supérie de très petits grains de pigmentum, et formée de t chets environ disposés sur deux rangs très serrés. cerques de cette espèce, on peut reconnaître à c comme dans les autres Cysticerques, les trois pa avons décrites précédemment.

Les Vers connus sous le nom d'Échinocoques, que que fois la cavité abdominale en nombre considéra vésicules atteignent jusqu'à la grosseur d'un œuf de l des Vers rubanaires à l'état agame, mais appartient espèce; il en sera question plus loin à propos du *Té* 

Voici la description abrégée du *Tœnia solium* dans 1° de scolex, c'est-à-dire lorsqu'il est réduit à la par atre ventouses: cette vésicule mesure jusqu'à 15 millimètres de gueur et autant de largeur.

Ce Ver vésiculaire, qui est connu sous le nom de Cysticercus cellu-

. 167. - Rostellum de Tænia solium (\*).

Fig. 168. - Crochets.





\*, habite surtout au milieu des muscles et de la graisse du Cochon, de préférence la région intercostale. On le trouve aussi dans

kystes formés par le péine. Il s'égare quelquedans divers organes de omme, comme nous l'as dit plus haut.

itat strobilaire (fig. 170).
lous comprenons sous ce
n tout le Ver rubané tel
il se trouve dans l'intesaprès y avoirété introduit
s l'état de Cysticerque
'y être attaché aux pade la muqueuse à l'aide

Fig. 169. — Cysticerque du Cochon et trois de ses crochets.





ses ventouses et de ses crochets. Le strobile comprend d'abord souronne et les ventouses dont nous avons déjà parlé, et qu'on ame vulgairement la tête, le cou ou partie qui précède les culations génitales, et ces articulations elles-mêmes, qui seront elées des cucurbitains lorsqu'elles se détacheront les unes des res.

intre les ventouses, on voit naître par de fines branches les es excréteurs, qui constituent d'abord un cercle d'où partent tre canaux longitudinaux s'étendant sur toute la longueur du Ver qu'au dernier segment. Ces canaux, qui ont été injectés par Cara, à la fin du siècle dernier, l'ont été de nouveau dans ces der-

<sup>4,</sup> courenne de crochets en place avec leurs cordons musculaires et le sestellum ; b, ctu-

254 VEAS.

nières années, et ils ont été pris pour des tubes digestifs, ou souvent encore pour des canaux sanguins.

Les corpuscules calcaires qui incrustent le parenchymen montrent qu'à une certaine distance des ventouses.

Les premiers segments du strobile sont peu marqués, et les

Fig. 170. — Tænia solium (état strobilaire).



Fig. 171. — Tania solium (proglottis) (1).



Fig. 172. -- OEaf de Tésis.

niers, plus longs que larges, montrent alternativement l'orife

(1) Voir page 228 pour les détails de cette figure.

255

l à droite et à gauche; en se détachant, ils deviennent libres a forme de cucurbitains, et ce nouvel état constitue l'état ottique.

it dans l'Homme que le strobile acquiert la plus grande sion puisqu'on en a'vu de plusieurs mètres de longueur.

ut de proglottis ou cucurbitains (fig. 171). — Ils sont hermalites complets; leurs orifices sexuels sont placés sur le bord

un peu plus près du bord postérieur. Le testicule est peu oppé, et se termine par un pénis court. La matrice présente pect rameux et occupe tout l'intérieur du corps. Les œufs globuleux, quoique un peu plus longs que larges.

s cucurbitains se forment et se détachent les uns des autres l'intestin de l'Homme; mais ils sont bientôt évacués avec ou les fèces, quand ils sont murs et chargés d'œufs.

ne peut plus guère y avoir de doute sur l'origine du Ver solichez l'Homme. L'Homme le prend surtout en mangeant de la le crue, plus particulièrement de la viande de porc, et cers industries, celle de la charcuterie par exemple, l'exposent que d'autres à recevoir les germes de cette infection.

sici quelques-unes des premières expériences qui ont été s pour arriver à cette démonstration; nous les empruntons à Kûchenmeister et Leuckart (1):

xpériences de M. Küchenmeister. — « Environ cent trente heures it le moment fixé pour l'exécution d'une femme condamnée à écapitation pour assassinat, je lui fis avaler, à son insu, un ticercus tenuicollis, et au bout de vingt heures, je lui donnai six ticercus pisiformis, n'ayant pas à ma disposition de Cysticercus ulosse. Ces Vers, dépouillés de leur vessie caudale, furent admirés dans un potage, dont la température était à peu près celle corps humain.

Environ quatre-vingts heures avant l'exécution, j'ai pu me curer de la viande de porc, contenant des Cysticercus cellulosæ, ienant d'un animal tué depuis soixante heures, et, le lendem, je fis servir à la condamnée du boudin dans lequel j'avais duit douze de ces Vers; enfin d'autres Cysticercus cellulosæ, au bre de dix-huit, puis quinze, ensuite douze et dix-huit, lui lat administrés avec des aliments qu'elle prit dans divers repas précédèrent l'exécution de soixante-quatre, vingt-quatre et le heures.

Kuchenmeister, Ann. sc. nat., 1855. — Leuckart, Die Blasenwürmer. — es expériences, dues à M. A. Humbert, sont citées par M. G. Bertholus.

256 YERS.

» L'autopsie ne put être faite que quarante-huit heures après he mort. Ayant fait tremper les intestins dans de l'eau-pendant quelque temps, je parvins à découvrir dans le duodénum quatre jeuns Ténias qui tous avaient encore sur la tête une ou deux paires de crochets; l'un de ces Vers avait encore la couronne de crochets presque complète. Tous avaient déjà leurs proboscides (restituie) et les crochets au moyen desquels ils s'étaient fixés aux parois de l'intestin; enfin ils avaient tous à l'extrémité postérieure de les corps une échancrure et une inversion, comme on en voit sur la Cysticerques ingérés dans le tube digestif des Chiens. Ces paraits avaient de à à 8 millimètres de longueur, et ressemblaient au Tais solium par le nombre, la grandeur et la forme de leurs crochés, mais les fossettes qui logent ces appendices étaient dépourvant pigment et peu distinctes.

- » Je trouvai aussi dans la lavure des intestins six autres Témis qui manquaient de crochets, mais qui, du reste, ressemblaient de à fait aux précédents.
  - » Cette expérience a donc fourni les résultats suivants :
- » 1° Le Cysticercus celluloses est le scolex du Temis solimit l'Honnme.
- » 2° L'infection de l'Homme par le *Tænia solium* est prodiction de les autres phénomènes du même genre, par l'infection de Cysticerques.
- » 3° Cette ingestion peut se faire à notre insu, comme je l'air avancé dans mon Mémoire présenté à l'Institut pour le concomb 1853, et dans mon ouvrage sur les Cestoïdes, publié en allemant à Zittau, en 1853.
- » 4° Les règlements de police relatifs à l'hygiène publique doiné être modifiés en ce qui concerne la vente de la viande infection Cysticerques. »

Expériences de M. Leuckart. — « Persuadé que le Cysticerce de lulosæ doit arriver à son développement complet dans le mintestinal de l'Homme, j'entrepris à ce sujet trois expériences:

» L'une sur un homme de quarante-cinq ans environ, affecté maladie de Bright, et que j'achetai à prix d'argent; l'autre par au concours d'un de mes amis, médecin près de Giessen, sur phthisique dont la vie ne pouvait se prolonger au delà de que semaines, et une troisième enfin sur un jeune homme d'une traine d'années environ, dans une position aisée, bien portant qui n'avait jamais été infecté de Ténias: ce dernier se préta voir tairement à l'expérience, uniquement dans l'intérêt de la que tire.

- » Les deux premiers furent nourris avec des scolex tirés de mon deuxième porc ladre (1), l'un le 2, l'autre le 3 août 1855. Chacun d'eux reçut environ douze Cysticerques mêlés à une soupe portéc à la température du sang.
- De phthisique, qui avait été soumis à l'expérience sans le savoir, mourut au commencement d'octobre, après avoir eu, les derniers temps, une diarrhée très intense. Le résultat négatif était présumable dans de telles circonstances; à l'autopsie on ne trouva pas trace de Bandwurm (Cestoïdes).
- Le second individu fut aussi épargné, quoiqu'il eût certainement absorbé les scolex. On ne trouva aucun proglottis, pas même près l'administration de purgatifs. Les selles furent attentivement maminées depuis la fin de septembre.
- De fus plus heureux dans ma troisième tentative. Le 10 août, je bonnai à ce jeune homme, dans du lait tiède, quatre Cysticerques omplétement développés (de 9 millimètres) et débarrassés de leur mpoule. Le 25 octobre, je trouvai dans les fèces les premiers coglottis, et j'en reconnus par cinq fois encore, à différents tervalles, jusqu'à ce qu'une double dose de kousso, administrée 26 novembre, vint mettre un terme au séjour du parasite. Mon jet rendit deux ténias d'une taille assez médiocre (tout au plus 50). Je ne pus retrouver la tête que de l'un de ces Vers; il est tain pourtant que l'autre tête avait dû être expulsée, puisque qu'à ce jour on n'a pas eu de traces de cet hôte, qu'on regarde ceralement, peut-être à tort, comme fort incommode. »

Indépendamment des expériences directes faites dans ces deries années, on trouve divers faits consignés depuis longtemps les archives de la science, et qui ne laissent pas de doute à cet sard.

Abyssinie, dit Aubert (2), tous hommes, femmes et enfants ont Ténia. Il ne les abandonne jamais, et ils le conservent toute leur sans en être beaucoup tourmentés. Ce médecin attribue la quence de ce Ver à ce que les Abyssins catholiques mangent seulement de la viande cuite, mais aussi de la viande crue, que cette viande est celle du porc. Les musulmans, qui ont la de porc en horreur, n'ont pas le Ténia. En Abyssinie, les péens prennent le Ténia dès qu'ils se mettent dans les mêmes

Ce porc avait été le sujet d'une expérience précédente : M. Leuckart l'avait artificiellement par l'ingestion de proglottis de Tania solium.

Mémoires de l'Acad. de méd. de Paris. 1841, t. IX, p. 689.

conditions que les Abyssins. M. Billiarz reproduit cette asserion, et il ajoute même que ces gens regardent comme étant dans un état anormal ceux des leurs qui ne rendent pas des cucurbitains avec les selles. On ne vend pas un esclave dans ce pays sans lu donner un paquet de kousso, qui est, comme chacun sait, un antiténiaire plus sûr encore que l'écorce de racine de grenadier. M. Bilharz attribue également l'abondance de ces Vers à l'usage de la viande crue.

Dans le même pays, il y a des chartreux qui ne prennent ni viande ni laitage, et, au dire de Ruppell, ils ne souffrent jamais du Ténia De son côté, M. Reinlein, médecin des chartreux de Vienne, assure n'avoir jamais traité un seul de ces pères pour le Ténia ().

Depuis longtemps on a fait en Europe l'observation que les personnes employées dans les cuisines, et surtout les charcutiers des bouchers, sont les plus exposées aux Ténias. En Thuringe, presque tout le monde a des Ténias, et beaucoup d'individus en ont plusieurs à la fois. Cela tient à ce que dans ce pays on a l'hibitude de manger au déjeuner du porc cru et cuit hachés ensemble et étendus sur du pain; la ladrerie des cochons y est une malair très commune. Nos charcutiers français et belges sont souver atteints plusieurs fois du Ténia.

Ainsi que nous l'avons déjà rappelé, on doit supposer que de temps de Moïse la notion tout au moins empirique de cette refection vermineuse par le porc était déjà acquise aux Hébreus, qu'elle avait motivé la défense faite à ce peuple par le législate de manger la chair de cet animal réputé immonde. On sait sui que la même prescription est faite aux musulmans par le Core.

Il n'est pas douteux que la viande et le lard de porc side of fumés, que l'on mange en Europe, ne renferme souvent des Criccerques ou des embryons hexacanthes capables de se transmer en ténias dans nos intestins. Un morceau de porc, per 4 drachmes 1/2, que M. Küchenmeister avait fait acheter cha se charcutier (en Saxe), contenait 133 Cysticerques, ce qui ferait per 22 livres allemandes 88 000 Cysticerques.

Le docteur Weisse, médecin en chef de l'hôpital des Enimale à Saint-Pétersbourg, qui a prescrit un des premiers, sinon le mier, la viande crue pour les enfants qu'on vient de sevrer, assuré avoir vu plusieurs fois le Ténia se développer par ce régime!

<sup>(1)</sup> Reinlein, Bemerkungen. Wien, 1812.

<sup>(2)</sup> Journ. für Kinderkrankheiten, t. XVI, 1851.

este que le Ver vésiculaire qui engendre le Tamia solium alement dans le Bœuf.

médecin de Stettin, M. Scharlau, a trouvé des Ténias ifants à qui il avait prescrit l'usage de viande crue.

é de la croissance des Ténias est très grande, une fois agné le milieu dans lequel ils doivent se développer, la cavité digestive de certains animaux. Il ne leur faut eux ou trois mois pour devenir complétement adultes lelà de 3 mètres de longueur.

pporte qu'il a rendu lui-même 3 mètres d'un Ténia par mais que, la tête étant restée, il rendait de nouveau, près, d'autres cucurbitains. Ayant pris une seconde dose a évacué de nouveau une partie des anneaux, mais cette la tête avait résisté à l'action du médicament, et, deux des cucurbitains se montraient déjà dans les selles.

lle saxonne avait pour habitude de prendre au second i bœuf cru; au lieu de bœuf, on lui envoya un jour du i était ladre, et qui fut néanmoins mangé sans précaubles. Huit semaines après, un des enfants appartenant ille rendait, pendant qu'il était au bain, deux aunes de it est rapporté par le docteur Mesbach.

rtholus cite, dans sa thèse inaugurale (1), le passage ne lettre qu'il a reçue de l'un de nos anciens élèves, pert (de Genève):

lécembre 1854, je me procurai, à l'abattoir, de la graisse raichement tué et farci de Cysticercus cellulose. Je désoin ces Vers, et, en présence de M. le professeur Vogt ami Moulinié, j'en avalai quatorze.... Dans les prede mars 1855, j'ai senti la présence des Ténias, et en 18 j'ai commencé à en trouver des fragments assez con-Le professeur Vogt, à qui je les ai montrés, a constaté tenaient bien au Tænia solium.

tre traité par un purgatif, M. Humbert semblait débaru'au mois d'août 1855 il ressentit de nouveau les symactéristiques de la présence du Ver solitaire, sans doute n'avait pu réussir à évacuer les têtes proglottifères de

tien de temps le Cysticerque né d'un œuf se développe-Gechon? On ne le sait encore qu'approximativement, car

L de Montpellier, 1836.

on a vu des Cochons qui avaient des Cysticerques en naissant, et ces Vers ont dù passer de la mère au fœtus pendant la gestation.

Nous avons fait prendre à un Cochon des œufs du Tænia solium le 31 octobre, et, le 15 mars suivant, nous avons trouvé des Cysticerques dans ses chairs.

En France, on appelle habituellement les Tænia solium des Vers solitaires, ce qui ferait supposer qu'on n'en trouve qu'un à la sois dans le tube digestif. C'est là une erreur : les Tænia solium habitent souvent en nombre multiple le canal intestinal de l'Homme, et l'or peut faire rendre en même temps plusieurs têtes ou strobiles. L'opinion si répandue que la tête du Ténia peut donner missance à un nouveau Ver, si elle persiste, est au centraire parfaite ment avérée.

Le docteur K... (de Görlitz), ayant fait rendre à un de ses malade quarante et un de ces Vers prétendus solitaires, voulut avoir l'esplication de ce fait, et il apprit de cet homme que depuis quatre ans il mangeait chaque jour du porc cru, et que souvent ce por était ladre (1).

Sur deux cents cadavres autopsiés par lui, M. Bilharz a trouve trois ou quatre fois des Ténias multiples, et il a vu jusqu'à cia exemplaires réunis dans le même sujet.

Creplin raconte qu'il a trouvé dans la collection de Rudolphi Twnia solium et le Bothriocephalus latus, à l'état de cucurbitains, 🗭 provenaient de la même femme.

Il y a d'autres exemples de l'existence simultanée, chez la més personne, de ces deux espèces de Vers cestoïdes, pourtant si dis rentes l'une de l'autre (2).

TENIA EN SCIE (Tænia serrata). - C'est aussi l'un des Ver les plus anciennement connus, et c'est le Twnia solium qu'il a le plus d'affini M. de Siebold regarde même le Tænia and comme étant la même espèce que le Témi l'Homme.

0

Fig. 173. - Cysticerscolex du Tænia serrala.

Le scolex libre vit dans des kystes périlo que pisiforme, ou néaux des Lapins et des Lièvres; il porte couronne de crochets disposés sur deux requ de longueur inégale et alternant entre est

chaque rang montre de vingt à vingt-quatre crochets. Ce scolet & désigné dans les auteurs sous le nom de Cysticercus pisifornis

- (1) Deutsche Klinick von Al. Gæscken, 1853.
- (2) Encycl. d'Ersch et Gruber; 1849, t. XXXII, p. 299.

ui qui détermine la maladie des Lapins qu'on appelle boule, entre, bouteile ou hydropisie. Son strobile est large imménent en arrière des ventouses, et les premiers linéaments de nentation se montrent déjà à une très courte distance de ces res.

orifices génitaux des cucurbitains sont irrégulièrement

a peu de différence entre la largeur de la tête et les derniers nts.

proglottis porte ses orifices sexuels sur le côté, un peu auis de la moitié de la longueur. Le pénis est court; il est plus que large. Quand le proglottis devient libre, tout le corps est par la matrice dendritique, qui est remplie d'œufs.

trobile atteint jusqu'à 1 mètre de longueur, et les proglottis s ont de 4 à 5 millimètres de largeur.

s cet état, il habite dans les intestins grêles du Chien. On le presque dans tous les Chiens, à moins que ce ne soient tiens qui n'aient pas quitté les appartements, et les fèces de imaux en sont presque toujours plus ou moins chargées. 'avons souvent rencontré associé au Tænia conina. A l'état de ou Cysticerque, on le trouve non-seulement dans les Lapins, ussi dans les Lièvres, formant, dans toutes les régions de la abdominale, des kystes et quelquefois des grappes, dont e grain est de la grosseur d'un pois (1).

t sur ces hydatides du Lapin que les premières expériences betenir des Ténias, en faisant avaler des Cysticerques à diffénimaux, ont été entreprises par M. Küchenmeister en 1851. uis longtemps divers auteurs avaient déjà remarqué la resnice que présente le proglottis de cette espèce avec celui du solium; nous avions également été frappé du peu de difféqui les sépare. Nous ne pouvons cependant pas nous rallier nion de M. de Siebold, lorsqu'il attribue le Tænia serrata à ne espèce que le Tænia solium.

de Siebold rapporte que les Islandais, qui vivent presque mment avec leurs Chiens, sont pour la plupart (la sixième environ de la population) atteints d'une maladie hydatique scères qui détermine assez souvent la mort. Il pense que cette le provient des œufs du *Tienia serrata*, qui, dans ces condi-

M. R. Leuckart vient de publier de nouveaux détails sur le premier âge sticerques et sur leur mode d'introduction dans la cavité péritonéale (Die würmer und ihre Entwickelung; Giessen, 1856).

tions, parviennent à se développer, sous forme hydatique, dans le corps de l'Homme. Il est plus probable que ces Vers vésiculaires appartiennent à une autre espèce de Ténia dont nous parleros plus loin, sous le nom de Tænia echinococcus.

C'est au contraire l'espèce du *Tienia serrata* qui a servi à la plupart des expériences récentes qui ont été faites sur la transformation ou le développement des Vers vésiculaires en Tenias.

Voulant convaincre quelques naturalistes de Paris qui doutaientercore de l'exactitude de ces expériences, l'un de nous s'est proposéde leur en mettre la preuve sous les yeux en les répétant devant eux. Voici comment il a été rendu compte de ces expériences dans son Mémoire sur les Vers intestinaux, qui a été couronné par l'institut (4):

« Nous avons pris à Louvain deux jeunes Chiens, Blac et Fido; le premier portera le n° 3, le second le n° 5. Ils avaient cinq semains dans les premiers jours de décembre. Ils étaient de la même portée. Le 18 décembre, Blac prend trente-sept Cysticerques de Lapin dometique; le 12 mars, il en prend quatre; le 23 mars, il en prend vingering, et le 21 avril encore quatre : ce qui fait en tout soixante et dis

- » Fido est mort dans le mois de janvier. Le résultat de su autopsie n'a pas d'intérêt ici; nous dirons toutefois que son intesse ne contenait pas de Tænia serrata.
- » Fido est remplacé immédiatement par le premier jeune chis que nous pouvons nous procurer: nous l'appellerons Mirza. Il el placé à côté de Blac, ne prend pas de Cysticerques, et il est nomi comme lui: c'est le n. 4.
- n Le 1° mars, nous achetons deux autres jeunes Chiens, frènce sœur, nés le même jour, et nous les laissons auprès de la mème jusqu'au 11 mars. Le mâle s'appelle Caio; il est désigné sous le n° 1. La femelle s'appelle Tinc et porte le n° 2.
- » Caïo prend le 12 mars, ainsi à l'âge de douze jours, que Cysticerques; le 23 mars, il en prend vingt-cinq; le 21 avril, tres en tout, trente-deux Cysticerques.
- » Tine n'a pas quitté Caïo; elle n'a pas pris de Cysticerque mais a mangé et bu à la même gamelle que son frère.
- » Le 22 avril, nous partons pour Paris, amenant les quisse. Chiens, et le 24 avril, à une heure, dans le laboratoire de M. Vitenelennes, en présence de ce professeur, de MM. Edwards, d'Outrefagos et Haime, je déclare par écrit que les n° 4 (Caio) et n° 3

<sup>(1)</sup> Supplément aux Comples rendus, t. II, p. 155.

6) OUI For which the inclination of a leasure state in the second of the

| Dako sti bila arra | * 1 MF<br>* 2 ME<br>* 1 ATA | 2 (New York) |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Time at a sure and |                             |              |
|                    | P 27 ACCORDE                | T I SHARE    |
|                    |                             |              |
| Mar st - s         | · ITH                       | -            |
| Not at 7 same      | * 1 TAT<br>* I DAT          | <u>.</u>     |
| Not at Titate      |                             | =            |

first 1 . 11 mg wa

es quant linea e il estame par e materi, el cian de l'autogore je tenere que es 10 1 - 1 nomen avos de si le premier de la emple lifferente e 1 la de suate lifferente, que tane la terman de la boli i de la splus de si plus de l'autografia en la la estamente qui en la compara de la que que que en la compara de la que que que en la compara de la que que que en la compara de la compara del la compara del

n moment to see out of a large entire of our out name of deja et une discussion repeta to tourised. This tous dens out the first appropriate now of North errors reported above. Four themse one to be need to passed the new out of the appropriate to see one out passed out one entire to be a four tous and to take using passed of the appropriate to the entire of the entire transfer of the posturent may be postured as entire to a many out of passed to the first out of the entire of the entire

- en'i Cole es aver a come la territ Trilles dats alles réparts distantament en tius libérales aminair les tius lifférentes e automan, des affertats à la la la la comma pas encore seur réparte matérie.
- no 2. Trac est unest entre l'obsendre le modernine a rien; nome entre pours et pour par les mont et une rien écouvrir un seu l'annéement
- depuis longuage tone from the a man see sures tone seions presque see surpress to the treatment.
- en's Bloc question of the experience of the end of the

ment obstrué; plusieurs d'entre eux sont très longs, et les organes sexuels sont développés. On en voit les orifices, et l'on distingue les œufs à l'œil nu. Il y en avait vingt-cinq encore le lendemain quand ils ont été comptés. On voyait distinctement qu'ils appartenaient au moins à trois générations différentes.

» Nous avons insisté auprès de ces messieurs pour que l'autopsie du nº 4 eût lieu encore en leur présence; et, comme dans le nº2, Mirza ne contenait aucune apparence de Ténia.

» Ces Ténias ont été conservés au Muséum.

» Peut-il y avoir encore du doute sur l'origine du Tania serrali?

» Le lundi suivant, M. Milne Edwards a bien voulu se charge de rendre compte de ces expériences à l'Institut (1). »

TÉNIA NAIN (Tania nana) (2).—Parmi un grand nombre d'Helmin thes parasites de l'Homme, M. Bilharz a découvert aussi un Témi. qu'il a d'abord voulu appeler Tania agyptiaca; mais M. de Siebold supposant que ce Ver pourrait être beaucoup plus répandu que or nom ne le ferait supposer, a préféré le nommer Tænia nana. cause de la petitesse de sa taille, comparée à celle des autre Cestoïdes humains.

COBI

mi

Mes

Fo

wanc l de

d, q

IL I

Au mois de mai 1851, M. Bilharz écrivait à M. de Siebold que dans un jeune homme mort de méningite, il avait découver m quantité innombrable de Ténias à articulations larges complétens développées, de la grosseur d'une aiguille et longs à peine 10 lignes en tout.

La tête est grosse, aplatie en avant, de forme carrée, et le angles sont formés par les quatre ventouses. La largeur dimini au-dessous des ventouses; il se montre ensuite un long cou, il bout duquel apparaissent des articulations, qui s'élargissent hre quement et acquièrent trois à quatre fois la largeur de la tête.

Ces Ténias sont adultes. M. Bilharz en a vu les œufs; leur form est sphérique; ils ont une coque épaisse et jaunâtre; il support qu'il existe en dessous une membrane vitelline. Les six croches to la embryons sont faciles à voir dans les œufs nouvellement pondis Ces œufs ont 1/00" de grosseur.

Les pénis s'ouvrent du même côté.

Le Tænia nana n'est pas connu à l'état de scolex, et l'on ness pas jusqu'ici comment il s'introduit dans l'Homme. Il est cepende probable qu'il y pénètre à l'état d'Échinocoque avec la viande co

TÉNIA CÉNURE (Tænia cænurus). — Ce Ver est connu depuis lor

- (1) Compt. rend. hebd., t. XL, p. 997, et Journal l'Institut, 1855, p. 119.
- (2) Zeitschr. für wissensch, Zoologie, 1853, vol. IV. p. 64, pl. 4, 04. 18.

nps, mais à l'état de scolex seulement, c'est-à-dire à l'état datique; depuis longtemps aussi on sait qu'il est la cause de la dadie des Moutons qu'on nomme le tournis.

Tyson en a parlé en 1779, dans les *Transactions philosophiques*, mme d'un animal; Pallas l'a rapporté ensuite aux Vers rubaires (1), et Linné l'a désigné sous le nom d'*Hydra hydatula*.

En 1780, une brochure intéressante a paru sur ce sujet, publiée par G. Leske; elle est accompagnée d'un dessin exact, montrant le Ver place sur le cerveau, puis le corps des Cénures isolés et grossis (2). Ce Ver, tel qu'on le trouve sur le cerveau du Mouton, consiste ans une vésicule qui devient quelquesois grande comme un œus poule et se remplit d'un liquide albumino-séreux. Sur les parois de ette vésicule se sont formés un grand nombre de corpuscules blancs, la grosseur d'une tête d'épingle, faisant saillie à la surface, ou entrant par invagination dans l'intérieur de la grande poche. Encun de ces corpuscules ou granules est composé d'une double uronne de crochets et de quatre ventouses qui l'entourent. Cette uronne de crochets, avec les ventouses, est placée au bout d'une crémité qui est libre, tandis que de l'autre côté il y a adhérence be les parois de la grande vésicule.

Ce Ver habite les diverses parties du cerveau, la moelle allongée la moelle épinière, et, suivant son siége, il cause des maladies en Parence toutes différentes.

I'observe surtout chez le Mouton domestique, au-dessous de max ans, sans distinction de tempérament, de sexe ni de force. de nous l'a trouvé sur un Mouflon (Ovis musimon), né à matpellier; on dit l'avoir aussi rencontré chez le Chamois, le Chèmail, le Renne, le Dromadaire, le Bœuf et le Cheval.

Chamois né et élevé au Muséum est mort du tournis, et Blainville a trouvé dans son cerveau une très grande quantité de

prétend avoir vu des Cénures chez l'Agneau au moment de la

de Siebold nous apprend, dans son dernier travail sur ces que dans l'Allemagne méridionale, surtout en Souabe (Ba-

Elenchus zoophytorum, p. 413.

N. G. Leske, Von dem Drehen der Schafe und dem Blasenwurme im Gehirne

bon dessin du Cénure enkysté dans le cerveau d'un Mouton a été donné

\*\*Excemment par M. Lebert (Traité d'anatomie pathologique, Paris, 1857, t. I,

\*\*EX, fig. 2).

vière), les Cénures ne sont pas rares dans la race bovine, tandis qu'ils y sont à peine connus dans l'Allemagne septentrionale.

Les observations de Klencke, sur l'existence du Cénure dans le cerveau de l'Homme, ne méritent aucune confiance.

Ce Ver s'introduit dans l'économie avec les aliments: il vit et scolex à la surface du cerveau des Moutons, et plus particulière ment des Agneaux, mais il devient un Ténia complet dans le tule digestif du Chien et du Loup.

Voici d'abord les symptômes principaux que présentent les Mottons atteints de cette maladie: Ils perdent leur vivacité et ne manget plus; bientôt leur tête devient brûlante, leurs yeux sont rouges. Bi faisant marcher ces animaux, on remarque que les pattes fléchisses sous le poids du corps; ils donnent de la tête contre les barrière qui les retiennent, et ils tournent souvent sur eux-mêmes et dans le même sens.

Pendant le siècle dernier, Leske avait déjà fait l'observation que







les parois du crâne s'amincissent tellement au'elles cèdent à la pression, et qu'on pet alors toucher le mal du doigt.

Voici la marche de la maladie observée deux Agneaux parfaitement bien portents, s provenant d'une bergerie où la maladie n'est-

tait pas ; ils ont été mis en expérience par l'un de nous à Louvis: Le 27 mai au matin, on administre sur une feuille de trèfe de œufs provenant d'un Ténia, provenu lui-même du Cénure, à des Agneaux, qui les avalent sans difficulté. On leur en administre la même dose l'après-midi (1).

<sup>(\*)</sup> a. Cerveau d'un Mouton qui a avalé des œuts de Ténia cénure de a cié abattu après avoir donné tous les symptômes du tournis. — 5. Galerie isole le Ver à la surface du cerveau. C'est à l'un des bouts de la galerie que se treuve (acolex de l'arais, equarus). — c. Vésicule (proto-scolex) avant le naissance du se sicule dans laquelle apparaissent les scolex. — c. Vésicule qu't a engendré des se

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. XXI, nº 5 et 7.

CESTOIDES. 267

jours après, nouvelle administration, à l'un des deux, d'une nouvelle dose.

neaux, âgés de six semaines, couraient librement enns un enclos, au milieu de la pelouse du jardin; ils ont erbe de la pelouse, et ont reçu en outre des feuilles de

les premiers symptômes du tournis se déclarent chez eux. L'un d'eux ayant été abattu, on remarque ce qui

x hémisphères présentent à leur surface des sillons jaunes liers, au bout desquels on voit une vésicule demi-transe 8 à 4 millimètres de diamètre, et qui sont remplies de transparent (fig. 174, a).

premier embryon, à la sortie de l'œuf, qui a grandi jusmais qui n'a pas encore engendré des scolex ou des

Mouton a été abattu quinze jours plus tard. Les Cénures venus grands comme des noisettes; il s'en trouva huit. le scolex commençaient à se montrer.

niers Cénures étaient enveloppés d'une membrane de ormation,



ures, devenus adultes et donnés à manger au Chien, chan-

descule hydatique.

12 da Cenure, très grossi et invaginé : e, point per où le Ver sorties au tête;
nction avec la vésicule hydatique : e, les erechets disposés en couronne; d, les
a cou; f, la masse marquée g dons la figure précédente,
at est analogue à celui sous lequel se présentent parfois les Échino;
i ce dernier cas, on l'a décrit comme Acéphalocyste.

268 YERS.

gent rapidement dans la cavité digestive de ce nouvel hôte. Les grande vésicule se détruit et disparaît dans l'estomac; les têtes ou les scolex deviennent libres; elles se dégatnent et pénètres dans l'intestin grêle, se fixent aux parois par la couronne et per les ventouses, et, au bout de peu de temps, chacune d'elles est devenue un Ténia complet.

Ces œufs issus de proglottis de Ténia, donnés à leur tour à :

Agneau, occasionneraient de nouveau la maladie du tournis.

Des expériences d'un haut intérêt ont été faites à cet égard pun professeur de l'école vétérinaire de Dresde, M. Haubas, i l'instigation de M. Küchenmeister, qui a bien voulu nous en resiscempte. Le résultat de ces expériences a été inséré depuis lors des deux ouvrages différents (1).

Plusieurs Agneaux ont reçu avec leurs aliments, le 7 janie 1854, des œufs ou des proglottis mûrs provenant du petit Témi 4. Chien (T. cœnurus), et en même temps, vers le 20 du même mis les premiers symptômes du tournis se sont déclarés, tandis pe les autres Agneaux, restés avec le troupeau, n'ont rien épromis

L'autopsie a montré, seize ou dix-sept jours après cette intration, des Cénures de la grosseur d'une tête d'épingle, en partie lieu à côté des vaisseaux, en partie logés dans des sillons. Plus tard la Cénures avaient grossi, et vers le vingt-septième jour, on taux dans quelques-uns des points obscurs indiquant l'apparition is scolex ou têtes. Six semaines après l'introduction, toutes les ronne de Cénures portaient des têtes ayant leurs ventouses et la ceronne de crochets.

e etic

 $p_{0/19}$ 

6/112

Comment ces Vers se propagent-ils dans la nature? Il est connu que les Moutons atteints du tournis doivent être abatus, guérison étant difficile et n'ayant d'ailleurs été tentée que ment. Comme on sait que le mal réside dans la tête du Mouton coupe celle-ci, on la jette aux Chiens, et le corps est seul est à la boucherie. C'est évidemment ainsi que le Chien est infesti.

Mais alors comment le Ver repasse-t-il au Mouton? Le Chiene compagne les Moutons dans les prairies et dans les montagnes, quand il a des Ténias mûrs dans le corps, il en évacue les produces le curs œufs, et sème pour ainsi dire ceux-ci sur le passage des Moutons. Ces œufs, infiniment petits, adhèrent aux herbes l'ampau broute, et ils pénètrent dans son tube digestif, d'air le compagne l'éplosion et lieu des les productions et lieu des les passages des moutons.

zerveau. Il est possible que l'éclosion ait lieu de

zronomischer Zeitung, 1854, n° 10, et Siebold, Veter & Fig. 1854.

CESTOÏDES. 269

et que, pendant la rumination, les embryons, avec leurs six is, n'aient à traverser que la base du crâne lorsque la pelote taire les ramène dans la bouche. Ils remonteraient alors le un vaisseau ou d'un nerf, pour pénétrer sous les enveloppes reau.

sulte de là que le moyen d'arrêter le mal est très simple. brûle, en effet, les têtes des Moutons atteints, ou qu'on les uffisamment bouillir; que l'on surveille aussi avec soin les de berger qui accompagnent les troupeaux, pour voir s'ils non des Ténias, et qu'on rejette hors de la portée des Mou-u des herbes dont ils se nourrissent les fèces portant les itains évacués par les Chiens: en peu de temps on arrê-; ravages de cette triste maladie.

les grands moyens qui ont été préconisés contre le tournis répanation; mais ce moyen ne mérite ni l'extrême confiance s, ni la profonde indifférence des autres. Si le Cénure est la surface des hémisphères, à l'aide d'une opération on effet guérir l'animal; mais s'il y en a plusieurs, et qu'ils logés à la base des hémisphères, ou dans les replis, entre le cervelet, ou même dans la moelle, on ne peut évidemes atteindre sans mettre la vie de l'animal en danger ou sans immédiatement périr (1).

rès M. de Siebold, M. Gierer, vétérinaire à Turkheim (Baa fait trente fois, sur des bêtes à cornes de deux à trois ans, tion du trépan, et il a guéri vingt-huit individus.

le Siebold a pu comparer divers exemplaires de Cénures ant d'individus de la race bovine de deux à trois ans, avec sures du Mouton, et il n'a trouvé entre eux aucune différence suc.

mentionnerons ici, plutôt pour attirer sur lui l'attention des listes que pour le regarder comme espèce suffisamment étalautre Ver connu à l'état de Cénure: c'est le Cénure sériale us serialis) (2).

812, Laënnec faisait remarquer, dans son Mémoire sur les ydatides, que, d'après quelques chasseurs, les Lapins sont une maladie semblable au tournis des Agneaux; « mais je ne

sur le traitement, consultez aussi Numann, qui a écrit sur ces Vers un : très détaillé, où il part malheureusement de l'idée qu'ils se forment sponit.

naurus serialis, P. Gervais, Mém. Acad. sc. Montpell., 1817, t. I,

sache pas, ajoute-t-il, qu'on ait encore trouvé des Vers vésiculaires dans le cerveau de ces animaux (1). »

VERS.

Plus récemment, M. Em. Rousseau a remis à Leblond un Heminthe vésiculaire un peu plus gros qu'une noix, trouvé dans le canal rachidien d'un Lapin de garenne, et Leblond a cru y reconnaître le Cénure cérébral de Rudolphi; mais nous avons observé le même Ver au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et nous pensons qu'il appartient à une autre espèce que celle de Mouton; il nous est toutefois impossible de dire quel en est le Tésia

De Blainville (2) parle d'un Échinocoque du Lapin (peut-être se Cénure) qu'il a trouvé dans la cavité péritonéale d'un individu l'espèce sauvage.

TÉNIA ÉCHINOCOQUE (Ternia echinococcus) (3).—Les Échinocoque

sont connus depuis longtemps, et tous le helminthologistes du siècle dernier en fost mention; on en a même signalé plus d'un espèce.

Il n'en est pas de même du Ténia auque les Échinocoques donnent naissance: ce à peine s'il a été étudié, et cette étude d' pu être faite que dans ces dernières annés

Les Échinocoques se distinguent des stres scolex de Cestoïdes parce que les embryon, après sa sortie de l'œuf, proble dans une cavité close du corps, non pas

91

**5**\_

**₽** €

L





řis. 177.—Échinocoque (\*). e

seul scolex avec sa couronne et ses ventouses, mais une ou plusies générations d'individus semblables à lui, et ne consistant que de une simple vésicule, sans aucun organe distinct. Quelques autes y ont vu une sorte de monade pour ainsi dire hypertrophies. Cet cette vésicule, envisagée isolément et avant l'apparition des scels ou têtes, qu'on a appelée une Acéphalocyste.

On voit de ces vésicules, qui sont plus ou moins grandes et sont parfois emboltées les unes dans les autres, et la cavité permetale des Mammifères, ou quelques-uns de leurs organes par

<sup>(&#</sup>x27;) Membranes d'Échinocoque : a, la membrane extérieure; b, la membrane hybites

<sup>(1)</sup> Mém. Soc. méd. de Paris, 1812, in-4, note 2, p. 85.

<sup>(2)</sup> Dict. sciences nat., t. LVII, p. 504.

<sup>(8)</sup> Küchenmeister, Ueber Cestoden im Allgem. und die des Henche ich sondere. Zittau, 1853, in-8 avec planches. — V. Siebold, Zeitschrift für sie Zoologie, 1853, t. IV, p. 207, et Ann. des sciences nal., & série, t. IV, 1851. Roll., Verhandlungen der phys. med., Gesellschaft. Würzburg, III, 1852.

nateux, le foie et les reins par exemple, peuvent en présenter mas considérables.

orès ces premières générations, il se forme dans l'intérieur de résicules, sur leurs parois mêmes, des scolex avec la couronne rochets et les ventouses; ces scolex, tout en ayant apparu par gemmipare, se détachent de bonne heure et tombent au su du liquide, dans lequel ils restent alors suspendus. Ils se pourtant formés comme les Cénures; mais, au lieu de conserles adhérences, ils se séparent très facilement des parois. C'est point que M. Owen a regardé les Échinocoques comme étant it des parasites de leur kyste qu'une dépendance de celui-ci. té de ces scolex, caractérisés par leurs crochets, on voit nager des vésicules simples, qui représentent encore la génération édente. C'est ainsi, comme l'un de nous l'a observé, que l'on les Acéphalocystes associés à des Échinocoques,

-à-dire à des scolex ayant leurs crochets.

s Échinocoques sont ordinairement, sinon purs, enveloppés d'une coque assez épaisse sistante, formée par une exsudation des parois connantes.

pici les caractères de cette espèce étudiée dans lifférents ages :



scolex a un rostellum armé d'une double

ée de crochets, dont les uns sont plus grands et plus forts que utres; tous les crochets sont remarquables par le grand déve-

ement de leur garde. La tête le forme ovale; les ventouses situées dans sa partie la plus , elles sont circulaires. On entre elles l'origine des cacexcréteurs.

strobile est très petit; son ner segment est déjà adulte qu'il n'y en a encore que trois ormés.

e proglottis montre un pénis vrant latéralement en dessous nilieu de la hauteur. La ma-



Fig. 178. — Echinocoque (\*\*)

est sinueuse, et elle remplit presque entièrement le corps. œufs sont sphériques.

Échinocoque détaché de sa membrane, grossi, Échinocoque, plus grossi, encore adhérent à sa membrane hydatique. Tout le strobile n'atteint guère plus de 3 millimètres de longueur.

Ce Ver habite, à l'état vésiculaire (scolex), c'est-à-dire sous si forme Échinocoque, les divers organes de l'Homme (1) et des animaux domestiques ou captifs, mais surtout le foie, la rate et les poumons; on le trouve aussi, quoique plus rarement, dans les ventricules du cerveau, dans les yeux (2) et dans le cœur. Nous et avons observé sur plusieurs Singes (Macacus Cynomolgus, Siless et Inuus). La Chèvre, le Mouton, le Bœuf, la Girafe, le Cochon. Le Chameau et le Dromadaire en ont aussi présenté. Les Échinocoque ne sont pas rares dans le foie du Cochon.

Le strobile, c'est-à-dire le Ver sous sa forme agrégée ou mb naire, n'a encore été observé que dans les intestins du Chien.

M. Szyman (3) cite le cas d'une femme morte d'albuminume qui renfermait des Échinocoques dans les cavités abdominales thoracique.

M. Schleisner, qui a donné en 1849 une topographie médical d'Islande, fait mention d'une maladie du foie (4) que M. Eschiel a démontré être le résultat de la présence des Échinocoques des cet organe (5).

- (1) Sur le développement des Echinocoques dans le foie de l'Homme, une Gaillet, Bullet. Soc. anatom. de Paris, 1852, p. 519. Virchow, Verhaule phys. medic. Gesells. in Würzburg, 1855, p. 48, et 1856, p. 428, une du professeur Buhl. Voyez aussi Cruveilhier, Dictionn. de méd. et de chiruf. pu art. Entozoaires, t. VII, p. 367. Calmeil, Journal hebd. de méd. Paris, 182, il p. 47. Nivet, Archiv. gén. de méd., 1839. Bouvier, Bull. Acad. roy. in Paris, 1840, t. IV, p. 556. Aran, Archives de médecine, povembre 1811.
- (2) Chez un élève de l'institut des aveugles, âgé de vingt-quatre ans, il che cheidt a trouvé un Échinocoque entre le cristallin et la choroïde. En serie la membrane de l'Échinocoque, qui était blanche, peu transparente ét se résistante, il en sortit une petite quantité de liquide séreux, et l'ou il se seconde poche membraneuse plus fine, d'un blanc bleuâtre, enfermé de première. Cette poche, ouverte à son tour, laissa également écouler de séreux, qui contenait une quantité de petits Vers, les uns ronds, les autres laires. Outre les Vers sortis avec le liquide, il s'en trouvait plusieurs séreux parois du kyste. Quelques-uns avaient des suçoirs ronds, mais en s'il reconnaître leur couronne de crochets. (Rayer, Archives de médecine capité Cunier, Annales d'oculistique, vol. IX, p. 164.)

4 lm

IT

P121

tillen.

190

- (3) Dissertation. de cystis Echinococcos. Culma, 1853.
- (4) Forsog til en nosographic of Island. Kyobenhavn, 1849.
- (5) Undersogelser over den i Island endemiske Hydalidesygdom. Kyobeshii 1834

Islande, dit M. Eschricht, règne une épidémie affreuse, dont la me partie des habitants est affligée et à laquelle on succombe ralement: on l'appelle maladie du foie. On savait déjà que ce des Hydatides, et M. Eschricht a prouvé que les échantillons yés d'Islande sont ordinairement des Échinocoques et quelfois des Cysticerques. Nul doute que cette affreuse maladie ne me par des Ténias; mais il s'agirait de savoir par quelle voic œufs ou les embryons de ceux-ci pénètrent dans le corps de mme, après avoir été rejetés par les Chiens avec les excréments ses animaux et sous la forme de cucurbitains non perceptibles. Küchenmeister leur a donné le nom d'Echinococus altricitens.

Les Échinocoques se rencontrent fréquemment dans les hôpitaux Paris; mais, au dire de M. Lebert, ils sont rares à Zurich. Ils It également rares en Belgique.

Ces Vers existent souvent pendant longtemps sans déterminer ceès bien graves, dit encore M. Lebert (1). Des colonies entières tvent vivre et périr sans avoir jamais donné lieu au moindre momène morbide, et ce n'est qu'à l'autopsie que l'on trouve débris; d'autres fois ils peuvent simuler les maladies les plus res du poumon, du foie, de la rate, des reins, de la mamelle, tissu cellulaire sous-cutané, de l'abdomen, etc. C'est dans le surtout qu'ils peuvent donner lieu à de vastes abcès, que l'on lequefois ouverts au dehors avec succès. Leurs poches peufaire irruption dans les canaux les plus divers de l'économie, tre éliminées au dehors par les urines, les selles, l'expectoratec. »

n journalier de quarante-six ans, mort à l'hôpital de Dijon, ant des Acéphalocystes (Échinocoques) dans le foie et dans la offrit les symptômes suivants pendant le mois qui s'écoula son entrée à l'hôpital et sa mort:

Face amaigrie, teint pâle et un peu jaune; soif, mauvais goût bouche, langue blanche; rénitence et matité dans la zone srieure de l'abdomen, ventre indolent; selles assez rares; toux e, oppression, point de côté au niveau de la mamelle gauche;

Traité d'anatomie pathologique générale, t. I, p. 395. Paris, 1857. — A la 421 de son ouvrage, le même auteur énumère plusieurs eas d'Échinocoques Homme; il en figure un du foie sur sa planche L.

savons donné autrefois (Ann. franç. et étrang. d'anat. et de physiol., 1888, p. 472) la description d'un cas remarquable d'Échinocoques de la cavité périle du Magot; nous le reproduisons plus loin. matité dans toute l'étendue de la moitié gauche du thorax et dans la partie inférieure de la moitié droite; absence de bruit respratoire à gauche, point d'égophonie; bruit respiratoire normali droite, mais obscur et lointain en bas; pouls très fréquent, peu chaude et sèche.»

Le même malade racontait que depuis dix-huit mois il était sous l'influence d'une fièvre intermittente tierce.



Fig. 180. - Ténia échinocoque du Chien (3).

M. Küchenmeister rapporte avoir vu un malad qui a craché une vessie d'Échinocoque dans crachoir, et un autre malade qui en a rendu per les voies urinaires.

M. Feaux cite un cas analogue d'Acéphalecystes du rein avec expulsion par les voies m naires (1).

Dans le courant de 1852, l'un de nous décorvrit dans l'intestin grêle d'un Chien des millies de petits Ténias étendus sur la largeur de cet et gane. Ces Ténias furent désignés sous le nom & Tænia nana dans un mémoire envoyé en mars 185 à Paris; la description en est accompagnée dedesins représentant le scolex avec ses crochets. ventouses et les organes sexuels des proglotis

Ces Ténias proviennent probablement, disconous, d'une colonie d'Echinocoques dont l'anim se sera nourri.

En voyant les observations de M. Roll sur Ténias du Chien, il ne nous fut pas difficile reconnaître que le naturaliste de Vienne avaite les petits Ténias des Chiens sous les yeux, et qu'i les avait regardés à tort comme des Téniss qui r passent pas par l'état de Cysticerques (2).

Nous avons recu depuis lors les observations de M. de Siebold sur la transformation des Edit nocoques en Ténias (4), et ces importantes expériences sont \*

<sup>(1)</sup> On y voit la couronne de crochets, deux des quatre ventouses, les tubes urinaires, l'ovaire rameux et l'oviducte qui fait saillie. Ces deux derie organes sont sur la partie strobilaire du Ver.

<sup>(2)</sup> Gazette médicale, 1852, p. 162.

<sup>(3)</sup> Roll, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Phys. med. Ges. in Wurzburg, Bd. III, 1852).

<sup>(4)</sup> Siebold, Zeitschrift für wiss. Zoologie, 1938, p. 409; pl. 16; A.

les confirmer complétement nos suppositions. Le Ténia que nous ions trouvé dans le canal intestinal du Chien, et nommé Tania ma, est exactement le même que celui que M. de Siebold a obtenu se vessies d'Échinocoques.

Depuis deux ans, l'un de nous a reçu de l'abattoir de Louvain, à cinq reprises différentes, des Échinocoques provenant de foies e Cochon. On en trouve aussi très fréquemment à Paris. Ils sont agés dans une grande vésicule de la grosseur d'un œuf de Pigeon, ont la couleur blanche se détache sur le fond brunâtre du foie. In incisant les parois, on voit se répandre une sérosité, et, au fond lu kyste, on aperçoit des milliers de fines granulations semblables des semences de pavot. Chacune de ces granulations est une tête distincte avec ses crochets et ses ventouses encore engalnées, et jui s'est détachée des parois internes de la vésicule.

Ces têtes, ou, comme nous les appelons, ces scolex, introduits uns le canal digestif du Chien, se dégainent aussitôt qu'elles sont rivées dans l'estomac, pénètrent dans l'intestin, et bientôt après en voit par milliers attachées aux parois de l'intestin grêle. Laque scolex est devenu un petit strobile ou Tania echinococcus.

Nous transcrirons ici le résultat d'une expérience faite sur les Vers (1).

- C'est le 29 mars que j'avais reçu de l'abattoir un kyste à Échi—coques provenant d'un foie de Cochon. Le kyste ne formait à une seule poche, quoique à l'extérieur il eût l'air d'être formé plusieurs. Il était plein d'un liquide dans lequel nageaient des lliers de petites granulations. Quelques—unes de ces granulatient renfermées encore dans leur vésicule, et adhéraient parois par un pédicule; les autres flottaient librement dans le unide.
- Nous avons administré à deux jeunes Chiens, àgés de dix jours
   qui n'avaient pas encore quitté la mère, une cuillerée à café de uide du kyste dans du lait. Les Chiens sont retournés près de mère, puis ils ont été nourris au pain.
- L'un de ces Chiens est mort au bout de trois semaines; il avait à la surface de l'intestin grèle couverte de Ténias échinocoques.
- » Huit jours après, nous avons visité le second, et, comme le prelier, la surface de l'intestin grêle était littéralement couverte de Enias presque adultes.

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Acad. royale des sciences de Belgique, 1857, t. XXIV, nº 4 et 6, - 340.

276 VERS.

» Cette espèce, quoique adulte, est presque microscopique, relativement aux autres Ténias. Le nombre était tellement considérable, qu'il n'était pas possible d'atteindre la muqueuse avec le manche du scalpel sans en toucher plusieurs. »

Ce strobile est non-seulement petit, mais aussi excessivement court, et à peine existe-t-il trois à quatre segments, que le dernier se remplit déjà d'œufs. Le proglottis libre devient aussi volumineux que le strobile tout entier.

On peut fort bien conserver ces intestins retournés dans à liqueur, et montrant des Ténias qui ont l'aspect de villosités.

On a pensé que les Échinocoques pouvaient, dans certains cas affecter la forme simple de Cysticerques, et ne consister alors que dans un seul scolex isolé. Des Cysticerques de petite taille, trouve avec des crochets d'Échinocoques, nous ont fait admettre cette possibilité.

Y a-t-il différentes espèces d'Échinocoques? Les helminthologistes en ont admis depuis longtemps plusieurs; mais M. Diesing les réunit en une seule dans son Systema Helminthum, et nous nous rallions à cette opinion. Nous entendons parler ici des Échinocoques ordinaires décrits par les auteurs; car le Tornia nam de l'Homme provient probablement d'un Échinocoque distinct de l'Echinococcus veterinorum, et qui n'a pas encore été observé.

Quelques observations ont été faites autrefois par l'un de note sur divers Échinocoques. Comme elles ont commencé à donne une idée plus exacte de la structure de ces parasites (1), il ne sen peut-être pas inutile de les rappeler ici, quoique l'opinion, alors admise, de la spécificité de ces animaux ait été démontrée fausse.

ÈCHINOCOQUE DE LA GIRAFE.— « La Girafe, qui a vécu dix-huitats à la ménagerie de Paris, a aussi présenté des Hydatides. Il y en avait deux, grosses chacune comme une orange, placées l'une et l'autre dans la rate. Auprès de ces Hydatides, que nous avons reconnues, l'aide du microscope, pour être des Échinocoques, et dans le parechyme du même organe, étaient les débris d'un troisième kyse vidé depuis longtemps sans doute. Les membranes de ce troisième parasite étaient repliées sur elles-mêmes et comme recrequevillées en une petite masse tuberculeuse de la grosseur d'une noix. Ainsi les Hydatides, qui d'ailleurs n'occasionnent guère de désordres que lorsqu'elles compriment les tissus nerveux, ou lors-

<sup>(1)</sup> P. Gervais, Mém. Acad. sciences. Montpellier, 1847; t. I, p. 100 — Veraussi Ch. Robin, Societé philom. de Paris, et Dict. de Nysten, 11° édit. revue par Littré et Robin, Paris, 1858, p. 468.

i'elles se sont développées en trop grande abondance, sont sceptibles de disparaître spontanément, et les traces qu'elles issent sont peu étendues. Un pelotonnement intérieur semable à celui du kyste dans lequel l'Échinocoque avait été enveppé pendant sa vie se remarquait au centre du dépôt dont nous enons de parler. Il était d'apparence sébacée, et rappelait par son spect la matière tuberculeuse. Des fragments de cette substance, pumis au microscope, montraient que c'était bien le reste de la éritable poche hydatique, puisqu'on y distinguait encore des crohets provenant des couronnes céphaliques de cette espèce d'Enocoaires.

» J'ai fait connaître ce fait en 1845 (1). Depuis lors M. Gurlt (2) signalé des Echinocoques trouvés par lui dans les poumons une Girafe; mais il les rapporte à l'espèce supposée commune à Homme, au Cochon, ainsi qu'à plusieurs Ruminants, et que l'on nommée Echinococcus veterinorum. Sans vouloir décider ici si us les Echinocoques que l'on a regardés comme appartenant à chinococcus veterinorum sont réellement de la même espèce, ce e je ne pense pas, je puis assurer que ceux de la rate de la afe que j'ai étudiés diffèrent, à quelques égards, de ceux du chon domestique que j'ai examinés comparativement. Les Echicoques de la Girafe sont, comme les autres animaux de ce re qu'on a nommés Echinococcus Hominis, Simiæ et veterino-> , de petits corps graniformes distribués à la surface d'une mbrane fine formant une poche sphérique avec laquelle ils sont continuité immédiate, et qui est elle-même leur poche hyda-Lie, comparable à celle des Cysticerques, tandis que les parties niformes, qui s'en détachent avec une extrême facilité, reprétent la tête et le cou des Cysticerques, ainsi que la partie dans uelle l'une et l'autre s'invaginent chez ceux-ci. La tête a une ble couronne de crochets, et au-dessous d'elle on voit quatre venses ou suçoirs, caractères communs à presque tous les Vers té-▶īdes et cystoïdes. La partie hydatique et toutes les têtes auxquelles est commune forment une masse en général sphérique et renmée dans un kyste d'apparence séreuse ou albumineuse, qui Dartient à l'animal dont l'Hydatide est parasite ou qui a été proet par lui. Le plus souvent l'observation nous fait voir la partie cocéphalique des Échinocoques à la face interne de la membrane datique, et y formant des granulations nombreuses. Ces granu-

<sup>1)</sup> Dict. univ. d'hist. nat. dirigé par Ch. d'Orbigny, t. VI, p. 730.

<sup>2)</sup> Erichson's Archiv. für Naturgeschichte, 1845, p. 239,

lations ont sans doute servi à la description de l'Acephalocysis endogena de M. Kühn (4). On voit, à leur point de contact avec la membrane hydatique, un petit étranglement comparable au port par lequel sort le dérocéphale des Cysticerques. La tête, les crochets et les suçoirs sont invaginés dans l'intérieur de cette espèce de granule, mais sans y prendre la position spirale qui leur est ordinaire chez les Cysticerques. La membrane de cette partie des Échinocoques et leur membrane hydatique ou commune présentent un grand nombre de petites cellules granuleuses, oviformes, remplies de matière calcaire. Ces cellules sont semblables à celles que M. Gulliver 2) et d'autres auteurs ont décrites dans les Cysticerques.

» Les Échinocoques de la Girafe que nous avons étudiés formaient, à la face interne de leur membrane hydatique, des granslations d'un quart environ plus grosses que celles du Cochon. Les grains oviformes, visibles dans leurs tissus, étaient aussi plus gros que ceux de l'*Echinococcus veterinorum*, et ils étaient moins nombreux. Leur armature céphalique se composait de trente crechets environ, placés sur une double rangée et longs de 0 c qui est aussi le diamètre de la plupart des grains oviformes calcaires. »

Nous avons appelé ces Hydatides Echinococcus Girafæ (3).

ÉCHINOCOQUES DES SINGES. — « Rudolphi a donné le nom d'Echnococcus Simiæ à l'Échinocoque du Magot, et, depuis qu'il es a parlé, nous avons publié des détails sur ces parasites, dont nous avons observé un cas très curieux (4). Plus récemment, nous avons recueilli des animaux semblables dans des Singes de deux autre espèces, un Macaque (Macacus Cynomolgus) et un Ouanderou (Mecacus Silenus).

» Une poche du grand épiploon d'un Macaque recouvrait un fausse membrane renfermant un grand nombre d'Hydatides, la plupart grosses comme une aveline, mais dont quelques-une

- (1) Mémoires de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, t. I.
- (2) Proceedings of the Zoolog. Soc. of London, 1840, p. 31.

Voyez aussi les observations récentes de M. Claparède, dont il a été quetien ci-dessus.

- (3) Cette dénomination est purement provisoire, et devra disparaître des que l'on saura quel est le Tænia qui provient de ces Échinocoques.
- (4) Sur l'Échinocoque de la cavité abdominale du Magot, dans le tome il de Annales d'anatomie et de physiologie, publiées par MM. Laurent, Bazin, Hollard. Coste, P. Gervais et Jacquemart (1838).



n œuf de pigeon, tandis que d'autres ne dépassaient oseille en volume, ou même une tête d'épingle. La e était irrégulièrement ovoïde et longue de 8 centiron dans son plus grand diamètre. Une des plus grosses ju'elle contenait enveloppait elle-même une vingtaine datides, chacune du volume d'un novau de cerise. ide poche et celle dont il vient d'être question sont ppes formées par une pseudo-membrane de nature breuse. Elles sont à peu près hyalines, mais elles deaques au contact de l'air. Dans leur intérieur sont les oches d'Échinocoques, avec les mêmes caractères généoux de l'Homme, du Cochon, de la Girafe, etc. Quell'entre elles ne nous ont pas montré de têtes d'Échinoelque soin que nous ayons mis à les chercher; elles ndant semblables aux autres par leur aspect extérieur. ent renfermées avec elles dans la même poche : on ne c douter qu'elles ne soient un état particulier de la se (1). C'est là une des raisons qui nous ont fait émettre sur l'existence des Acéphalocystes comme animaux 3 Echinocoques. Plusieurs autres faits viennent à l'appui tes, et ce qui doit faire suspendre tout jugement sur on, c'est qu'aucun observateur actuel n'a encore publié phalocystes des renseignements que l'on puisse regarder sfaisants (2). »

maintenant admettre que ces Échinocoques des Singes le ceux qui vivent dans l'Homme, dans le Cochon et dans îtres Mammifères, susceptibles de se transformer en Téite de leur passage dans le canal intestinal des Carnassiers livores.

CHIEN (Tania canina). — Ce Ver a aussi été désigné par ucumerina, qui leur a été imposé par Gœze.

lu scolex est large et porte une trompe en massue replusieurs rangées de crochets fort petits, à talon large
e ovale. Le strobile a le cou court, fort étroit; les segt carrés avant d'arriver à la moitié de la longueur du
at très longs à la partie postérieure de son corps, et, en
inst aux deux bouts, ils présentent la forme d'un cha-

Hydatides de cette espèce, observées dans leur premier âge et des scolex ou têtes multiples, qui caractérisent cette forme de selles des jeunes Cénures. (Voyes plus haut, p. 266.)

Ism. Acad. sciences Montpellier, t. I, p. 100.

pelet : on dirait des semences enfilées les unes à la suite des autres Chaque proglottis porte un double appareil sexuel complet, que s'ouvre de chaque côté vers le milieu de sa longueur. Les œufs, at nombre d'une douzaine seulement, sont enveloppés dans une capsule commune, et les embryons montrent distinctement leurs sit crochets.

On voit des strobiles longs de 3 mètres et au delà.

Le *Tienia canina* habite les intestins grêles du Chien domestique. Nous en avons vu plus de cent réunis dans le même sujet.

M. Eschricht dit avoir reçu de Saint-Thomas des Antilles Tania cucumerina rendu par un nègre esclave. N'y aurait-il pur erreur dans l'indication qui lui a été fournie à cet égard; ou bis faut-il admettre que ce Ver, qui est spécial au Chien, peut également vivre chez l'Homme dans certaines circonstances? C'est un point qu'il est encore difficile de décider.

Gœze avait fait connaître le premier les crochets du *Tienia elliptica* du Chat, et nous sommes persuadés qu'une étude suivie permettra de constater que le *Tænia canina* du Chien et le *Tænia elliptica* du Chat ne forment qu'une seule et même espèce.

M. Dujardin a le premier fait connaître les crochets armant le trompe de cette espèce, et malgré ses observations, M. Diesing plus encore le *Tænia canina* dans la section des Téniens inermes.

On ignore jusqu'à présent où vit le scolex libre du *Tania ammerina*, et dans quelles conditions elle habite sous sa forme hydatique (1).

Dans deux Chiens de la même portée, dont l'un seulement recvait des Cysticerques pisiformes, mais dont le genre de vie, comme la nourriture, était exactement le même, nous avons trout, en en faisant l'autopsie au Muséum, devant plusieurs profeseurs de cet établissement, des Tænia canina assez âgés et fuis plus bas dans l'intestin grêle que les Tænia serrata. Ils habitaient tiers inférieur des petits intestins. Nous ignorons comment à s'étaient introduits.

TÉNIA ELLIPTIQUE (Tænia elliptica). — Ce Ver est connu depui longtemps à l'état complet ou de strobile dans le Chat; maisonigue où il vit à l'état de scolex, c'est-à-dire de Cysticerque. Nous roll fait prendre en même temps à des Rats blancs des œufs de Tæie

(1) Le Cysticorcus tenuicollis des Ruminants (fig. 159, p. 218) donne aussi, ps son passage dans les intestins du Chien, un Ténia particulier, dont nous ne ce naissons pas encore les caractères spécifiques. Toutefois MM. Küchenmeiste. Haubner et Leuckart en ont opéré la transformation.

281

ca et de Tania crassicollis qui provenaient les uns et les autres ème Chat; mais l'éclosion n'a pas eu lieu, ou du moins nous as pu découvrir des Cysticerques.

trompe du scolex est comparativement petite et assez courte; st beaucoup plus large en avant et prend la forme d'une ie. Elle est recouverte de plusieurs rangées de crochets fort, peu recourbés, larges au talon, et assez semblables à une oucles de la peau d'une Raie. Le strobile a le cou court, assez, et ses segments, à peu près carrés vers le milieu du corps, ngent en arrière de manière à devenir deux fois plus longs arges. Les proglottis se distinguent surtout par leur double eil sexuel, qui s'ouvre de chaque côté vers le milieu des bords. Les œufs sont contenus, au nombre de dix ou douze, dans apsule commune, et l'on voit facilement les six crochets nbryons.

strobile atteint jusqu'à 3 décimètres; les proglottis adultes nt larges que de 2 millimètres.

Ténia n'a été trouvé jusqu'à présent que dans les intestins des Chats domestiques.

le distingue alsément par son appareil génital double et ses s symétriques sur chaque proglottis.

evra sans doute être réuni au Tania canina du Chien, dont il raît pas différer comme espèce.

doit à Gœze la connaissance des crochets qui arment la me de ce Ver, et qui ont longtemps échappé, dans celui du , à l'attention des helminthologistes.

TA CRASSICOL (Tænia crassicollis). — Ce Ver a été observé s longtemps à l'état de scolex dans les Rats et dans les Souris, 'état adulte, dans les Chats. Dans le premier cas, il porte le le Cysticercus fasciolaris. M. de Siebold a démontré en 1834, s les crochets et les ventouses, que ce Cysticerque était idenavec le Ténia du Chat, mais en considérant le premier comme rme égaré qui avait manqué l'animal auquel il est destiné. nilitude de ces deux Vers avait aussi frappé le célèbre natuallemand Pallas; mais les auteurs modernes y avaient vu, me dans les autres Cysticerques, Cénures et Échinocoques arés aux Ténias, non pas seulement des animaux d'espèces entes, mais encore des espèces de deux groupes tout à fait cts. Le Cysticercus fasciolaris, qui a le corps rubané et pourvu embreuses rides, était toutefois considéré comme formant la tion des Ténias aux Cysticerques.



l'appareil sexuel simple.

Le strobile atteint de 4 à 5 décimètres de long adultes ont de 4 à 5 millimètres.

Ce Ver habite surtout le foie des Rats, des Surmu pendant qu'il est à l'état de Cysticerque, et, con dans l'intestin du Chat domestique et du Chat sauv également dans les Felis concolor, mellivora, onça, p et tigrina des ménageries.

Il y a une seconde espèce de Ténia, vivant con les Chats, mais dont il est facile de distinguer le 7 parce que celui-ci ne possède que des organes s'ouvrant à droite et à gauche du corps, tandis sont doubles dans l'autre, qui devient ainsi par trique. Cette seconde espèce est le Tænia elliptica plus haut.

Il est remarquable que, dans le Chien comme ait une espèce à orifices sexuels opposés dans cha une autre à orifices sexuels simples et alternes.

Nous citerons en dernier lieu, parmi les Cesto mammifères, le Ténia crassices (*Tœnia crassice* site du Renard pendant son état strobilaire.

Son scolex ou Cysticerque vit dans les Cam décrit sous le nom de Cysticercus longicollis. No opéré expérimentalement la transformation en d nards des Cysticerques de Campagnols. marticles sont très courts, les derniers sont presque infundibumes.

ongueur du strobile, 3 décimètres et au delà; largeur des protis ou cucurbitains, de 4 à 5 millimètres.

hbite l'intestin du Pigeon domestique.

tena Marteau (Tamia mallous). — La tôte du scolex est presque uleuse, et porte, suivant M. Dujardin, une trompe armée de perochets. Les ventouses s'ouvrent en avant. La strobile se ague surtout parce qu'il se replie brusquement en avant à angle. • et affecte ainsi la forme d'un marteau.

acquiert jusqu'à 2 décimètres de long, sur 5 millimètres de en arrière.

E Helminthe habite l'intestin du Canard domestique, de plus E Canards sauvages, des Harles, et, d'après Creplin, coux du M. Dujardin l'a trouvé dans le Canard musqué.

MMA INPUNDIBULIFORME (Tomin infundibuliformis).—La tôte du mest presque globuleuse, un peu aplatie, et elle porte des venmes petites et peu saillantes, au milieu desquelles s'élève une collindrique armée de très petits orochets placéa sur deux mes cou du strobile est assez long; les premiers articles sont marts; les derniers sont oblongs. Le pénis est court, tronqué et mes.

mis avons trouvé un proglottis adulte dans l'intestin d'une , au mois de mars. Tout adulte qu'il était, il ne dépassait guère man, et se faisait remarquer par son pénis étroit et saillant meté, non loin de l'angle inférieur.

imabite l'intestin de l'Oie et du Canard domestique, ainsi que

TA DES CYCNES (Tania aquabilis).—La tâte est presque globuet les ventouses sont antérieures; le rostellum est oboyale; est presque nul; les premiers articles sont très courts, les manguleux et saillants.

Meint jusqu'à 35 centim. de long. sur 3 ou 4 millim, de large, le les intestins du Cygne sauvage et domestique.

LANCEOLE (Tamia lanceolata). — La tête du scolex est très comée d'une trompe mince, cylindrique, et garnie, d'après rdin, d'une couronne de dix crochets grêles, et cependant place cette espèce parmi les inermes. Le cou du strobile court; le corpe est lancéolé, et il a ses articles très courts. Le court sont irrégulièrement alternes. Le proglottis

a le pénis hérissé, filiforme, un peu globuleux à sa base, et il s'oun en avant sur le côté.

Il est long de 9 centimètres, large de 7 ou 8.

Il habite l'intestin de l'Oie et du Canard de Barbarie.

TÉNIA SÉTIGÈRE (Tænia setigera). — La tête du scolex est encer renversé; les ventouses sont grandes; la trompe est pyrifome armée. Le cou est presque nul; les premiers articles sont courts; les autres deviennent infundibuliformes, et les angles prétérieurs s'allongent en un appendice tronqué.

Il atteint de 6 à 7 décimètres de long sur 6 à 7 millimètres large. On le trouve dans l'intestin des Oies.

TÉNIA SINUEUX (Tænia sinuosa). — La tête du scolex est principale, et ses ventouses sont angulaires. La trompe est cylindrique, armée de longs crochets saillants, presque droits. Le stroblet cou assez long, et les premiers articles sont très dilatables. Le fices génitaux sont unilatéraux. Le pénis est très court et troop

Il atteint seulement de 30 à 35 millimètres de long sur 1 mètres de large.

Habite l'intestin de l'Oie et du Canard domestique, ainsi que plusieurs Canards sauvages. Ce Ténia se reconnatt facilement l'amincissement de sa partie antérieure et à sa ligne de points note.

TÉNIA FASCIÉ (Tænia fasciata). — La tête, qui est comprime a hémisphérique, porte une trompe cylindrique et armée. Le cout très long, plus mince que la tête. Les articles sont très cours; sont six fois plus larges que longs.

Il est surtout long de 150 millimètres et large de 1 à 2 millimètres Il habite l'intestin de l'Oie domestique et celui de l'Anas albima Nous placerons ici, malgré sa tête inerme, le

TÉNIA MÉGALOPE (Tænia megalops). — La tête du scolet très grande, un peu quadrangulaire, et ses ventouses sont très développées. La trompe et les crochets manquent. Les miers articles sont très courts; il n'y a presque pas de coule postérieurs sont rétrécis à la base et à bords membraneur. So orifices sexuels sont unilatéraux. Le pénis, porté sur un tubers saillant et renflé, est à surface lisse.

Il devient long de 60 millimètres et large de 1 1/2.

Habite l'intestin du Canard domestique et ceux des America, leucocephala, fuligula, leucophthalma et brasiliensis.

TENIA GRÈLE (Tænia gracilis). — La tête est presque globales à trompe mince et armée; le cou est très court; les premiers de cles sont en forme d'entonnoir; les suivants deviennent carres.

est long de 3 décimètres et large de 2 millimètres.

a le trouve dans l'intestin du Canard domestique et du Canard télope.

ENIA A TROIS LIGNES (Tænia trilineata). — La tête est presque buleuse et porte une trompe allongée, cylindrique, de la lon-ur de la tête, renflée et armée de crochets (1). Le cou est presque : les articles sont très courts, avec les angles saillants. Les orisexuels sont inconnus.

ngueur, 1 décimètre; largeur, 3 millimètres.

ibite l'intestin du Canard domestique et des Anas acuta, circia, exta, fuligula et ferina.

Dujardin croit que c'est une variété du Tænia sinuoso.

MIA CORONULE (Trenia coronula). — La tête est presque rhomle, et les ventouses sont anguleuses et irrégulières. La trompe paisse, entourée d'une couronne de crochets. Les orifices mux sont unilatéraux. Le pénis est hérissé de très petites

est long de 4 à 10 centimètres, large de 1 1/2 à 2 millimètres.

habite l'intestin des Canards. C'est une espèce établie par M. Dun, et qui n'a pas été vue par d'autres auteurs.

# CLASSE QUATRIÈME.

## TURBELLARIÉS (2).

bus donnons la valeur d'une classe ordinaire à l'ordre des Aporomlés térétulariés et planariés de Blainville (3), dont les espèces,

Ces Ténias à trompe allongée et pourvue de crochets forment le geure Es, dont nous avons déjà parlé à la page 227.

Aporocéphalés, Blainv.; 1828. — Turbellariés, Ehrenberg, Symbola phy1831. — Voy. en outre, pour cette classe de Vers, O. F. Müller, ouvrages
— Dugès, Mém. sur les Planaires (Ann. sc. nat., 1° série, t. XV et XXI).

1846. Entwurf ein. Syst. Einth., etc., der Platwürmer. Copenhagen,
— De Quatrelages, Mémoire sur la famille des Némertiens (Ann. sc. nat.,
1846. t. VI, p. 73), et Mém. sur quelques Planariées marines (Ann. sc. nat.,
1846. — Max. Schultze, Beiträge z. naturg. d. Turbellarien.

1848. n° 511. — Ch. Girard, Research. upon Nemert. and Plan. embryon.

1848. p° 511. — Ch. Girard, Research. upon Nemert. and Plan. embryon.

1849. p° 511. — Ch. Girard, Research. upon Nemert. and Plan. embryon.

Dict. sc. nat., t. LVII, p. 573.



une longue trompe sans communication avec la Leur appareil urinaire s'étend dans toute la lor Toute la surface de la peau est vibratile, et elle re puscules en bâtonnets. Ces corpuscules sont ir organes urticaires qu'on a signalés chez quelques lariés. Le sang est de couleur rouge chez plusi Milne Edwards). Les sexes sont réunis, ou au cont deux sortes d'individus. La génération est habitu (M. Schultze a cependant observé une espèce f vivipare).

A la sortie de l'œuf, les embryons sont couverts et ils affectent déjà la forme des adultes. Il y a cepuns de ces Vers chez lesquels on a observé des forme, qui ne sont pas sans mériter le nom de mé

La force de reproduction est très grande che Quand on prend de ces Vers vivants, à peine les a l'eau, qu'ils se divisent en fragments, et chacun de tinue à vivre pendant assez longtemps; toutefois nous assurer si ces fragments redeviennent tous de plets, comme quelques auteurs l'assurent et cor avoir été constaté pour les Planaires.

Indépendamment de la reproduction sexuelle, o chez certains Turbellariés une reproduction agame à forme distincte. Les individus agames et les sont parfaitement semblables les uns aux autres: Ces animaux sont presque tous marins ou fluviatiles; il y en a pendant aussi quelques-uns de terrestres et même de parasites. Y a parmi eux des espèces dont le corps est fort long. La grande temerte des côtes d'Angleterre et de France, qui a d'abord été déte par Borlase, atteint jusqu'à 15 ou 18 mètres de longueur.

On trouve principalement les Vers de cette classe à l'ombre, sous pierres ou dans les coquilles abandonnées; ils sont communs les certains parages.

rûn les divise en monoïques et en dioïques: les premiers correspadent au grand genre Nemertes, les seconds au genre Planaria.

Evier les avait séparés ainsi dans la première édition du Règne

Pinal, mais en laissant les derniers parmi ses Intestinaux paren
ymateux et en reportant les autres parmi ses Intestinaux cavi
ires. De Blainville en fait aussi deux groupes, mais qu'il donne

mme deux familles de son ordre des Aporocéphalés. Les Né
Extes y forment des Ténétulaires; les autres conservent dans la

Exme méthode le nom de Planariés.

#### Ordre des Térétulariés.

Les ont le tube digestif complet; l'anus terminal; le corps allongé, la raordinairement contractile; la peau lisse, ciliée; les tissus mous, leur corps se divise souvent par le simple attouchement. Les les sont séparés.

L'est dans cette catégorie que se trouvent toutes ces grandes Le ces marines, dont la Némerte de Borlase est une des plus Larquables.

Les uns ont une trompe et ont reçu le nom de Rhynchocalés. Ils Imprennent la famille des NÉMERTIDÉS, dont le principal genre celui de ces Némertes ou Borlasies dont nous venons de parler. Le Quatrefages, Desor, etc., en ont surtout étudié les espèces, i ils ont d'ailleurs subdivisées en plusieurs genres, comme de inville et différents naturalistes avaient commencé à le faire.

Dans le genre NÉMERTE (Nemertes) se trouve une espèce très mmune sur les côtes de la mer du Nord, le N. gesserensis. Elle mint jusqu'à un demi-pied et plus de longueur, a la grosseur me aiguille à tricoter, est souvent de couleur pâle jaunâtre, et vit les pierres, dans les endroits qui se mettent à sec pendant la se marée. On peut la tenir très longtemps en vie dans un aquamm de très petite capacité.

Les Némertes sont nombreuses en espèces et répandues dans



appliqué sur la coquille des Huîtres comestibles

Le genre Bonellie (Bonellia) a une forme bie
Cet Helminthe, qu'on ne rencontre que dans l'
la Méditerranée, vient d'être décrit, avec plus
l'avait fait autrefois Rolando, par M. Ludwig Sch

Le genre Lancéole (Lanceola) de Blainville i signalé. Risso a décrit, sous le nom de Sagittule espèce qui doit lui être attribuée, mais qui n'a avec le prétendu genre Sagittule de Renieri, place. C'est une Lancéole véritable et même retti de Blainville, qui se trouve à Gênes, à Nic que le Sagittula Hominis, que Risso cite néanme maux qui vivent auprès de Nice, repose sur l'd'un appareil hyo-laryngien de Canard rendu pe des matières vomies, et que Renieri avait décrit Entozoaire. Nous avons publié autrefois une pe du genre Lanceola (3).

D'autres Térétulaires manquent de trompe et lées Arhynchins, comme le propose M. Schultz TIDÉS, du nom de l'un de leurs genres établi p des espèces fluviatiles et d'autres qui sont marir et les Dérostomes, qui s'en rapprochent beauce de petite dimension; on les a pris longtemps p véritables.

Dugès, M. Ehrenberg et quelques autres helmin

forganisation. Leur faille est tres inferieure à celle des Némericles.

C'est dans ce sous-ordre des Arynchins que le curieux Dinophilus vorticoides trouve sa place. On le rencontre partout sur le littoral le la mer du Nord, particulièrement sur les algues. Il est facile à reconnaître par sa couleur jaune orange. Il nage avec une assez grande rapidité. On peut en prendre des centaines en quelques soups de filet. C'est une petite boule, à surface ciliée, quand il est contracté. Il s'allonge de quatre à cinq fois sa largeur quand il reut nager; son corps est effilé en arrière (1).

C'est encore ici qu'il faut probablement classer un autre groupe rès remarquable, celui des Microstomes (Microstome), qui, d'après M. Schultze, sont dioiques. Leur canal digestif est complet. Leur peau porte des organes urticaires. Outre la reproduction sexuelle, il y a chez eux une reproduction agame, même chez les individus xués. M. Schultze a même vu l'animal antérieur d'une même rie avoir des organes mâles, et le postérieur des organes femelles (2).

#### Ordre des Planariés.

Les Planaires sont des animaux mous, à corps en forme de isque aplati, plus ou moins ovalaire, ciliés, et dont les tissus sont marquables, comme dans les véritables Némertes, par leur dif-Proce. Leur canal intestinal n'a qu'un seul orifice, qui est inférieur, • est lui-même simple ou ramifié, ce qui a fait distinguer les Illaires en deux sous-ordres, les Rhabdocélés et les Dendrocélés. Existe point chez elles d'organes spéciaux pour la respiration Pour la circulation; mais on leur reconnaît un appareil excréqui a été quelquefois considéré comme aquifère, encore qu'il 🕦 🕽 sse servir à l'urination. Les organes mâles et les organes femelles t réunis sur le même individu, mais bien distincts l'un de l'autre 🔼 au près de leur orifice ; quelquefois même chacun d'eux a son Eture à part, et l'orifice mâle se voit alors en avant de celui qui uit aux oviductes. Quoique monoïques , les Planaires ont be-Cle s'accoupler; quelques-unes paraissent vivipares; on a conchez d'autros la ponte des œufs, et il en est chez lesquelles la ion de chacun des vitellus donne naissance à plusieurs indi-

0. Schmidt, Neue Beiträge zur Naturg. der Würmer. Iena, 1848. — Van en, Bullet. Acad. roy. de Belgique, 1851, t. XVIII.

Veber die Microstomeen (Wiegmann's Archiv, 1849, p. 280).

19

290 VERS.

vidus. La scissiparité des Planaires est aussi un fait avéré, et il y aus genre de ces animaux qui est alors multiarticulé, à la manière des Cestoïdes: c'est le genre Caténule de Dugès, dont Linné regardait l'espèce type comme un Ténia aquatique.

Le système nerveux de ces animaux se compose d'un cerveur sus-œsophagien et d'une paire de nerfs latéraux, sur le trajet desquels on voit quelquefois des ganglions rudimentaires. Ce caractère les rattache aux Annélides, et plus particulièrement aux Cotylides de l'ordre des Trématodes, ainsi qu'aux Malacobdelles.

Les yeux des Planaires sont quelquefois stemmatiformes & pourvus d'un véritable cristallin; d'autres fois ce sont de simple taches pigmentaires plus ou moins nombreuses.

Cet ordre se divise en deux sous-ordres, qui sont ceux des Det drocélés et des Rhabdocélés.

### Sous-ordre des Dendrocélés.

Ce sont les Planariés qui ont le tube digestif ramifié. Leurs offices sexuels sont réunis; leurs œufs sont peu nombreux et pouvus d'enveloppes; ils ont le développement direct. Ces Vers sont terrestres, fluviatiles, marins ou même parasites.

La famille des GÉOPLANIDÉS a le corps déprimé, long: la lêt non distincte, deux ou plusieurs taches oculaires; la bouche not terminale; l'esophage protractile et l'orifice sexuel situé denière la bouche.

On en a observé depuis longtemps en Europe; mais c'es M. Charles Darwin qui, le premier, a bien fait connaître ces Planaires terrestres, d'après des individus recueillis dans les forts vierges de l'Amérique du Sud (1).

Genre Geoplana (Geoplana, P. Gerv.).—Max Schultze fait mention de vingt-six espèces de ce genre, dont une seule (Planaria territris, O. F. Müller) est européenne (2). Nous l'avons retrouvée an environs de Paris et de Montpellier.

Dans la famille des TYPHLOLEPTIDES, M. W. Stimpson mertionne deux Vers parasites (3), le Cryptocælum opacum, du port de Hong-kong, qui vit dans l'Échinarachnie, sorte d'Oursin, et k

- (1) Annals and Mag. of nat. Hist., vol. XIV, 1844.
- (2) D. M. Schultze, Beitrage zur Kentn. der Landplanarien. Halle. 1857.
- (3) Prodromus descript, animal, evertebr. ques in exped. ad ocean. Proseptentri, observ. et descrips. W. Simpson, part. I (Proceed. of the Aced. of Mesc. of Philad., février 1857):

291

ilocolax acuminatus, qui est parasite d'une espèce d'Holothurie enre Chirodote, propre au détroit de Beering.

- famille des PLANARIDÉS renferme, entre autres genres, i des PLANAIRES ordinaires (*Planaria*), dont il y a des espèces nos eaux douces.
- es Planaria lactea et fusca (genre Dendrocorlum), de la famille Planaridés, sont les plus communes parmi celles de nos rées.
- es Cayptocélés ont le tube digestif ramifié, comme les autres ces de ce sous-ordre, mais leurs orifices sexuels sont séparés; les sont nombreux, à enveloppes simples. C'est chez eux qu'on a rvé des métamorphoses. Ils sont surtout maritimes.
- est à cette division qu'appartient cette belle larve, pourvue de x paires d'appendices ciliés, que M. J. Müller a pêchée, et à telle il a donné le nom de Stylochus horteus.
- es Phenicurus ou Vertumnus, qui vivent sur les Téthys, sortes trands Mollusques nudibranches de la Méditerranée, ont aussi classés parmi les Planaires: ce sont de singuliers corps, dont la tre est encore problématique aux yeux de plusieurs naturalistes ont il nous a été impossible de nous faire une idée exacte, que nous les ayons étudiés vivants; l'espèce en a été nommée remnus tethydicola par Otto.

### Sous-ordre des Rhabdocélés.

s Rhabdocélés ont le tube digestif simple, non ramifié; leurs ces sont en général très petites, et elles vivent dans l'eau atre ou dans les eaux douces et stagnantes. O. Schmidt et chultze se sont surtout occupés de ces Vers.

Ins la famille des MÉSOSTOMIDÉS, se trouve une espèce d'eau de bien remarquable par sa forme et par sa taille, et qui est d'une dans les marais d'une grande partie de l'Europe: c'est le aria (Mesostomum) Ehrenbergii, sur lequel on a déjà tant écrit. Ernière notice que nous connaissions à son égard est celle de cuckart (1).

Dus avons trouvé une jolie Planaire, couverte de petites taches pigment rouge, sur le corps d'un Merlan qu'on venait de ler; mais nous n'oserions affirmer qu'elle vive réellement en laite sur ce poisson.

<sup>1)</sup> Troschel's Archiv für Naturgeschichte, 1852.

Le g. CATÉNULE (Catenula) doit être mentionné ici. la petite espèce que Dugès comparait, comme l'avai un Ténia, et qui n'est qu'une Planariée à génératio Nous l'avons observée une fois dans les baquets du Jard de Montpellier. Le docteur Leydig l'a retrouvée dans sur les bords du Main, et il a constaté comme nous de la figure et des descriptions de Dugès. Il en a v quantité. C'est une Turbellariée qui se propage par di que Dugès appelle segments, M. Leydig le compare ave articulations des Cestoïdes, c'est-à-dire à des proglo individu produit ainsi une chaîne de deux à huit Vers

Dans chaque segment il existe une partie renflée, so tête, qui porte les organes de sens, et une partie posté fermant le tube digestif. En outre, le premier segmes sente une autre partie effilée, correspondant à la terminalique de toute la chaîne (1).

Nous rapportons également à cette division de la Turbellariés les singuliers parasites que M. Kölliker a cyema (2), et qui vivent sur les reins des Céphalopodes

## REMARQUES GÉNÉRALES

SUR LES ENTOZOAIRES OU VERS PARASITES, ET PLUS PARTI SUR CEUX DE L'HOMME ET DES ANIMAUX DOMESTI

La nature conserve les espèces au détriment des inc nourrit de végétaux un grand nombre d'animaux, et suite à la dent des Carnivores. La vie ne s'entretient vent que par la destruction de ce qui est vivant. Le si redoutable qu'il nous paraisse, est donc l'une de les moins dures auxquelles les corps vivants aient ét puisqu'il a pour condition que le sujet sur lequel s'alim ètre parasite vive pour assurer l'existence de ce den peut ajouter que, dans beaucoup de cas, les parasites moins à l'organisme des individus qu'ils infestent qu' surabondants de cet organisme. D'ailleurs, le nombre parasites est si grand, celui des individus qu'elles provent si extraordinaire, et celui des animaux qui en son

(1) Muller's Archiv, 1854, liv. III, p. 286, pl. 11.

(2) Guido Wagener, Muller's Archiv, 1857, p. 354.

sidérable, que l'on doit regarder le parasitisme plutôt comme condition normale de beaucoup d'espèces, soit animales, soit étales, que comme un état pathologique accidentel qui serait ticulier aux individus qui en souffrent. Il est dans la nature que ucoup d'espèces vivent ainsi aux dépens les unes des autres; st ce qui ressortira des observations dont est composé ce chare. Nous y passerons successivement en revue la comparaison s parasites épizoaires et entozoaires, l'indication des classes auxelles ces parasites appartiennent, les opinions qu'on a successinent émises sur le mode d'apparition de ces animaux dans les canes ou à la surface du corps, les objections que l'état actuel la science permet d'opposer à la théorie erronée de la généraa spontanée, la discussion des arguments réunis en faveur de Le théorie par Bremser, les conditions diverses du séjour des ozoaires, et quelques propriétés singulières de ces animaux qui i litent leur propagation.

Jous donnerons ensuite la liste des Entozoaires qui sont parasites l'Homme ainsi que de ses principaux animaux domestiques, et les terminerons par quelques détails sur les médicaments anthelthiques ou vermifuges, ainsi que sur les corps de diverses les qu'on a décrits à tort comme étant des Vers intestinaux: x-ci forment la catégorie dite des pseudelminthes.

pizoaires et Entozoaires. — La présence des parasites dans les manes ou à la superficie du corps a été constatée dans des animax de toutes les classes, et les rapports que ces animaux ont re eux, soit par leur alimentation, soit par les autres conditions leur vie, sont un des principaux moyens de la propagation des masites. Les harmonies biologiques sont ici très manifestes, et que sorte de parasites est soumise, dans son organisation ainsi dans son genre de vie, à des conditions qui sont elles-mêmes rapport avec la manière d'être des espèces qu'elle doit en-

In nomme Épizoaires les animaux parasites qui se tiennent sur urface extérieure des autres animaux, et Entozoaires ceux qui ent plus profondément dans leurs organes creux ou qui envaient même leurs parenchymes.

ette distinction, dès longtemps établie, est bonne à quelques ets, puisqu'elle est en rapport avec certaines particularités espèces les plus ordinaires. On sait en effet que les Pédicules, les Sarcoptes et beaucoup d'autres encore sont des Épipes et des Estoparasites, tandis que les Ténias, les Asca-

rides, etc., sont des Entozoaires ou des Entoparasites. Mis le particularités auxquelles elle fait allusion ne sont souvent que les poraires, puisque les espèces, soit ectoparasites, soit entoparasites ou, pour employer des dénominations plus anciennes, épizoire et entozoaires, ne le sont souvent que pendant une partie de ler existence. C'est ce que nous avons vu pour les Œstres, de l'ordre des insectes diptères, dont la larve seule vit sur les animaux dans leurs organes, tandis que leur nymphe et leur insecte partie sont extérieurs et libres. C'est aussi ce que nous ont montré le Distomaires de l'ordre des Trématodes, dont les Cercaires, vivant des l'eau, représentent le premier état. Ces exemples, choisis entremit parmi ceux que nous avons déjà eu l'occasion de citer dans celo vrage, suffisent pour montrer qu'on ne saurait faire un groupe part pour les parasites dans la classification du règne animal. di résulte également de ce que nous avons exposé précédemme que les Entozoaires ou les Vers que l'on trouve dans le corps de autres animaux ne doivent pas non plus être regardés comme formant une catégorie naturelle. Plusieurs classes riches en espec libres, soit fluviatiles, soit marines, fournissent des Entozoaires é l'on pourrait ajouter, sans s'écarter de la signification propre de a mot, qu'il y a d'autres animaux que des invertébrés de la classe Vers qui sont récliement Entozoaires. Les larves des Diptères de famille des Œstridés, que nous avons déjà cités dans ce chapite ne sont-elles pas entozoaires au même titre que les Ascarides. Dragonneaux ou les Ténias, si l'on ne tient compte que de le mode de parasitisme, et les Linguatules, qui paraissent être Crustacés inférieurs bien plutôt que des Vers, ne sont-elles pas atdans le même cas.

Ainsi, lorsqu'on ne tient compte que du genre de vie des parsises il est difficile de distinguer ceux qui sont entozoaires d'avec ceu qui sont épizoaires, et les caractères anatomiques de ces animement permettent pas non plus de les séparer, comme classe, de autres divisions. Linné, Cuvier et d'autres naturalistes, tout en fersant un groupe des Intestinaux ou Entozoaires, avaient déjà reconnu cette impossibilité. Les Vermes intestina du classificates suédois renferment, indépendamment des Ascarides, des Tense et des autres Vers intestinaux, les Gordius, les Sangsues, les Los brics, les Siponcles et les Planaires, qui forment dans cette classe la division des Intestinaux vivant en dehors des animaux (ermalia animalia habitantia). A son tour, Cuvier rangeait parmi le Intestinaux plusieurs familles de Vers extérieurs, et entre autres

es Némertes, ainsi que les Planaires, c'est-à-dire toute la classe les Turbellariés.

C'est pour éviter cette évidente contradiction que de Blainville, it d'autres naturalistes avec lui, n'ont pas employé, dans leur clasification du règne animal, la dénomination d'Entozoaires ni celle l'Épizoaires que l'on trouve l'une et l'autre dans Lamarck. Il eur a été, par cela même, plus facile de tenir compte des véritables caractères des animaux, c'est-à-dire de leurs caractères de tructure, et de les grouper de manière à exprimer les véritables affinités qu'ils présentent lorsqu'on ne s'occupe que de leurs dispositions anatomiques. Cette méthode est aussi celle que nous trons adoptée.

Parasites de différentes classes. — Sans mériter pour cela le nom l'Entozoaires et encore moins celui d'Helminthes, qui a un sens plus pologique, beaucoup d'animaux appartenant à des groupes très ifférents les uns des autres, souvent même étrangers au type des ers, sont des animaux réellement parasites.

Les Poissons nous en fournissent quelques exemples. Indépenment des Lamproies, qui se fixent souvent aux autres animaux
cette classe, on peut mentionner les Fierasfers, de la famille
Gadidés, qui se tiennent souvent dans la cavité respiratoire des
lothuries (1). On cite un autre Poisson parasite des Échinomes; il vit dans l'Astérie discoïde.

Mais c'est surtout parmi les animaux sans vertèbres que l'on voit nombreuses espèces parasites, qu'elles le soient pendant toute r vie, ou, ce qui est plus fréquent, pendant tel ou tel de leurs seulement.

L'embranchement des animaux articulés fournit de nombreux sasites. Il y en a qui sont de la classe des Insectes, d'autres de le des Arachnides, d'autres encore de celle des Crustacés. Les ails que nous avons fournis à leur égard dans le tome le de cet rage nous dispensent d'y revenir ici.

Les Mollusques affectent plus rarement ce genre de vie; on peut pendant en citer plusieurs exemples curieux, indépendamment ceux qui vivent dans les Coraux, et qu'on nomme souvent Molsques coralligènes. L'Entoconque de M. J. Müller est un Gastérode qui se développe dans les Synaptes; les Stylifères (Stylifère ricola et St. Turtoni) habitent le corps de certains Échinodermes;

<sup>(1)</sup> Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, Zoophytes, pl. 6, fig. 4. — Sephaur, Zeitschr. für wissensch. Zool., 1853, p. 329.

l'Eulima acicula se tient dans l'estomac des Holothuries; le Melania Cambessedii, qui est peut-être une Eulime, se développe sur les Comatules: ce sont tous des Gastéropodes. Il y a aussi des Lamellibranches, qui ont des habitudes analogues: le Modiolaria marmeratu vit dans le corps des Ascidies, ainsi que le Mytilus discars.

Mais c'est parmi les Vers que se classent le plus grand nombre d'espèces animales vivant sur les autres animaux; et comme si k parasitisme, quelle que soit sa fréquence, était, même dans l'ordre physique, un signe d'infériorité, on remarque que ce sont surtor les dernières familles de cette grande division qui fournissent h plupart des espèces vivant dans ces conditions. A peine avons-noz pu signaler quelques Annélides chétopodes ayant ce genre de vie, et celles que nous avons citées appartiennent à la tribu des Nais, mi est l'une des dernières de cette classe. Au contraire, ce n'est por ainsi dire qu'exceptionnellement que nous avons vu des Nématoids ou des Cotyloïdes indépendants. Les Sangsues méritent presque autant que les Polycotylaires la qualification d'ectoparasites, et s ce genre de vie n'est pas ordinaire aux Turbellariés, on peut dir que les Cestoïdes, pour lesquels il est au contraire normal, leur set inférieurs en beaucoup de points de leur organisation, ce qui cofirme la règle que nous posions tout à l'heure. D'ailleurs, sur parler des Vertumnes, qui se tiennent sur le corps des Tehre mollusques, on peut citer de véritables Turbellariés vivant au dépens des autres animaux. Le Cryptocalum opacum, de l'ordre de Planariés, se tient sur l'Échinarachnie, qui est une espèce d'Oursi. et le Typhlocolax acuminatus habite le corps des Chirodotes 1-Les Dicyema sont même, jusqu'à un certain point, des entoparsites, puisque c'est dans les corps spongieux des Céphalopodes c'est-à-dire dans les reins de ces Mollusques, qu'on les a décorverts.

En sortant de la série des Vers, nous trouverons bien d'autre animaux ayant des habitudes analogues à celles des Entozoaires Le *Mnestra parasite* de M. Krohn est un Polype médusaire parsité de la Phylliroé, et beaucoup de Polypes véritables, de Sporgiaires, etc., se fixent sur le corps des autres animaux.

Enfin nous rappellerons que plusieurs espèces d'Infusoires vivent aussi dans le corps des animaux, même dans celui des animaux supérieurs ou de l'homme, et, en traitant des Rhizopodes, nous verrons qu'on en a rapproché les Protées ainsi que les Grégarines.

<sup>(1)</sup> Stimpson, Proceed. of the Acad. of nat. Sc. of Philadelphia, 1857.

ui envahissent si souvent le corps des Insectes, des Arachnides, es Crustacés ou des Lombrics.

Opinions diverses au sujet des Entozoaires proprement dits. — Toufois ce sont les deux classes des Nématoïdes et des Cotylides qui purnissent le plus grand nombre d'espèces réellement parasites 'est-à-dire endoparasites, et ces deux classes rentrent dans le type es Vers, tel que nous l'avons défini. Ces Vers sont ceux qui reçoient le plus communément le nom d'Entozoaires.

Les animaux dont il s'agit ici ont été remarqués de très bonne teure, et il est déjà question d'eux dans les auteurs les plus antiens. On comprend, en effet, qu'ils aient dû être connus de tout temps par le vulgaire, et qu'ils aient attiré l'attention des médecins, masi bien que celle des premiers naturalistes, soit par la singulaité de leur genre de vie, soit par les désordres qu'on leur attribue, le qu'ils causent réellement, du moins en partie.

Les Vers ont été appelés Scolex (1) ou Helminthes par les Grecs, Vermes par les Latins; la dénomination d'Entozoaires, sous muelle ils sont plus connus de nos jours, n'a été imaginée qu'à époque récente. Toutefois les anciens n'ont pas distingué les mere espèces de ces animaux, comme nous le faisons aumord'hui, et la plupart leur ont échappé, ou du moins n'ont pas été malées dans les ouvrages qu'ils nous ont laissés.

Au ve siècle avant l'ère actuelle, Hippocrate parle cependant plusieurs sortes de Vers, en particulier des Ténias, des Ascases et d'autres encore qui habitent, dit-il, dans le rectum et qui troduisent dans le vagin; ces derniers sont sans doute les pures vermiculaires.

ythagore, qui vivait vers le même temps, passe pour avoir rapté de l'Inde le spécifique dont nous nous servons encore aujourui contre les Ténias. Il cite, en effet, le grenadier comme poutêtre employé contre les Vers plats qui vivent dans le corps de

ristote a fait mention des cucurbitains que les Chiens rendent cleurs excréments; mais il a mentionné la ladrerie du Cochon, savoir qu'elle était due à la présence d'un animal parasite, et elle pouvait être l'origine de l'infection téniaire de l'homme; illeurs, il a distingué chez ce dernier des Vers ronds, sans doute Nématoïdes, et des Vers plats, c'est-à-dire les Cestoïdes.

\$\mathbb{C}\$ 2) Ce mot a été souvent appliqué par les modernes à un genre particulier de \$\mathbb{C}\$. Nous lui avons nous-même donné une signification spéciale qu'on trouvera >>> liquée à la page 221 de ce volume.

Galien a même connu les Hydatides, mais sans constater leu nature animale. Il dit que l'on trouve dans le foie des Cochons des vésicules remplies d'eau, et il semble évident que ces vésicules u sont que des Échinocoques.

Quoique les anciens n'aient pas eu, au sujet de la génération des animaux inférieurs, toutes les idées ridicules qu'on leur prète que les compilateurs ont surtout inventées ou propagées, ils mes s'étaient point rendu un compte exact de la manière dont les Entozoaires se développent dans nos tissus. C'est d'eux que nous vier l'opinion, encore acceptée par quelques rares auteurs, de la génération spontanée de ces parasites.

Hippocrate les fait naître de l'altération des humeurs, et il por ainsi dans la science la théorie de la spontanéiparité, et plus spcialement encore celle de la zoopoièse, que l'on professait encoril y a peu d'années, dans plusieurs chaires de l'école de Monpellier.

D'après cette opinion, que la science moderne contredit m tous ses résultats, les Vers intestinaux ne nous viendraient pas de dehors, et il n'est pas nécessaire, pour en expliquer l'apparite dans nos organes, de faire intervenir la procréation d'œufs ser# à la transmission de leurs espèces, par voie d'hérédité, de la mère aux fœtus que celle-ci met au monde. La viciation des le meurs, l'altération des parenchymes sont des conditions sufsantes, et la présence des Vers n'est, comme le disent parfois met ques auteurs, qu'un épiphénomène résultant des dispositions por bides de l'organisme. Cependant on avait remarqué depuis lor temps que si les sujets affectés de ce qu'on appelle l'état verminent ou même la cachexie vermineuse, sont le plus souvent des suits lymphatiques, il arrive aussi que l'age, quelquefois le sexe et p souvent encore le régime ou telles habitudes spéciales, sont de causes évidentes de l'invasion des Vers et même de celle de ce tains Vers préférablement à certains autres. Il est vrai 🟴 plusieurs médecins n'ont pas craint d'admettre qu'il pouvait! avoir un état vermineux, même sans la présence de Vers est zoaires.

Mais ce sont là desthéories scolastiques avec les quelles la scient moderne n'a plus à compter, et qu'il faudrait laisser dans les lime des derniers siècles ou dans ceux de notre époque qui ont pour objet exclusif l'histoire des anciennes théories médicales. Quoique l'un des meilleurs helminthologistes de notre époque, Bremset, soit déclaré le partisan, de la spontanéiparité des Vers, quoiqu'il si

ce eu pour auxiliaires des auteurs que leurs travaux classent ombre des zoologistes les plus distingués, tels que Dugès et rujardin en France, ou Burdach et d'autres en Allemagne, on en effet reconnaître aujourd'hui que les objections qu'il faià la procréation des Entozoaires par œufs ou par germes n'ont lement aucune valeur.

éfutation de la théorie dite de la spontanéiparité. — L'un des ads observateurs dont l'histoire naturelle s'honore, Redi, qui au xvn siècle, publia un ouvrage spécial d'helminthologie, is lequel il démontra que la génération des parasites s'opère près les mêmes règles que celle des autres animaux, et il voir que certains d'entre eux étaient d'ailleurs mâles ou felles :1.

In médecin français, qui vivait aussi dans le xvii siècle, Andry, scupa dès lors de ces intéressantes questions et dans une directanalogue (2); toutefois on pouvait encore considérer comme sorte présomption en faveur de la génération spontanée le fait les Hydatides, quoique dépourvus d'organes reproducteurs, saraissent souvent dans le corps des animaux, et qu'ils s'y multient d'une manière très rapide sans qu'on puisse leur recontre d'organes reproducteurs. Mais les expériences récentes dont Hydatides ont été l'objet, expériences dont Pallas avait déjà né l'exemple, ont levé tous les doutes qui pouvaient subsister et égard.

In sait aujourd'hui que les Hydatides, soit les Cysticerques, sures et Échinocoques, soit même les Acéphalocystes, ne sont le premier état de certains Vers rubanés. Ils sortent des œufs dus par les Ténias, et à leur tour ils se transforment en Ténias eque, par suite de migrations analogues à celles auxquelles aucoup d'autres espèces de Vers sont soumises, ils passent des enchymes, au milieu desquels ils se tenaient enkystés, dans le l'intestinal de l'Homme, du Chien, du Chat, et de quelques Mammifères vivant aux dépens des herbivores infestés par Hydatides (3).

expériences ont démontre ces transformations pour plu-

Initro sur les Cestoïdes, p. 215 et suivantes.

Redi, Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano mel. 1a-4, avec pl. Florence, 1684.

en génération des Vers dans le corps de l'homme. In-12, Paris,

quoique nous ayons cité ces espèces en leur lieu, il ne sen pui inutile d'en rappeler ici les noms, ne fût—ce que pour montre la progrès que ces curieuses études ont fait faire à la synonymie de minthologique.

Le Cysticercus cellulosæ, qui est fréquent dans le Cochon, dont constitue la ladrerie, devient, en passant dans l'estomac de l'Homm, le Tænia solium, c'est-à-dire le Ver solitaire.

Le Cysticercus pisiformis du Lapin devient, chez le Chien et Loup, le Tænia serrata.

Le Cysticercus longicollis du Campagnol devient le Tania craisceps chez le Renard.

Le Cysticercus fasciolaris de la Souris et du Rat devient le l'emparte le l'emparte

Le Cœnurus cerebralis du Mouton devient aussi un Ténia dans le corps du Chien et dans le Loup: c'est le Tienia cœnurus.

En outre, les Échinocoques subissent à leur tour une transfer mation analogue quand ils passent aussi des organes de certain animaux dans le canal digestif de certains autres, et en particulier dans celui du Chien: ce sont alors les Tænia echinocom dont il a été également question dans un des chapitres productions.

Ce fait singulier de la métamorphose des Vers, en rapport me leurs migrations, n'a été réellement démontré que dans ces mières années. Il jette le plus grand jour sur la théorie de l'inferment vermineuse, et les recherches nouvelles dont les œufs des proposes ont été l'objet à diverses époques complètent pour dire la notion exacte de cette théorie.

Tant qu'ils sont enfermés dans les parenchymes du sujet phabitent, les Vers parasites sont incapables de reproduction par cufs; ils ne peuvent que se multiplier par voie agame, c'est-in par geminiparité; encore tous sont-ils bien loin de jouir de compropriété. Leurs organes mâles ou femelles ne fonctionneront propriété. Leurs organes mâles ou femelles ne fonctionneront propriété.

Ces œufs, exposés à tant de chances de destruction, sont douteur d'une grande persistance de vitalité. Il est douteux qu'il en édité.

diatement dans les intestins, bien qu'on ne puisse guère exex autrement la rapide multiplication des Ascarides, des
es, etc.; mais ce qui est plus certain encore, c'est que, tout
nt rejetés par les selles, ils ne perdent pas leurs propriétés
natives, et qu'ils peuvent les conserver assez longtemps pour
epris ultérieurement, soit avec les aliments solides, soit avec
u différentes boissons, par l'homme ou par d'autres animaux
èce desquels ils sont affectés, ils deviennent pour eux de noumoyens d'infection. Il est évident que beaucoup de ces œufs
perdus; mais ils sont, comme nous l'avons vu, très nom, et l'on ne saurait méconnaître que la nature, tout en livrant
parence leur conservation et celle de leur espèce au hasard,
issuré, par toutes les précautions compatibles avec les condibiologiques des animaux eux-mêmes, la perpétuité de leurs
es respectives.

Cochon trouve dans la fange ou dans les excréments humains, ne craint pas de lui laisser manger dans beaucoup de fermes, ufs des Ténias qui lui donneront la ladrerie, et cette ladrerie le Ténia à l'homme; les pluies peuvent aussi porter des œufs rs dans les ruisseaux ou les fontaines dont l'homme ou les ux tirent principalement leur breuvage, et des observations sur les œufs de plusieurs Nématoïdes montrent qu'ils peuvent er à un séjour prolongé hors du corps des animaux dans les ins desquels ils ont été produits, et faire ensuite retour à ces es animaux par des voies analogues à celles que nous venons maler pour les Vers cestoïdes.

our des Vers. — On a souvent divisé les Vers parasites de me en deux catégories, suivant qu'ils se trouvent dans l'inet les autres cavités ouvertes (Ascaride lombricoïde, Trichodle, Oxyure, Ténia, Bothriocéphale, etc.), ou dans les cavités et le parenchyme des organes (Filaire, Trichine, Cystie et Échinocoque). Cette classification, qui ne manque pas certain intérêt au point de vue médical, n'a, bien entendu, caractère zooclassique, mais elle est bonne à rappeler. Il est de remarque, en effet, que les espèces de la seconde catésont presque toutes des Vers à l'état agame, et les Trichines nt même, comme les Cysticerques ou les Échinocoques, es jeunes de quelque espèce de la première division qui se enkystés dans le tissu musculaire, et sont ainsi restés incas de reproduction, faute d'avoir pu parvenir dans le tube tif. Il en est sans doute de même des Vers que l'on observe

ent dans le sang et circulent avec lui, mais aussi à d'autres, vent fort longs, qui vivent plutôt dans les gros vaisseaux que s le sang lui-même, et qui, dans quelques cas, sont encore en ie engagés dans d'autres organes.

aer a trouvé dans la veine azygos d'un Dauphin deux Strongles, t l'un avait sept pouces de long. Une autre fois, il a extrait l'artère pulmonaire du même animal un Strongle long de pouces (1).

rolik, Craigie, Breschet et d'autres ont également vu des Versdans mêmes conditions. Poelmann et nous-mêmes nous en avons obré dans les vaisseaux comme dans les bronches. On en cite de trois èces, et M. Diesing a établi pour eux un genre distinct, sous som de Prostecosacter; ils constituent ses Pr. inflexus, minor et volutus.

- e même helminthologiste rapporte d'ailleurs à ce genre le engle que M. Leuckart a découvert dans le crâne du Narval (2). Le Strongylus armatus, ou Sclerotomum armatum, a été vu dans
- Le Strongylus armatus, ou Sclerotomum armatum, a été vu dans anévrysmes des artères mésentérique et cœliaque, ainsi que dans reine porte, chez le Cheval et chez l'Ane, par Ruysch, et plus Bunnent par MM. Schulze, Hodgson, Valentin, etc. (3).
- Le professeur Joly (de Toulouse) cite un Filaire trouvé sele cœur d'un Phoque; c'est pour lui un véritable Hémanaire (4).
- ♣ Filaria crassicauda habite le corps caverneux du Balænaptera rata.

ma aussi observé des Cysticerques dans le cœur de l'homme.

L Bilharz a vu en abondance le *Distoma hæmatobium* (5), dans vaisseaux, chez l'homme, et chez divers animaux comme chez mme, on a signalé l'existence de Vers distomes dans la veine de, dans la veine pulmonaire et dans la veine cave.

Ous voyons ainsi dans le système circulatoire, comme dans les es cavités closes, des Vers nématoïdes, des trématodes et des Oldes, mais tous ces Vers paraissent s'y trouver à l'état agame.

' devenir complets et acquérir leurs organes sexuels, ils doipénétrer dans une cavité ouverte, c'est-à-dire dans le tube

Beitrage zur Kentniss der med. Thiere, p. 560, en note.

Diesing, Syst. helminth., vol. II, p. 324, et Davaine, Gazette médicale, to 1, p. 9.

Diesing, loc. cit. vol. II, p. 305.

Complex rendus hebd., 1858, t. XI.VI, p. 403.

Zeitschr. für wissensch. Zoologie.

aride vermiculaire, libres dans l'eau de certains marais. En ettant ces faits, Linné était dans l'erreur, cela est incontes;; mais il ne s'ensuit pas que les Vers ne puissent pas venir du 
rs, et si l'on se rappelle ce que nous avons dit de leurs œufs ; leur mode de dissémination, on admettra qu'ils en viennent ffet.

nzer a cru que les Lombrics et l'Ascaride sont les mêmes anix. Bremser n'a pas de peine à démontrer victorieusement que n'est pas; mais l'erreur d'Unzer fait-elle que les Vers s'engenit spontanément dans notre corps?

remser cite ensuite une lettre de Hahn à Pallas sur une épizootie a régné tout le long de la rivière d'Ob, en Russie, et qu'il a buée à ce que les petites rivières et eaux stagnantes de ce pays ent, à cette époque, remplies d'une quantité considérable de ires (liordius aquaticus). On n'a pas, dit Bremser, rencontré ces dans l'estomac des animaux morts, mais bien dans leurs pous, et il lui semble plus probable qu'ils ont été engendrés dans derniers organes, comme cela a lieu très souvent chez les Mousi; il suppose alors que des poumons des animaux les Vers se t communiqués aux eaux dans lesquelles on les a trouvés en ndance.

n doit faire remarquer, si ce sont vraiment des Gordius que ma vus dans l'eau de la rivière en question, que ces Vers vent du corps des Insectes, et non des poumons des quadrupèdes. Pèce observée dans ces derniers était évidemment différente, ly a erreur dans le rapprochement zoologique fait par Bremser les Vers des poumons et ceux des rivières. Le ver qui était de de l'épizootie, ou qui du moins l'accompagnait, est un Némale ordinaire, qu'on ne trouve jamais que dans le poumon; ii des eaux fluviatiles est d'un tout autre groupe; il appartient Gordiacés.

y a donc ici une double erreur de la part de Bremser, et l'état el de la science permet de substituer des données plus tes à celles que notre auteur avait mal interprétées.

remser prouve d'ailleurs que Brera avait tort de supposer que Vers de terre ou d'eau peuvent prendre la forme caractérisdes Vers intestinaux en arrivant dans le corps des animaux.
Se Vers en général, et les Vers intestinaux en particulier, rouvent jamais un pareil changement de forme, dit-il avec n. C'est comme si l'on prétendait qu'une coquille deviendra ent en la retirant de l'eau.

Sur ce point Bremser a raison; mais est-il en droit de conclus des crreurs qu'on a commises, que les Vers intestinaux ne vienne pas du dehors? Certainement non, et il est à son tour complé ment dans le faux lorsqu'il les fait apparaître spontanément cause en est qu'à l'époque où il écrivait, toutes les métamorphes singulières que subissent beaucoup d'Entozoaires étaient ence ignorées, et qu'il en était ainsi pour la plupart des faits de transignaites. Plusieurs faits, alors connus, étaient encore inexplicables, tandis qu'aujourd'hui on s'en rend parfaitement compte.

Bremser dit aussi avec assez d'exactitude que chaque Ver habi un animal à part, et qu'il s'y loge dans un organe particulier: l'Ascaride ne se trouve guère que dans l'intestin grêle ; le Trichorphale habite uniquement dans le cœcum; l'Oxyure est particular au rectum; le Polystoma integerrimum est logé dans la vessie . naire de la Grenouille; le Cénure du Mouton vit dans le cerrat de cet animal. Bremser ajoute que, si ces Vers venaient du debas on pourrait bien les saisir quelquefois sur leur trajet, ou bie qu'ils devraient se tromper de temps en temps de chemin, é aboutir à d'autres organes que ceux auxquels ils sont destinés. en déduit une nouvelle preuve en faveur de leur formation l'intérieur même du corps; mais on sait aujourd'hui que les Var intestinaux s'introduisent tous dans nos organes à l'état d'embre microscopiques, et qu'on ne les aperçoit que lorsqu'ils y ont po un certain développement. Il en est, du reste, qui n'animi pas à leur destination ; ceux-là périssent sous leur forme sans donner naissance à des œufs, puisque la plupart des Ves n'engendrent que lorsqu'ils se sont fixés dans le canal intestal de leurs hôtes.

Tous les Vers intestinaux ne se conservent pas seulement de le corps animal, mais ils y multiplient; ils meurent au contribute vite, dit Bremser, quand ils sont forcés de le quitter. Bremse pense que c'est là une des plus fortes preuves en faveur de l'opinique les Vers intestinaux sont propres au corps des animan é qu'ils en sont les produits.

On ne connaît en effet aucun Ver intestinal qui ne se multiper œufs dans le corps de l'hôte qu'il habite, mais en me temps on n'en connaît aucun dont les œufs ou les jeunes ne de vent être expulsés avant de devenir adultes. Quel que soit nombre d'œufs qu'un Ténia ou un Ascaride produise, jamais les développement ne commence dans l'animal même qui le logs.

ujours les œufs sont évacués, et c'est du dehors que les nouveaux dividus paraissent venir. Si donc les Vers meurent le plus soumnt quand ils quittent le corps de l'animal qui les contenait, ce ni d'ailleurs n'est ni aussi fréquent ni aussi rapide que Bremser supposait, cela prouve seulement qu'ils ne peuvent pas vivre à état adulte dans un milieu différent de celui-là, et en cela ils resemblent à tous les autres animaux.

Mais, continue Bremser, si les Vers intestinaux étaient venus du lahors, en quittant le corps de l'animal qui les nourrit, ils deraient pouvoir s'y accoutumer de nouveau, puisqu'en y retourant ils reviendraient à leur séjour primitif. Bremser ignorait acore, entre autres faits, qu'avant de pénétrer dans le corps des ertébrés, la plupart des Distomaires vivent au dehors dans l'eau, sune première forme, et qu'ayant perdu cette forme en pénétrant ans les organes de leur hôte, ils devraient, pour reprendre leur état finitif, reprendre aussi leur forme primitive, ou, en d'autres runes, ils devraient redevenir semblables à ce qu'ils étaient dans premier âge : et c'est là ce dont ni eux ni les autres animaux sont susceptibles.

Bremser invoque ensuite, en faveur de l'hypothèse qu'il défend, kistence de Vers dans des fœtus nouvellement nés. Nous sommes son avis lorsqu'il dit que tous les exemples de ce fait cités les auteurs ne méritent certes pas que l'on y ajoute foi, mais aramoins le fait a été réellement constaté et l'on ne peut le révoer en doute. Il nous est arrivé à nous-même de trouver des Vers de jeunes animaux qui n'avaient encore pris d'autres aliments le lait de leur mère.

mère peut parfaitement transmettre des Vers au fœtus, seque beaucoup d'espèces de parasites ont les moyens de percer tissus. Mais sans pouvoir encore expliquer sûrement l'arce de Douves dans le foie d'un Agneau nouveau-né, nous ne sons cependant pas qu'il soit nécessaire de recourir à une hypose, car nous savons que les jeunes Vers ont souvent la possible de pénétrer dans le corps sans laisser de traces de leur passo, ou de se rendre d'un organe dans un autre sans léser les d'une manière évidente, ou du moins persistante.

En réfutant Pallas, qui fait venir les Vers du dehors, Bremser Dit que les animaux qui ne mangent pas de chair peuvent minuniquer leurs Vers à d'autres, et il admet que ces Vers, étant les avec les excréments, doivent aussi être mêlés avec les innents ou avec les breuvages; mais, ajoute-t-il, comment expli-

quer la communication d'Hydatides, chez lesquels on ne connaît points d'œufs, et qui, enfermés dans des capsules particulières, sé journent dans des viscères qui n'ont aucune communication aver le canal intestinal. Cette objection, longtemps inattaquable, a pertu dans ces dernières années toute sa valeur, puisque l'on sait maintenant que les Hydatides ne sont que le premier état des Téniss, et qu'ils en prennent les caractères lorsqu'ils passent dans le canai intestinal des Carnivores, après être restés pendant un temps plus ou moins long enkystés dans les parenchymes des animaux dont ces Carnivores font leur proie.

Bremser cite une expérience curieuse faite par Schreiber, quien 1806 a nourri, dit-il, un Putois pendant six mois uniquement de lait, de Vers intestinaux de toute espèce et d'œufs de ces derniers. Le Putois fut tué, et au grand étonnement de tout le monde, dit Bremser, on n'y trouva pas la trace d'un Ver quelconque. Mais quels Versœ Putois pouvait-il contenir, puisqu'il ne recevait que du lait et des Vers d'espèces quelconques? Bremser a tort de l'invoquer l'appui de son hypothèse. Si Schreiber avait donné au Putois se nourriture habituelle (des Campagnols ou d'autres petits rongeurs), il eût certainement trouvé des Vers dans ses intestins. Cette expérience ne prouve donc rien en faveur de la thèse et discussion.

Bremser rapporte lui-même, immédiatement après, qu'il a trouve l'Échinorhynque, que l'on voit très rarement dans le Campagnel, comme parasite dans un Putois, et une autre fois dans un Faucus cendré (Falco cineraceus), et que l'estomac de ces carnassiers contenait encore, dans l'un et dans l'autre, des débris de cette espère de rongeurs.

Les Ligules qui s'observent originairement dans la cavité abdeminale des Cyprins, se trouvent comme parasites dans le cami alimentaire d'oiseaux aquatiques et de poissons voraces; mais quoique vivants, ces Vers sont, au dire de Bremser, dans un cui très différent. Ils ont éprouvé une altération d'autant plus apparent qu'ils sont plus éloignés de l'estomac. Nous avons vu qu'il y avait maintenant dans la science un grand nombre d'observations confirmant cestransformations que les Vers, et plus particulièrement cestoïdes, subissent en changeant d'hôte, et ces observations sont loin d'être favorables à la théorie de la spontanéiparité.

D'ailleurs l'ouvrage de Bremser renferme beaucoup de détaits intéressants tirés des auteurs ou de ses propres recherches, et lors de sa publication, il a été réellement utile. La traduction

**ançaise** qui en a été donnée par Grundler est accompagnée d'un **ppendice** rédigé par de Blainville, qui ajoute encore à sa valeur **cientifique**.

Le plus grand reproche que l'on puisse faire à Bremser, c'est de l'avoir tenté aucune expérience pour élucider les questions, encore pour elucider les questions, encore pour elucider les questions, encore pour elucider les questions, encore pour elle l'histoire des Vers, et de n'avoir introduit dans son grammentation d'autres assertions et d'autres faits que ceux qui paient alors cours dans la science. La théorie de la génération contanée qu'il adopte était seule en faveur auprès de la plupart savants, et Bremser a été défendu par plus d'un naturaliste en c'est ainsi que nous voyons de Blainville lui-même apprésainsi la théorie de l'auteur allemand:

A toutes ces preuves négatives ou analogiques en faveur de opinion, M. Bremser en ajoute encore de directes en rapportles observations curieuses qu'il a eu l'occasion de faire sur le eloppement des Gérofles (4) dans les Poissons, en sorte qu'il de bien convaincu que les Vers intestinaux, ne pouvant provenir l'extérieur, se forment de toutes pièces dans les différentes parde l'animal, en sont pour ainsi dire le produit, comme dans les mifères ou les Oiseaux, le fœtus est le produit de l'ovaire. La le la même manière que celle des Infusoires, dont l'origine, dant la fermentation des substances organiques, a été mise hors doute par les belles expériences de Treviranus, l'organisation plante ou d'un animal retombant pour ainsi dire ici en plusorganismes (2).

cette théorie de la formation spontanée des Vers intestinaux rest si peu extraordinaire aux physiologistes allemands (3), que oken, dans la Chronique littéraire autrichienne, n° 9, nov. 1819,

Les Caryophyliées.

U est inutile de le rappeler, cette manière de voir, qu'on a également propos des Infusoires nés dans les infusions animales, n'a pas été expériences dues à M. Schwann et à d'autres observateurs ont encore la présence de germes venus du dehors était nécessaire madure l'apparition des auimanx microscopiques les plus simples dans les infusions.

Les allers temps ils ont au contraire contribué d'une manière et cela au moyen d'excellentes observations, les derniers des proposes des la génération spontanée, et la

**Stre soutenue**, même pour les infusoires.

hai arrivée à ce point que la théorie de la génération

dit que M. Bremser aurait pu tirer des preuves plus concluantes en sa faveur de la formation organique par l'inorganique, puisque. dit-il, il aurait pu démontrer par des faits qu'il se forme avec de la chaux, du charbon, du sel et de l'eau, de la mucosité, qui et déjà, eo ipso, un animal qui se divise en globules et en Infusoires (1). »

Mais ces idées ont fait leur temps, et si la physiologie nome montre que la génération par œuf n'est pas le seul mode par leque les animaux et les plantes se multiplient, elle peut remplacer avec certitude l'aphorisme d'Harvey: Onne vivum ex ovo, par et autre: Onne vivum ex vivo eadem evolutione prædito.

La question en est aujourd'hui arrivée à ce point qu'il est mème difficile, en ce qui concerne les Entozoaires, de démontrer 🗣 l'état morbide des sujets affectés de ces parasites soit pour quel chose dans l'infection elle-même, lorsqu'elle vient à se déclare ou plutôt à être constatée; car tant de sujets ont des Entozonire sans qu'on s'en aperçoive, qu'il faut se demander si la présent de Vers en petite quantité dans l'économie n'est pas plutôt un fi normal qu'une condition pathologique. Il en est des Entozoire comme des Épizoaires : leur invasion a lieu lorsqu'on se place des conditions qui la rend facile, et elle n'est ni la conséquent d'une diathèse spéciale, ni celle d'une affection morbide press tante. On a des Entozoaires comme on a des Poux, des Puces, Tiques ou des Sarcoptes, parce que l'on s'est mis dans le cas d'a envahi par eux, par leurs embryons ou par leurs œufs. La meille médication qu'on puisse employer contre eux consiste à les détres lorsqu'ils ont été constatés, et jusqu'à ce que leurs conditie d'existence et les lois de leur transmigration soient mieux consus il faut user, pour les éviter, du petit nombre de moyens prophy lactiques dont nous sommes dès à présent en possession. Les quisitions les plus récentes de la science ont fourni à cet en des données qui, tout en étant bien imparfaites encore, sont « pendant d'un grand prix.

Résistance vitale des Entozoaires et de leurs œufs. — Une sur particularité de la physiologie des Vers intestinaux est leur perstance vitale. Beaucoup d'entre eux, principalement, parmi les matoïdes, ont donné lieu à des remarques tout à fait analogue de celles que nous avons déjà citées à propos des Anguillules et de Dragonneaux, ou plus curieuses encore. Rudolphi rapporte 3/1

<sup>(1)</sup> Blainville, dans Bremser, p. 510 (1824).

<sup>(2)</sup> Entozoorum synopsis, p. 250.

casion de l'Ascaris speculigera, qui vit dans l'intestin des Cormos, qu'un naturaliste de Kiel lui envoya un jour trois de ces saux qu'il fit placer dans l'alcool, et que, onze jours après, il tra de leur tube digestif les Vers qui s'y trouvaient. La liqueur iservatrice les avait roidis. Voulant les ramollir pour les étudier, dolphi les plaça dans l'eau, et il fut fort étonné en s'apercet qu'ils étaient encore en vie.

M. Miran a fait une observation analogue sur l'Ascaris acus du schet. Il reçut les intestins d'un poisson de cette espèce qui ient gorgés de Vers. Quelques-uns, placés sur les bords du vase, tant desséchés, il les vit revenir à la vie lorsqu'il y eut placé de au en quantité suffisante (1).

M. de Siebold rapporte que, par une journée chaude d'été, il nassa dans les rues de Munich un Coléoptère de l'espèce nommée erostichus melas, du corps duquel il vit sortir un Ver roide et seéché. Bientôt après son immersion dans l'eau fratche, ce Ver rit sa forme, s'étendit et se mit à se mouvoir : c'était une femelle Gordius aquaticus (2).

Lette propriété, qui dépend très probablement de la nature chique du tégument des Nématoïdes, contribue, comme la longédes œufs de ces Vers, à assurer leur dispersion, puisqu'elle permet de survivre aux animaux dans le corps desquels ils à taient, et souvent aussi de trouver un autre refuge, soit pour soit surtout pour leurs œufs, avant de périr.

commencement du mois d'août 1853, M. Verloren avait cilli des œufs de l'Ascaris marginata. Ces œufs furent placés un verre de montre et recouverts d'eau distillée. Leur dévelopment ne tarda pas à s'opérer, et au bout de quinze jours les les Vers se roulaient dans leur œuf. Les embryons y restèrent e, mais, en hiver, la température diminuant, tout mouvement suspendu. Au printemps, la vie se manifesta de nouveau; ils conservèrent durant les chaleurs de l'été, et, à la séance du ptembre 1854 de la Société provinciale des arts et des sciences trecht, M. Verloren (3) montra encore de ces mêmes Ascarides lés en vie dans leurs œufs. Un an après leur formation, ils traient encore subi aucun changement définitif.

Pendant le congrès des naturalistes tenu à Bonn, en 1857,

<sup>(1)</sup> Miran, Wiegmann's Archiv, 1840, p. 35.

<sup>(2)</sup> Siebold, art. PARASITES de son Handwörterbuch der Physiologie.

<sup>[3]</sup> Provincial Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

M. Leuckart a fait voir des œufs de l'Ascaride lombricoïde, qui sijournaient depuis six mois dans une petite fiole remplie d'em pourrie, et qui contenaient des embryons parfaitement en vie; m les voyait s'agiter dans leur coque aussi distinctement qu'on pour rait voir pour un Ver de terre placé dans les meilleures conditions.

Il y a plus encore : des œufs pris de Vers conservés depuis asser longtemps dans l'alcool, ayant été placés dans l'eau, on y a trouvé, au bout de quelques jours, des embryons vivants.

La vie n'était pas non plus éteinte dans des œufs retirés de préparations anatomiques séchées depuis plusieurs années, on même plongées dans l'acide chromique.

La coque de ces œufs est donc complétement imperméable, même à l'alcool, et elle s'oppose à la dessiccation de leur content elle est également inaltérable par ce liquide, et la respiration semble pouvoir y être perdue : c'est là évidemment le secret de leur longue conservation.

Qui peut dire pendant combien d'années ces œufs se conserver en vie, au milieu des circonstances naturelles, en dépit de la température et des agents de destruction auxquels tant d'autres corpi vivants ne peuvent résister?

Des observations récemment publiées par M. Davaine (1) vietnent confirmer celles qu'on vient de lire; il les a faites sur des cuts du Trichocéphale de l'homme et de l'Ascaride lombricoide. œufs pondus dans le corps de l'homme et rejetés avec les selles of été recherchés par lui avec un soin tout particulier, et il a vu qu'il ne commencent à se développer qu'après un temps assez considrable (huit mois pour la première de ces espèces, six pour la seconde Il est évident, comme nous l'avons déjà dit, que la nature a voil que ces œufs eussent ainsi la possibilité de revenir au bout de certain temps, soit avec les aliments, soit avec les boissons, das des animaux de même espèce que ceux du corps desquels ils of été rejetés, et M. Davaine ajoute avec raison que « dans ce los intervalle de temps, les œufs du Trichocéphale et de l'Ascarit peuvent, sans nul doute, être transportés par les pluies dans is ruisseaux, les rivières et les puits, dont l'eau sert comme boisse ou est employée dans la préparation des aliments. Ces œufs, co plétement développés, ou l'embryon, peuvent arriver par cette ris dans l'intestin de l'homme, et y acquérir un développement ulle rieur et complet. »

<sup>(1)</sup> Compt. rend. hold., 1858, t. XLVI, p. 1217.

Manière de vivre des l'intozoaires. — Ces animaux appartiennent au type des Vers, et plus particulièrement à deux de leurs classes, les Nématoïdes et les Cotylides, soit Trématodes, soit Cestoïdes. Les Nématoïdes sont loin d'être tous des animaux parasites, et lorsqu'ils le sont, ce n'est que pendant une partie plus ou moins longue de leur vie, mais jamais pendant leur vie tout entière. Leurs œufs, tinsi que nous l'avons vu, peuvent et doivent passer un certain temps de dehors.

- Les Gordiacés cessent d'être parasites au moment de la ponte; les Dragonneaux femelles deviennent, au contraire, cuticoles pendant leur état d'incubation.
- Les Distomaires sont extérieurs pendant leur forme cercaire; les lestoïdes, au contraire, sont évacués, sous forme d'individus généments ou de cucurbitains, lorsque leurs œufs sont arrivés à l'état maturité.

Quant aux organes qu'ils habitent, les Entozoaires, c'est-à-dire ▶ Vers devenus parasites, ne sont pas non plus assujettis à des aditions toujours identiques pour chacune de leurs espèces. L'Asride lombricoïde vit dans l'intestin grêle; mais il peut remonter la partie stomato-gastrique du tube digestif ou dans les voies estives, et il est parfois rendu par la bouche ou par le nez. yure vermiculaire, qui semble spécial au rectum tant on l'y contre fréquemment, remonte parfois dans l'intestin grêle, et, les petites filles, il gagne plus souvent encore les organes Laux. Dans beaucoup de cas, les pérégrinations des Vers sont singulières encore, puisqu'ils passent de la profondeur des es fermés dans les organes ouverts qui sont en communica-Nec la peau externe par les orifices naturels; c'est même ce régulièrement lieu lors de la transformation des Hydatides en s, c'est-à-dire des Cestoïdes agames en Cestoïdes strobilaires reproducteurs. Mais il arrive le plus souvent que ce passage Leu que lorsqu'un animal infesté par les Hydatides ou les s scolex des Cestoïdes devient la proje d'un Carnassier.

fait analogue s'observe pour beaucoup de Nématoïdes qui t dans la profondeur des tissus pendant leur premier âge, et ent dans l'intestin, ou dans les organes en communication avec u moment de devenir aptes à la reproduction.

s Entozoaires sont-ils assujettis à des règles plus régulières en qui concerne les espèces dont ils sont parasites? Beaucoup eurs l'ont admis. Pour ces auteurs, chaque espèce animale a ses sites propres, soit Épizoaires, soit Entozoaires, et l'on a souvent

décrit comme nouvelle telle espèce d'Entozoaire ou d'Épizoaire. par la seule raison qu'elle avait été trouvée parasite d'un animal sur lequel son genre n'avait point encore été signalé. C'est ainsi qu'or a inscrit dans les listes helminthologistes beaucoup d'espèces nominales qu'une étude plus attentive permet chaque jour de ramener à leurs véritables types. Les animaux domestiques, ou les animaux sauvages que nous tenons en captivité dans nos ménageries, son surtout intéressants à étudier sous ce rapport. Vivant dans de conditions à peu près identiques, ils prennent des Entozoaires asset peu différents les uns des autres, quelquefois même semblables, et nous avons souvent eu l'occasion de constater que les Mammifers ou les Oiseaux qu'on amène des pays lointains n'ont, au bout d'u certain temps de résidence dans nos contrées, d'autres Vers que ceux dont nous-mêmes sommes attaqués, ou qui se rencontrell aussi dans nos espèces domestiques. Ils perdent donc les Vers qu'à avaient contractés dans leur pays, et sont envahis par ceux de nouveau pays qu'ils habitent, ce qui est une preuve de plus à ajor ter à celles que nous avons apportées en faveur de la procréation des Helminthes par graine et non par spontanéiparité.

Ces faits, déjà si curieux par eux-mêmes, acquièrent une plus grande importance encore si l'on considère que les Entozoaires sur d'espèces différentes suivant les contrées du globe où on les exmine, et que l'homme paraît aussi en prendre de nouveaux lorsqui s'établit dans des contrées éloignées de celles où il avait précédes ment vécu. C'est en particulier ce qui arrive pour les blancs établis au Sénégal ou en Guinée, lorsqu'ils contractent le Dragonneau. [12] étude suivie des Vers intestinaux de l'homme, faite en Égypte M. Bilharz, a conduit ce savant helminthologiste à la découverte de plusieurs espèces d'Entozoaires inconnues dans nos contrées, et l n'est pas douteux qu'en faisant de semblables recherches sur autres points du globe, on n'arrive bientôt à ajouter de nouvelle espèces à la liste des Vers parasites de l'homme; et pourtant celle liste est déjà fort longue. C'est ce dont on jugera par le tables suivant. Le nombre total des espèces observées dans l'homme de vingt-huit, en y comprenant, il est vrai, quatre d'entre elle 🕊 lesquelles on n'a que des renseignements imparfaits et qui derre sans doute être supprimées (1).

(4) Les noms de ces quatre espèces ont été mis en italique, ainsi que cest ét. Cysticerques et des Échinocoques, qui ne sont que le premier état des Ténis.

hi e .

### ENTOZOAIRES OBSERVÉS DANS L'HOMME (1).

|             |              | Noms spécifiques.            | Décrits dans le<br>de cet ou |         | Organes où ils a établissent de preference.       |
|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|             | 1            | ANCEYLOSTOMA DUODENALE       |                              |         | Intestin grêle.                                   |
| NEMATOIDES. | /            | STRONGYLUS GIGAS             |                              | 111     | Reins.                                            |
|             | i            | STRONGYLUS DUODENALIS (Bilbo |                              | ppléme. | Duodénum (en Égypte).                             |
|             | l l          | STRONGYLUS LONGEVAGINATUS    | Р                            | age 115 | Parenchyme pulmonaire (observe une fois).         |
|             | 1            | ASCARIS LUMBRICOIDES         |                              | 119     | Intestin grêle, etc.                              |
|             | )            | ASCARIS ALATA                | • • • • •                    | 121     | Intestin grêle (observe une fois, à Dublin).      |
|             | < −          | OXYURUS VERMICULARIS         |                              | 196     | Rectum, etc.                                      |
|             | 1            | TRICHOCEPHALUS DISPAR        |                              | 151     | Cacum.                                            |
|             | 1            | FILARIA MEDINENSIS           | • • • • •                    | 134     | Abcès sous-cutanés (Afri-<br>que intertropicale). |
|             | •            | FILARIA OCULI                |                              | 143     | OEil des nègres (Afrique).                        |
|             | l            | FILARIA LENTIS               |                              | 146     | Cristallia.                                       |
|             | 1            | SPIROPTERA HOMINIS           |                              | 146     | Vessie urinaire ; très rare.                      |
|             | 1            | TRICHINA SPIRALIS            |                              | 159     | Muscles volontaires.                              |
|             | 1            | Ophiostoma Pontieri,         |                              | 161     | Espèce doutense.                                  |
| COTYLIDES.  |              | / DISTOMA HEPATICUM          |                              | 200     | Vésicule biliaire.                                |
|             | Trematoides. | DISTOMA LANCROLATUM          |                              | 201     | Vesicule biliaire.                                |
|             | Ž.           | DISTOMA HEMATOBIUM           |                              | 202     | Veine porte (en Exypte).                          |
|             | . 9          | DISTOMA HETEROPHYES          |                              | 204     | Intestin grêle (en Egypte).                       |
|             | / \$         | Monostoma Lentis             |                              | 211     | Cristallin.                                       |
|             | 1 .5         | Hexathyridium pinguicola     |                              | 214     | Espèce très douleuse.                             |
|             | 1 &          | Hexathyridium venarum        |                              | 214     | īd.                                               |
|             | ) ``         | Tetrasioma renale            | • • • • •                    | 213     | Id.                                               |
|             | )            | / BOTHRIOCEPHALUS LATUS      |                              | 234     | Intestin grêle.                                   |
|             | •            | TÆNIA MEDIO-CANELLATA        |                              | 242     | Id.                                               |
|             | 1 4          | Tænia solium                 |                              | 247     | Id.                                               |
|             | / -          | et Cysticerus celluloses     |                              | 248     | Parenchymes divers.                               |
|             | Crstoides.   | TÆNIA NANA                   | • • • •                      | 264     | Intest, grêle (en Egypte).                        |
|             | z.           | TANIA ECHINOCOCCUS           |                              | 270     | Intestin grêle.                                   |
|             |              | et Echinococcus hominis      |                              | 272     | Poie, reins, etc.                                 |
|             |              | TANIA SERRATA? (du Chien).   |                              |         |                                                   |
|             |              | \ et Echinococcus altricipas | riens                        | 273     | Parenchymes divers (en Islande).                  |

De semblables listes ont aussi été données pour les différentes pèces d'animaux chez lesquels on a constaté la présence des itozoaires (2).

Voici celles qui ont trait à nos principales espèces domesques:

- (4) Nous n'avons pas fait entrer dans cette liste les Linguatules (t. I, p. 501), i sont souvent classées parmi les Vers, mais que nous avons reportées dans la see des Crustacés. On sait maintenant que, dans certaines circonstances, les aguatules vivent sur l'homme.
- 2) Voyez Rudolphi, Entozoorum synopsis, cui accederunt mantissa duplex et lices locupletissimi. In-8, Berlin, 1819. Gurlt, Verzeichniss der Thiere, bei Ichen Entozoen gefunden worden sind Wiegmann's (Archiv, 1845, p. 223). Addition au mémoire précédent (Creplin, ibid., 1846, p. 129, et 1847, p. 289). Diesing, Syst. helm.

# ENTOZOAIRES DU CHIEN DOMESTIQUE (1).

Hemistomum alatum (intestins grêles).

Ascaris marginata (intestins grêles).

Spiroptera sanguinolenta (œsophage et estomac).

Trichosomum plica (vessie urinaire).

Trichocephalus depressiusculus (cæcum).

Dochmius trigonocephalus (intestins).

Strongylus gigas (reins).

Filaria trispinulosa (œil).

Filaria oculi (œil).

Tænia serrata (intestins).

Tænia pusilla, (intestins).

Tænia cucumerina (intestins).

Dibothrium serratum ou latum (intestins).

Cysticercus cellulosæ (péritoine et muscles).

### ENTOZOAIRES DU CHEVAL (2).

Ascaris megalocephala (intestins grêles).

Filaria lacrymalis (conduit lacrymal) (3).

Filaria papillosa (abdomen, poitrine, muscles, intestins, cerves, ceil (4).

Onchocerca reticulata (muscles et parois des artères).

Oxyurus Equi (cæcum).

Spiroptera megastoma (estomac).

Sclerostomum armatum (artères, intestins, pancréas, testicules,

Sclerostomum tetracanthum (duodénum et cæcum).

Strongylus gigas (reins).

- (1) Ajoutez Linguatula tonioides (des fosses nasales). Il en est questione I, p. 501.
  - (2) Ajoutez : les Linguatula tomioides (sinus frontaux', et serrate (eil).
- (3) Des Vers ont été constatés dans l'œil du Cheval par : Greve, Erfair. es Beobacht., 1, p. 173. Anderson, Edinb. med. and surg. Journal, 1805, p. 36. Atkinson, London med. and phys. Journ., 1820, Brown, Transact. of M. Roy. Soc. of Edinb., 1821. Twinning, The Veterinarian, 1828, p. 114. Percivall, ibid., p. 74. Desmarcts, ibid., p. 79. Gibb, ibid., p. 194. Molyneux, ibid., 1828, p. 309. Leuckart, Versuch einer nat. Einth., p. 29.
- (4) Hanyel. Wolstein das Buch von den inn. Krank., p. 241. Nemann, Jour. veter. de Belgique, I, p. 57. Busch, Mag. für die gesammte Thierh., I, p. 28.

Stronyylus micrurus (bronches).

Distomum hepaticum (foie et vésicule).

Tænia plicata (estomac et intestins).

Tænia momillata (estomac et intestins).

Tænia perfoliata (estomac et intestins).

Tænia (Cysticercus) fistularis (péritoine).

### ENTOZOAIRES DU CHAT DOMESTIQUE (1).

Ascaris mystax (intestins grêles).

Aphiostoma tubæformis (intestins).

Amphistomum truncatum (vésicule du foie).

Tænia crassicollis (intestins grêles).

Tænia elliptica (intestins grêles).

Bothriocephalus (Dibothrium) decipiens (intestins).

#### ENTOZOAIRES DU BŒUF (2).

Ascaris lumbricoides (intestins grêles).

Filaria lacrymalis (conduit lacrymal).

Filaria papillosa (abdomen et œil).

Trichocephalus affinis (gros intestin).

Strongylus radiatus (intestins grêles).

Strongylus micrurus (trachée-artère).

Strongylus gigas (rein).

Distoma hepaticum (vésicule et foie).

Distoma lanceolatum (vésicule et foie).

Amphistomum conicum (estomac).

Echinococcus polymorphus (foie et mésentère).

Cænurus cerebralis (cerveau).

Cysticercus tenuicollis (foie et mésentère).

Tænia expansa (intestins).

#### ENTOZOAIRES DE L'ANE.

Ascaris megalocephala (intestins grêles).

Oxyurus curvula (cæcum).

Filaria papillosa (abdomen et thorax).

- (1) Ajoutez: Linguatula serrata (du foie).
- (2) Ajoutez: Lingualula serrata (du foie).

Sclerostomum armatum (artères et intestins . Sclerostomum tetracanthum (cæcum). Strongylus micrurus (bronches). Distomum hepaticum (foie et vésicule).

#### ENTOZOAIRES DU CHAMEAU.

Trichocephalus affinis (gros intestin). Strongylus filaria (poumons). Distomum hepaticum (foie). Echinococcus polymorphus (péritoine).

#### ENTOZOAIRES DU DROMADAIRE.

Echinococcus polymorphus (péritoine). Cænurus cerebralis (cerveau).

## ENTOZOAIRES DE LA CHÈVRE (1).

Trichocephalus affinis (gros intestins).

Dochmius hypostomus (intestins).

Strongylus venulosus (intestins grêles).

Strongylus filaria (poumons).

Distomum hepaticum (foie et vésicule).

Amphistomum conicum (estomac).

Tænia Capræ (intestins).

Echinococcus polymorphus (poumons).

Cysticercus tenuicollis (foie et mésentère).

### ENTOZOAIRES DU COCHON D'INDE.

Ascaris uncinata (cæcum) (2).

## ENTOZOAIRES DU LAPIN.

Oxyurus ambigua (gros intestin).

Echinorhynchus Cuniculi (intestins grêles).

Distoma hepaticum (foic et vésicule).

Distoma lanceolatum (foie et vésicule).

- (1) Ajoutez: Linguatula serrata (du foie et du mésentère).
- (2) Ajoutez: Linguatula tanioides (des sinus frontsux).



Monostomum Leporis (péritoine). Cænurus serialis (moelle épinière). Cysticercus pisiformis (scolex du Tænia serrata) (péritoine). Cysticercus elongatus.

### ENTOZOAIRES DU MOUTON.

Ascaris Ovis (intestins).

Trichocephalus affinis (gros intestin).

Dochmius hypostomus (intestins).

Strongylus filaria (bronches et trachée).

Strongylus contortus (estomac).

Distomum hepaticum (foie et vésicule).

Distomum lanceolatum (foie et vésicule).

Amphistomum conicum (estomac).

Tænia expansa (intestins).

Echinococcus polymorphus (abdomen).

Cænurus cerebralis, larve du Tænia cænurus (cerveau).

Cysticercus tenuicollis (foie et mésentère).

#### ENTOZOAIRES DU COCHON.

Ascaris lumbricoides (intestins).

Trichina affinis (muscles).

Spiroptera strongylina (estomac).

Trichocephalus crenatus (gros intestin).

Sclerostomum dentatum (cæcum et côlon).

Strongylus paradoxus (trachée et bronches).

Stephanurus dentatus (tissu cellulaire).

Echinorhynchus gigas (intestins grêles).

Distoma hepaticum (foie et vésicule).

Distoma lanceolatum (foie et vésicule).

Echinococcus polymorphus, larve du Tænia echinococcus (viscères et surtout le foie).

Cysticercus cellulosæ, larve du Tænia solium (cerveau, muscles, veux).

Cysticercus tenuicollis (foie et mésentère).

## ENTOZOAIRES DU DINDON.

Ascaris vesicularis (gros intestin).

Ascaris perspicillum (intestins grèles).

Syngamus trachealis (trachée).

Echinococcus? Gallopavonis (poumons).

#### ENTOZOAIRE DE LA PINTADE.

Ascaris vesicularis (intestins).

#### ENTOZOAIRES DU FAISAN COMMUN.

Ascaris vesicularis (intestins).
Trichosomum longicolle (intestins).
Syngamus trachealis (trachée).
Tienia infundibuliformis (intestins).

### ENTOZOAIRES DU PIGEON DOMESTIQUE.

Ascaris maculata (intestins).
Trichosomum tenue (intestins).
Tuenia crassula (intestins).

### ENTOZOAIRES DU COQ DOMESTIQUE.

Ascaris vesicularis (intestins).

Ascaris gibbosa (intestins).

Ascaris inflexa (intestins).

Spiroptera nasuta (estomac).

Spiroptera hamulosa (estomac).

Trichosomum longicolle (intestins)

Syngamus trachealis (trachée).

Distoma ovatum (oviducte).

Distoma lincare (gros intestin).

Distoma dilatatum (rectum).

Notocotyle triseriale (intestins et cæcum).

## ENTOZOAIRES DU CYGNE.

Filaria Cygni (intestins et abdomen). Echinorhynchus polymorphus (intestins). Holostomum crraticum (intestins). Tænia æquabilis (intestins).



### ENTOZOAIRES DE L'OIE DOMESTIQUE.

Ascaris dispar (cæcum).

Spiroptera uncinata (œsophage).

Trichosomum brevicolle (cæcum).

Strongylus nodularis (canal digestif).

Echinorhynchus polymorphus (intestins).

Distoma ovatum (intestins).

Distoma echinatum (intestins).

Notocotyle triseriale (cæcum).

Monostomum attenuatum (cæcum).

Monostoma mutabile (sinus sous-orbitaire).

Tænia lanceolata (intestins).

Tænia malleus (intestins).

Tænia setigera (intestins).

Tænia sinuosa (intestins).

Tænia fasciata (intestins).

# ENTOZOAIRES DU CANARD DOMESTIQUE.

Ascaris inflexa (intestins).

Filaria anatis (cœur).

Strongylus tubifex (œsophage).

Spiroptera tricolor (ventricule succenturié).

Echinorhynchus polymorphus (intestins).

Syngamus trachealis (trachée).

Distoma oxycephalum (intestins).

Distoma echinatum (intestins).

Monostomum caryophyllinum (intestins).

Notocotyle triseriale (cæcum).

Tænia megalops (intestins).

Tænia malleus (intestins).

Tænia gracilis (intestins).

Tænia trilineata (intestins).

Tænia coronula (intestins).

On trouvera des listes analogues relativement aux autres anilaux dans les ouvrages ou mémoires dus à Rudolphi ainsi qu'à M. Gurtl, Diesing, etc., que nous avons cités précédemment (1).

(1) Tome II, p. 315.

Substances vermifuges. — Les désordres que les Vers intestinant occasionnent dans l'économie sont incontestables, mais il arrive souvent que les phénomènes qui en sont la conséquence sont purement nerveux, et qu'il ne reste après l'expulsion de ces paraste aucune trace des lésions anatomiques que leur présence semblat avoir produites. Dans d'autres circonstances, les vers existent sus déterminer aucun accident, et c'est même ce qui a lieu le plussorvent. Sans revenir sur les indications que nous avons déjà données à cet égard, et desquelles il résulte qu'on a beaucoup exagen dans le plus grand nombre des cas les accidents réellement du à la présence des Entozoaires, nous donnons ici quelques détais au sujet des vermifuges ou anthelminthiques, c'est-à-dire des médicaments auxquels on a recours pour combattre l'action tanté réelle tantôt supposée de ces animaux.

Les anthelminthiques connus sont uniquement employés contre les Vers existant dans le tube digestif, et l'on n'en possède par encore qui puissent être opposés aux Entozoaires développés dans les autres organes; d'ailleurs le diagnostic de ces dernies el presque toujours incertain, et lorsque leur présence a été reconnue, c'est plutôt à des moyens chirurgicaux qu'à des médicaments véritables qu'il faut avoir recours pour les chasser.

En employant les vermifuges, on se propose pour but principal d'engourdir les Vers qui se sont établis dans les voies digestives de faciliter ensuite leur expulsion avec les selles. Aussi emploiedet des narcotiques, des amers, des purgatifs doux, les uns végétauxele autres salins, et, dans les cas extrêmes, des purgatifs drastiques.

Les vermifuges végétaux les plus employés sont:

La mousse de Corse, qui est un mélange de cryptogames maniscorallines, fucus (1), ulves, conferves (2), etc.

La fougère mâle, c'est-à-dire la souche du Polypodium pu mas.

Le semen-contra, formé par la réunion de fleurs et de pédoccie floraux de plusieurs synanthérées. Celui de Barbarie est principlement tiré des Artemisia glomerata et ramosa, et celui d'Alep de l'Artemisia Sieberi. On fait un semen-contra indigène avec l'Alepharis atriplicifolia, de la famille des atriplicées.

La racine d'écorce de grenadier sauvage (Punica granatum, but la famille des granatées.

<sup>(1)</sup> Fucus helminthocorton, F. purpureus, F. plumosus.

<sup>(2)</sup> Conferva fasciculosa.

Diverses espèces d'Absinthes, et en particulier les Artemisia maritima et judaica.

Le cousso, ou la fleur du Brayera anthelminthica, arbre voisin du coignassier.

Le habbe tseuhucko, ou les bulbes de l'Oxalis anthelminthica.

Le habbe zelin, ou les fleurs du Jasminum storibundum.

Le bolbida, ou les feuilles, les fleurs et les fruits du Celosia adoensis, de la famille des amarantacées.

Le soaria, ou les fruits du Mæsa picta, de la famille des myrtinées. L'ogkert, ou la racine du Silene microsolen, de la famille des caryophyllées.

Ces six dernières espèces de vermifuges sont, comme la racine d'écorce de grenadier, des antiténiaires. On les emploie fréquemment en Abyssinie où le Ténia est commun (voy. Schimper).

Des Pseudhelminthes. — Indépendamment des Vers dont il a été question précédemment, on trouve souvent aussi, dans le corps de l'homme et des autres animaux, des espèces qui sont entoparasites au même titre que les Nématoïdes, les Trématodes ou les Cestoïdes; mais qui appartiennent à des classes très différentes les unes des autres. Il y a des Insectes hexapodes, comme les larves des Œstridés et des Muscidés, des Arachnides, comme les Démodex ou Simonées, des Crustacés inférieurs, comme les Linguatules, etc., qui sont dans ce cas.

A l'époque où l'on confondait tous les animaux inférieurs sous le nom d'Insectes, et où l'Hydre ou le Corail étaient réputés Insectes, on a aussi appelé de ce nom tous les entoparasites connus, soit ceux dont nous faisons aujourd'hui des Vers, soit ceux qui rentrent dans le type des Articulés proprement dits. Les travaux de Redi ont commencé à jeter quelque jour sur cette réunion confuse d'animaux parasites que l'on nommait indifféremment des Insectes ou des Vers, et peu à peu leur classification est devenue plus régulière à mesure que les naturalistes se sont appliqués d'une manière plus spéciale à bien écrire leur histoire respective.

Toutefois, les auteurs qui se sont occupés de ces matières difficiles ne l'ont pas tous fait avec un égal bonheur, et quelques-uns ont introduit, même récemment, dans les cadres helminthologiques des genres ou des espèces qu'on a dû en retirer, parce qu'ils reposent sur l'observation de corps qui, en réalité, ne sont point des animaux du type des Vers.

Nous parlerons de ces méprises sous le titre commun de *Pseud-helminthes*, rappellant que les animaux ou les autres corps qui

y ont donné lieu ne méritent pas réellement la dénomination d'Helminthes.

On ne saurait trop prémunir les praticiens, qui n'ont pas fait une étude spéciale de l'helminthologie, contre ces erreurs de détermination, auxquelles les zoologistes, même les plus distingués, me savent pas toujours se soustraire; des substances tout à fait étangères au groupe des Helminthes pouvant aisément donner le change à cet égard. Par exemple, on prend pour des animaux de ce groupe de simples caillots de fibrine lorsque leur forme est allongée ou rubanée (1), ou des débris de substances ingérées soit végétales soit animales; et il n'est pas rare que l'on regarde aussi comme rendus par des malades des animaux assez différents les uns des autres, mais qui ne se trouvent souvent dans les matières vomies ce dans les selles que pour être tombés par hasard dans les vases ce ces déjections ont été reçues.

Ainsi il est assez fréquent de voir prendre pour des Cysticerque ou même des Échinorhynques, des débris d'oranges non digers et qui ont passé dans les fèces ou dans les matières vomies de malades qui prennent de la limonade, et nous avons été plusieus fois consultés sur de semblables corps.

Des larves d'Insectes ont été regardés comme de nouveaux geme ou de nouvelles espèces d'Helminthes; c'est en particulier sur me semblable erreur de détermination que reposent les Ascaris em soma et stephanostoma.

On a même décrit des larynx ou des trachées d'Oiseaux et des graines comme de véritables parasites dont on a même fait de genres distincts d'Entozoaires: le Sagittula hominis de Renieir Physis intestinalis de Bastiani sont dans le premier cas; le Diamethos polycephalus et le Ditrachyceros rudis sont dans le second. Le Diacanthos est la râfle d'une grappe de raisin, et le Ditrachyceros une graine de mûre. Ces noms doivent par conséquent être mes du catalogue des êtres.

Dans plusieurs circonstances des productions pathologiques et été décrites comme étant des Entozoaires; c'est en particulier qui a fait établir l'espèce des Acephalocystis racemosa, dits aux Hydatides utérines et Hydrometra hydatica. Ruysch en avait dipindiqué la véritable nature.

<sup>(1)</sup> D'après MM. Ch. Robin et Davaine, le Filaria zebra de Mongrand, étricomme un Ver de la veine saphène externe d'un homme mort à Brest, n'est qu'un coagulum fibrineux (Soc. de biologie, année 1852).

Le Trypanosoma sa nguinis, signalé par M. Gruby dans le sang des Grenouilles, est également un produit de l'organisme; il a été décrit comme un Hématozoaire.

D'autre part, on a trouvé aussi des Vers vivant accidentellement dans l'économie, et qui ne sont pas habituellement parasites: ainsi le Dactylius aculeatus, rendu, assure-t-on, par le canal de l'urèthre et pris aussi pour un Ver d'un genre nouveau, ne paraît être autre those qu'un Nais ou un Enchytreus.

Les animalcules spermatiques, appelés aussi spermatozoaires un bien encore spermatozoïdes, ne sont pas des animalcules, comme quelques naturalistes l'ont supposé, et ils ne peuvent être regardés tomme des Entozoaires parasites de la liqueur fécondante. Les spermatozoïdes constituent l'essence du fluide séminal, et sont à ce iquide ce que les globules du sang sont au sang. Ils en forment l'élément fécondateur, et déterminent, par leur contact avec l'œuf ou par leur pénétration dans son intérieur, l'évolution de ce dernier. Test donc s'en faire une idée également fausse que de les classer, nomme on l'a fait quelquefois, parmi les Cercaires, sous le nom le Cercaria hominis.

Les Needhamia expulsoria ne sont pas davantage des parasites les Mollusques céphalopodes; on sait très bien aujourd'hui que ce ment des Spermatophores de ces animaux, c'est-à-dire les capsules lens lesquelles leurs zoospermes s'accumulent et achèvent de se lévelopper.

La nature véritable des Hectocotyles, dont Cuvier faisait des parasites des mêmes Mollusques, n'est pas moins bien connue. Ce tent les bras copulateurs de ces animaux, et non, comme l'avait pensé un célèbre anatomiste, un genre de Vers cestoïdes ou Polypotylaires.

Enfin le *Polyporus chameleo* n'est aussi qu'un bras de Céphalopode **le cou**vé entre les arcs branchiaux d'un poisson du genre des Pagels.

Rappelons en terminant que l'on pourrait citer d'autres méprises malogues, commises également par des naturalistes d'un mérite la contestable. Celles que nous venons d'énumérer suffisent pour montrer avec quelle réserve on doit toujours procéder dans ces diffisiles recherches.

# TROISIÈME TYPE.

# ÉCHINODERMES.

Le type des Échinodermes (1) a ses limites nettement tranchés, et c'est à tort que, jusque dans ces derniers temps, on a confond avec lui plusieurs genres de Vers qui sont, il est vrai, d'une conformation très singulière, mais dont le développement mieux étadié a fait reconnaître la véritable nature (2).

La forme des Échinodermes véritables les éloigne de tous les animaux dont nous avons parlé jusqu'à présent : tantôt globelaires, tantôt étoilés, ils sont quelquefois aussi tubuleux et verniformes ou bien encore disposés sous la forme d'une fleur réglière portée sur une longue tige, et leur division est toujous quinquennaire.

Leur peau est constamment dure et coriace; dans son épaiser se déposent des corpuscules calcaires qui forment quelquesois test solide, ou une charpente assez résistante pour conserver le forme de l'animal après sa mort.

A la surface de la peau on trouve, chez plusieurs, des piquatimobiles, dont la longueur dépasse quelquefois le diamètre de corps, et c'est à ces piquants ou aux autres pièces dures dont les peau est incrustée qu'ils doivent leur nom d'Échinodermes. Entre les piquants on découvre ordinairement des tubes membraneur très érectiles, qui ne sortent pas des oritices de la peau et fixel le corps en s'étalant sur les objets environnants: ce sont les amblacres. Ils servent aussi à la préhension et à la locomotion. Qual les piquants n'existent pas, ces ambulacres sont particulièrement réunis dans l'une des régions du corps. Ils ne manquent que des une seule famille.

(1) Les Échinodermes ont été l'objet d'un grand nombre de travaux det plus importants sont dus à de Blainville et à MM. Agassiz et Desor, ainsi qu'è MM. J. Müller et Troschel.

Leur développement a surtout été étudié par M. J. Muller. Voir J. Maller. Ucber den allgemeinen Plan in der Entwickelung der Echinodermen (Mén. & l'Acad. de Berlin, 1846, 1848, 1850, 1852 et 1853, et Ann. des sc. net., 1853 et 1854).

(2) Les Siponcles et les Échiures, c'est-à-dire les Échimodermes sans piets de Cuvier, sont de véritables Vers, et les Minyades, que le même auteur rapertait aussi aux Échimodermes, sont des Polypes de la catégorie des Actinies.

On voit encore à la surface de la peau des appendices souvent articulés et portés sur une tige, qu'on appelle des pédicellaires. Ils représentent les ornithoramphes des Bryozoaires, et servent à la préhension. Il existe à leur extrémité des pièces mobiles faisant la pince, et dont le nombre varie selon les groupes.

Quelques Échinodermes portent des taches que l'on a regardées comme des yeux; on en voit en particulier à l'extrémité des rayons dans les Étoiles de mer, et certaines espèces de l'ordre des St Oursins en présentent aussi. D'ailleurs on ne connaît pas à ces animaux d'autre organe des sens.

- Le système nerveux de ces Radiaires consiste dans un simple collier œsophagien formant autant de doubles ganglions qu'il y a = de divisions au corps et fournissant une paire de nerfs principaux sour chacune de ces divisions.
- it. Le tube digestif est souvent complet. Les intestins, dont les parois sont toujours très délicates, sont maintenus en place par un mésentère, et la bouche est quelquefois armée de pièces calcaires **imobiles** agissant comme des dents, et que l'on appelle la lanterne Aristote. La situation de l'anus, relativement à la bouche, est z très variable.

La respiration s'effectue, dans certains cas, par un arbre aquia: Pre, qui conduit l'eau dans l'intérieur du corps, comme les trachées conduisent l'air; ou bien encore l'eau circule entre les riscères pour agir directement sur le sang ou sur la lymphe qui ne aren distingue pas.

11 existe des vaisseaux et quelquefois même un cœur; mais estte circulation est toujours peu active. Le sang est incolore.

Le foie est peu développé; mais on trouve de bonne heure un \_ ergane sécréteur, qui devient plus tard, chez les Astéries, la plaque madréporique; cet organe représente, sans aucun doute, l'appareil , urinaire.

Les sexes sont séparés, excepté dans une seule famille. Il n'y a pas d'organes copulateurs. Les œufs sont petits, à enveloppe mince et délicate; ils sont fort abondants.

Les Échinodermes sont généralement ovipares; rarement ils sont yivipares. Leurs larves sont d'abord couvertes de cils vibratiles. et ils ressemblent alors à des Infusoires; mais si quelques-uns prennent directement leur forme radiaire sans subir un notable changement, la plupart éprouvent au contraire des métamorphoses et subissent des modifications dont nous ne voyons pas d'exemples dans les autres classes.

Tous les Échinodermes ont d'abord une forme symétrique ou bilatérale, et ils ne deviennent radiaires que plus tard; plusieurs ont un tube digestif complet à l'état de larve, et pourtant les mêmes espèces n'ont plus dans l'âge adulte qu'une bouche et un anus confondus.

Après que la larve a eu tout le corps couvert de cils vibratiles, des cercles se forment autour de lui, et quelquefois aussi des appendices ayant l'apparence d'épaulettes qui deviennent les organs de locomotion; ou bien, si les larves ne doivent pas vivre en pleint mer et se développer directement, elles acquièrent des tubes membraneux comparables à des ambulacres, et elles s'en servent comme de véritables pieds pour ramper. Ces pieds se flétrissent insensiblement au fur et à mesure que le développement s'effectue.

Quelques larves ont une forme très singulière et ressemblent à ma chevalet, par exemple celles des Ophiures. Ce chevalet cilié, qui a un tube digestif complet, montre sur le dos un tubercule comme ma bourgeon, qui devient plus tard une étoile; le chevalet, avec se bouche et son œsophage, se sépare ensuite de l'étoile, en laissant son estomac au bouton, qui est devenu le véritable Échinoderme.

Grâce aux travaux de M. J. Müller, qui a poursuivi ce sujet are ardeur pendant dix ans, soit à Helsingor, à Helgoland et à Ostende, soit à Marseille et à Trieste, on connaît le développement de tous les groupes principaux du type des Échinodermes.

Ces animaux sont tous marins, mais aucun d'entre eux ne nacel l'état adulte. Ils rampent à l'aide de leurs tubes ambulacraires, or se trainent dans le sable et à la surface des rochers. Il y a tout proper d'entre eux qui reste fixé au sol au moyen d'une longer tige servant à les balancer au gré des vagues.

On ne connaît pas d'Échinodermes parasites; mais il y a des Mollusques et même des Poissons qui vivent en parasites dans le corps de plusieurs de ces animaux (1).

Les Échinodermes ont laissé de nombreuses traces de leur séjour dans les mers les plus profondes et les plus anciennes. Un groupe entier de ces animaux a été très abondant à diverses époques géologiques, et n'est plus représenté aujourd'hui que par quelques espèces dont quelques-unes très rares et disséminées dans des parages éloignés; ce groupe est celui des Encrines.

Les genres actuels de ce type sont nombreux et variés dans kur formes. Leur organisation les rend intéressants, mais leurs espèce

<sup>(1)</sup> Voyez tome II, p. 293.

n'ont pas une véritable utilité; on mange cependant quelques-unes d'entre elles.

Les Échinodermes se divisent naturellement en trois classes parfaitement distinctes les unes des autres, et dont les caractères zoologiques sont nettement tranchés; ce sont les Échinides, les Stellérides et les Holothurides.

# CLASSE PREMIÈRE.

### ÉCHINIDES.

Les Échinides ou les Oursins et les genres analogues ont le corps entouré de plaques solides, formant un test calcaire et dont le nombre présente une grande fixité. On y reconnaît dix zones de ces plaques: les unes sont perforées, les autres non; elles alternent entre elles. Chaque zone est formée de deux rangées; cinq de ces zones sont plus étroites que les autres, et portent des orifices disposés avec une grande régularité: ce sont les zones ambulacraires. Les cinq autres zones sont appelées interambulacraires. Ces ambulacres sont dits parfaits quand on les voit à la fois à la partie supérieure du corps et à l'inférieure, ou circonscrits quand on les voit tout entiers au-dessus.

Le corps des Échinides est souvent sphéroïde; quelquefois il est déprimé ou étendu en longueur et il perd alors la forme régulièrement radiaire pour devenir plus ou moins évidemment binaire. On lui reconnaît très aisément dans ce cas un côté droit et un côté gauche, une partie antérieure et une partie postérieure.

Au centre des dix zones se trouve la bouche; elle est toujours infère. L'anus s'ouvre à l'opposite de la bouche, ou bien en arrière et même quelquefois à peu de distance d'elle et alors à la partie inférieure ou postérieure du corps.

Celui-ci est couvert de piquants tantôt très fins et soyeux, tantôt formant des bâtons fort gros, qui dépassent souvent en longueur le diamètre de l'animal.

Entre ces piquants, on voit les tubes membraneux ou les ambulacres qui sont constamment en mouvement, et qui peuvent s'étendre à plusieurs pouces de distance. Le bout de ces ambulacres est parfois appliqué sur les corps étrangers et il y adhère avec \$30 ÉCHINIDES.

assez de force; en se contractant successivement ils aident l'anima à se déplacer. Celui-ci est alors comparable à un navire qui avaccerait par l'effet de plusieurs ancres lancées à une certaine distance et dont les câbles se contracteraient.

La bouche est, dans deux familles, garnie de fortes dents qui s'adaptent parfaitement les unes aux autres et exercent une forte mastication. C'est la réunion de ces pièces dentaires qui porte le nom de lanterne d'Aristote.

Autour de l'anus, on voit communément cinq orifices qui correpondent aux oviductes, et par lesquels s'évacuent les œufs. Chaque orifice se trouve dans une plaque pentagonale, dont une, plugrande que les autres, représente la plaque madréporique des Étoiles de mer.

Entre ces cinq plaques génitales on distingue cinq autres plaques plus petites, qui sont les plaques oculaires.

Les Échinides ne nagent pas, mais ils rampent communement sur les rochers à de certaines profondeurs. Quelques-uns se places dans des cavités de ces derniers et, sur les côtes de la Bretagne, au trouve souvent les Oursins dans des creux du granite qui ont un forme très régulière et sont toujours proportionnés à la taille de ces animaux.

Leur nourriture consiste en matières animales ou en corallises et autres végétaux inférieurs, et leur tube digestif est souver rempli, dans toute sa longueur, de grains de sable et même de petits cailloux mêlés à des débris organiques.

Les Échinides les plus anciens que la paléontologie nous ait le connaître appartiennent au terrain carbonifère. Mais cette class n'a été abondante que pendant les époques secondaire et tertiaire. Les mers actuelles en possèdent aussi un grand nombre d'espèces.

Ces animaux constituent un seul ordre naturel que l'on diven familles d'après la transformation du type sphérique en un forme plus ou moins allongée, tantôt fortement déprimée et tantit renslée. C'est en se servant de ces caractères et de certains autre tirés de la bouche, etc., que les Échinides ont été partagés en quaire groupes: les Clypéastridés, les Spatangidés, les Cassidulides des Cidaridés (1).

Famille des CLYPÉASTRIDÉS. - Le corps y est généralement

<sup>(1)</sup> Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des familles, des genres et des existé la classe des Échinodermes (Ann. des sc. naturelles, 1846 et 1847).

de forme ovale et aplatie; la bouche est située au milieu de la face inférieure ou en avant; les ambulacres convergent vers le sommet de la face supérieure, opposée à la bouche, tandis que l'anus est situé en arrière et sous la même face. La bouche est armée de dents plus simples que dans la famille des Cidaridés, et qui sont autrement suspendues. Le test est généralement épais; les piquants sont peu développés, ils ressemblent parfois à des soies.

Les genres de cette famille se rattachent les uns aux autres par diverses formes intermédiaires, et il est difficile d'en établir les limites d'une manière précise.

Cette famille manque aux formations anciennes et n'a pris son. plus grand développement que dans l'époque tertiaire.

Ses genres principaux sont nommés: Lagane, Échinocyame, Clypéastre, Fibulaire, Scutelle, etc.

Les SPANTAGIDES s'éloignent plus que les autres Échinides de la forme radiaire. Une des cinq divisions de leur test affecte souvent une structure différente, et par là ils se rapprochent davantage des animaux symétriques pairs. Leur bouche est reportée en avant; elle est sans dents, et leur anus s'ouvre en arrière à l'extrémité opposée. Les pédicellaires, quand ils existent, sont réunis en zones ou cordons flexueux, et présentent souvent une coloration particulière. Souvent aussi il n'existe que quatre ovaires ou quatre testicules, et autant de pores génitaux; quelquefois même il n'y en a que trois seulement.

Genres principaux: Spatangue, Byssus, Hemiaster, Schizaster, Holaster, Ananchytes, Dysaster, etc.

Une espèce est commune dans la mer du Nord, dans l'Océan et dans la Méditerranée : c'est le Spatangus purpureus dont la grosseur dépasse celle des autres Spatangides connus sur nos côtes.

Famille des CASSIDULIDÉS.—La bouche est dégarnie de dents, et l'anus s'ouvre, comme dans la famille des Clypéastres, dans l'aire interambulacraire impaire. Quelques genres rappellent déjà par leur forme les vrais *Echinus*, et, par leurs tubercules mamelonnés et disposés en séries verticales, ils s'éloignent des Clypéastres, avec lesquels ils ont cependant quelques rapports de forme.

Les genres principaux sont ceux des Echinonés, Nucléolites, Échinolampes, Cassidules, et Galérites.

Les CIDARIDES ont le corps sphérique, la bouche au milieu et en dessous et l'anus au milieu, à la face opposée. Leurs dents sont très compliquées, et sont maintenues en place par des prolongements internes du test. L'anus est situé au milieu d'une rosette formée de cinq plaques génitales alternant avec cinq plaques oculaires. La plaque génitale impaire est confondue avec le tubercule madréporique. Les ambulacres sont étroits, et s'étendent sur une ligne sinueuse depuis la bouche jusqu'à l'anus. Entre ces lignes, ou voit des rangées de tubercules grands et élevés qui portent les piquants. On peut dire que l'animal est une sphère dont un des poles plus aplati que l'autre est occupé par la bouche, tandis que l'autre l'est par l'anus; c'est autour de ce dernier que l'on voit les cinq zones d'ambulacres alterner avec les cinq zones de piquants. Les pédicellaires sont répartis sur toute la surface du test.

Les Échinides de ce groupe sont divisés en deux tribus, dont la première, celle des Cidariss proprement dits, comprend les genres Cidaris, Hemicidaris, Salenia, etc., qui ont un test épais des piquants très gros et lourds, souvent granuleux et quelques se clavellés; ont des dents simples, des màchoires ouvertes, des ambulacres très étroits et deux rangées de gros tubercules perfors sur les aires interambulacraires.

Il y a une curieuse espèce de Cidaris dans la Méditerranée.

Les Echinus, ou Oursins proprement dits, comprennent les genre Echinus, Echinocidaris, Diadema, etc., dont le test est plus minor avec des piquants plus grêles, subulés, finement striés ou écailés, et placés sur des tubercules à peu près d'égale grosseur. Les Echinomètres ont encore une forme un peu oblongue, et les axe antéro-postérieur est oblique.

Une espèce remarquable de cette famille est l'*Echinus grablaris*, qui habite la Méditerranée et que l'on voit servir sur les table à Naples, à côté des Huîtres et des meilleurs aliments fournis par la mer (frutti di mare).

Sur les côtes de la Corse et de l'Algérie on mange l'*Echinus* ach dont le volume dépasse celui d'une grosse orange. Cette espèce se pêche aussi, mais moins fréquemment, sur les côtes de la Provence et du Languedoc.

En Provence et sur le reste de nos côtes les Oursins recherchés pour le même objet sont ceux auxquels on donne les noms d'Échinus lividus, esculentus, granularis, etc.

M. Agassiz s'est assuré que l'Echinus esculentus de Linné n'est posities pèce commune de la Manche et de la Méditerranée. Cette dernière, qui est l'E. granularis des auteurs actuels, en differe pe ses pores disposés en cinq paires d'arcs réguliers. Sa teinte est vielte, tandis que celle du véritable E. esculentus est orangée.

On mange l'intérieur des Oursins, mais en ayant bien soin de ne laisser que les ovaires ou les organes mâles et de rejeter le tube digestif, dont le contenu, formé d'algues et de fragments de corallines, a une saveur âcre et désagréable. L'Oursin est alors de bon goût; il est apéritif et excitant. On le mange toujours vivant.

# CLASSE DEUXIÈME.

#### STELLÉRIDES.

Les Stellérides, ou Étoiles de mer, se distinguent généralement par leur forme étoilée. Leur corps, déprimé et jamais globuleux, est souvent divisé en cinq bras ou rayons plus ou moins mobiles, et leur bouche, qui est toujours située en dessous et au milieu, n'est jamais armée de mandibules. Plusieurs ont un tube digestif complet, et l'anus s'ouvre alors à l'opposite de la bouche. La peau est toujours épaisse; elle montre dans son intérieur un grand nombre de pièces calcaires légèrement mobiles qui ont habituellement la forme de tubercules. Souvent les rayons ou bras présentent une gouttière sur toute leur longueur, et c'est dans cette gouttière, qui est placée inférieurement, que sont logés les ambulacres. Cette face inférieure correspond aux plaques ambulacraires des Échinides.

A la face supérieure, un peu sur le côté, on aperçoit la plaque dite madréporique, qui est placée en arrière, et peut servir à diviser le corps de chaque Stelléride en deux moitiés symétriques. Cette plaque représente l'orifice d'un appareil excréteur, sans doute l'appareil urinaire.

Cette classe comprend deux ordres: les Astéries divisées en trois familles, sous les noms d'Astéridés, Euryalidés et Ophiuridés, et les Encrines ou Crinoïdes.

#### Ordre des Astéries.

Les Astéries ont pour première famille les ASTÉRIDÉS, formant leur division la plus nombreuse. Le corps de ces Échinodermes se continue régulièrement avec les bras, sans qu'il y ait entre eux une ligne de démarcation. Les cæcums de l'estomac et les ovaires s'étendent dans la longueur de ces organes. Quelquefois, au lieu de se diviser en bras, le corps est pentagonal, mais l'organisation

reste la même. Les ambulacres sont logés dans une goutière et dessous de ces prolongements et sur deux ou quatre rangs. On wit toujours la plaque madréporique au-dessus du corps. Chez plusieurs, le tube digestif est rempli de matières sableuses; che d'autres, il ne l'est pas, ce qui indique des habitudes différentes.

Le nombre de cinq bras est le nombre normal; on en trome toutefois, comme exception, quatre ou six (Asterias gelatinosa), set (Asteriscus Diesingii), de sept à neuf (genre Luidia), neuf (Solaste endeca), douze (Solaster papposus), de quatorze à vingt et un Echnaster solaris), et enfin jusqu'à trente et au-dessus comme cha l'Asterias helianthus. Plus le nombre est élevé, moins il a de constance.

Ces Échinodermes ont les bras plus ou moins mobiles, et ils peuvent généralement les rapprocher les uns des autres. On le voit les étendre pendant la vie. Ils sont voraces, et se nourrisses principalement de Mollusques. On les regarde comme étant les en nemis des Huîtres.

Plusieurs espèces se conservent assez bien en vie dans les Agricums.

Dans cet ordre, nous trouvons aussi un exemple de parasitisme pour ainsi dire commensal et semblable à celui dont il sera questime plus loin à propos des Holothuries: nous lisons en effet, dans un journal de Batavia (1), que M. Vanduivenbode, faisant une incison dans une Étoile de mer (Asterias discoidea Lamk, ou Culcita de coidea des auteurs modernes), y trouva un petit poisson très vace, se débattant dans le liquide. C'est à Banda, Walhasi d'Ternate qu'il faudra faire des recherches sur ce sujet intéresant.

On connaît aussi parmi les Stylifer, genre de Mollusques parsites établi par M. Broderip (2), le Stylifer astericola, qui vit sur un Astérie des îles Gallopagos, l'Asteracanthion helianthus, comme ki Entoconques vivent sur les Synaptes (3).

La division de cette famille en genres repose sur la forme de corps, la présence ou l'absence d'un anus, les rangs des ambelacres et la position de la plaque madréporique:

Genres Asteropecten, Asteraspis, Archaster, et Asteracanthion, et C'est à ce dernier genre qu'appartient l'Étoile de mer (Aster-

<sup>(1)</sup> Bicekers, Jets over Visschen levende in Zeesterren. Natuurkund, in Tijkker noor nederlandsch: Indië. Batavia, 1854, p. 162.

<sup>(2)</sup> Proceed. of the Zool. Soc. of Lond., 1822, p. 60.

<sup>(3)</sup> J. Müller, Ueber Synapta digitata, p. 26.

ASTÉRIES. 335

canthion rubens), qui est si commune sur la plage dans la Manche et dans la mer du Nord, qu'on l'y emploie pour fumer la terre. On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de ce nouvel engrais; mais il nous semble qu'il y a trop peu de matière animale dans ces animaux pour qu'ils puissent fournir un engrais réellement avantageux.

- On observe sur ces Étoiles de mer un phénomène assez curieux pour mériter d'être rapporté, et dont les personnes qui élèvent des animaux dans des Aquariums marins peuvent être aisément témoins. Ces Astéries se débarrassent quelque fois tout d'un coup de l'un de leurs rayons, et leurs parties molles flottent librement dans l'eau, adhérant encore à l'animal mutilé. Ce rayon reste en vie assez longtemps, et, à l'aide des suçoirs ou ventouses, l'individu mutilé et son rayon déchiré marchent chacun de son côté sur les parois du verre. Buccessivement les autres rayons tombent également jusqu'à ce pa'il n'en reste plus qu'un seul, et enfin ce dernier se sépare du disque. Nous avons vu de ces rayons vivre et se déplacer ainsi deux ours après leur séparation. C'est au mois de février que nous avons bservé pour la première fois ce phénomène sur une femelle porgée d'œufs, qui se répandaient avec une telle profusion que Beau en était troublée. Ces œufs montraient encore leurs vésicules perminatives.

Les EURYALIDES ont déjà plus d'affinité avec les Ophiures par les caractères des bras et des viscères, mais ils s'en distinguent par les bras eux-mêmes qui sont divisés en rameaux secondaires plus moins nombreux, préhensiles et enroulés du côté de la bouche. La plaque madréporique est située du même côté et assez près d'elle. Le corps est subglobuleux et quinquangulaire.

D'après la division des bras, MM. J. Müller et Troschel les partagent en :

Astrophyton, dont les bras sont divisés dichotomiquement à la base, puis subdivisés en branches nombreuses et très grêles. Une espèce fort grande de ce dernier genre habite la mer du Nord (Astr. Linckii);

Trichaster, qui ont les bras divisés par dichotomie;

Asteronyx, dont les bras ne sont pas divisés.

Chez les OPHIURIDES, le corps a la forme d'un disque plus out moins arrondi portant cinq bras simples, fort mobiles, souvent très longs et articulés avec le corps, dont ils se détachent facilement. Il n'y a pas d'anus, et la plaque madréporique disparaît dans l'âgé adulte. Les bras n'ont point de sillons à leur face inférieure, mais

ils portent souvent des piquants ou des sortes d'écailles qui les sont ressembler à de petits Serpents. Les viscères ne s'étendent pas dans leur intérieur.

Ces Échinodermes ont souvent les bras tellement fragiles, qu'on a de la peine à s'en procurer des individus entiers.

Leur famille comprend les genres Ophiocoma, Ophiolepis, Ophiorachna, Ophiocontha, Ophiomastix, Ophiomyxa, Ophioscolex, Ophiothrix, Ophiocnemis, Ophioderma, etc.

L'Ophiolepis ciliata est une espèce commune sur les côtes de France et de Belgique, aussi bien du côté de l'Océan que du côté de la Méditerranée.

#### Ordre des Escristes.

Les Encrines, aussi appelées Crinoides, forment l'ordre le plus ancien de ce type, et pendant longtemps elles ont seules représenté la division des Échinodermes. On n'en trouve plus qu'un petit nombre dans l'époque actuelle. Ces animaux se distinguent surtout des autres Échinodermes par leur tige plus ou moins longue et mobile, qui balance le corps au gré des vagues. Le corps a la forme d'un calice, portant inférieurement la tige fixée au sol, et supérieurement une surface coriace au milieu de laquelle s'ouvres la bouche et l'anus, non loin l'un de l'autre. Ce calice, formé de pièces calcaires solides, régulièrement juxtaposées, porte sur son bord des bras qui s'ecartent et se rapprochent comme les pétales d'une fleur dont la corolle jouirait de mobilité.

Les pièces du calice sont arrangées avec tant de régularité que l'on peut reconnaître les espèces d'après une seule d'entre elle. M. de Konninck, dans ses recherches sur les Crinoïdes du termin carbonifère de Belgique, admet avec M. J. Müller des pièces basels, ou qui forment la base; des pièces radiales, qui constituent les rayons ou la base des bras; des pièces sous-radiales, qui alternent avec les précédentes, et quelquefois des pièces sous-radiales de secularing, et enfin des pièces interradiales. On trouve en outre une pièce anale, et, pour les bras, des pièces brachiales et des articles barchiaux. La tige est souvent composée d'articles semblables entre eux, ayant dans beaucoup de cas la forme étoilée à cinq branches et qui répondent à ce que les anciens appelaient des trochites ou des entroques. On en voit dans plusieurs de nos marbres.

Cet ordre est divisé en trois familles : les Comatulidés, les Enripidés et les Cystocrinidés.

Les COMATULIDÉS vivent encore actuellement, et sont même

ENCRINES.

rès répandus dans différentes mers. Ils ont une tige dans le eune âge, et pendant longtemps une jeune Comatule a figuré dans ous les ouvrages de zoologie sous le nom de *Pentacrinus europæus* comme formant une espèce d'Encrinidés. A l'âge adulte, l'animal vit ibrement au fond de la mer, comme les Astéries.

Le corps de ces Radiaires est aplati; leur dos est formé d'une rande plaque calcaire, que l'on a comparée à la plaque ma-bréporique. La surface ventrale présente deux orifices, dont celui lu milieu correspond à la bouche, l'autre représente l'anus. Il miste cinq bras qui s'articulent directement avec la pièce basiaire, et qui se bifurquent immédiatement.

Les Comatules s'attachent par ces bras soit aux plantes marines, oit les unes aux autres; elles abondent dans certains parages.

Ces Échinodermes n'apparaissent dans la série des formations sologiques qu'avec les terrains jurassiques, mais ils se sont montes en abondance jusqu'à l'époque actuelle.

Ils ont été divisés en deux genres, sous les noms de Comatule et l'Alecto.

Une espèce du premier genre est commune dans la Méditerranée; The était très abondante, il y a quelques années, dans le port de lette (Comatula mediterranea) (1); une autre espèce plus grande apparient aux mers du Nord (Comatula Eschrichtii).

Les ENCRINIDES sont tous pourvus d'une tige plus ou moins angue, au bout de laquelle se trouve le corps caliciforme de l'animal ses bras longs et mobiles, dont la surface interne porte des tenmes dans une rainure. Au milieu des bras, on voit la bouche et anus. Ces Échinodermes appartiennent aux époques les plus antennes, et ne sont plus représentés dans la nature actuelle que une seule espèce particulière à la mer des Antilles; c'est le destacrinus caput-Medusæ.

L'Holopus Rangii, aussi des Antilles, a été décrit par Dorbigny somme un nouveau genre d'Encrinides, mais sa forme est très difféente de celle des Pentacrines, et ses véritables affinités n'ont pas secore pu être établies d'une manière définitive.

Les Pentacrines vivent à de grandes profondeurs et sont très

(1) C'est sur la Comatule que vit un singulier parasite (geure Myzostome), must la classification embarrasse encore les zoologistes et dont nous avons déjà murié (t. I., page 502). Delle Chiaje fait mention d'un Mollusque également parales des Comatules, et qu'il appelle Melania Cambessedesii (Animali senza vertebre,

II, p. 134, tab. 68, f. 16).

leux rangs, au nombre de vingt, et entourant la bouche. C'est lans cette Holothurie que vit le singulier poisson parasite qu'on a nommé Fierasfer Fontanesii.

Après les tourmentes ou les marées, la mer laisse sur les côtes une quantité souvent considérable d'Holothuries qui ne tardent pas périr faute de pouvoir regagner leur demeure habituelle. Dans plusieurs des contrées que baigne la Méditerranée les gens paures recherchent ces Échinodermes pour les manger; mais nulle part cette sorte d'aliment n'est aussi usité qu'en Chine et aux îles limituques. Dans certains parages de l'océan Indien on fait spécialement la pêche des Holuthuries, et on les prépare pour les expédier lans les localités où l'on en est friand. Il suffit pour la consermation de ces animaux de les vider et de les faire ensuite sécher un soleil après les avoir plongés pendant quelques minutes dans l'eau bouillante.

On ne mange pas toutes les espèces, quoique les différences dans nature de leur chair paraissent peu considérables. A Naples, m recherche l'Holothuria tubulosa; aux îles Mariannes, on préfère FM. quamensis, et dans la mer de Chine, principalement aux îles hambas, on ne récolte aussi qu'une seule espèce, celle que l'on hampelle du nom vulgaire de Trepanes (Holothuria edulis) (1). Ha nêche de ces Trépangs exige beaucoup de patience et de leutérité. Les Malais qui s'y livrent se tiennent sur de petits bamaux dont on voit un grand nombre aux mois d'avril et de mai. hinchés sur l'avant de leur embarcation, ils ont dans leurs mains la sieurs longs bambous disposés pour s'adapter les uns aux autres, dont le dernier est garni d'un crochet acéré. Pendant l'époque hvorable, les yeux de ces pêcheurs exercés percent la profondeur les eaux alors unies comme une glace, et aperçoivent avec facilité, mane distance qui souvent n'est pas moindre de cent pieds, l'Hochurie accrochée aux coraux ou aux rochers. Alors le harpon, descendant doucement, va saisir sa proie, et rarement le Malais manque son coup. Quelquefois le Trépang se retire loin des côtes. bien la rareté des calmes en rend la pêche très peu productive; méanmoins c'est pour les sultans de ces parages la source de béné**faces assez considérables.** 

Les Trépangs préparés et desséchés sont principalement expédiés en Chine où on les estime plus qu'ailleurs; ils passent pour avoir des propriétés aphrodisiaques. C'est dans ces Trépangs que

<sup>(1)</sup> Lesson, Centurie zoologique, p. 125, pl. 46, fig. 2.

M. Cuming a trouvé une Eulima; mais on ne peut dire encore si ce Mollusque y vit en parasite ou s'il sert de nourriture aux Holothuries.

Les Phallus phantagus et squamus habitent la mer du Nord, et sont remarquables par leur disque ventral comme par leur coms écailleux.

Les SYNAPTIDES (1) n'ont pas de pieds ambulacraires; leur peau est plus molle et quelquefois transparente; des pièces calcaires foliacées et d'autres en forme d'ancre sont logées dans son épaisseur; les sexes sont réunis. Les tentacules du pourtour de la bouche sont habituellement pinnatifides et l'arbre respiratoire manque. L'eau pénètre dans l'intérieur du corps par des orifices ayant la forme de fentes.

Les Synaptes vivent dans le sable et peuvent subir de profondes mutilations sans en souffrir.

Les principaux genres de cette famille sont ceux des Synapte et des Chirodota.

M. de Quatrefages a étudié avec soin une espèce de la Manche (Synapta duvernæa). Ses observations sur la réunion des sexes, véritable exception dans la classe des Échinodermes, ont été vérifiées par J. Müller et M. Leydig. L'illustre professeur de Berlin a observé deux espèces de Synaptes près de Trieste (Synapta inharement et Synapta digitata), et c'est dans cette dernière qu'il a découver ces singuliers Mollusques gastéropodes, ayant des habitudes parsites, qu'il a désignés sous le nom d'Entoconcha mirabilis.

Nous avons trouvé une espèce de Chirodote sur les côtes de Languedoc (Chirodota rudis) (2).

- M. Œrstedt signale dans la même famille une espèce viviper (Synaptura vivipara) (3\).
- (1) Voir pour l'anatomie de ce groupe: De Quatrefages, Ann. des scient naturelles, 3° série, t. XVII, 1852. J. Müller, Ueber Synapts diplini und ueber die Erzeugung von Schnecken in Holothurien. Berlin, 1852.
  - (2) P. Gervais., Mém. Acad. sc. Montp., t. II, p. 80.
  - (3) Vidensk. meddel. fra den naturh. farening i Kiobenhaen, f. 1849, p. L.

# QUATRIÈME TYPE.

#### POLYPES.

Les Polypes sont comme les Échinodermes des animaux essenllement radiaires, mais les particularités nombreuses qui les en tinguent ne permettent pas de les rapporter au même type. Tels 'ils doivent être définis dans l'état actuel de la science, les Poses répondent non-seulement aux Polypes proprement dits de Cuvier et de Blainville, mais aussi à leurs Acalèphes. En effet, s observations déjà nombreuses ont appris que certains Polypes gendrent des Méduses, à peu près comme les Ténias à l'état obilaire se désagrégent en cucurbitains, et qu'il y a des Méduses, st-à-dire des Acalèphes, qui sont à peine différentes de Polypes linaires par les principaux traits de leur anatomie et de leur ysiologie; telles sont en particulier les Hydres qu'on cite sount comme l'un des exemples les plus évidents de la division des lypes ordinaires, et qui, étudiées avec plus de soin, sont idemment comparables aux véritables Méduses sous beaucoup rapports.

Le type des Polypes, ainsi envisagé, comprend un nombre conlérable d'animaux ayant généralement le corps mou et gélatinux, et dont la forme est nettement rayonnée, c'est-à-dire que ars divisions principales et similaires sont au nombre de plus de ux, et disposées autour d'un axe fictif représenté par la partie cende du corps. Ces divisions du corps, souvent au nombre de quatre multiples de quatre, ont donc, par leur ensemble, une appaace de cylindre régulier, de cône tronqué ou de disque, et elles at revêtues d'une peau commune, mince et délicate, qui prénte fréquemment des corpuscules calcaires ou siliceux; elle peut me être envahie, ainsi qu'une partie des tissus situés plus proadément, par un dépôt calcaire dont la masse, tantôt particure à chaque individu, tantôt commune à plusieurs, constitue ce e l'on appelle le polypier. Des cils vibratiles et des organes urtients recouvrent souvent la surface extérieure des Polypes. Le be digestif est constamment simple et, au lieu de former un nal complet, à deux orifices distincts, placés l'un à côté de l'autre mme dans les Tuniciers et les Bryozoaires, ou aux deux bouts posés comme dans la plupart des autres animaux, il ne possède

POLYPES. 343

went être rangés dans cette grande division. Alors le Beroë ou la Méduse, si différents qu'ils semblent être d'une Actinie ou d'une Hydre, sont bientôt assimilables à ces derniers par la plupart de leurs organes, et, si on les envisage comme nous proposons de le faire, on comprend qu'ils doivent être rapportés à un seul et même groupe. C'est de la même manière que l'on arrive aussi à se faire une idée plus exacte des Stéphanomies et des autres Siphonophores, qui sont des associations de Polypes hydrostatiques, et, en descendant la série jusqu'aux Pennatules et aux Alcyons, on arrive naturelle ment aux derniers des Polypes, c'est-à-dire aux Éponges, autres Polypes agrégés dont l'organisation est si simple et dont les individualités sont si intimement confondues les unes avec les autres.

Il est moins certain que tous les Cténophores, par lesquels nous commencerons l'énumération des classes de ce type, soient réellement des Polypes. La forme de plusieurs d'entre eux, ainsi que leurs caractères anatomiques, les rapproche en effet des Mollusques inférieurs, et c'est avec ces derniers qu'on les place quelquefois.

Les Polypes sont surtout nombreux dans les eaux salées, et ceux qui possèdent des polypiers y jouent un rôle important dans la production des dépôts sédimentaires. Certaines roches actuellement en formation, certains récifs, le recouvrement de certaines îles, etc., sont entièrement composés de polypiers; et, à différents âges de la vie du globe, les animaux de ce groupe ont joué un rôle analogue. On

se présentent alors. Le genre Obelia, par exemple, est établi sur une Méduse qui provient des Polypes nommés Campanulaires. Faut-t-il changer le nom générêque de ces dernières et nommer les Campanulaires des Obélies? D'autres fois des Polypes très semblables entre eux ne donnent pas naissance à des Méduses semblables entre elles. Enfin, à côté d'espèces produisant des Méduses, il y en a d'autres qui n'en produisent pas. Il est évident que par la suite, quand la forme adulte de la plupart de ces animaux sera connue, il faudra tenir compte avant tout, dans la nomenclature comme dans la classification, de l'apparence sous laavelle ils se présentent pendant leur ave sexué; mais ce moment n'est pas encore venu, et l'on ne saurait se dissimuler qu'il y a ici pour la zoologie systémasique un embarras plus grand encore que celui qui nous a été présenté par les vers cestoldes, dont on avait fait aussi des animaux différents suivant les âges sous lesquels on les avait observés. Ainsi nous avons suivi dans tous ses détails le développement de deux Polypes de l'ancien genre des Tubulaires, que nous avions toujours regardés comme animaux de même espèce sous le nom d'Eudendrium ramosum, tant ils sont en effet semblables l'un à l'autre pendant leur âge polypiforme, et mous avons constaté qu'à leur âge proglottique, c'est-à-dire médusiforme, ils n'ont plus aucune ressemblance entre eux, et qu'ils doivent même être rapportés à deux des samilles établies parmi les Acalèphes.

344 POLYPES.

sait quelle épaisseur occupent dans certaines localités les bancs de polypiers fossiles appartenant à la série secondaire que l'on a désignés sous le nom de terrains coralliens. Quelques Polypes sont employés comme aliments; telles sont en particulier les Actines. Mais en général on ne tire de ces animaux aucun parti, et ils sont plutôt à craindre, parce qu'ils ont des propriétés urticantes. Ceux qui sont hydrostatiques sont en même temps incommodes, parce qu'ils remplissent souvent les filets des pêcheurs dont ils éloignent les poissons : c'est ce que l'on voit fréquemment sur nos côtes de la Méditerranée pour les grandes Méduses de l'espèce nommée Rhizostomes d'Aldrovande. Il arrive alors que les filets des gens qui pêchent à la traîne en sont presque exclusivement remplis.

Les eaux douces n'ont qu'un petit nombre d'espèces de la division des Polypes. Celles qu'on y indique souvent sous les noms de Polypes composés ou Polypes à panaches sont des Bryozoaires, et par conséquent des Mollusques; nous en avons parlé déjà sous les noms d'Alcyonelle, Cristatelle, etc. (1). Au contraire, les Hydres ou Polypes à bras, dont il y a plusieurs espèces, sont de véritables Polypes fluviatiles, et l'on peut citer comme habitant aussi les mêmes eaux, les Cordylophores, de la famille des Tubulaires, ainsi que les Spongilles, qui sont des Spongiaires.

Quelques espèces marines de Polypes sont parasites, et il y a même des Méduses qui sont dans ce cas; c'est en particulier œ qui a lieu pour le *Menestra parasites* qu'a décrit M. Krohn.

Organes urticants des Polypes. — On trouve dans tous les Polypes des capsules microscopiques logées dans l'épaisseur de la peu, et faisant plus ou moins saillie à la surface. On les voit particulièrement à l'extrémité ou sur la longueur des tentacules som forme d'amas, ou, au contraire, disséminées dans diverses régions du corps.

Ces capsules sont formées d'une coque transparente, fort dure, et d'une membrane mince, flexible, en continuité avec cette coque et invaginée dans son intérieur, comme la tête d'un ver cestoide à l'état rudimentaire l'est dans sa vésicule. Au bout de cette enveloppe membraneuse se voit un long fil d'une ténuité extrême, enroulé sur lui-même au fond de la capsule pendant le repos, ou saillant à l'extérieur pendant l'évagination.

A la base de ce fil, on aperçoit ordinairement, lorsqu'il est évaginé, des pointes aiguës ayant l'apparence de soies ou de dards et qui va-

<sup>(1)</sup> Tome II, page 78.

345

ient de forme dans les divers Polypes. Ce sont ces pointes qui ont alu le nom de hameçons aux organes dont il s'agit (1); on a aussi ommé les organes urticaires ou vénéneux des capsules filifères. I. Corda leur donne dans l'Hydre le nom de hastæ. Il est évident w'il faut leur attribuer cette sensation brûlante, pareille à la iqure des orties, que les Polypes, et en particulier les Actiies et les Méduses, font souvent éprouver quand on les touche. stte urtication agit principalement sur les muqueuses (lèvres, ituitaire, conjonctive); elle peut aussi dans bien des cas se faire matir à la peau, et nous avons vu des Actinies produire sur cette ranière l'effet d'une sorte de vésicatoire. Les corps en hameçons sont pas des organes de préhension comme on l'a cru, mais en des organes servant aux Polypes pour attaquer ou pour se ifendre.

POLYPES.

Quand un Polype a enveloppé de ses bras ou tentacules la proie ent il doit se nourrir, on voit ordinairement cette proie rester mme paralysée et perdre complétement ses moyens de défense; suvent elle meurt bientôt après s'être dégagée. On voit dans les quariums des Crustacés et même des Poissons, pris ainsi au pasge par les Actinies, disparaître en se débattant à peine au milieu nombreux bras qui les conduisent à la bouche de ces Polypes.

Hydres saisissent de même les Naïs et les plus petits Entonstracés.

il s'en faut de beaucoup que les organes urticants soient les èmes dans les diverses familles des Polypes; les genres d'une ème famille, et même les espèces d'un même genre, peuvent frir, sous ce rapport, des différences considérables; mais la strucre et la forme en sont si constantes dans chacune des espèces, le souvent on peut reconnaître ces dernières à la conformation de urs capsules ou hameçons.

Indépendamment de ces capsules, on voit souvent, au bout des ntacules des Polypes certains spicules roides et droits, qui sont compables à des aiguilles non appointies; ils sont lancés avec plus ou oins de force par les animaux qui les produisent; ce sont aussi armes pour ces Polypes. En effet, à cause de leur ténuité, ces

(4) M. de Quatrefages a représenté des capsules qui ont une sorte de petitignard supporté par une glande vénénifère et accompagné de muscles latéraux reant à l'expulsion. Les corps urticants des Hydres, dont Laurent a nié mistence, sont faciles à voir. Il y en a une première indication dans Trembley.

Les ces derniers temps, MM. Corda, Ehrenberg, Doyère, etc., en ont donné des mires et des descriptions.

spicules doivent pénétrer aisément dans la peau des autres anmaux : nous en avons vu souvent lancer par les Tubulaires.

Classification des Polypes. — Le type des Polypes se partage en cinq classes :

Les Cténophores, les Discophores ou Polypo-Méduses, les Zonthaires, les Cténocères et les Spongiaires, dont nous allons exposes successivement les principaux caractères anatomiques et physilogiques, en même temps que nous en énumérerons les espèces les plus remarquables.

# CLASSE PREMIÈRE.

# CTÉNOPHORES (1).

Les Cténophores forment une division qui se place en tête de type des Polypes, et qui présente encore quelques affinités avec les Holothurides et surtout avec les Mollusques par certaines de ses particularités.

Ce sont les seuls Polypes pourvus d'une bouche et d'un anus ditincts, ce qui les a fait quelquesois regarder comme étant voisse des Tuniciers (2); ils ont sur le corps des côtes ou lignes longitudnales recouvertes de lamelles ciliées; souvent ils portent des appedices rétractiles, et ils sont monogénèses et à développement direct

Toutefois, leurs sexes sont réunis et ce sont par conséques des animaux monoïques.

J. Müller a vu de très jeunes Béroés qui avaient déjà la forme des adultes (3).

On trouve encore chez plusieurs des animaux de cette classe forme symétrique binaire, et elle y est même plus prononcée que dans les premiers Échinodermes.

Les Cténophores, qu'on a aussi appelés Ciliobranches (Blaim), répondent à une partie seulement des Acalèphes hydrostatiques de Cuvier.

- (1) Voyez Eschscholtz, System der Acalephon. Milne Edwards, den. \*\*
  sc. natur., 2° sér., t. XVI. Agassiz, Contribut. to the nat. History of the terlephon of North America, 1849.
  - (2) De Blainville, P. Gervais, Vogt, etc.
  - (3) Voir aussi Carl Semper, Zeit. f. Wiss. Zoologie, 1838, vol. 1X, p. 34.

Les animaux vivent par essaims dans la haute mer, et ils appasent souvent brusquement et en grand nombre dans certains ages.

ls sont divisibles en trois ordres, les Cestes, les Callianyres et les roés.

#### Ordre des Cestes.

a bouche et l'estomac de ces animaux sont petits et leur corps souvent étendu latéralement sous la forme de ruban.

l n'y en a qu'une famille, celle des CESTIDÉS.

l'est dans cette famille que l'on trouve le genre Ceste (Cestum), it une espèce (Cestum Veneris) est très remarquable par sa loneur, qui est de 4 ou 5 pieds. Elle habite la Méditerranée.

#### Ordre des Callianyres.

ls forment le milieu entre les Cestes et les Béroés. Leur corps, indrique comme celui de ces derniers, porte comme celui des miers des expansions latérales, mais qui sont disposées en me d'ailes au lieu de simuler un allongement rubané du corps même.

Leur famille est celle des CALLIANYRIDES, qui a pour groupe neipal le genre CALLIANYRE (Callianyra), qu'on ne voit que très ement sur nos côtes.

#### Ordre des Béroés.

Les animaux ont la bouche fort grande, un estomac volumineux, corps de forme ovale ou cylindrique et des côtes saillantes ciliées qui s'étendent de la bouche à l'anns.

ls ne constituent qu'une seule famille, celles des BÉROIDES, i comprend les genres Beroë, Cydippe et Lesueuria.

Jne espèce du genre CYDIPTE (Cydippe pileus) se trouve abonnment au printemps sur la côte de Belgique. Elle a été décrite Igurée par Gronovius en 1748, par Baster en 1762, et plus récemnt par quelques autres naturalistes.

sa transparence est si grande qu'on la voit à peine dans l'eau; dirait du cristal vivant et armé de lamelles mobiles en forme roues.

# CLASSE DEUXIÈME.

### DISCOPHORES ou POLYPO-MÉDUSES (1).

Indépendamment de leur état proglottique, qui les a fait nommer Discophores, ils en présentent un autre tellement différent de celui-là, qu'on les a rangés alors parmi les Polypes proprement dits sous les noms de Tubulaires, Campanulaires, Corynes, etc., et comme constituant des animaux d'un groupe tout à fait distinct. L'Hydre reste intermédiaire, à certains égards, à ces deux états ou formes des Polypo-Méduses, mais elle se montre toujours sous une seule et même apparence.

Ces animaux si curieux et autrefois si peu connus, auxqueb nous donnons le nom de Polypo-Méduses pour rappeler qu'on les a tantôt nommés des Méduses et tantôt, au contraire, rangés parmi les Polypes, lorsqu'ils ne sont encore que sous leur premier état, sont presque tous digénèses.

Au sortir de l'œuf ils sont ciliés, mais bientôt ils se montrent sous la forme de Polypes ayant des tentacules autour de la bouche, et k plus souvent ils vivent alors en communauté; plus tard ils acquières la forme à laquelle on donne le nom de Méduses, et possèdent des organes sexuels. Sous ce dernier état ils ont le corps nu ét sans aucune partie solide; ce sont les Discophores proprement dits, ou les anciens Acalèphes médusaires; d'autres, sous le premier état, c'est-à-dire lorsqu'ils ont quitté la forme d'œufs ciliés habitent des étuis et des loges, et possèdent un véritable polypier. Ét ce n'est qu'après avoir vécu ainsi pendant un certain temps qu'ils se présentent sous leur dernière condition.

Les Polypo-Méduses, sous leur état de Polypes nomme Tubalaires, Campanulaires, etc., possèdent une cavité digestive simple de laquelle partent divers canaux, et leurs appareils digestif, repiratoire et circulatoire sont alors confondus. Dans le dernier tecleur tissu devient transparent et gélatineux, et après leur dessication il ne reste pour ainsi dire qu'une simple pellicule. Leur corpi a pris la forme d'un disque ou d'une ombelle. Le bord de cette

<sup>(</sup>t) Discophores, Eschscholz, System der Acalephen, in-6. Berlin, 1829.—
Arachnodermaires, Blainv., Actinologie. — Acalephes simples, Cuvier, higherman. Il faut y ajouter les Hydres et quelques autres genres de Polypes.

mbelle est ordinairement garni d'organes sensoriaux, que l'on econnait à leur structure pour des yeux ou des capsules auditives.

Les sexes de ces animaux sont séparés lorsqu'ils sont devenus les Méduses.

Ils se reproduisent par gemmes, par division (Stomobrachium tirabile, Köll.) et par œufs. La scissiparité a lieu non-seulement à eur âge polypiaire, mais encore à l'âge médusiforme.

Tous n'accomplissent pas cette même évolution; il y en a par xemple qui passent directement de l'apparence infusoriforme à état médusaire, et d'autres qui, en naissant par gemmes, arrivent ussi directement à leur dernier état.

Nous retrouvons donc plus ou moins distinctement ici les trois onditions de scolex, de strobile et de proglottis, dont nous avons arlé à propos des Vers cestoïdes (1).

Tous les Polypo-Méduses vivent librement sous leur dernière prime et sous celle d'œufs comparables à des infusoires. Leurs trobiles, au contraire, sont presque toujours fixés.

Ces animaux ont généralement, sinon toujours, le corps couvert e piquants microscopiques ou d'organes urticants qui causent arfois de vives démangeaisons et même des inflammations intenses praqu'ils ont touché les membranes muqueuses, particulièrement p nez ou les yeux.

Plusieurs d'entre eux sont phosphorescents, et comme ils vivent ouvent en bancs considérables, ils peuvent rendre la mer lumileuse sur une grande étendue.

A la sortie de l'œuf, l'embryon de ces animaux est toujours pouvert de cils vibratiles, aussi bien dans les Rhizostomes que dans es Tubulaires et les Sertulaires.

. Cet embryon infusoriforme se fixe, perd ses cils, s'allonge et nontre bientôt, autour d'un orifice qui est la bouche, quatre tennoules. Ces tentacules croissent ensuite en nombre et en longueur, t le jeune animal ressemble alors complétement à une Hydre. Ces entacules ne sont cependant pas creux et ils n'ont pas de communication avec l'estomac comme dans cette dernière.

C'est cet embryon polypoïde que M. Sars avait nommé Scydistoma (2), en le considérant alors comme un genre à part ayant des

<sup>(4)</sup> M. Kölliker pense que le Stomobrachium est un jeune Mésonéma (Köll., lak., p. 325).

<sup>(2)</sup> Beskrivelser og Jaglagelse: et Ann. franç. et etr. d'anat. et de physiol., ome II, p. 81; 1838.

affinités avec celui des Hydres. Il pousse des gemmes sous forme de stolons, qui bientôt se détachent complétement de la mère et vont former de nouvelles souches. Ces Scyphistomes engendrent ensuite, non de l'extérieur, mais de l'intérieur du corps, d'autres gemmes qu'ils vomissent par la bouche et qui forment la génération sexuée ou médusoïde. On en reconnaît déjà la forme médusaire avant leur séparation du corps de la mère.

Ce n'est donc pas toujours, comme on l'a cru, le Scyphistore qui se sépare en lamelles ou disques qui deviennent autant de Méduses.

Ce Scyphistome, après avoir émis sa progéniture, continue à vivre comme auparavant, et il ne présente rien de particulier. Nous avons vu distinctement ces faits sur des animaux de ce groupe que nous avons pu étudier dans un aquarium pendant toute une année, et que nous croyons appartenir à l'espèce qu'on a nommée Cyaneacapillata lorsqu'elle est parvenue à son étal médusaire.

La classe des Discophores est divisée en quatre ordres: Es Siphonophores, les Médusaires, les Sertulaires et les Hydraires.

Comme on le pense bien, la présence ou l'absence d'un polypier ne peut avoir, à défaut d'autres caractères distinctifs, aucune releur dans la distribution de ces animaux en familles naturelles, de cependant c'est uniquement ce qui avait fait établir la séparation des Acalèphes d'avec les Polypes.

#### Ordre des Siphonophores (1).

L'ordre des Siphonophores comprend les animaux qu'on a nommés longtemps Acalèphes hydrostatiques, et qui vivent commé nément en colonies flottantes. Chaque colonie est formée de pissieurs sortes d'individus. Indépendamment des mâles et des femelles, on y reconnaît aussi des Polypes agames, nourrices, nageurs, etc. L'œuf fournit un individu unique et agame qui est le souche de ces colonies qu'il engendre par voie gemmipare. C'est, comme on le voit, un proto-scolex comme celui des Vers. Quel-

<sup>(1)</sup> Lesueur, dans Blainville, Actinologie. — Leuckart, Zur nühere Kentnist & Siphonophoren, in Trochel's Archiv, 1854, p. 1. — Id., Zoolog. Understehend. 1833. — Kölliker, Die Schwimpolypen. Leipzig, 1853. — Gegenheur. India. Kentn. der Schwimpolypen. Leipzig, 1854. — Vogt, Sur les Siphones, 1854.

quesois il se flétrit de bonne heure, en tout ou en partie, ou bien, un contraire, il continue à vivre en commun avec sa progéniture. La vessie aérienne en est une dépendance.

Ce premier scolex engendre une ou deux autres formes qui serment à la nage ou à l'entretien de la colonie, et c'est de celle-ci seulement que naissent les individus sexués. Ils vivent souvent librement sous la forme de Méduses ombellifères, et acquièrent leurs organes sexuels après la séparation. Chez tous les Siphonophores au connaît aujourd'hui une forme médusaire, et nous avons ainsi fans ce groupe d'animaux des scolex, des strobiles et des proplettis tout aussi bien que chez les Vers cestoïdes.

Chaque colonie est creusée par des canaux qui partent de la bouche des Polypes nourriciers et se rendent dans l'intérieur des individus nageurs ou sexués pour en entretenir la vitalité.

Le scolex, ou l'individu mère de la colonie, se remplit souvent frair et joue le même rôle dans la colonie que la tête des Ténias. Les deuto-scolex ont souvent une forme de Méduses (les nageurs) pu de Polypes (les nourriciers), et ces derniers seuls ont une cavité digestive qui est très simple et creusée dans un corps charnu pyriferme. Ils n'ont pas de tentacules autour de la bouche.

Dans chaque colonie on trouve en outre des appendices d'une prande contractilité et que l'on peut diviser en trois catégories : appendices préhenseurs, appendices urticants pour la défense et appendices tactiles.

Enfin on trouve encore chez plusieurs d'entre eux des espèces de sapuchons ou de casques qui se balancent régulièrement et qui ser-vent d'organes de protection.

- Toutes les parties du corps sont molles, excepté chez les Vélelles qui portent une lame cornée dans l'épaisseur de leurs tissus.

  Les embryons, à la sortie de l'œuf, sont ciliés. Plus tard il se
  ferme un corps polypiforme avec une vésicule aérienne à l'un de
  ses pôles. Celui-ci engendre par agamie les autres sortes d'individus
  qui viennent successivement enrichir la colonie, jusqu'à ce que
  les individus sexués se séparent.
- Les individus nageurs apparaissent après les nourriciers, et les générateurs se montrent à la fin, seulement pour clore la série du développement agame.
- Les Siphonophores sont tous des animaux marins; ils représentent les formes les plus gracieuses, et se font en même temps remarquer par la délicatesse de leurs tissus ainsi que par la viyacité de leurs couleurs.

On en a observé depuis les mers équatoriales jusque sur la colte de la Norwége.

M. R. Leuckart a reconnu le premier la nature véritable des Siphonophores, en tant que formant une division des Polypes (1); toutefois M. Delle Chiaje avait émis antérieurement l'opinion que ce sont des animaux agrégés.

Ils forment quatre familles auxquelles on a donné les noms de Vélellidés (2), Physalidés, Physophoridés et Diphydés.

Les VÉLELLIDÉS ont une coquille aérifère et disciforme; is manquent d'individus natateurs et de filaments; on y reconnat un grand individu avec une bouche distincte au centre de la colonie et plusieurs individus semblables, mais plus petits, placés en cerck autour de celui-là. La génération sexuelle est médusiforme.

Les genres Velella et Porpita font partie de ce groupe. Le premier a une voile verticale oblique.

Les Rataires, dont on a fait un groupe à part, sont de jeunes Vélelles.

Les Vélelles étaient très recherchées des anciens comme aliment; et de nos jours elles le sont encore des Grecs et des Siciliens.

Les PHYSALIDES se distinguent par la grandeur du scoler, souche de la colonie, qui devient une énorme vessie aérienne, et par leurs appendices qui sont réunis en un paquet. Les scoler sont astomes comme les deutoscoler, et ces derniers portent des tentacules pour la pêche. La génération sexuelle est médusiforme.

Genre Physalia (3).

Les PHYSOPHORIDES sont des colonies provenant d'un soiss ayant une vésicule aérienne pyriforme, des individus nageurs matiples logés sous la poche aérienne avec symétrie, des tentacules et des organes urticants; les individus sexués différant généralement entre eux. Les mâles ont souvent la forme d'une onbele; quant aux femelles, elle consiste dans un ovisac. Ces dernières restent ainsi dans un arrêt constant de développement.

Les genres de cette famille ont été appelés Stephanomia, Agelor et Physophora.

Les DIPHYDES (4) sont des colonies de Physophores sans vesse

- (1) Götting. gelehrt. Anzeigen, p. 1917.
- (2) Les Vélellidés ont aussi été regardés comme volsins des Zoanthaires.
- (3) Voir pour la structure des Physales : De Quatrefages, Ann. des scients stat., 4° série, tome II, p. 188. R. Leuckart, Zeits. f. Wisz. Zool., 1831, p. 188.
- (4) Voir parmi les publications récentes : Th. Huxley, Secrusi-organs de Diphydes und Physophorides (Muller's Archiv, 1851, p. 380).

térienne, montrant souvent deux individus nageurs et privés le tentacules. Les nourriciers, ou Dyphes à l'état de Polypes, sont habituellement très rapprochés et couverts d'un capuchon. Leurs individus sexuels sont médusiformes et semblables dans les leux sexes.

Genres Abyla, Diphyes, Galeolaria et Praya.

L'Abyla pentagonia forme des colonies dioïques, c'est-à-dire que chaque colonie ne contient que des màles ou des femelles. M. Gegenbaur a vu naître de la larve ciliée les individus nageurs desquels provenaient ensuite les individus nourriciers (1).

#### Ordre des Médasaires.

L'ordre des Médusaires comprend non-seulement les animaux que l'on désignait du temps de Cuvier sous ce nom et dont on faisait des Acalèphes simples, mais encore toutes les espèces de Polypes alors classées avec les Sertulaires sous les dénominations de Tubulaires et de Campanulaires.

Ces Polypes, après avoir perdu les cils vibratiles qui les distinguent à l'état de gemmes, se montrent d'abord sous la forme de ces singuliers Polypes (Tubulaires et Campanulaires), et ils portent alors une ou plusieurs rangées de cirrhes autour de la bouche, ont le corps nu ou couvert d'un étui chitineux (polypier), et vivent solitaires ou en communauté. Lorsqu'ils sont associés, leurs estomacs communiquent directement avec ceux de la colonie. Chez les uns, une forme nouvelle et sexuée, répondant au proglottis des Cestoïdes, succède à la forme sociale, et des œufs ou bien des spermatozoïdes se développent autour de la cavité de l'estomac; chez les autres, les polypes ne donnent pas naissance à une forme nouvelle, mais ils montrent leurs organes sexuels dans une capsule qui n'est autre chose que le proglottis lui-même, frappé ici d'un arrêt de développement plus ou moins évident.

Cet ordre se divise en deux sous-ordres : les *Phanérocarpés* et les *Cryptocarpés*.

#### Sous-ordre des Phanérocarpés.

Cette première division comprend toutes les Méduses qui ont les organes sensitifs marginaux couverts de lobes membraneux, qui possèdent un appareil gastro-vasculaire formant un réseau capil-

(1) Troschel's Archiv., 1834, p. 23.

355

assedent une bouche centrale ouverte au appendices.

erres sont ceux des Ephipa, Chrysnora, Cyanea,

### us-ordre des Cryptocarpés.

MÉDUSAIRES.

sont des Polypo-Méduses dont les organes ibrement sur le bord de l'ombrelle, et qui ont naux gastro-vasculaires communiquant avec un le plus souvent un diaphragme membraneux audigestive. Ils sont généralement de petite taille quer par la grande variété de leur mode d'évolums prennent directement la forme Méduse en ou en provenant d'un bourgeon, tandis que d'aumême succession que les précédents. Sous l'état usieurs d'entre eux ont un tégument corné et son ne les connaissait autrefois que sous cette dere, ils avaient été placés alors parmi les Polypes du rtulaires.

ouvent en colonies pendant leur état agame, et sont nt leur état sexué. Chaque colonie donne exclusivence à des individus libres qui sont mâles ou femelles, volonie dont ils proviennent.

-ordre est riche en familles dont les principales, envins leur état médusaire, ont été nommées Octanidés, iadés, Équoridés, etc.

nssi à cette catégorie que nous rapportons divers Polypes nt été toujours éloignés, à cause du polypier qu'ils possèleur première forme; on les prenait pour des animaux 1s; nous voulons parler des Campanulaires et des Tubuque l'on peut, provisoirement du moins, laisser dans une ramille; nous disons provisoirement, parce que l'âge médule plusieurs d'entre eux n'est pas encore assez bien connu, eles faits déjà observés permettent d'annoncer qu'un remanent complet de ce groupe sera bientôt nécessaire. En effet, toutes livisions qu'on y admet sont établies exclusivement sur des caères tirés de la forme agame (1), tandis que par la suite on devra

### 1) Forme strobilaire ou de Polype.

les tirer surtout de la forme médusaire. Ainsi que nous l'avos déjà dit, certaines espèces de Tubulaires sont tellement semblales sous leur première forme qu'on ne saurait le plus souvest évier de les confondre, et cependant elles engendrent des Méduses qui se rapportent à des familles différentes. Toutes les espèces, mèse celles d'un même genre, n'engendrent pas constamment des Méduses, et dans le cas où la dernière forme avorte ainsi, on des chercher dans les scolex eux-même des caractères distinctifs.

La famille des TUBULARIDÉS ou des Tubulaires et des Campnulaires, possède pendant l'âge de Polypes, un polypier, des tetacules pleins et un corps en forme de clochette; pendant l'age médusoïde ses espèces montrent un estomac central avec quair canaux en croix et quatre ou huit cirrhes tentaculaires.

Cette famille comprend les genres Campanularia, Tubulari, Eudendrium, Synconyra, Cordylophora, Coryna et Hydractinia.

Les Campanulaires (Campanularia) ont un polypier chitinen, arborescent, fixé à quelque corps solide; et chacun de leurs polyps est agame, pourvu d'un cercle de tentacules, et logé dans une log campaniforme, d'où le nom de Campanulaires qu'on leur a donné. Lours polypes complets, c'est-à-dire les Méduses, qui font suite leur état polypiforme, sont discoldes, portent un cercle de circles simples et ont des organes de sens sur le bord de l'ombrelle.

Leurs subdivisions, nommées Laomedea et Clytia, n'ont aucus valeur. Lamouroux avait établi ces genres d'après la considération de la tige, qui est rampante ou non, mais nous avons vu des Laomédées, c'est-à-dire des polypiers à tige droite, devenir des Clyties ou des polypiers à tige rampante.

Une belle colonie de Campanularia dichotoma avait projeté de bout de ses branches des sortes de stolons rampant sur les parois du bocal où elle était placée, et elle reproduisait ainsi les caractères des deux genres à la fois. Il est probable qu'on verra aussi le cas inverse, c'est-à-dire le retour des Clyties à la forme Laomédée.

La CAMPANULAIRE GÉLATINEUSE (Campanularia gelatinosa) est une espèce très commune dans la mer du Nord, vivant à une certaine profondeur et formant des colonies d'un pied de hauteur.

Les Tubularias (g. Tubularia) ont également un polypier chitneux, qui ressemble à des tuyaux d'orgue qui seraient plus on moins tordus et réunis en touffes; elles ne s'élèvent qu'à quelques pouces de hauteur seulement. Leurs polypes ne peuvent renter dans les loges, et ils ont les tentacules sur une double rangée qu'i entourent, l'une la bouche et l'autre, plus bas, la cavité stomacale. Leurs Méduses, ou les proglottis libres de ces Tubulaires, se développent toujours en dedans des tentacules inférieurs. Ces Méduses sont sphéroïdes et elles portent quatre cirrhes rétractiles sur le bord de leur ombrelle.

Il y a plusieurs espèces de ces animaux dans la mer du Nord; celle que nous avons trouvée le plus abondamment, principalement sur le bois, est la *Tubularia laryngea*, qui s'attache et continue à vivre, même dans les endroits qui restent à sec pendant la marée basse.

Les EUDENDRIUM g. Eudendrium) ressemblent à des Tubulaires en miniature, mais n'ont qu'un cercle de tentacules et leurs Méduses portent quatre cirrhes bifides.

L'Eudendrium ramosum est assez commun dans la mer du Nord; il forme des touffes épaisses, d'un aspect cheveln, que l'on trouve fixées sur divers corps solides ayant séjourné au fond de la mer.

Les Syncorynes (g. Syncoryna) ont les tentacules longs, rensiés au bout, épars et à peu près de longueur égale; leurs Méduses ont une forme sphérique et portent quatre cirrhes; elles se développent entre les tentacules.

La Syncoryna pusilla est la plus commune dans la mer du Nord; elle s'établit souvent sur la carapace des Crabes.

Les Corynes (g. Coryne) sont sans polypier distinct, et leurs tentacules sont épars comme dans les Syncorynes; elles vivent agrégées et quand elles portent des individus sexués, elles ressemblent parfaitement à des fleurs.

La Coryna squamata se trouve assez communément dans la mer du Nord sur divers corps solides, quelquefois même sur des Moules provenant de petites profondeurs.

Les Hydractinies (g. Hydractinia) n'ont qu'un cercle detentacules et s'elèvent d'une masse soutenue par un polypier chitineux, qui recouvre surtout certaines coquilles vides (Buccinum undatum, Natica, etc.). On les trouve souvent sur les Buccins qui sont habités par des Pagures; elles se font remarquer, quand elles portent des œufs, par leur couleur rougeâtre (1). Les individus qui engendrent des Méduses sont exclusivement générateurs, et ne portent ni tentacules ni bouche.

CORDYLOPHORE (Cordylophora). — Ce genre a été établi par

<sup>(1)</sup> Ce sont des Hydractinies desséchées à la surface des Buceins qu'on a longtemps désignées avec Fleming (Brit. anim.) sous le nom d'Alcyonidium echinatum

M. Allman, et nous en faisons mention ici parce qu'il est le sed polype de toute cette famille qui soit fluviatile. Il a pour unique espèce le Cordylophora lacustris (1).

Les polypes de cette sorte vivent en colonies ramifiées et portes de nombreux tentacules placés sur plusieurs rangs étagés, comme chez les Corynes et les Syncorynes.

La forme médusaire ne se montre pas ; la capsule qui la représente reste attachée à la colonie sous l'apparence d'un Polyte sans tentacules, dans lequel les œufs se développent jusqu'à l'infusoriforme.

Le Cordylophore, qui n'avait été encore vu qu'à Dublin, vient d'être observé à Schleswig par le docteur C. Semper.

Quelques espèces marines méritent aussi d'être citées à caus des observations intéressantes auxquelles elles ont donné lieu.

Le Corymorpha nutans est un polype qui n'est pas sans quelque ressemblance avec les Tubulaires proprement dites; il en a lestentacules et d'autres caractères encore; mais au lieu d'être fixé à la manière de ces singuliers animaux, il reste séparé et libre. On doit la connaissance de cette espèce à M. Sars (2). Dans ces deniers temps, M. O. Schmidt a fait connaître, sous le nom d'Amalthes ovifera, un Polype qui paraît identique avec celui-ci (3). Forbes et M. Goodsir ont trouvé les mêmes animaux sur la côte d'Angletene; ils les avaient désignés sous le nom de Ellisia flos-maris.

Ces polypes ont quatre pouces et demi de longueur, et dans les partie la plus large un demi-pouce d'épaisseur. Ils ressemblent plus à une Tubulaire qu'à une Coryne.

Autour de la partie la plus épaisse de leur tête, il y a de quarante cinquante tentacules pleins, blancs, très longs, rétractiles, disposse en verticille; en avant, on voit un certain nombre de tentacules plus courts que les précédents, également blancs et dirigés des l'axe du corps. En dedans et à la base de la première rangée sou les ovaires, ou plutôt les appendices médusipares, au nombre de quatorze. Le polypier est fort délicat et ne semble pas avoir de connexion avec le corps. La Méduse porte quatre boutons sur le bord de son ombrelle, dont l'un est toujours plus large et plus long que les autres.

- (1) Allmann, Philosoph. Transact., 1853, p. 367.
- Le docteur Semper a constaté la présence de ces Polypes à Schleswig des 1857;
- il nous en a envoyé que nous conservous en vie depuis plus de trois mois.
  - (2) Beskrivelser og Jagtagelser, pl. I, fig. 3. Bergen, 1835.
  - (3) Hand-Atlas, pl. 1X, tig. 2. léna, 1854.

Mnestia parasites. — Ne connaissant pas exactement les rapports de cet animal, nous le citerons cependant à cause de son genre de vie. C'est jusqu'à présent le seul parasite véritable de ce groupe. C'est une espèce de Méduse qui a été décrite par M. Krohn. Elle vit sur le Phylliroe bucéphale. Depuis longtemps on avait observé un appendice sur la tête de ce mollusque. M. H. Müller l'avait pris un instant pour une petite Méduse, mais il avait abandonné cette idée (t). Depuis lors, M. Krohn, qui a étudié de nouveau ces corps singuliers, s'est assuré que ce sont bien des Méduses comme M. H. Müller l'avait d'abord supposé. Elles s'attachent par la bouche, qui fait fonction de ventouse, et se nourrissent aux dépens de leur hôte en véritables parasites. On reconnaît les cellules pigmentaires des Phylliroës dans l'estomac et dans les canaux gastriques de la Mnestie.

Il part de l'estomac de celle-ci quatre tubes qui se rendent au canal circulaire, et l'on voit un diaphragme en dedans du bord de son ombrelle. Les cirrhes sont renflés à leur base et acquièrent une longueur et une finesse très grandes.

Ce parasite a été observé dans la Méditerranée, à Messine (2).

#### Ordro des Sertulaires.

Ces polypes ont une forme assez semblable à celle des précédents, c'est-à-dire que leur cavité digestive n'a pas de parois propres, celle de tous les individus d'une même colonie communiquant, et que leurs tentacules sont pleins. La colonie est elle-même protégée par des loges cornées, flexibles, et toujours régulièrement arborescentes. Ces polypes ne prennent jamais la forme médusaire, et, sous ce rapport, ils restent inférieurs aux Campanulaires et aux Corynes.

- : Chez eux le scolex engendre directement des proglottis, mais ceux-ci, quoique flétris et frappés de mort dès leur apparition, n'en produisent pas moins des œufs et des spermatozoïdes.
- Ces individus prolifères n'ont pas de forme bien régulière; ils sont sans bouche et sans tentacules, et occupent une loge plus grande une les autres.
- Nous avons suivi tout le développement de la Sertularia cupres-

<sup>(1)</sup> Zeit. f. Wiss. Zoologie, vol. IV, p. 336.

<sup>(2)</sup> Sur la nature de l'appendice en forme de coupole, du corps du Phyllirhed bucéphale, in Troschel's Archiv, 1833, p. 278.

soides. Au bout de quelques jours, les embryons se couvrent de cils vibratiles très courts; aussi leur mouvement est-il excessivement lent; puis, de sphériques qu'ils étaient d'abord, ils s'allorgent, prennent la forme d'un cylindre et replient légèrement tout le corps, tantôt à droite, tantôt à gauche. Les cils vibratiles se fétrissent ensuite, l'embryon s'attache à un corps solide, un tubercule s'élève, et la base s'étend comme un disque. En même temp qu'on voit les premiers rudiments du Polype apparaître, le tubercule disciforme produit sur ses flancs une sorte de bourgeon, et un second Polype se montre bientôt. Sa surface se durcit, le polypier chitineux apparaît à son tour, et le même phénomène de gemmation se répétant, une colonie de Sertulaires s'élève du sommet de la saillie discoïde. Au bout d'une quinzaine de jours, la jeune colonie, qui s'est ainsi développée sous nos yeux, se composait de deux Polypes et d'un bourgeon indiquant déjà un troisième Polype.

Les colonies entières sont mâles, ou, au contraire, femelles, œ qui rappelle ce que l'on voit dans les animaux qui précèdent.

Tous ces polypes sont marins. Ils recouvrent, comme des arbustes microscopiques, la plupart des corps solides que l'ou retire du fond de la mer. On les trouve en particulier sur la co-quille des Huitres, sur la carapace des Crabes, etc.

La famille des SERTULARIDÉS a pour genres principaux les Sertularia, Thon, Menipea, Plumularia, Aglaopheina, Dynames, Antennularia, Electra, etc.

Les espèces les plus communes sur nos côtes sont: les Sertuleris cupressoides, S. abietina, Thoa halecina, Plumularia falcata, Antennularia antennina, etc.

La Sertulaire cupressoïde (Sertularia cupressoides) est une belle espèce très commune dans la mer du Nord, et qui rappelle et petit l'arbuste dont elle a pris le nom. Chaque colonie se compose d'une tige droite sur la longueur de laquelle s'implantent des branches courbées, à des distances à peu près égales, et qui diminuent en longueur vers le sommet et vers la base. Les branches du milieu sont ainsi les plus longues, et ce sont elle qui, au printemps, portent les loges pleines d'œufs de couleur rose. On pourrait alors appeler la Sertulaire une plante-animal en fleurs.

C'est le long de chaque branche que les loges à polypes e groupent en alternant; dans chaque loge habite un Polype, qui a de vingt à vingt-quatre tentacules pleins, hérissés de capsules si-

es. Ces Polypes s'étalent pendant le repos, et montrent une , de forme conique, avec une bouche au sommet, au milieu du cle de tentacules. Vers le milieu de la loge, on voit deux mustrétracteurs, qui, en se contractant, font rentrer entièrement olype dans sa gaine.

ette colonie atteint jusqu'à la hauteur d'un demi-pied. Elle se souvent sur des pierres ou sur des coquilles sous-marines.

#### Ordre des Hydraires.

es Polypes hydraires se distinguent surtout des Polypes qui cèdent parce que leur évolution s'arrête au moment où la forme lusaire apparaît. La Méduse est ici réduite à l'état d'ovisac ou spermosac, suivant que son produit consiste en œufs ou en spermes, tandis que le produit sexuel se développe. C'est en ité une sorte d'embryon ou un Polype discophore dans un arrêt léveloppement et qui pond un œuf au début de son évolution. es Hydraires ont un tube digestif simple, creusé dans les tissus corps et sans parois propres. Il existe toutefois chez eux un ce postérieur, sorte d'anus que l'animal peut oblitérer ou bien rir. Les bras qui entourent la bouche sont très contractiles,

ent des organes urticaires at leur cavité intérieure en munication avec l'estomac. est avec le jeune âge des es Méduses que les Hydres le plus d'affinité. Elles en beaucoup moins avec les panulaires ou les Tubus, et moins encore avec les ulaires.

es Hydres habitent l'eau e. Les œufs de ces Polypes couverts de crochets qui permettent de s'attacher conferves et aux autres tes aquatiques.

Fig. 181. — Hydre et son bourgeon grossis.



y a plusieurs espèces de ces animaux (1).

Ecker, En. iwickelt d. grün. arm Polypen, in-4. Freiburg in Bresgau, 1853. ydig, Einige Bemerk. ub. d. Bau d. Hydren, in Muller's Archiv, 1854,

Hydra viridis. — On l'appelle communément Polype vert d'eau douce, nom sous lequel Trembley l'a désigné. On la trouve dans toute l'Europe s'attachant surtout à la fact inférieure des feuilles de la lentille d'eau. Sa puissance de repre-

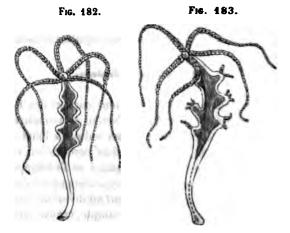

Hydres, avec des bourgeons en voie de développement.

duction est si grande que chaque partie que l'on détache reproduit une Hydre complète. En hiver, les Hydres disparaissent communément, mais l'espèce se conserve par le moyen des œufs.

HYDRE A LONGS BRAS OU Hydre grise (Hydra fusca). — Elle est remarquable et facile à reconnaître à la longueur excessive de se bras. Cette espèce est assez répandue. En la plaçant dans un best un peu grand et lorsqu'on la laisse tranquille sur un meuble me remué, elle peut allonger ses bras de plus de deux décimètres.

Les Hydres sont souvent citées dans les ouvrages de physiologi-Les belles recherches dont Trembley en a fait le sujet, la facilité avec laquelle on se les procure presque partout et la simplicité le leur structure nous engagent à en rappeler l'histoire avec quelque détails.

Remarques historiques. — Linné a employé le nom d'Hydre, que les anciens donnaient à un animal fabuleux, pour ce genre singlier de Polypes. Ces Hydres vivent dans les eaux douces et l'on a a trouvés dans presque toutes les parties de l'Europe. Elles ont de observées par un grand nombre de naturalistes, et les faits single.

<sup>37. —</sup> Laurent, Recherches sur l'Hydre et l'Éponge d'equ douce, in 3, sm Paris (a d'abord paru dans le Voyage autour du monde de la Bonile).

rs dont se compose leur histoire les ont rendues fort célèbres.

Int principalement sous le rapport physiologique que ces animus sont intéressants, et les curieuses recherches que Trembley publiées à leur égard ont beaucoup contribué à leur mériter ttention du monde savant.

Les Hydres sont des Polypes de très petite taille, mais on peut ès bien les apercevoir à la vue simple, et dans le cas d'allongement extrême de leurs bras, elles peuvent avoir plus d'un décitre de longueur. Cependant elles ne sont connues que depuis commencement du xviii siècle.

La première indication des Hydres fut publiée en 1705, dans les consactions philosophiques, par le célèbre micrographe Leeuwen-cek, et par un anonyme. Tous deux apercurent une des pro-cétés les plus remarquables de ces animaux : celle de leur mode turel de multiplication par bourgeonnement; mais ils ne virent l'un très petit nombre d'exemplaires de ces curieux êtres organés, et l'auteur anonyme n'en rencontra même qu'un seul.

Bernard de Jussieu les chercha et les retrouva aux environs de uris, et il les fit voir à plusieurs savants, principalement à Réaumer, qui en parla, dès 1742, dans la préface du tome VI de ses favoires sur les Insectes.

Un petit nombre d'autres naturalistes les avaient également aper-. lorsque A. Trembley, précepteur des fils du comte de Bentinck, Hollande, eut aussi l'occasion de les étudier. Trembley venait de mève, où il avait connu Ch. Bonnet. Ce fut pendant l'été de 1740, Borgvliet, maison de campagne du comte, située à un quart de ▲ de la Haye, qu'il trouya des Hydres pour la première fois, Le succès de ses premières études l'engagea à s'occuper de l'hisre de ces singuliers êtres, sur la nature animale ou végétale desels il resta pendant quelque temps indécis. Pour sortir de cette Accision il coupa des Polypes par morceaux, pensant, avec tous Deservateurs d'alors, qu'une plante seule pouvait résister à cette rte de taille et reproduire, comme on le fait par les marcottes les boutures, autant d'individus qu'on avait pu faire de fragents avec le sujet primitif. Et cependant, contre toute attente, ramarqua, peu de jours après, que chaque morceau était devenu r corps parfait, ayant exactement les mêmes caractères que celui chacun d'eux n'était d'abord qu'une faible portion. Toutefois, rembley ne conclut pas de la que le Polype était une plante. Les métits carnassiers, les mouvements et diverses habitudes assez marres qu'il avait remarques dans cette singulière production se

thre par une monographie zoologique, celle de la Chenille qui ge le bois des Saules.

es Mémoires de Trembley relatifs à l'Hydre sont au nombre de stre, dont voici l'objet et le titre:

Premier Mémoire, où l'on décrit les Polypes, leur forme, leurs uvements et une partie de ce qu'on a pu découvrir sur leur acture.

iecond Mémoire. De la nourriture des Polypes, de la manière at ils saisissent et avalent leur proie, de la cause de la couleur Polypes, et de ce qu'on a pu découvrir sur leur structure, du aps et des moyens les plus propres pour trouver les Polypes.

l'roisième Mémoire. De la génération des Polypes.

*huatrième Mémoire*. Opérations faites sur les Polypes, et succès elles ont eu.

'armi les auteurs qui observèrent les Hydres en même temps. Trembley, nous devons citer Henri Backer, de la Société ale de Londres, qui répéta un grand nombre de ses expériences. Atravail, intitulé: Essai sur l'histoire naturelle du Polype insecte, lé traduit en français par Demours.

læsel, Schæffer et Pallas, en Allemagne, étudièrent bientôt les læs, et le premier en publia des figures qui ne manquent pas valeur. Spallanzani s'occupa aussi de ce sujet; mais depuis , et jusque dans ces dernières années, on n'y ajouta aucun important. On ne s'en occupa guère que peur rappeler les læuses études des observateurs du siècle dernier, ou discuter affinités zoologiques des Hydres, et la place qu'elles doivent la per dans la série méthodique des animaux.

relasser parmi les Polypes les espèces du genre Hydre de mé. On les considère comme des Polypes sans polypiers, pourd'un petit nombre de tentacules, et n'ayant qu'un seul orifice stinal, la bouche, placée au centre des tentacules, et remplisà à la fois les fonctions de bouche et d'anus. Trembley avait mé néanmoins que la partie sacciforme du corps de ses Polypes ens en forme de corne, c'est-à-dire des Hydres, est percée d'une serture que l'on peut regarder comme un anus; mais les aure qui ont écrit après lui, sauf M. Corda, ont accepté l'opinion traire. Cet anus paralt cependant exister, mais il ne suffipas pour faire rapporter les Hydres aux Polypes bryozoaires, sque leur canal intestinal serait un simple tube à orifices oppoet qu'elles n'auraient pas, comme les animanx de ce groupe,

que le montrent les figures qu'en a publiées Trembley sur sa sianche 8.

Elles ont aussi des mouvements de translation, soit en nageant, soit en rampant, et depuis longtemps on a remarqué que si on les sent dans un vase en partie exposé à l'obscurité, elles se déplacent sour atteindre les parties où la lumière est plus intense. L'agitation le leurs bras a surtout pour but la capture de leurs aliments, qui sonsistent habituellement en petits animaux qu'elles saisissent statts. Les petites larves de Diptères, divers Entomostracés, les letts Nais, etc., constituent leur nourriture la plus ordinaire. Leurs sont garnis à cet effet d'organes particuliers de nature urtisate qu'on retrouve aussi sur diverses parties de leur corps, stats en moindre abondance.

Trembley avait déjà signalé sur les bras et sur le corps des sidres les petits organes dont nous parlons ici; il les nommait des trates et des poils. Voici en partie ce qu'il dit des premiers : « Un trate fort contracté paraît extrêmement chagriné, et même beautap plus que le corps d'un Polype. Il l'est moins à mesure qu'il tend, et lorsqu'il est assez étendu, il ne paraît pas chagriné partit. On remarque même alors dans le bras une différence considérate. » — « Les espèces de poils, dit-il ailleurs, dessinés dans les pures 3 et 4 de la planche 5, se remarquent dans un bras de Polype libidu, lorsqu'on l'expose à une forte lentille du microscope. Ils implète de ces corps, et faite à l'aide de meilleurs instruments de ceux dont on disposait à l'époque de Trembley.

Taprès M. Corda, chaque tentacule de l'Hydre est formé d'un tube pellucide et membraneux contenant une substance albul'impeuse presque fluide, qui se rensle par places déterminées en intules plus denses, verruciformes et disposés en ligne spirale. Ce int comme les supports des organes tactiles et préhenseurs. Ceux-ci inneistent en un sac délicat inséré dans la verrue, et qui en contient un autre, à parois plus fortes, sous lequel est une petite cavité.

\*\*Mu point où ces deux sacs emboltés se confondent, c'est-à-dire au \*\*Immet, est inséré un cil ou poil aigu et mobile. L'auteur n'a vu poil ni rentrer ni sortir, et il se demande si le petit sac qu'il \*\*Immonte renferme un liquide. Au milieu de chacune des verrues tentouré par ces cils, on trouve un ou rarement plusieurs organes préhension que M. Corda nomme hasta. C'est un sac transpatent, ovalaire, inséré dans la verrue, et qui présente au sommet une letite ouverture; il est enveloppé par la substance dense du tenta-

cule, et porte dans son intérieur une petite partie patellisome su la face large de laquelle est fixé un corps solide, ovalaire, su monté lui-même d'un long corpuscule calcaire (sogitta de M. Corda, qui s'élève jusqu'à l'orifice, et peut être sorti ou rentré dans less dont il est question: et, en effet, quand la pièce patellisome x redresse, le corps ovalaire (hastifer de M. Corda) s'élève, et le sogite est porté au dehors, ou, dans le cas contraire, rentré à l'intérieur.

Lorsque l'Hydre a saisi quelque animal avec son tentacule, le sagitta sortent aussitôt pour rendre plus rude la surface du tent-cule et retenir la proie. Mais ces organes ne paraissent pas à M. Corda destinés à remplir uniquement les fonctions de brosse, di suppose qu'ils empoisonnent la victime; car il suffit que le petits animaux qui servent de nourriture aux Hydres soient retenus par les tentacules pour qu'ils aient bientôt cessé de vivre.

Dans un travail non moins remarquable, publié dans les # moires de l'Académie de Berlin pour l'année 1836, M. Ehrenbergs figuré une Hydre très grossie dont presque tout le corps dont attache à de longs filaments, surtout abondants sur les bras et tos terminés par une vésicule ovoïde pourvue à sa base d'un spicife tricuspide. Dans cette figure, dont nous avons publié ailleurs w copie, M. Ehrenberg montre que les organes qu'il nomme hor cons (Angelhaken) servent à l'Hydre pour saisir sa proje en la laces pour ainsi dire. Ce serait donc, comme on peut voir, une organistion différente de celle qu'avait indiquée M. Corda, et cependent est fort aisé, lorsqu'on étudie une Hydre au microscope, princip lement en se servant du compresseur, de revoir les hameçons M. Ehrenberg avec tous les caractères qu'il leur assigne. l'état de souffrance dans lequel on a mis l'Hydre observée n'infir t-il pas sur les particularités qu'elle montre alors? C'est là ce qu'elle nous n'osons affirmer et ce qu'il faut même supposer d'après intéressants détails publiés plus récemment par M. Dovère.

<sup>(1)</sup> Blainville, Comptes rendus, t. XV, p. 381.

suc glutineux, renflés nécessairement à l'extrémité qui vient de se détacher du point de contact, et nullement des organes propres à l'animal. »

Quelques jours après la lecture de ce passage, M. Doyère communiquait au même corps savant les observations qu'il venait de faire sur les organes préhenseurs et urticants des Hydres (1). Contrairement à l'opinion de Laurent, mais à peu près comme M. Corda, il admet l'existence sur le tronc des Hydres, autour de leur bouche et sur les gros mamelons qui entourent en spirale les tentacules de ces animaux ou les terminent, trois sortes de corps qui lui paraissent être autant de moyens d'attaque et de défense mis par la nature à la disposition de ces Polypes. Ce sont :

1° Les organes sacciformes à orifice externe, appelés hastæ par M. Corda et hameçons par M. Ehrenberg.

En effet, si l'on place sous le microscope entre les deux lames du compresseur un bras d'Hydre, on le voit se contracter et chasser successsivement les parties constituant l'hameçon, moins le ren-flement globuleux terminal, qui n'est autre chose que le prétendu sac hastifère lui-même, dans lequel, avant la singulière évolution dont il s'agit, toutes les autres parties étaient engaînées et pouvaient même être reconnues. M. Corda représente dans l'intérieur du sac hastifère le hasta ou spicule, qui n'est autre chose que l'espèce de calice à trois pointes que M. Ehrenberg met à la base des vésicules de ses hameçons; et le long filament grêle qui porte, dans les figures de ce dernier, les vésicules et, leur calice ou spicule tricuspide, n'est lui-même que l'espèce de coussin observé par M. Corda. C'est par erreur que M. Ehrenberg a représenté les hameçons libres et flottants par leur portion renflée et tenant aux bras par leur long filament.

- 2º Les corpuscules ovoïdes plus petits que les précédents et surtout beaucoup plus étroits, à parois épaisses, contenant dans leur intérieur un fil roulé en spirale qui sort comme le filament des hameçons, en s'engainant au-dedans de lui-même. Ce fil est plus sétiforme et plus court que celui des hameçons. Les corps ovoïdes se détachent de l'Hydre comme ces derniers.
- 3º Un grand nombre de corps sacciformes, différant seulement des premiers parce qu'ils ne se transforment pas en hameçons.
- (1) Comptes rendus de l'Académie, t. XV, p. 429, 1842. Nous en avons aussi fait l'observation vers la même époque, et cela dans le laboratoire même de Blainville; en effet, ce savant naturaliste ne tarda pas à reconnaître l'inexactitude des assertions de Laurent dont il avait parlé dans son rapport.

24

Ce sont, suivant toute probabilité, les premiers encore incomplement développés. Lorsque l'Hydre est comprimée, elle les abardonne comme les précédents et on les voit flotter autour des bresses.

Outre ces trois sortes d'organes, les mamelons des bras sont hérissés d'acicules rigides qui se détachent avec une grande facilité, ce qui fait qu'on n'en observe plus après quelque temps su un bras soumis au compresseur. M. Doyère les croit siliceux et implantés dans l'orifice des organes qui viennent d'être décrits surtout dans ceux de la troisième sorte. Ils sont bien distincts du filament enroulé en spirale dans l'intérieur des corps vésiculeur. Ce sont des organes d'urtication comme ceux que divers auteurs ont constatés dans d'autres Polypes et en particulier dans les Médusaires. M. Doyère cite à l'appui de l'opinion qui attribue cel usage aux organes dont il vient d'être question le fait suivant:

Une grande Hydre s'était emparée d'une larve d'insecte assi grande elle-même relativement à la taille de l'Hydre. Lors de l'observation la larve était morte, bien qu'entière encore, maiselle portait un grand nombre des prétendus hameçons dont le filament était enfoncé dans son corps jusqu'au spicule étoilé de leur véscule. La blessure, dit le naturaliste cité, est sans nul doute fait par le spicule lui-même sortant du sac hastifère, et le filament s' développe ensuite dans les tissus, ce que rend facile son extrem finesse et son mode d'évolution par invagination en dedans de lui-même. « Une larve toute semblable à la précédente, et déjà content dans l'estomac de l'Hydre qui a fait le sujet de cette observation, me laisse, dit M. Doyère, aucun doute sur la nature et le but de l'étaque dont la larve saisie a été victime. »

Avant de parler des moyens de multiplication dont les Hydre disposent, nous devons rappeler une expérience très curieuse et très célèbre de Trembley sur le retournement de ces Polypes. Cette expérience, qui consiste à changer en estomac la peu externe de ces animaux, et vice versé leur estomac en peau externe sans altérer le moins du monde leurs propriétés digestives, et souvent citée à l'appui de l'opinion, également bien conneque le tube digestif n'est que la continuation dans l'intérieur du corps des animaux de leur organe tégumentaire externe, et qu'il contribue par conséquent aussi bien que celui-ci à limiter exterieurement le corps lui-même. Deux auteurs à notre consissance, Bory de Saint-Vincent et Laurent, ont annoncé avoir répét à la manière de Trembley le retournement des Hydres; mais, malheureusement, ils ne nous ont pas appris plus que ce demier



quelle modification ce retournement amenait dans la fonction de la partie creuse des bras, ni par quel procédé l'Hydre supplée. lorsqu'elle se fixe, au pore terminal dont elle se servait précédemment. Trembley décrit très longuement, dans son quatrième mémoire, le retournement des Polypes et toutes les précautions dont il faut user pour y parvenir. « J'ai vu, dit cet excellent observateur, un Polype retourné qui a mangé un petit Ver. deux jours après l'opération. Les autres n'ont pas mangé sitôt. Ils ont été quatre ou cinq jours, plus ou moins, sans vouloir manger. Ensuite ils ont tout autant mangé que les Polypes qui n'ont pas été retournés. J'ai nourri un Polype retourné pendant plus de deux années. Il a beaucoup multiplié. J'ai aussi retourné des Polypes de la troisième espèce. Dès que j'eus retourné des Polypes avec succès, je m'empressai de faire cette expérience en présence de bons juges, afin de nouvoir citer d'autres témoignages que le mien, pour prouver la vérité d'un fait aussi étrange. Je témoignai aussi souhaiter que d'autres entreprissent de retourner des Polypes. M. Allamand, que j'en priai, mit d'abord la main à l'œuvre et avec le même succès que moi. Il a retourné plusieurs Polypes, il a fait en sorte qu'ils restassent retournés et ils ont continué à vivre. Il a fait plus : il a retourné des Polypes qu'il avait déjà retournés

quelque temps auparavant. Il a attendu, pour faire sur sux cette expérience pour la seconde fois, qu'ils eus-sent mangé après la première. M. Allamand les a aussi vus manger après la seconde opération. Enfin, il en a même retourné un pour la troisième fois, qui a vécu quelques jours, et a ensuite péri, sans avoir mangé; mais peut-être sa mort n'est-elle point la suite de cette opération. »

Traitons maintenant de la reproduction des Hydres. Ca phénomène s'opère de

Fig. 484.

Hydre, avec un rejeton complétement développé.

trois manières: 1° par la division du corps en plusieurs parties; 2° par le bourgeonnement agame ou par gemmiparité (fig. 182, 183 et 184), et 3º par des corps auxquels on donne le nom d'œuk (fig. 185).

Le second et le troisième modes de reproduction doivent seus nous occuper. Le premier a été exposé précèdemment; c'est celui que Laurent appelle production par boutures.

Le second mode, ou la reproduction par voie agame, était de connu de Leeuwenhoek. Il consiste dans l'apparition de bourgeons sur un des points du corps de l'Hydre, bourgeons qui se développent peu à peu, présentent d'abord une cavité intérieure en communication avec l'estomac de la mère, poussent bientôt des tentacules, et peuvent se séparer de celle-ci ou rester en continuité de substance avec elle, quoique les estomacs ne communiquent plus (fig. 184). Dans le cas le plus ordinaire, la séparation des individus n'a pas lieu et l'on voit ainsi plusieurs Hydres réunies ensemble. Leur groupement se fait d'une manière régulière, comme dans les Polypes à polypiers. De Blainville a fait remarquer que c'est près de la base du corps que les bourgeons se développent de préférence.

Les œufs avaient été vus par B. de Jussieu (1743), par Trembley (1744), par Roesel (1755), par Pallas (1766) et par Wagler (1777). Plus récemment ils ont été étudiés avec soin par M. Ehrenberg, et MM. Dujardin, Laurent, etc., les ont également vus. Voici ce que M. Ehrenberg dit de ces corps qu'il a étudiés sur la variété orangé de l'Hydre vulgaire; nous le citons d'après la traduction publice par Laurent: «Les aiguillons couvrent toute la surface de ces œufs et se bifurquent aux sommets. Les œufs hérissés se développent à la base du pied, là où cesse la cavité stomacale, das le parenchyme du corps, dans un endroit blanchâtre, glandulaire. l'ovaire périodique; ils sont portés six à huit jours dans une ente loppe membraneuse de la peau et de l'utérus; la mince enveloppe se rompt, les globules tombent et le Polype meurt, à ce qu'il paraît, bientôt après la chute du dernier œuf, quoiqu'il soit bien vivant pendant tout le temps de la gestation. Or, ces œufs de l'Hydre, dont j'ai vu quatre se produire distinctement d'un sed individu, et dont j'en conserve deux vivants, et les deux autre desséchés d'après ma méthode communiquée en 1835, ont un bien plus grande ressemblance encore avec quelques formes forsiles des Xanthidies qu'avec les œufs des Cristatelles. Ils sont aussi sphériques et garnis d'aiguillons fourchus, et ils ont même l'aspect corné jaunâtre des fossiles. »

Laurent a nié les épines de ces œufs; voici, d'après le rapport

de Blainville, l'opinion de ce savant sur les corps oviformes de ces ordres : « Le résultat fort intéressant auquel il est parvenu et qui ne laisse aucun doute dans son esprit, c'est que l'œuf de



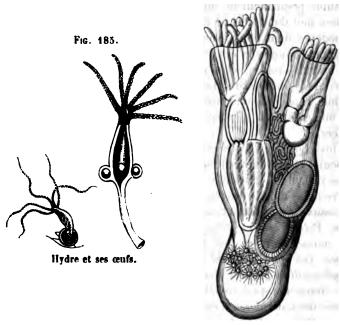

Alcyonelle (1).

l'Hydre grise (Hydre vulgaire) est composé d'une substance liquide et globuleuse semblable à celle qui remplit la vésicule de Purkinje, dans l'œuf des organismes supérieurs, enveloppée dans une véritable coque mucoso-cornée, produit de l'endurcissement des parties les plus externes de la matière ovarienne, d'abord entièrement molle : aussi cet œuf est-il lisse et non épineux, comme Roesel et M. Ehrenberg l'ont supposé (2). » C'est un œuf, parce

- (1) Nous avons mis en regard de l'Hydre chargée de ses œufs, la figure de deux polypes de l'Alcyonelle. On y voit les tentacules en partie rétractés dans le tube, le canal digestif replié, les œufs et les organes mâles. Les Alcyonelles sont comme les Hydres des animaux fluviatiles, mais leur organisation est très différente et leur structure est bien plus compliquée. On les désigne à tort sous le nom de Polypes composés; ce sont des mollusque bryozoaires (voir t. II, p. 78).
- (2) De nouvelles observations de Laurent l'ont conduit à penser qu'une même Hydre peut fournir des œufs épineux et d'autres qui ne le sont pas.

qu'il est rejeté de l'intérieur du corps de la mère sous forme ben déterminée, et qu'après un temps plus ou moins long, le jeur animal en sort tout formé et laissant une enveloppe qu'il a rompue; mais il paraît univésiculaire et fécond sans avoir eu besoin de subir préalablement aucune imprégnation spermatique. Les Hydres sont donc sous ce rapport comparables aux animaux parthénogènes dont nous avons parlé en traitant des Insectes, puisqu'ils ont comme eux des œufs qui se développent sans le concours des spermatozoïdes, et d'autres, au contraire, pour lesquels concours est nécessaire. Leur génération par fécondation est per connue, cependant on constate (1) qu'elles présentent dans certains cas une capsule à spermatozoïdes placée au-devant de la capsule ovifère.

Ainsi, l'œuf de l'Hydre est composé, d'après Laurent, d'une seule vésicule, et cette vésicule semble être la vésicule germinative, dis aussi vésicule de Purkinje.

Trembley a parlé des trois espèces d'Hydres, toutes trois propres aux eaux douces, que l'on connaît; il les non me Polype à longibras, Polype vert et Polype brun; on leur donné depuis lors des noms latins; ce sont les Hydra fusca, viridis et vulgaris ou grisea. Quelques auteurs citent comme une quatrième espèce l'Hydra pallens, figurée dans Roesel, et M. Johnston en a indique une cinquième qu'il appelle Hydra verrucosa (2). Mais l'existence de ces deux dernières n'est pas certaine.

Les Hydres, dont les trois espèces observées par Trembler sont surtout faciles à reconnaître, vivent dans les eaux marécegeuses, dans les lacs et les étangs, dans les canaux, et jusque dans les tonneaux ou les baquets d'arrosage de nos jardins. Le moyen de se les procurer, qui nous a toujours le mieux réussi, est de prendre au hasard, dans les endroits ou l'on suppose qu'il y a des Hydres, des plantes aquatiques, des feuilles tombées des arbres ou d'autres corps à la surface desquels elles se tiennent habituellement fixées. De retour chez soi, on laisse déposer dans des vases pleins d'eau et en verre transparent les substances dont nous venons de parler; les Hydres se fixent sur les parois et s'étendent; il est alors facile de les apercevoir à la vue simple. Dans les baquets d'arrosage ou dans ceux qui servent à la conservation des plantes aquatiques, il y a presque toujours beaucoup d'Hydres, et lorsque

<sup>(1)</sup> Van Beneden, Bull. Acad. roy. de Belgique.

<sup>(3)</sup> British zoophytes, p. 97.

le soleil donne sur ces baquets les Polypes s'y voient facilement (1).

Tous les auteurs qui se sont occupés des Hydres depuis Trembley jusqu'à Laurent ont donné des détails sur quelques maladies dont ces animaux sont parfois atteints. Ce qu'on a nommé la maladie pédiculaire des Hydres consiste dans la présence à la surface de leur corps d'un grand nombre d'Infusoires, qui y vivent en parasites.

Bien qu'un assez grand nombre d'animaux marinsaient aussi reçu, de la part des nomenclateurs du dernier siècle, la dénomination générique d'Hydra, il n'y a réellement d'espèces bien connues de ce genre que dans les eaux douces, et Bosc lui-même a décrit trop incomplétement celles qu'il a mentionnées pour que l'on puisse les accepter définitivement. Plus récemment, M. Johnston a indiqué, sous le nom d'Hydra littoralis, un Polype de la côte de Belfast, mais il ne le donne encore qu'avec doute comme appartenant véritablement à ce genre.

# CLASSE TROISIÈME.

# ZOANTHAIRES (2).

Ces animaux se distinguent de tous les autres par leur tube digestif incomplet et à parois distinctes, ainsi que par leur cavité périgastrique divisée par des cloisons verticales. Leurs organes sexuels sont en communication avec la cavité des tentacules qui sont tubulaires, creux, jamais pinnés, et disposés sur une ou plusieurs rangées autour de la bouche. Ces rangées sont primitivement au nombre de six ou douze, et se multiplient très rapidement.

- (1) L'Hydre grise est la seule que nous ayons même observée dans le midi de la France; elle est commune au jardin botanique de Montpellier. C'est en vain que nous avons cherché des Hydres dans les baquets et les bassins du jardin d'essai qui avoisine Alger.
- (2) De Blainville, Actinologie. Dana, Structure of Zoophytes, Philadelphia, 1846. Milne Edwards et Haime, Archives du Muséum, t. V et Ann. sc. nat., 3° série. Milne Edwards, Histoire naturelle des Coraliaires, in-8, 1857 (dans les suites à Busion de M. Roret).

Les Zoanthaires ont généralement les sexes séparés; cependan quelques-uns les ont réunis (Cribrine et Cerianthe).

lls sont ovipares et gemmipares, mais ils affectent la mème forme, qu'ils produisent des œufs ou des gemmes. A aucun ageils ne se présentent sous l'état médusaire.

La force de reproduction de ces animaux est extraordinairement grande; chaque partie qui se détache de leur corps et la lambeaux que leur masse abandonne en se déplaçant deviennent souvent de nouveaux individus.

Ils paraissent être généralement carnassiers, si l'on en juge par la nature des aliments que l'on trouve dans leur cavité digestive de par leur genre de vie dans les aquariums. Le nombre de Crutacés ou de Vers et même de petits Poissons qu'ils saisissent est prodigieux. Tout ce qui touche leurs tentacules est pris, et il n'ya rien de plus curieux que de voir un Ver très vivace se débatant au milieu des mille serpents, cherchant à l'enlacer, que forment les tentacules de ces Polypes. Nous avons vu l'Actinie crassicorne saisir au passage une jeune Clupe très vivace, et en rendre les débris le lendemain.

Les Zoanthaires sont tous marins. Pour la plupart, ils sont fixe et vivent par colonies; quelques-uns restent isolés, tantôt libres, tantôt attachés au sol.

On en trouve de toutes les dimensions, depuis quelques lignes seulement, jusqu'à un pied ou même un pied et demi de dimentre.

On en observe dans toutes les mers, et il en a apparu aux époques géologiques les plus reculées. Beaucoup d'entre eux produises des empâtements habituellement calcaires appelés polypiers [Madrépores, etc.) dont l'influence sur les couches du globe a été ou est encore considérable. Ces Polypiers, dont les formes varient avec les Polypes dont ils proviennent, sont les résultats de l'incrustation des tissus mêmes de ces animaux.

Les Zoanthaires forment trois ordres bien distincts: les Actiniaires, ou Zoanthaires malacodermes, qui ne produisent pas de polypiers; les Madréporaires, ou Zoanthaires à polypier pierreu, et les Antipathaires, dont le polypier est de consistance cornée.

#### Ordre des Actiniaires.

Les Actinaires ont la bouche située au milieu de plusieurs rapgées de tentacules, qui sont souvent perforés au sommet et laissent échapper le liquide que l'animal renferme dans sa cavité périgastrique. Cette bouche, au lieu d'être simple, est quelquefois double par anomalie, et chacune a ses tentacules propres. Nous avons rencontré assez souvent des individus de l'Actinie dite plumeuse, qui présentaient par anomalie cette singulière disposition; les deux bouches communiquaient avec la même cavité digestive. Souvent nous avons vu une des bouches avaler une proie et l'autre rendre le résidu de la digestion. Ayant donné un jour à l'une de ces Actinies une Néréide vivante, elle a été avalée par une des bouches après un combat prolongé, et est sortie quelques heures après sous la forme d'une peau tordue, encore couverte de ses piquants. La cavité digestive a des parois distinctes, mais communiquant en arrière dans la cavité générale. Autour du tube digestif sont des cloisons disposées verticalement qui portent les organes sexuels. Les sexes sont généralement séparés, mais il y a aussi des espèces à sexes réunis.

Les Actiniaires qui conservent leur individualité forment la famille des ACTINIADES, répondant à l'ancien genre Actinia des auteurs.

Les jeunes sont ciliés; ils portent d'abord une rangée unique de tentacules. Les tentacules apparaissent au nombre de six ou de douze. A la première apparition de ces organes, nous en avons déjà trouvé douze, dont six un peu plus gros étaient placés en dedans des six autres plus petits, avec lesquels ils alternaient.

M. Hollard en donne douze au premier cycle. Ils deviennent ensuite plus nombreux, mais les deux premiers verticilles sont de nombre égal, et ceux qui suivent sont toujours formés d'un nombre double. Ainsi le troisième verticille étant de douze, le quatrième est de vingt-quatre, et ainsi de suite.

Ces animaux vivent généralement attachés aux rochers ou à d'autres corps sous-marins. Ils s'y fixent à l'aide d'un pied circulaire, semblable au disque charnu des Gastéropodes, qui occupe la partie inférieure de leur corps, et est opposé à la bouche.
Dans cet état et lorsque leurs tentacules sont bien épanouis, ils ressemblent à des fleurs radiées, et leur forme aussi bien que leurs couleurs, qui sont très variées, en font des êtres fort curieux. On speut les conserver longtemps dans des vases remplis d'eau de mer.

Ils se déplacent et choisissent les lieux qui leur conviennent le raieux. On trouve souvent dans les aquariums, où on les élève sisément, des individus qui aiment à se déplacer ainsi. Ils passent une coquille ou d'une pierre sur une autre, montent le long des

parois du vase, redescendent puis remontent de nouveau, et souvent ils restent plusieurs jours au niveau de l'eau, le corps pouvant n'être qu'à moitié émergé sans en éprouver d'inconvénients: aussi sont-ils faciles à expédier, même à de grandes distances, et les amateurs d'aquariums aiment à en posséder.

On en trouve dans toutes les mers; plusieurs de leurs espèces sont fort communes sur nos côtes.

Les genres principaux de la famille des Actiniadés sont ceux de Discosoma, Actinia, Corynactis, Thalassianthus, Lucernaria, Ceristhus, Edwardsia, Mynias, etc.

Le genre Actinia (g. Actinia), aux dépens duquel on a établi dans ces dernières années un nombre considérable de coupes secondaires souvent regardées comme de véritables genres, quoique les caractères sur lesquels elles reposent aient assez peu d'importance, comprend plusieurs grandes et belles espèces de nos côtes, parmi lesquelles on peut citer les suivantes:

L'Actinie Blanche (A. plumosa), qui est souvent blanche, mas aussi quelquefois jaune ou orange, atteint jusqu'à un demi-pied et plus de longueur; elle montre autour de sa bouche des lobs couverts de tentacules. C'est une des espèces les plus faciles à conserver dans les aquariums.

L'ACTINIE POURPRE (A. equina) ne dépasse pas la hauteur de deu pouces, a la peau finement striée, est d'un beau pourpre et mérite particulièrement le nom d'Anémone de mer quand elle est éponouie. On la trouve en abondance sur les rochers dans la Manche.

L'Actinie crassicorne (A. senilis) est large de trois à quate pouces, a les tentacules très gros, courts et arrondis au bout, se distingue par des couleurs vives, souvent rouge de sang, et vi communément dans le sable.

La Méditerranée fournit aussi de belles espèces d'Actinies. Risso a dénommé celles que l'on trouve aux environs de Nice (!). et Rapp s'est spécialement occupé de quelques-unes de celles qui vivent dans le port de Cette (2). Elles rentrent dans plusieurs des genres établies par les autres.

Quoique les Actinies soient des animaux urticants, on les mage dans beaucoup de localités après les avoir fait frire. Pendant les mois de janvier, de février et de mars, on porte particulièrement sur le marché de Rochefort l'Actinia coriacsa, vulgairement appelés

<sup>(1)</sup> Histoire naturelle de l'Europe méridionale, t. V, p. 284: 1826.

<sup>(2)</sup> Ueber die Polypen und die Actinien, in-4 avec pl.

Cul de Mulet. Elle est estimée de quelques personnes, principalement des marins, qui trouvent sa chair délicate et savoureuse.

Les Mynas, classés par Cuvier parmi les Échinodermes, sont des Actinies qui vivent libres et voyagent à la manière des Acalèphes. On en a fait quelquefois une famille à part.

Les ZOANTHIDÉS forment une famille plus facile à caractériser. Ils sont agrégés les uns aux autres, et leur peau s'encroûte de manière à laisser après la dessiccation une masse coriace, qui n'est pas encore un Polypier véritable, mais qui résiste bien plus à la destruction que le corps purement charnu des Actinies.

Genres principaux : Zoanthus, Mamillifera, Palythoa et Corticifera.

#### Ordre des Madréporaires.

Les Madréporaires, plus connus sous le nom de Madrépores, et même sous celui de Coraux, quoique le véritable corail n'en fasse pas partie, sont caractérisés par l'encroûtement calcaire auquel leurs tissus sont régulièrement assujettis, et c'est de cet encroûtement que résultent les polypiers. Ils ont d'ailleurs une grande analogie avec les Actiniaires dans les principaux traits de leur organisation, et la plupart ont également la bouche entourée de tentaoules.

L'étude de leurs espèces fossiles fournit des données précieuses pour la géologie; elle a donné à plusieurs naturalistes l'occasion de travaux intéressants.

On distingue parmi ces Polypes plusieurs familles, dont les principales ont été nommées Turbinolidés, Oculinidés, Astréidés et Fongidés.

Les TURBINOLIDES ont plusieurs tentacules allongés, placés en deux ou plusieurs séries, et qui portent souvent des gemmes placés latéralement. Ils. ont un polypier calcaire avec des loges intercloisonnaires libres dans toute leur longueur, sans traverses ni synapticules.

Cette famille réunit plusieurs genres remarquables, et ses espèces sont les unes vivantes et les autres fossiles.

Le Flabellum pavoninum est une belle espèce des mers de la Chine, qui devient libre à l'état adulte.

Dans la famille des OCULINIDÉS nous citerons le genre oculine (Oculina), dont une espèce (Oculina virginea), est connue sous le nom vulgaire de corail blanc; elle était autrefois employée en mé-

decine. Son polypier est solide, plus ou moins luisant et d'un blar de lait. On le trouve dans l'océan Indien. Il a été décrit d'abord pu Besler, sous le nom de Corallium album indicum (1), et plus tard pu Rumphius, sous celui d'Accarbarium album verrucosum (2). C'est k Madrepora virginea de Linné.

Les ASTRÉIDÉS portent leurs tentacules sur le bord du disque leur polypier est calcaire, et leurs colonies acquièrent souvent un volume considérable.

Cette famille comprend entre autres genres les Astres et la Meandrina.

Les FONGIDÉS se distinguent par leurs tentacules nombreux qui sont épars autour de la bouche, et par leur polypier calcaire simple ou composé, étendu en forme de disque, de champignon ou de feuille.

On y rapporte les genres Fongia et Pavonia.

#### Ordre des Antipathaires.

Il ne se compose que d'une seule famille, celle des ANTIPA-THIDÉS, qui paraissent n'avoir que six tentacules simples autor de la bouche, les Antipathes fournissent les polypiers qui sou souvent désignés sous le nom de corail noir, et ils sont remarqubles par leur grande analogie avec les arbres de mer ou Gorgone. Ils représentent ces dernières dans la classe des Zoanthaires. Queques auteurs les placent même dans la même classe qu'elles.

Le polypier des Antipathes a été analysé. On y a trouvé de la silice, avec un peu de phosphate de chaux, un peu de magnés et une très faible proportion de carbonate de chaux.

# CLASSE QUATRIÈME.

CTÉNOCÈRES (3).

Ces Polypes, appelés aussi Alcyonaires, parce que les Alcyonses forment l'un des principaux genres, ont les tentacules générales

- (1) Rariora mus. Besler., 1760, tab. XXV.
- (2) Amboinsch. rariteitkamer.
- (3) Cténocères, Blainy.

ment au nombre de huit, toujours bipinnés, et comme dentés en scies sur leurs bord, ce qui leur a valu le nom de Cténocères. Ils ont aussi huit lamelles périgastriques portant les organes sexuels. Leur polypier est le plus souvent formé de spicules, et l'on ne distingue jamais de cloisons longitudinales dans son intérieur. Cependant il cesse d'être parenchymateux dans les Gorgones, et son axe, qui se solidifie, prend alors une consistance cornée très résistante. Cette consistance est même pierreuse dans le Corail. Il reste toutefois à la surface de l'axe solide une couche moins résistante et spiculifère, c'est celle qui loge spécialement les Polypes. Les Tubipores ont leur polypier entièrement solide et tubiforme.

Les œufs des Cténocères ressemblent à ceux des Sertulaires, et les embryons s'y développent de la même manière. Ils sont d'abord couverts de cils vibratiles, puis ils se fixent en s'allongeant et perdent alors leurs cils. Le premier individu qui en natt forme le point de départ de la colonie.

On ne trouve dans cette classe qu'une seule forme, celle de Polypes proprement dits, ce qui a également lieu pour les Zoanthaires, et la génération y est de même monogénèse, puisque c'est sur les Polypes eux-mêmes que se développent les organes reproducteurs.

Les Cténocères peuvent être partagés en plusieurs ordres, sous les noms de Tubiporaires, Gorgonaires, Pennatulaires et Alcyonaires.

### Ordre des Tubiporaires.

Les Tubiporaires ne renferment que la seule famille des TUBI-PORIDES, composée elle-même du genre Tubipora (Tubipora), dont les polypiers sont calcaires et formés par la réunion de tubes distincts réguliers, superposés en couches successives et réunis entre eux de distance en distance par des expansions lamellaires également pierreuses. Les Polypes sont rétractiles dans l'intérieur de ces tubes.

On en trouve les espèces dans la mer Rouge, dans la mer des Indes et dans certaines parties de l'Océanic. L'une d'elles a reçu le nom de Tubipore musique (Tubipora musica).

#### Ordro des Gorgonalres.

Ce sont des Cténocères agrégés et qui forment des polypiers, soit calcaires, soit cornés, dont les Polypes occupent la partie cor-

nounte Marsigli a fait une découverte qui sera à jamuis célèbre dans a botanique, celle de la floraison du Corail (1).

P. Boccone a vu et examiné ultérieurement les parties molles du lorail à leur sortie de l'eau; il les a maniées et goûtées; mais le lorail, comme les Gorgones, qu'il a également observées fraîches, se lui a pas paru être plutôt un végétal qu'un animal. Le Corail l'est positivement pas une plante, dit Boccone; mais l'idée ne mi vient même pas de le comparer à un animal. Au contraire, il manble croire que cette substance se forme au fond de la mer, nomme l'arbre de Saturne dans nos flacons, c'est-à-dire par le fait la quelque précipitation.

Dans une lettre à Paul Boccone, datée d'Avignon (1670), Guisony dit qu'il possède du sel de Corail, qui se fige très rapidement il qui donne naissance à un nombre infini de branches. Le Corail, lit-il, pousse des branches en soumettant cette solution à une sigère évaporation (2).

En 1728, Peyssonel, médecin de Marseille, observa à son tour le levail vivant, et d'abord, il pritégalement le Polype pour la fleur de sette prétendue plante: mais deux ans plus tard, il en reconnut la séritable nature, et il chercha à en établir les affinités avec les actinies ou Anémones de mer (3). De nouvelles recherches saites sur le même auteur sur les Polypes à polypiers que l'on trouve sux Antilles, ne lui laissèrent point de doute sur la réalité de a découverte. Cependant, l'opinion des naturalistes lui sut macore désavorable, et Réaumur (4), ainsi que Bernard de Jus-

- (1) Hist. de l'Acad. des sciences, 1710, p. 76.
- (2) Boccone, Recherches et observ. d'hist. nat. touchant le corail. Paris, 1660, k Amsterdam, 1674,
- (8) Perssonnel, Traité du corail, Londres, 1786, in-12, ou Trans. philos., M. XLVII.

Ce traité n'a jamais paru dans son entier. Le manuscrit en est conservé dans radibliothèque du Muséum de Paris. M. Flourens (Journal des Savants, 1838), et . Miline Edwards (Histoire naturelle des Coralliaires) en ont donné des extraits.

(4) Réaumur écrivit à Poyssonnel, à la date du 2 juin 1726 «... Je pense emme vous, que personne ne s'est avisé jusqu'ici de regarder le corail et les famphytons comme l'ouvrage d'insectes (on appelait alors insectes la plupart des fameux inférieurs). On ne peut disputer à cette idée la nouveauté et la singurizé, mais je vous avouerai naturellement qu'il ne me paralt guère permis de Rablir dans la généralité que vous voulez lui donner. Les lithophytons et les raux ne me paraissent pas pouvoir être construits par des orties su pourpres, quelque façon que vous vous y prenies pour les faire travailler... Je me crois su que, par rapport aux coraux, il y ait un autre système à prendre que celui

sieu (1), à qui il s'adressa, refusèrent de se rendre à ses observation.

Dans l'intérêt de la réputation de Peyssonnel, Réaumur, en fissant part de cette découverte à l'Académie des sciences, crut même convenable de ne pas citer le nom de son correspondant, et or ne fut qu'en 1741 que B. de Jussieu et Guettard s'étant rendus su les côtes de la Normandie pour y étudier les Alcyons et les autres Polypes, etayant vu de leurs yeux les prétendues fleurs sortir de leur cellules et y rentrer, la découverte de Peyssonnel fut enfin comprise et acceptée. Réaumur fit alors une rétractation publique, donnant ainsi aux savants un exemple qui n'a pas toujours été imité. Il revendiqua pour Peyssonnel le mérite de cette découverte, aux importante que contestée.

Le mot de Polype (2) fut alors employé pour la première sois pour désigner ces petits animaux. Les anciens l'appliquaient aux Céphalopodes, et en particulier aux Poulpes, dont la dénomination actuelle n'a pas d'autre origine.

Le Corail, dont on fait un si grand usage comme pierre d'onement, est quelquefois employé en médecine après qu'on l'a rédui en poudre. Son principal usage est aujourd'hui de servir comme dentifrice.

D'après Watting on y trouve les substances suivantes :

| Carbonate de chaux        | 82,25   |
|---------------------------|---------|
| Carbonate de magnésie     | 3,30    |
| Oxyde de fer              |         |
| Gélatine animale et sable | 7,75    |
| Perte                     | 1,25    |
|                           | 100,000 |

Ce joli polypier a la forme d'un petit arbrisseau, de 25 à 50 cetimètres de hauteur, de couleur rouge quand il est desséche

dont je vous ai parlé autrefois, que leur écorce seule est plante, à proprensi parler, et que cette plante dépose une matière pierreuse qui forme la tige accesaire pour la soutenir; alors je vois toutes les difficultés disparaître sur l'organtion qui manque au corail. »

- (1) Le 14 mars 1726, B. de Jussieu, répondant à la communication que Personnel lui avait faite de ses recherches, s'exprimait ainsi : « A l'égard de voir système des plantes pierreuses que vous rangez parmi les dépouilles animales de la mer, je ne sais si vos raisons seront assez fortes pour nous faire abandant le préjugé où nous sommes touchant ces plantes; il faut bien varier les prend de la dissertation qu'on doit en demander au nom de l'Académie et du ministre.
  - (2) Mem. de l'Acad. roy, des sciences, 1742, p. 290.

et qui est fixé par une base assez large aux rochers ou à tout autre corps solide. On trouve cependant du véritable Corail qui est presque blanc (1); le Corail noir est au contraire le polypier d'un Antipathe.

Pendant sa vie, le Corail est enveloppé d'une écorce portant de distance en distance des loges par lesquelles sortent les capitules des Polypes, c'est-à-dire leur bouche entourée de ses tentacules pétaliformes et la partie du corps qui en est la plus voisine.

Les Polypes ont en effet le corps cylindrique, terminé par huit tentacules foliacés, dentelés sur leur bord et au milieu desquels se trouve la bouche. Leur extrémité épanouie ressemble parfaitement à une corolle, et l'on comprend que les premiers observateurs aient cru y voir une fleur. La bouche conduit dans une cavité assez grande, qui est séparée en compartiments par des parois membraneuses. C'est sur la partie inférieure et interne de ces parois que se développent les organes sexuels. Les divers Polypes d'une colonie communiquent entre eux par des lacunes vasculaires anastomosées dans l'épaisseur de l'écorce charnue.

Ce Polype vit en abondance dans la Méditerranée, surtout sur la côte de la Sicile et sur celles de l'Algérie, du côté de Bone et de la Calle, où l'on en fait régulièrement la pêche (2). On le trouve aussi, mais plus rarement, sur quelques points des côtes de la Provence et de la Corse. Il habite toujours à une assez grande profondeur.

Contrairement à l'assertion de Forskal, M. Ehrenberg s'est assuré de la non-existence du Corail dans la mer Rouge, et ce sont presque toujours des Lithophytes ordinaires, c'est-à-dire des Madrépores ou Zoanthaires pierreux que l'on a indiqués dans les autres mers sous le nom de Coraux. Cependant M. Dana cite une espèce de Corail véritable aux îles Sandwich (Corallium secundum), et il y a deux espèces fossiles de même genre, l'une du terrain miocène de Turin (Corallium pallidum), l'autre de la craie blanche de Faxoë (Corallium Beckii).

Dans la famille des ISIDIDÉS, le polypier est arborescent comme

<sup>(1)</sup> Ou nomme aussi Corail blanc un madréporaire du genre Oculine. Voyez ci-dessus, p. 379.

<sup>(2)</sup> Des détails circonstanciés ont été publiés à cet égard dans le Tableau de la situation des établissements français de l'Algérie pour 1850-52, ainsi que dans le Catalogue de l'expédition de l'Algérie pour 1853; on y trouvera aussi l'historique et une statistique de la pêche du Corail.

celui du Corail; mais son axe est formé d'articulations ou de rondelles alternativement calcaires et cornées. Sous ce rapport, les Isididés sont intermédiaires aux Corallides et aux Gorgonidés.

Leur genre principal est celui des Ists (Isis), qui vivent dans la mer des Indes et en Océanie.

Leurs espèces les plus anciennement connues ont été nommes Isis MONILIFORME (Isis moniliformis ou hippuris), et Isis Alloness (Isis elongata).

Ces polypiers sont quelquesois cités dans les ouvrages de pharmacopée.

C'est aussi à cette famille qu'appartient le genre Mélithes (Melithesa).

Les GORGONIDÉS, ou les Gorgones, sont plus nombreux en espèces. La plupart sont en arbres ramifiés ou en raquettes anastomotiques, et leur principal caractère consiste dans la nature cornée de leur polypier. On les appelle vulgairement arbres de mer. Leur classification vient d'être étudiée de nouveau par MM. Valenciennes (1) et Milne Edwards (2). Nous en avons plusieurs sur nos côtes.

L'axe de certaines espèces de Gorgonidés est incomplet ou nulet ces animaux forment alors une sorte de croûte subéreuse que l'on voit souvent sur la tige des Gorgones ordinaires.

#### Ordre des Pennatulaires.

Les Pennatulaires, dont Lamarck faisait son groupe des Polypiers flottants, sont fort curieux à étudier.

Ces Polypes vivent agrégés; mais la colonie n'est jamais attachée au rocher par une base fixe et épatée; seulement, elle peut s'enfoncer dans le sable ou dans la vase, au moyen d'une tige basilaire et cette tige est quelquefois soutenue par un axe solide. Leur corpé est cylindrique ou penniforme.

Cet ordre renferme plusieurs genres distincts dont quelquesuns ont des représentants dans la Méditerranée et dans la mer du Nord.

On les a nommés : Funiculina, Pavonaria, Virgularia, Lygs. Scytalium, Pennatula, Sarcoptilus, Pteromorpha, Pteroeides, Ko

<sup>(1)</sup> Compt. rend. hebdom. de l'Acad. des sc. de Paris, 1835, t. XLI, p. 7.

<sup>(2)</sup> Histoire naturelle des Coralliaires, 1857, t I, p. 457.

phobelemnon, Lituaria, Sarcobelemnon, Cavernularia, Veretillum, Renilla et Umbellularia (1).

On trouve aussi communément dans la Méditerranée les Pennatula phosphorea, grisea et granulosa, ainsi que le Veretillum cynomorium et le Pavonaria quadrangularis. Le Pennatula phosphorea vit aussi dans l'océan Atlantique, ainsi que dans la Manche et dans la mer du Nord.

On connaît des animaux du même genre, ainsi que des Virgulaires, jusque sur les côtes de la Norwége, et le genre *Umbellularia* n'a encore été observé qu'au Groënland.

### Ordre des Aleyonaires.

Les Alcyonaires ont le polypier charnu, toujours adhérent et sans axe, ni tige solide à son intérieur; leurs spicules sont plus ou moins nombreux.

:

Ils ne forment qu'une seule famille, celle des ALCYONIDES, qui se partage en quatre tribus dites des Cornularins, des Télesil téins, des Nephthins et des Alcyonins.

Les Cornularia), vivent isolés ou réunis en petit nombre à la surface d'une expansion commune de nature crustiforme; leurs capitules sont en général longuement pédiculés.

On en cite des espèces dans la Méditerranée: Cornularia cornucopia, C. crassa; Rhizonexia rosea.

Deux autres ont été trouvés sur les côtes de l'Écosse: Sarcodictyon colinatum et catenata; et une sur celles de Norwége: Rhyzo-Anexia filiformis.

La mer Rouge en possède un plus grand nombre, et il y en a

Les Triestrins ne sont formés que par le soul genre Telesto, sont la disposition est rameuse.

Les Nephthins sont empâtés comme les Alcyons véritables; mais ils sont garnis de grands spicules naviculaires, hérissant parfois leur surface.

Tels sont les genres Nephthya et Spoggodes, l'un et l'autre étrangers aux mers européennes.

🖟 Les Algyonius sont plus nombreux en espèces et plus répandus.

(1) Voyez Herklots, Notices pour servir à l'étude des Polypiers nageurs ou Pennatulides, dans les Bydragen voor Dierkunde, vilgegeven door huyt Konink. \$Zool. Genoott. Amsterdam. Leur polypier est plutôt digité qu'arborescent; les polypes sont disséminés à sa surface, qui est lisse. On les nomme aussi lobulaires, et vulgairement mains de mer. La mer en rejette sur presque toutes nos côtes, et l'on en trouve souvent aussi sur les huitres et dans les filets des pêcheurs. Telle est en particulier l'espèce type du geure Alcyon, ou l'Alcyonum lobatum; tel est aussi l'Alcyonum digitatum.

### CLASSE CINQUIÈME.

#### SPONGIAIRES.

Après avoir pris connaissance de ce que les naturalistes ont écrit au sujet des Éponges, on est forcé de répéter avec Lamarck: « L'Éponge est une production naturelle que tout le monde connaît, par l'usage assez habituel qu'on en fait chez soi ; et cependant c'est un corps sur la nature duquel les naturalistes, même les modernes, n'ont pu arriver à se former une idée juste et claire. »

A l'époque d'Aristote, on était incertain si les Éponges sont vegétales ou animales; les mêmes doutes ont été reproduits par les auteurs qui ont écrit après lui; ils partagent encore les naturalistes actuels. En outre, la grande multiplicité des espèces de cette classe que l'on a recueillies dans ces derniers temps, les formes bizares qu'elles présentent, et les particularités, souvent singulières et en apparence contradictoires de leur structure, semblent avoir rendaplus difficile encore la solution de ce problème.

Cependant les Éponges ont été le sujet de nombreuses obsertions, et leur nature animale est mise aujourd'hui hors de doute. È sont des animaux du type des Polypes, mais qui sont inférieurs à tous les autres groupes de ce grand embranchement par les diverses particularités de leur organisation.

Organisation et physiologie des Spongiaires. — La forme exterieure des Éponges n'a pas, à cause des variations individuelles qu'elle éprouve dans les divers échantillons d'une même espèce, une valeur égale à celle des autres animaux pour la diagnose des espèces elles-mêmes. En effet, son irrégularité même la rend très variables on peut même dire qu'elle n'a pas une valeur caractéristique suprieure à celle du facies, et que les Éponges d'une même espèce out un facies semblable, mais non une forme régulièrement identique.

comme les animaux des autres espèces, soit binaires, soit radiaires.

Lorsque les naturalistes du dernier siècle, et dans celui-ci
Lamarck, Lamouroux et plusieurs autres, ont caractérisé les
Eponges par leur apparence extérieure, c'est donc d'après le facies
plutôt que d'après des caractères réels et positifs qu'ils se sont
guidés; et comme l'irrégularité des formes dans chacune des
espèces, et leur variabilité suivant les individus, ne permettaient
pas des descriptions précises, on conçoit tout le vague des diagnoses données par les auteurs cités: aussi sans collections ou
sans figures, et d'après les courtes descriptions qu'on a publiées, la
détermination de ces singuliers corps est-elle à peu près impossible. Il eùt fallu, pour arriver à quelque chose de certain sous ce
rapport, entrer plus profondément dans la structure de ces productions; et c'est ce qu'on n'a fait que dans ces derniers temps, après
qu'on a eu reconnu que la composition de leur tissu est loin d'être
aussi uniforme qu'on la supposait.

La matière animale des Éponges est trop destructible et trop peu connue encore pour qu'on puisse s'en servir pour la caractéristique des espèces; mais il n'en est pas de même de leur charpente fibreuse et des particules cristallines dites spicules qui la solidifient dans la majorité des cas, et qui sont quelquefois la seule partie susceptible d'être conservée. C'est par ces productions cristallines que nous commencerons.

Si l'on prend un morceau d'Eponge fluviatile desséchée et qu'on l'examine à un grossissement même peu considérable, on reconnaît que la charpente presque entière de l'Eponge est formée d'une sorte de feutrage régulier, dont les particules sont de petits corps fusiformes, un peu courbés, minces, aigus aux deux bouts: ces corps ont reçu le nom de spicules. Dans l'éponge fluviatile, leur nature est évidemment siliceuse, ainsi que l'analyse chimique le démontre.

. Dans certaines Éponges marines, la charpente dure est également composée de spicules siliceux; mais la forme et la grandeur de ces spicules ne sont pas toujours les mêmes; ils varient souvent d'une espèce à une autre. Fréquemment aussi, dans une même Éponge, on trouve des spicules de plusieurs formes: les uns sont aciculaires, d'autres en épingles, ou bien en étoiles de diverses apparences, et aussi jolis, dans bien des cas, sous le microscope, que le sont les petits cristaux de la neige.

On connaît des Éponges où les spicules sont calcaires, au lieu d'être siliceux.

Dans les Spongilles et dans beaucoup d'autres espèces, on nevoit, à part la matière animale et les corps reproducteurs, aucune autre partie composante de ces espèces, mais les Éponges usuelles ne sont pas dans ce cas. Leur charpente résulte essentiellement de nombreuses fibres anastomosées entre elles dans tous les sens. L'aspect et la flexibilité de cette charpente l'ont fait appeler cartilagineuse, fibreuse, etc. On a même pensé qu'elle était la seule partie solide du corps de ces Éponges; mais c'est là une erreur que les observations récentes de M. Bowerbank ont détruite. Les Éponges cartilagineuses, qu'il appelle Kératoses, lui ont montré, comme la plupart des autres, de très petits spicules siliceux.

Les Éponges fluviatiles, que nous avons signalées comme un exemple commode pour l'étude des spicules, sont également fort bonnes à prendre, si l'on veut étudier les corps reproducteurs de ces animaux.

A une faible distance de leur surface, ou à la base par laquelle les croûtes qu'elles forment sont fixées aux herbes, aux poteaux et à d'autres corps, un peu au-dessous de la surface de l'eau, elle montrent un nombre souvent considérable de petits corps ronds, jaunâtres et fort semblables à des graines. Ces corps, après avoir subi un certain desséchement, peuvent revenir à la vie, et, dans tous les cas, ils sont l'un des moyens par lesquels la substance vivante de l'Éponge se conserve pendant l'hiver ou pendant la séche resse, pour se développer dès que les circonstances deviennent faverables. Ces corpuscules, qu'on a comparés à des graines, ont une enveloppe assez solide, et, en un point, une petite tache par laquelle la matière qu'ils contiennent est versée au dehors à l'époque du développement. Nous avons décrit, en 1835 (1), plusieurs particularités de leur structure et de leurs usages.

On en trouve aussi dans certaines espèces d'Éponges marines, et plusieurs de ces dernières ont fourni, ainsi que les Éponges fluviatiles, une autre sorte de corps reproducteurs semblables à ceux des Polypes; ils ont été, aussi bien que ceux de ces derniers. de crits par M. Grant, dès l'année 1826. Ces corps sont ovoides, de couleur blanchâtre, et couverts à leur surface d'une grande quantité de cils vibratiles auxquels ils doivent la propriété de translation. Müller avait observé quelques-uns de ces corps; mais, par un singulière erreur, il se trompa sur leur véritable nature, et. dans son ouvrage sur les Infusoires, il en a donné la figure et la des-

cription sous un nom particulier, comme étant des espèces d'animaux microscopiques.

Les gemmes mobiles des Éponges paraissent surtout destinées à en opérer la multiplication, pendant la belle saison, et les corps graniformes à conserver l'espèce de ces animaux pendant les saisons difficiles. Quoique les premiers soient une des meilleures preuves en faveur de l'animalité des Spongiaires, on peut aussi les comparer aux spores mobiles et ciliées que MM. Unger et Thuret ont observées dans certaines espèces d'Ulves et d'Algues.

ny f

5

Parlons maintenant de la matière animale des Éponges, et d'abord des véritables individus dont se composent les espèces de ce singulier groupe d'animaux.

La grosseur des Éponges, l'homogénéité de leur structure, la simplicité de leurs actes, tout porte à penser qu'elles sont plutôt des agrégations d'individus que des individus isolés. Leur analogie extérieure avec la partie commune des polypiers agrégés (Madrépores, Alcyons, etc.) est en faveur de cette manière de voir. Mais il faut avouer que l'individualité y est tellement confuse, qu'il est difficile de s'en rendre un compte exact sans la placer dans l'utricule organique elle-même. Voici en peu de mots le résumé de ce que l'on a écrit sur la nature intime du parenchyme vivant des Éponges.

C'est encore dans les Éponges fluviatiles qu'il a été le mieux étudié, à cause de la facilité avec laquelle on se les procure. Entre les spicules il y a de très petits corps sphériques qui ressemblent à des granulations végétales, et au milieu d'elles des gemmes oviformes de couleur blanche, et des graines à des degrés différents de développement. De plus, la masse entière est enveloppée d'une gangue mucilagineuse transparente, à laquelle on a même reconnu quelques mouvements partiels. Cela se voit très bien, comme l'avait observé Dutrochet, sur de très petits échantillons de Sponmilles tels qu'on en trouve fixés, par exemple, aux branches ou aux feuillets des Ceratophyllum. Les spicules, le parenchyme vivant et la masse d'apparence glaireuse sont disposés de telle manière, que l'eau entre et sort facilement de la totalité des Éponges; les ouvertures des canaux qu'elle traverse sont appelées oscules. La facilité avec laquelle la matière organique des Éponges d'eau douce se putréfie et son odeur nauséabonde et persistante sont tout à fait caractéristiques, et si le vase dans lequel on les tient n'est pas assezgrand proportionnellement à la quantité de Spongilles qu'on y a mises, ou si l'eau ne s'y renouvelle pas incessamment au moyen

d'un courant, ces Spongiaires ont bientôt corrompu tout le liquide, au point de faire mourir les autres animaux, les Crevettes, par exemple, qu'on y aurait laissées avec eux.

M. Dujardin a observé, dans une espèce marine d'Éponges sans spicules qu'il nomme Halisarca, des particules douées de mouvement, comparables, jusqu'à un certain point, à des Protées et à des Amibes, et il a retrouvé dans le Spongia panicea, dans la Spongille et dans le Clione celata, des corpuscules analogues; dans certains cas, ces corpuscules sont doués d'un filament flagelliforme. Leur mouvement a été vu par le même observateur; nous l'avons également constaté, en 1838, dans une espèce d'Halichondria du port de Cette (1).

Les espèces à charpente fibro-cartilagineuse sont encore moins complétement connues sous ce rapport. M. Bowerbank indique néanmoins, autour de leurs fibres anastomotiques, des filets capillaires qu'il croit être les organes d'une circulation particulière. Il a vu dans leur intérieur de nombreux globules d'une très petité dimension, qu'il regarde comme les globules charriés par le liquide de ces canaux. Les plus larges ont 46666 de pouce en diamètre, d les plus petits 50000.

Les naturalistes ont de tout temps parlé de la contractilité des masses spongiaires, et de tout temps on l'a révoquée en doute. Aristote pourrait servir d'autorité aux deux opinions. a On prétend, dit-il, que les Éponges ont du sentiment; on le conclut de ce que, si elles s'aperçoivent qu'on veut les prendre, elles se retirent en elles-mêmes, et il devient difficile de les détacher. Elles font le même chose dans les grandes tempêtes, pour éviter d'être emportées par le vent et l'agitation des flots. Il y a cependant des lieux où l'on conteste aux Éponges la faculté de sentir: à Torone, per exemple. Ce sont, disent ceux de cette ville, des Vers et d'autres animaux de ce genre qui habitent dans l'Éponge. Quand elle s'arrachée, ils deviennent la proie des petits poissons saxatiles, qui dévorent aussi ce qui est resté de ses racines. Si l'Éponge n'est que coupée, elle renaît de ce qui reste attaché à la terre, et se remplit de nouveau.

On a beaucoup discuté sur ce passage, et généralement on a nie que les Éponges eussent un mouvement de cette nature. MM. Audouin et Edwards s'expliquent ainsi à cet égard, d'après des observations directes: « Plusieurs naturalistes habiles ont cherché à con-

<sup>(1)</sup> P. Gervais et Van Beneden, cités par Turpin, Compt. rend hebdom .t. III. p. 567.

stater si les Éponges sont douées ou non de la faculté de se contracter: mais les résultats de leurs observations sont contradictoires. En étudiant les Éponges proprement dites, nous n'avons rien aperçu qui puisse justifier l'opinion de ceux qui regardent ces masses à peine animées comme étant douées de contractilité; au contraire, nous avons reconnu que les observations de M. Grant étaient parfaitement exactes. Néanmoins Marsigli et Ellis ont peut-être réellement vu les mouvements qu'ils attribuent aux oscules des Éponges, mais seulement dans un genre voisin, celui des Téthies, et non dans les Éponges elles-mêmes. En effet, dans ces corps singuliers, dont le noyau est siliceux, et dont la structure se rapproche des productions semi-spongiformes, semi-siliceuses, dont nous venons de parler (espèces de Géodies), il existe aussi à la surface des ouvertures servant à l'entrée et à la sortie de l'eau. Lorsque la Téthie est placée dans un vase rempli d'eau de mer et qu'on la laisse pendant longtemps parfaitement tranquille, on voit distinctement toutes ces ouvertures qui sont béantes, et l'on aperçoit les courants qui les traversent; mais si l'on irrite l'animal ou qu'on le retire de l'eau pendant un instant, les courants se ralentissent ou s'arrêtent, et les oscules, en se contractant d'une manière lente et insensible, finissent par se fermer complétement. » Les Spongilles offrent des mouvements non moins marqués de leurs oscules et de leurs tubes muqueux, mouvements sur lesquels Dutrochet, Laurent et d'autres observateurs ont successivement donné des détails.

Les observations dues à MM. Grant (1), Lieberkuhn (2), Bowerbank (3), etc., ont permis aux naturalistes de se faire une idée plus exacte de l'anatomie et de la physiologie des Spongiaires.

Ces animaux renferment de véritables œufs, formés d'un vitellus et d'une vésicule germinative, et l'on trouve aussi chez eux de véritables spermatozoïdes (4). De ces œufs sortent des embryons, d'abord non ciliés, dans l'intérieur desquels surgissent des cellules contractiles, puis des spicules ou aiguilles siliceuses, et, après cela, des cils vibratiles. C'est à l'aide de ces cils, qui recouvrent tout le corps, que les embryons nagent librement dans l'eau.

Ils se fixent ensuite, et quand ils se sont réunis plusieurs en-

- (1) New Edinb. Philos. Journ., 1826.
- (2) Beitrage zur Anat. der Spongies (Muller's Archiv, 1857, p. 376, pl. 15.)
- (3) Mémoires divers.
- (4) D'après Lieberkuhn, ce ne sont pas des spermatozoïdes que M. Carter avait signalés sous ce nom dans les Eponges, mais M. Huxley avait vu de véritables spermatozoïdes dans des Téthies.

semble, ils se fondent en une colonie commune qui devie l'Éponge telle que nous la connaissons. Un embryon qui isolé peut aussi, en poussant des gemmes, produire une semb colonie. Celle-ci est alors un produit de la génération agame

Les embryons des Éponges ont une forme plus ou moins rique; ils sont pourvus d'un tube membraneux qui s'étend rétracte, et par lequel on voit pénétrer l'eau jusque dans l'inte du corps. C'est aussi par ce tube que sort l'eau qui a séjourné la masse de ces animaux: nous le regardons comme le tub gestif; et, pour nous, l'Éponge n'est autre chose qu'un Polype la partie active est réduite à ce tube membraneux, et dépo des tentacules qui existent autour de la bouche de ces ani dans les classes précédentes. C'est l'animal du type Polype i à sa plus simple expression.

M. Bowerbank a vu, en faisant des sections de Grantia comp des cellules à cils vibratiles, et des cils tapissant des vacuoles gulières (1).

Détails historiques. - Aristote (2) a laissé, au sujet des Épo quelques documents curieux, auxquels tous les écrivains ; rieurs ont puisé, mais en les dénaturant le plus souvent. Il trois sortes d'Éponges usuelles. « Les premières sont d'une stance lache (μανὸς); les secondes, d'un tissu serré (πυκνὸς); les sièmes sont dites achillées (αχίλληταν). Celles-ci sont plus fines compactes, plus fortes que les autres; on en met des morceaux les casques et sous les bottes des guerriers pour amortir l'effe coups; elles sont plus rares que les autres. On distingue, para Éponges de la seconde sorte, celles qui sont plus dures et plus : que les autres, et on leur donne le nom de tragos (τράγος). Toute Éponges naissent sur les rochers ou sur les bords de la me vase est leur aliment. Les plus grosses sont celles dont la subs est lâche, ou celles de la première sorte; elles se trouvent en q tité sur les côtes de Lycie. Les secondes ont le tissu plus dou les Éponges d'Achille sont les plus compactes. Les cansux les Éponges sont percées sont vides et forment des intervalle interrompent la continuité de leur attache. Leur partie inféri est recouverte d'une espèce de membrane, et l'Éponge est a rente dans la majeure partie de sa masse. La partie supérieur percée d'autres canaux fermés : on en voit aisément quatre ou c et c'est ce qui a fait dire à quelques personnes que ces canaux

<sup>(4)</sup> The Trans. of the micros. Soc. of London, 1852, t. III.

<sup>(2)</sup> Histoire des animaux.

les ouvertures par lesquelles l'Éponge se nourrit. Il est un autre genre d'Éponges qui ne peuvent se nettoyer, et que, par cette raison, on nomme illavables (ἀπλυσίαι): les canaux dont elles sont percées sont larges, mais le reste de leur substance est compacte. En les ouvrant, on trouve que leur tissu est plus serré et leur substance plus visqueuse que celle des autres Éponges; au total, leur substance ressemble à celle du poumon. C'est de ce dernier genre d'Éponges qu'on s'accorde le plus universellement à dire qu'elle est douée de sentiment; on convient aussi qu'elle subsiste plus longtemps que les autres. Il est facile de la distinguer des autres Éponges, même dans la mer. Celles-ci blanchissent lorsque la vase baisse, au lieu que celle-là demeure toujours noire. »

Nous n'avons supprimé de ce que dit Aristote que quelques détails peu importants, ou même erronés; et comme presque tous ceux qu'on peut lire dans les autres écrivains anciens qui se sont occupés do ce sujet depuis lui (Pline, Élien, Plutarque, etc.) sont le plus souvent fautifs ou empruntés à Aristote lui-même, nous ne nous y arrêterons pas du tout. On trouvera d'ailleurs l'analyse de leurs récits dans le second mémoire de Guettard sur les Éponges. Rappelons seulement l'incertitude constante dans laquelle sont restés les naturalistes sur la véritable nature des Éponges, les uns en en faisant des animaux, les autres, au contraire, des plantes, et disons qu'il est une troisième opinion, dans laquelle on considère les Éponges comme tenant à la fois des deux règnes, dont elles seraient le point de contact le plus évident, quoiqu'elles soient néanmoins plus liées aux animaux, dont elles sont certainement l'un des termes le plus inférieurs. C'est d'ailleurs une opinion qu'on a depuis assez longtemps proposée, et que Pallas, dans son Elenchus zoophytorum, a très bien formulée lorsqu'il a dit : « In Spongiis vitæ, fabricæ et naturæ animalis terminus esse videtur. »

Classification. — Comment représenter dans la classification zoologique cette nature si exceptionnelle des Éponges? C'est ce que les zoologistes modernes ont fait différemment, suivant les principes théoriques qui les ont guidés.

Après les découvertes de Trembley et de quelques autres sur les Polypes, Linnæus retira les Éponges du règne végétal, dans lequel il les plaçait antérieurement, à l'exemple de Belon, de Tournefort, de Magnol, de Vaillant et de tous les botanistes des xvr et xvu siècles. C'est qu'en effet certains Polypes, et en particulier les Alcyons, ressemblent beaucoup aux Éponges par la nature de leur paren-

chyme; et comme ils ont des Polypes évidents, on en su aussi aux Éponges. C'est une opinion que des auteurs mod ont également soutenue; mais comme ils ne virent pas les Po des Éponges, ils admirent qu'ils existaient à l'état latent, et M pail le dit expressement dans son mémoire sur les Éponges douce.

Linnæus et ses contemporains furent donc ramenés par k servateurs de leur temps au sentiment d'Aristote, et ils réu les Eponges, comme le firent aussi Cuvier et Lamarck. aux Ak aux Isis et aux Gorgones. Mais, comme nous l'avons déjà dit, ci logent des Polypes évidents, ou plutôt ils sont la partie com par laquelle se confondent les différents Polypes dans chaque nie, et c'est dans les capitules eux-mêmes des Polypes que l'ont leur caractère radiaire. Les genres et les espèces sont faciles connaître d'après ces Polypes, dont l'étude suffit pour sinsi la zoologie systématique. La difficulté est bien plus grande a traire pour les Éponges, surtout'si l'on n'a égard qu'à leur rence, générale sans entrer dans l'analyse microscopique d structure; et comme celle-ci était à peine étudiée à l'époque nous parlons, les Éponges furent classées d'après leur form nérale, ou plutôt d'après leur habitus extérieur, car la irrégulière de ces animaux ne se prête pas à une définition cise. Mais on ne pensa point alors à s'enquérir si chaque É était une agrégation d'individus à la manière de la plupai Polypiers, ou si au contraire elle composait elle-même l'ind Cependant de Blainville pensa que la forme irrégulière des! giaires devait les faire séparer des Zoophytes radiaires, et 1 de tous les autres animaux : aussi les considéra-t-il dans le drome de sa classification, publié en 1816, comme formant ses Agastraires d'alors, c'est-à-dire avec les Infusoires, un règne sous le nom d'Hétéromorphes ou Agastrozoaires.

L'un de nous a aussi proposé de considérer les Spongiaires et des agrégations sous forme indifférente ou irrégulière d'ani fort simples, auxquels la théorie et quelques observations r nues exactes conduisent à supposer la forme sphéroidale, qui plus simple de celles qu'affectent les êtres organisés.

Quoi qu'il en soit, il paraît entièrement démontré aujour que les Spongiaires, bien qu'ils avoisinent les Alcyons, et bier ceux-ci aient aussi comme eux leur parenchyme soutent des spicules, forment un groupe particulier d'êtres organise qu'ils constituent le terme extrême inférieur de la série des



lypes. On doit donner à ce groupe la valeur d'une classe proprement dite.

La classe des Éponges a reçu les divers noms de : Spongiaires, Spongiées, Spongiées, Hétéromorphes, Hétérozoaires, Amorphes, Amorphozoaires, Sphérozoaires, etc.

On s'est aussi beaucoup occupé de sa position sériale, et les travaux de MM. Grant, Fleming et Goldfuss ont perfectionné la répartition des Éponges en genres; d'autres naturalistes sont venus après eux qui ont multiplié ces subdivisions, et dans l'état actuel on ne compte guère moins de 30 genres d'Éponges. M. Bowerbank a fait une étude spéciale de ces animaux dont il prépare la monographie. M. Valenciennes en a fait aussi l'objet de nombreuses études qu'il se propose de publier.

Guettard, que nous avons déjà cité plusieurs fois, avait donné une méthode de classification des Spongiaires que les auteurs qui lui ont succédé ont souvent négligé de consulter, quoiqu'elle ait paru en 1786. Il ne sera peut être pas inutile de la rappeler ici: c'est par elle que nous commencerons cet exposé. Guettard admet des Spongiaires de 7 genres différents:

- 1. Eponge. Composé de longs filets entrelacés les uns dans les autres sans ordre ni symétrie; rempli de cavités ou trous ronds, ou de toute autre sorte de figures régulières ou irrégulières.
- 2. Maré. Composé de fibres longitudinales simples ou ramifiées, séparées les unes des autres par des filets entrelacés les uns dans les autres sans ordre ni symétrie; point de cavités ou de trous, ou bien ceux-ci imperceptibles.
- 3. TRAGE. Composé de fibres qui forment un réseau dont les mailles ont plusieurs côtés, qui sont fermées par une espèce de membrane ferme.
- 4. PINCEAU. Composé de fibres longitudinales simples ou ramifiées, et de fibres perpendiculaires à l'axe du corps.
- 5. Agare. Composé de fibres longitudinale, simples ou ramifiées, séparées les unes des autres par une membrane très fine, poreuse ou parsemée de très petits trous ronds, visibles seulement à la loupe.
- 6. Touque. Composé de fibres longitudinales simples ou ramifiées, séparées les unes des autres par des filets irrégulièrement arrangés, et qui a une espèce d'incrustation sur sa surface.
- 7. Linze. Composé de fibres longitudinales qui se ramifient, et forment par leurs ramifications des mailles; qui est membraneux et parsemé de petits trous visibles seulement à la loupe.

Lamarck a séparé des Éponges, sous le nom de Spongilla, le Sponge friabilis des auteurs, qui est l'Éponge d'eau douce; mais trompe par de fausses indications, il l'a rapproché à tort des Cristatelles et des Alcyonelles, en le plaçant par conséquent bien loin des Éponges (1). Lamouroux a depuis lors changé ce nom de Spongille en celui d'Éphydatie. Lamarck cite parmi les Éponges us bon nombre de celles qu'avaient fait connaître avant lui Turgot, Esper, Guettard et quelques autres; et par l'addition de celles qu'avaient nouvellement rapportées des mers australes Péron et Lesueur, il en porte le nombre à 138 espèces, sans comprendre les Téthies et les Géodies.

A l'époque où de Blainville a fait paraître son *Manuel d'octive logie*, la série des genres de Spongiaires était plus considérable encore. Voici ceux qu'il admet:

- 1º ALCYONCELLE, donné comme le même que celui que MM. Quoy et Gaimard ont appelé ainsi d'après une singulière production pèchée aux lles Moluques, mais cependant très différent de ce Zoophyte, d'après la figure et la caractéristique que de Blainville en établit lui-même. C'est ce que nous avons eu l'occasion de fair remarquer ailleurs. La véritable Alcyoncelle (A. speciosum, Quoy et Gaim.) est analogue au Neossia corbicula de M. Valenciennes, pèché à l'île Bourbon par quatre-vingts brasses, et rapporté au Muséum par Leschenault. C'est sans doute le même genre de corps que l'Euplectella de M. Owen.
- 2° Srongia, pour les nombreuses espèces fibreuses, et plus particulièrement pour les Éponges usuelles. Nous avons vu plus bart d'après M. Bowerbank, qu'on leur refusait à tort des spicules sibceux. Schweigger a donné à ce genre le nom d'Achilleum.
- 3° CALCISPONGIA, ou les Spongiaires à spicules calcaires. Ce soil les Grantia de M. Fleming, et les Luchelia, etc., de M. Grant.
- 4º HALISPONGIA, Spongiaires friables sans réseau cornéo-fibrement différant surtout des Calcispongia, parce que leurs spicules sont siliceux. Comme les trois genres ci-dessus, ils sont marins: « sont les Alichondria ou Halichondria de M. Fleming, et les Halime de M. Grant.
  - 5° Spongilla, qui ne diffèrent guère des Halispongia que pare
- (1) En 1801, il avait admis l'opinion que la Spougille était le polypier des Cristatelles. Voici comment il s'exprimait à cet égard : « Le Spougis furishie. Linu., est le polypier ou les débris permanents de la Cristatelle, selon l'absertion de Lichtenstein, dont le professeur Vahl m'a fait part. » C'est une enter complète.

qu'ils sont fluviatiles. Nous avons dit qu'on les avait aussi nommés *Ephydatia*. Ce sont également les *Tupha* de M. Oken, et les *Badiaga* de Buxbaum.

- 6° GEODIA. Genre proposé par Lamarck, et dont le trait essentiel est d'être enveloppé d'une croûte calcaire, et de présenter des oscules réunis en grand nombre sur un point de la surface.
  - 7º COLLOPTYCHIUM, Goldfuss.
- 8° SIPHONIA, Parkinson. Pour plusieurs espèces, dont une seule vivante.
  - 9º MYRMECIUM, Goldf. Pour une espèce fossile.
- 10° SCYPHIA, Oken. Pour un plus grand nombre d'espèces, les unes vivantes, les autres fossiles.
- 11° EUDEA, Lamouroux. Pour une espèce fossile du calcaire jurassique de Caen.
  - 12º Hallirhoa, Lam. Pour un fossile du même lieu.
- 13° HIPPALINUS, Lam. Pour un autre corps fossile du même lieu.
  - 14° CNEMIDIUM, Goldf. Pour des espèces fossiles.
  - 15° LYMNOREA, Lam. Pour un fossile de Caen.
  - 16° CHENENDOPORA, Lam.
  - 17° Tragos, Schw. Pour des fossiles.
  - 18° Manon. Pour des fossiles.
  - 19° IEREA, Lam. Pour un fossile de l'argile de Caen.
- 20° TETHIUM, Lam. Pour les Spongiaires connus vulgairement sous les noms d'Orange de mer, Pomme de mer, etc.

Outre ces 20 genres, auxquels il faut joindre celui des *Clione* (*Vioa*, etc.), établi à peu près en même temps qu'eux par M. Grant, les zoologistes qui ont écrit plus récemment sur les Spongiaires soit vivants, soit fossiles, en ont proposé quelques autres.

L'un des plus remarquables est celui des Imition, dont M. Valenciennes publiera une description détaillée. Le corps sur lequel il repose provient de la mer des Antilles; c'est une sorte de grand vase, de couleur blanchâtre, dont la charpente est entièrement siliceuse (1).

Celui que M. Gray nomme HALINEMA n'est pas moins curieux; un article spécial; mais sa nature spongiaire est moins certaine: il vient des mers du Japon.

Les côtes d'Europe ont fourni quelques Spongiaires voisins des

(4) La croûte de Polypes analogues aux Zoanthes, dont le faisceau siliceux des Hatinèmes est souvent recouvert en partie, tend à faire croire que ce curieux Polype est peut-être un genre de Zoanthaires ayant un axe siliceux.

Géodies, et entre autres le genre *Pachymatisma* de M. Bowed Les *Dusedeia* du même auteur, ou *Dysidea*, sont plus voisin Haléponges; et les *Halisarca* de M. Dujardin sont indiqués co tout à fait dépourvus de spicules. Le genre *Fistularia*, l repose sur le *Spongia fistularis* de Lamarck.

Les paléontologistes ont aussi ajouté quelques genres à ceu Lamouroux et M. Goldfuss avaient établis d'après des Spong fossiles. Tels sont ceux des *Chaonites*, *Ventriculites*, etc., pro par des auteurs anglais; *Turonia*, par M. Michelin, etc.

A une époque antérieure à celle des travaux de MM. Gr Fleming sur les Éponges, en 1812, Savigny avait fait graves l'ouvrage d'Égypte trois magnifiques planches d'Éponges, de détails sont exécutés avec toute la finesse qui a rendu son célèbre. Quoique le texte explicatif de ces figures n'ait pas on voit par la légende placée au bas de ces planches que l'a admettait trois catégories d'Éponges: les Éponges charnues, à piquants, et celles à réseau. Les premières nous paraissent certaines; mais il est évident que les secondes sont celles i cules ou les Halichondria, et les troisièmes des Éponges por de kératose.

- M. J. Hogg (1) a publié, il y a quelques années, une no classification des Spongiaires, dont le principe est peu différ qui mérite aussi d'être mentionnée. En voici le tableau:
- 1º Éponges subcornées, à fibres cornées et sans spicules. Spongia pulchella.
- 2º Ép. subcornéo-siliceuses, à fibres composées d'une subcornée et de nombreux spicules siliceux.
- 3º Ép. subcartilaginéo-calcaires, à fibres cartilagineuses, av spicules calcaires ou consistant en carbonate de chaux: Sp pressa, botryoides, etc.
- 4° Ép. subcartilaginéo-siliceuses, à fibres composées d'une stance cartilagineuse, avec des spicules siliceux: Sp. tom palmata, fluviatilis.
- 5. Ép. subéro siliceuses, à fibres de substance subéreuse, a longs spicules siliceux: Sp. verrucosa et pilosa.

#### Ordre des Éponges.

Il n'y a réellement qu'un seul ordre dans la classe des s giaires, et cet ordre peut recevoir la dénomination com

(1) Ann. and Mag. of nat. Hist., VIII.

d'Éponges. Les nombreuses espèces qui s'y rapportent forment toutefois plusieurs familles bien distinctes. Nous parlerons de quatre des plus intéressantes, sous les noms de Spongidés, Téthidés, Clionidés et Spongillidés.

Les SPONGIDÉS ont un polypier mou, gélatineux, très poreux et élastique, dont la forme est extrêmement variable.

C'est à cette famille qu'appartiennent les Éponges proprement dites, qui sont singulièrement variées soit dans leur forme, soit dans leur aspect extérieur. On en trouve dans toutes les mers.

Le genre Halichondrie (Halichondria) comprend une espèce très commune dans la Manche et qui est ramifiée: c'est l'Halichondrie oculée (H. oculata).

Parmi les Éronges véritables (g. Spongia des auteurs actuels), on trouve plusieurs espèces qui servent en médecine et à la toilette.

Usages médicinaux des Eponges.—Les éponges sont employées en chirurgie comme moyens dilatants pour nettoyer les plaies, et en médecine comme résolutif. Hippocrate les recommandait déjà pour leurs propriétés détersives, et c'est Arnaud de Villeneuve qui paraît les avoir utilisées le premier comme antiscrofuleuses.

Quand on veut les employer comme moyen dilatant, on les prépare à la cire ou à la ficelle; quand on les emploie comme résotutives, on les torréfie jusqu'au brun noirâtre et on les réduit en poudre.

Voici comment. On les prépare à la cire. On prend une Éponge fine, que l'on bat fortement pour en faire sortir le gravier; on la fait tremper dans de l'eau tiède pendant vingt-quatre heures, on la lave avec soin et l'on répète ce lavage deux ou trois fois; puis on la fait sécher, après quoi on la coupe par tranches que l'on plonge dans de la cire fondue et ces tranches sont ensuite retirées, puis pressées entre deux plaques de fer chaudes pour en exprimer la plus grande quantité de la cire, mais il en reste assez qui s'y est fixée pour empêcher l'Éponge de reprendre sa forme primitive.

Quand on place une partie de cette Éponge dans une plaie, la chaleur ramollit la cire; l'Éponge obéit à son élasticité, elle se dilate; l'humidité la pénètre, la gonfle, et la fait servir comme moyen mécanique à l'écartement des parois mêmes de la plaie.

Quand on veut la préparer à la ficelle, on la monde comme il a été dit ci-dessus, et, tandis qu'elle est encore humide, on la serre fortementavec une ficelle câblée dont les tours ne laissent pas le moindre intervalle entre eux, de manière qu'elle en soit recouverte dans

toutes les parties, à peu près comme une carotte de tabac. On arrête la ficelle par un nœud, puis on expose l'Éponge à la chaleur de l'étuve et on la conserve ensuite dans un lieu bien sec.

Lorsqu'on veut s'en servir, on défait un tour ou deux de la ficelle, on l'arrête de nouveau, et l'on tranche avec un couteau la quantité dont on a besoin.

L'Éponge torréfiée est employée depuis longtemps contre le goître; à cet effet, on la lave bien et ensuite on la torréfie dans le brûloir, comme le café, jusqu'au brun noirâtre et ensuite on pulvérise. Une carbonisation trop complète aurait pour inconvenien de volatiliser l'iode, auquel elle doit les propriétés antistrumeus.

Comme l'Éponge contient de l'iode et comme on avait recoms son utilité dans le gottre, on a cru que c'était à ce principe qu'elle devait cette propriété; on a donc fait avec les différentes prépartions d'iode des essais contre les diverses affections strumeuses, e elles ont parfaitement réussi.

Aujourd'hui l'Éponge n'est plus guère usitée en médecine; dui préfère l'iode ou ses préparations; quand on l'emploie c'est la dose d'un à deux gros par jour. La plupart des praticiens préfèrent la forme d'électuaire ou de pastilles qu'on laisse fondre lettement dans la bouche; on l'associe aussi à divers agents salins soit purgatifs, soit aromatiques, tels que la cannelle, le sulfate & soude, le carbonate de soude, etc.

Plusieurs auteurs ont étudié la composition chimique de Éponges. Gerhardt (1' résume ainsi ce que l'on sait à cet égad:

La substance organique des Éponges présente les mêmes caretères que la fibroîne de la soie. Après avoir été épuisée par l'adichlorhydrique dilué, l'alcool et l'éther, elle renferme à 100°:

|           | CROOKEWIT. | Posselt (2). |
|-----------|------------|--------------|
| Carbone   | . 46,51    | 48,50        |
| Hydrogène | . 6,31     | 6,29         |
| Azote     | . 16,15    | 16,13        |
| Soufre    | . 0,50 ce  | ndres 3,59   |
| Phosphore | . 1,90     |              |
| Iode      | . 1,08     | •            |
| Oxygène   | . n        | <b>u</b>     |

- M. Mudler considère la matière des Éponges comme une combe
- (1) Traité de chimie organique, t. IV, p. 300.
- Les Éponges ont été aussi analysées par Hahnemann (Berlin Jahrb., L. XXX. et par Hatchett (Philos. Trans., 1800).
  - (2) Ann. der Chemie und Pharm., 1843.

naison de fibroïne avec du soufre, du phosphore et de l'iode, mais ces éléments (le soufre excepté) ne font point partie de la matière organique.

Les Éponges donnent, terme moyen, 3/2 pour 100 de cendres, composées de silice, de sulfate, carbonate et phosphate de chaux, ainsi que d'iodure de potassium.

Mises en contact avec l'acide sulfurique concentré, elles perdent leur élasticité; toutefois elles ne produisent pas de combinaison soluble dans l'eau. L'acide nitrique les dissout en partie; la portion insoluble est une substance molle, gluante, insoluble dans l'eau et qui est complétement dissoute dans l'ammoniaque avec une couleur jaune, ainsi que par la potasse avec une couleur rouge. Bouillies avec de l'acide chlorhydrique, les Éponges s'y dissolvent complétement avec une couleur brune.

Dans l'ammoniaque elles n'éprouvent aucune altération; mais elles se dissolvent dans l'eau de baryte par l'ébullition.

La solution alcaline neutralisée par l'acide acétique donne un précipité gélatineux qui disparaît par un excès d'acide; en même temps il se développe de l'hydrogène sulfuré.

La poudre d'Éponge (pulvis spongiæ ustæ) renferme, entre autres substances, de l'iodure de sodium et du bromure de magnésium.

Voici l'énumération des principales sortes d'Éponges usuelles, d'après le Dictionnaire du commerce publié par Guillaumin:

1° L'Éponge fine pouce de Syrie; elle sert à la toilette: c'est le Spongia usitatissima de Lamarck; 2° l'Éponge fine douce de l'Ar-CHIPEL, qui n'est probablement qu'une variété de la précédente : elle sert à la toilette; on l'emploie aussi dans les manufactures de porcelaine, dans la corroierie et dans la lithographie; 3° l'Éronge FINE DURE, dite grecque, employée aux usages domestiques et à quelques fabrications; 4° l'Éponge Blonde de Syrie, dite de Venise, très estimée à cause de sa légèreté, de la régularité de ses formes, et de la solidité de sa texture: elle sert aux usages domestiques; 5º l'Éponge blonde de l'Archipel, dite aussi de Venise: elle sert aux mêmes usages que la précédente ; 6° l'Éponce geline, qui vient des côtes de Barbarie; 7° l'Éponge brune de Barbarie, dite de Marseille (Spongia communis des naturalistes): elle est très estimée pour les lessivages à l'eau seconde, pour le nettoyage des appartements et pour l'écurie; on la pêche du côté de Tunis, etc.; 8° l'Éponge pe SALONIQUE.

Il faut ajouter à cette liste les Éponges dites dans le commerce

anglais, Éponges des Indes occidentales, dont la principale le est celle des îles Bahama. Leur forme est plus ou moins con leurs expansions sont libres; leurs fibres sont assez grossières

La mer Rouge a des Éponges d'une belle qualité, fort ra chées du Sp. usitatissima. Celles des mers d'Amérique, aux Ai (Sp. conica, crateriformis, singularis, clavarioides, microsolens, pourraient être exploitées et il doit en exister aussi à la Martin d'où nous avons reçu par M. le docteur Guyon une Éponge à fort serré, et percée de deux sortes de canaux: les uns grands rares, les autres petits et très nombreux. Quelques Épong commerce viennent de la côte de Bahia; elles sont inférier celles de la Méditerranée. Les mers australes ont aussi des Ép susceptibles de quelque utilité, et entre autres le S. crassil Lamk.

Sur toute la côte de Syrie, de Beyrouth à Alexandrette, la des Éponges est exploitée concurremment par les Syriens e les Grecs. Elles abondent surtout aux points de la côte où le est le plus rocailleux. La pêche commence en mai et en juin finit pour les Grecs en août; pour les Syriens, en septembre lement. Les premiers arrivent sur des embarcations dites seu qui portent quinze ou vingt hommes, et ils louent aux Syrien barques de pêche sur lesquelles ils se dispersent le long côte. Ils pêchent de deux manières : les Hydriotes et les Moréo servent du trident ; tous les autres plongent.

On dépouille d'abord par les lavages les Éponges des impuet de la matière animale qu'elles renferment; puis en les baidans de l'eau acidulée, on leur enlève les sels calcaires qui cobuent à leur encroûtement, ainsi que des débris de polypiers

M. Bowerbank a constaté que la kératose des Éponges, c' dire leur matière fibreuse, est pleine et non tubulaire comm l'avait dit; elle renferme quelques spicules de très petite di sion.

Les TÉTHIDÉS forment des colonies plus ou moins gl leuses, souvent assez semblables à des fruits, et en particul des oranges, des pommes ou des figues; elles sont comp d'une masse parenchymateuse assez consistante, soutenue pa apicules, creusée de canaux et couverte d'orifices.

Les Téthyes se fixent souvent sur des coquilles, et elles fini habituellement par les englober complétement; c'est alors qui premient la forme arrondie qui leur a valu le nom d'orange mer.

ÉPONGES. 405

Le genre TÉTHYE (*Tethya*) comprend, entre autres espèces, la TÉTHYE ORANGE (*Tethya lyncurium*), qui habite principalement la Méditerranée.

La TETHYE GRANE (Tethya cranium) est d'un blanc jaunâtre; on la trouve dans l'Océan et la mer du Nord.

Les CLIONIDÉS ont une bouche distincte, à œsophage protractile. Ces Spongiaires sont pour ainsi dire parasites; ils vivent logés dans l'épaisseur d'autres corps, et leurs galeries anastomosées communiquent à l'extérieur par des orifices circulaires.

Le genre CLIONE (Cliona) comprend un nombre considérable d'espèces qui ont toutes des habitudes perforantes. Il y en a une excessivement commune sur l'Hultre pied de cheval (Ostrea hippopus) et qui crible de trous les valves de ce Mollusque: c'est le Cliona celata.

M. Hancock a publié un travail intéressant sur les Éponges de ce genre. Il en a reconnu plus de cinquante espèces vivantes, dont douze appartiennent à la faune britannique, et il a en même temps reconnu que des Clionés ont vécu à diverses époques géologiques. On en trouve en particulier dans le crag, dans plusieurs assises du bassin de Paris, dans la craie, dans l'oolithe et jusque dans le silurien (1).

La famille des SPONGILLIDÉS comprend le genre des Spon-GILLES (Spongilla). Ces Éponges sont particulières aux eaux douces; elles forment des masses irrégulières et friables qui s'étalent sur les plantes ou sur les corps solides qui sont immergés. On en distingue depuis longtemps plusieurs espèces; M. Lieberkühn dit en avoir reconnu quatre. Ce sont les Spongilles qui ont servi principalement pour les observations anatomiques et embryogéniques relatives aux Spongiaires. Beaucoup d'auteurs s'en sont successivement occupés (2).

La Spongille fluviatile (Spongilla fluviatilis) en est l'espèce la plus ordinaire, elle est répandue dans toute l'Europe.

<sup>(1)</sup> On the excavating powers of certain Sponges belonging to the genus Cliona (The Ann. and Mag. of nat. Hist., no 17, mai 1849, p. 321).

<sup>(2)</sup> Esper, Pflanzenthiere, Supplément, 1797. — Rœsel, Belustigungen. — Reneaume (travail analysé par Guettard, Mein. sur l'hist. nat.). — Link. — Grant, New Edinburgh, Philos. Journ., 1826, t. XIV, p. 270. — Raspail, Mein. Soc. hist. nat. Paris. — Dutrochet, Ann. sc. nat., 1828. — P. Gervais, Compt. rend. hebd. Acad. sc., 1835, t. I, p. 260. — Dujardin, Ann. sc. nat., 1838. — Hogg, Ann. of nat. Hist., 1838, t I. p. 473. — Laurent, Recherches sur l'Hydre et l'Eponge d'eau douce, in-8 avec pl. iu-fol. Paris, 1844. — Lieberkühn, Beiträge zur naturg. v. Spongillen, in Muller's Archiv, 1856.

Plusieurs autres parties du monde ont aussi des Spongilles existe, par exemple, dans le haut Nil une espèce assez peurente des nôtres, et qui possède aussi des corps reproducjaunes; ses spicules sont toutefois un peu plus gros et obtus à deux extrémités. Une production analogue existe dans les douces de l'Amérique méridionale.

Il y a d'ailleurs beaucoup d'analogie entre les Spongill certaines espèces marines de Spongiaires.

Paléantologie. — Un point important dont il nous reste à r est celui de la répartition géologique des Éponges. On a si depuis longtemps des Éponges pétrifiées, et l'un des mémoir Guettard a pour objet la figure d'un grand nombre d'entre recueillies dans les faluns de la Touraine. M. Goldfuss a egalement la description d'un nombre assez considérable pèces de ces animaux, et l'on en reconnaît, ainsi que nous l'a dejà dit, de plusieurs genres. Il est certain que les restes silides Éponges sont entrés pour une fraction considérable da formation de plusieurs terrains des époques secondaire et terti et quelques-uns de nos départements en fournissent de nomb exemples. M. Michelin a donné la description de la plupa ves Eponges fossiles dans son Iconographie zoophytologique, et is ret 2 dement des terrains de transition. Mais la grande va il sa mas aulaffectent les Eponges, et l'irrégularité presque e s formes, conduiraient certainement à l'admission il speces plus considerable qu'il n'y en a réelleme tinimitéusement les caractères du squelette, soit stockly & does productions. La nature silier De 🚈 parle importante des Éponges en and selve majorité des cas on l'air jus 👉 azé 🐦 jedblié depuis long temps un exe 👉 adance de spicules siliceux d'Epa mans. Voici comment if Sexpan sur as poudingues siliceux qui surmote Avr. sc. nat., 1829, XV, 100 : ( le Lagge sur le coteau au nord d Le surmonte la craie micacée, jas-😘 🧎 😘 Cyr, dans une compure du c de Tours; c'est cette variete de » Lualer. Sur une épaisseur de é à 7° ame terre blanche, friable, reapis 🖖 🚅 n's, qui ont conserve à peu presi

ÉPONGES. 407

position relative, et dont les surfaces sont assez nettes et bien conservées; j'y ai distingué cinq espèces non décrites de Spongiaires en lames minces, couvertes d'oscules sur une ou sur leurs deux faces; elle contient des Peignes et des Térébratules converties également en silex. La terre blanche qui contient ces Zoophytes est toute pénétrée de spicules siliceux de 2 à 4 millimètres, qui lient la masse, et l'empêchent d'être friable comme elle le serait sans cela; cette terre blanche se casse difficilement comme une pate grossière de carton, et, quand on la manie sans précaution, les spicules pénètrent dans les mains comme les poils de certaines Chenilles. Ces spicules paraissent avoir de grands rapports avec ceux qui appartiennent aux Zoophytes décrits et figurés par le docteur Grant; quand on cherche avec attention, on en trouve qui sont terminés par 3 ou 6 petits rayons symétriques. J'ai trouvé des Hallirhoés peu compactes, dont le tissu làche paraissait formé de spicules; un autre polypier compacte à l'extérieur m'a présenté, en le cassant, des spicules nombreux au milieu d'une poussière blanche; enfin, celles de ces Hallirhoés qui sont devenues plus compactes ont encore leur surface hérissée et susceptible d'adhérer aux fils de coton et de chanvre dont on les enveloppe, comme si les spicules présentaient leurs pointes à l'extérieur. »

M. le docteur Guyon a indiqué, dans un dépôt tertiaire des environs d'Oran, qui a reçu la dénomination fautive de craie, des corps aciculaires assez nombreux.

Il nous avait paru depuis longtemps que ces corps ne pouvaient être que des spicules d'Éponges, et c'est ce dont nous nous sommes plus récemment assurés par l'examen microscopique de la prétendue craie dont il s'agit. Pulvérisée et soumise au microscope, de faibles parcelles de cette formation, même prises au hasard, présentent de petits corps spiculaires fort semblables à ceux des Spongilles, mais un peu plus longs; ce sont évidemment des Haléponges. Leur nature est siliceuse, quoique celle de la roche qui les renferme soit calcaire; divers autres corps organisés microscopiques, et en particulier des Foraminifères, y sont mêlés avec eux.

Il serait facile de multiplier ces exemples. Ceux qui viennent d'être cités nous ont paru suffisamment nombreux. On ne cite encore aucun cas d'accidents morbides occasionnés par l'implantation dans le derme des spicules de ces Spongiaires, mais il pourrait se faire qu'on en observât, et c'est ce qui nous a engagés à reproduire les détails qu'on vient de lire.

Les agates mousseuses d'Oberstein, en Allemagne, celles de Sicile,

quelques jaspes de l'Inde doivent à la présence d'Éponge ticularité qui leur a valu leur nom; M. Bowerbank a donné uelques années une démonstration évidente de ce fait [1], econnu des gemmes d'Éponges, des fibres résultant de la re cornée transformée en silex, et des spicules. C'est même te observation intéressante qu'il a été conduit à suppose ntôt après à démontrer que les Éponges usuelles qu'on su t dépourvues de spicules en avaient néanmoins. Pour être les sous ce rapport, les agates mousseuses doivent être lames minces et soumises à un assez fort grossissement. Les silex de plusieurs localités renferment aussi, d'après M. Bedes débris d'Éponges (2).

es Spongiaires fossiles (3) les plus anciens que l'on comontent à l'époque silurienne; ils appartiennent à trois que ents: celui des *Paléponyes*, qui est propre à cette forma des *Stromatopores*, qui a duré jusqu'à la fin de la pudaire, et celui des *Cliones*, dont il existe encore de nombces dans les mers actuelles.

<sup>(1)</sup> Ann. and Mag. of nat. Hist., t. X.

<sup>(2)</sup> Trans. geol. Soc., 2e série, t. IV, p. 181.

<sup>(3)</sup> On trouvera un résumé de leur histoire dans Pictet, Traité de pilogie, 1857, t. IV, p. 530, 2° édition.

# CINQUIÈME TYPE.

### PROTOZOAIRES.

Ce sont les plus simples, les plus nombreux et les plus petits de tous les animaux.

Cette division a été établie, il y a quelques années, par les naturalistes pour des animaux dont les divers systèmes d'organes ne sont pas nettement séparés et dont la forme irrégulière et l'organisation très simple ont été quelquefois considérées comme réductibles au type de la cellule. Dans cette manière de voir les Protozoaires, qu'on a aussi appelés dans certains cas des Sphérozoaires, seraient, pour ainsi dire, les cellulaires des animaux, comme les algues, les champignons, etc., sont les cellulaires du règne végétal. Mais cette définition se ressent un peu de l'idée théorique sous laquelle elle a été écrite, et, en réalité, les animaux auxquels on l'étend ne ressemblent que rarement à des cellules élémentaires ; le tissu qui les compose semble même, dans la plupart des espèces, dépourvu de toute structure véritable. Les Protozoaires sont alors formés de sarcode, c'est-à-dire de cette matière diffluente et anhiste, si souvent mentionnée par les observateurs modernes et pourtant encore si peu connue, malgré les travaux dont elle a été l'objet; et les plus élevés d'entre eux ne paraissent constitués que par cette même matière au milieu de laquelle on ne voit aucun organe distinct (1). C'est là peutêtre ce qu'il y a de plus caractéristique chez eux, et s'il fallait conserver cette division, ce qui ne nous paraît pas tout à fait compatible avec l'état actuel de nos connaissances, nous préférerions la désigner par le nom d'Animaux sarcodaires.

Elle comprend deux groupes principaux: les *Infusoires* ainsi que les *Rhizopodes*, dont les *Foraminifères*, autrefois réunis aux Mollusques céphalopodes, forment une des divisions principales.

Tous ces animaux sont en général petits, ou même microsco-

(1) « Je propose de nommer ainsi, dit M. Dujardin, ce que d'autres observateurs ont appelé une gelée vivante, cette substance glutineuse, diaphane, insoluble dans l'eau, se contractant en masses globuleuses, s'attachant aux aiguilles de dissection et se laissant étirer comme du mucus, se trouvant chez tous les animaux inférieurs interposée aux autres éléments de structure. » (1835.) piques; ils ont des formes très variées, et ils portent des cils il tiles, des appendices flagelliformes, des filaments rétractiles des expansions sarcodiques.

Leur corps est tantôt nu, tantôt couvert d'une cuirasse silice calcaire ou membraneuse.

Jamais ils n'ont de spicules dans l'épaisseur de leur tissu.

## CLASSE PREMIÈRE.

### INFUSOIRES.

L'étude de ces organismes offre un très grand intérêt, aussi pour le naturaliste que pour le médecin ou le philosophe. Bier maladies se propagent comme si elles avaient pour cause des malcules véritables, et les Infusoires, si petits qu'ils soient, seml jouer un très grand rôle dans la nature. Le géologue ne peu gliger leur action lorsqu'il établit la théorie du globe, et le philos ne doit point ignorer que plusieurs savants célèbres ont trouver dans les Infusoires l'origine des animaux et même cel l'homme, comme si la nature avait été astreinte, lorsqu'elle a fe les êtres organisés, à faire nécessairement provenir les espèce plus grosses et les plus compliquées de celles dont les dimens sont les plus petites et la structure la plus élémentaire.

Les Infusoires se montrent partout: depuis la cime des mognes jusque dans les plus profonds abîmes; dans l'air cordans l'eau; dans le sol aussi bien que dans les plantes ou dan animaux; partout enfin où il y a de l'espace et de l'air, on tre des Infusoires en plus ou moins grande abondance. Sous les pou sous l'équateur, en été comme en hiver, dans l'air sec ou se terre humide, ils vivent, se répandent et se propagent; il y jusque dans nos tissus et dans nos humeurs et, dans ces demannées, on a signalé la présence de ces animalcules jusque le lait de femme (1).

L'intérêt qui se rattache à l'étude de ces animaux a d'ailleur compris de tous les observateurs, et dès que l'invention du

Vogel, Medicinisches correspondenz bl. des Wurtemberg, certzl. Fr 2e sem., 1853. — Gazette médicale, 1854, p. 690.

croscope a permis de constater leur existence, ils ont été examinés avec la plus grande attention. Leeuwenhoek et ses contemporains, O. F. Müller, M. Ehrenberg et beaucoup d'autres auteurs, se sont particulièrement appliqués à les blen faire connaître (1).

Comme exemple de l'importance des Infusoires dans la nature, nous citerons ces couches, souvent épaisses de plusieurs mètres et sur une étendue considérable, qui sont presque exclusivement formées des débris de ces animalcules. La fertilité du limon du Nil et celle des autres dépôts fluviatiles ou lacustres est due en grande partie à des débris d'Infusoires. Des terres comestibles (la farine de montagne des Lapons, etc.) sont composées en grande partie des restes de ces petits êtres. La pluie de sang, le papier et la ouate météoriques ont aussi pour origine des animaux microscopiques, et c'est encore à eux qu'est due la rapide coloration en vert ou en rouge des flaques d'eau ou des étangs (2).

Sous le rapport de la durée et des particularités de la vie, connatt-on des exemples plus remarquables dans les autres classes des
êtres vivants? Beaucoup d'Infusoires n'ont dans les circonstances
ordinaires que quelques heures à vivre, et l'on peut prolonger
indéfiniment leur existence en les desséchant; la vie est alors suspendue, et ces animalcules peuvent voltiger avec la poussière, être
portés à des distances énormes, rester pendant de longues années
inertes sur quelque coin de rocher ou dans tout autre lieu, pour
revenir ensuite à la vie, et, comme on l'a observé maintes fois,
ressusciter lorsqu'une goutte d'eau vient à imprégner leur tissu.

C'est Leeuwenhoek, vers la fin du xvii siècle, qui vit le premier des animalcules infusoires dans une infusion de poivre (24 avril 1676). Baker et Trembley en étudièrent, un demi-siècle plus tard; puis Hill, Joblot, Schæffer, Ræsel et Wrisberg, en firent à leur tour connaître de plusieurs sortes. Hill, en 1752, fit le premier l'essai d'une classification de ces petits animaux, et, en 1764, Wrisberg leur donna le nom d'Infusoires, parce qu'on les trouve en abondance dans les infusions de nature animale ou végétale.

<sup>(1)</sup> Voyez parmi les publications modernes: Ehrenberg, Ueber Infusionsthierchen, 1838. — Dujardin, Histoire naturelle des Infusoires. Parls, 1841. — Ehrenberg, Mikrogeologie. Berlin, 1854 et 1856. — Stein, Die Infusionsthiere. Leipzig, 1854.

<sup>(2)</sup> La couleur rouge que prennent, à certains degrés de salure, les eaux des marais salants, est due à la présence de nombreux infusoires, et c'est également par des animalcules analogues que les sels gemmes paraissent avoir été colorés.

En 1774, O. F. Müller publia sur les Infusoires un ouvrage spequ'il compléta en 1786 (1).

Les Infusoires ont été considérés dès lors comme un groupe ticulier dont on a marqué la place parmi les animaux radiaires que Lamarck et G. Cuvier les ont plus tard définis.

Toutefois, pendant son séjour à Kænigsberg, M. von Baer fut duit à supprimer la classe des Infusoires, et à ne voir dans ces que des prototypes incomplets des autres classes. De Blain Leuckart et d'autres émirent des opinions analogues, et les soires ont été pendant quelque temps rayés comme groupe tinct.

Une seconde période commença lorsqu'on fit usage des len achromatiques pour l'étude de ces petits animaux. Pendant sieurs années, à partir de 1830, M. Ehrenberg fit d'immense couvertes dans cette partie de la zoologie, et depuis lors i cessé de faire des Infusoires son étude favorite; mais il alla loin en leur attribuant une organisation plus compliquée celle qu'ils ont réellement, et il ne réussit pas à séparer ment les êtres microscopiques véritablement animaux de qui appartiennent au règne végétal. Beaucoup de ses Infus polygastriques sont des végétaux, et non des animaux.

En 1835, M. Dujardin entreprit des observations nouvelles s mêmes animalcules, et il s'unit à quelques autres naturalistes démontrer que le célèbre micrographe de Berlin s'était laissé quefois entraîner par sa trop grande confiance dans les donné l'analogie.

Enfin, dans ces dernières années, MM. J. Müller, Stein, parède, Lachmann, Lieberkühn, etc., ont eu l'occasion de encore de curieuses découvertes dans cette branche du animal, si souvent et si diversement explorée.

L'étude des Infusoires s'est considérablement simplifiée d qu'on en a retiré les *Rotateurs*, dont nous avons parlé précé ment (2), et d'autres êtres qui ont en réalité des caractère différents de ceux qu'ils présentent eux-mêmes.

Pendant longtemps on avait placé dans la classe des Infutous les organismes de très petite dimension qui ne trouvaier facilement leur place ailleurs dans les cadres zoologiques.

C'étaient quelquefois des animaux encore incomplets ou

<sup>(1)</sup> Animalia infusoria. In-4, av. fig. Copenhague.

<sup>(2)</sup> Tome I, p. 504.

observés, des jeunes Alcyonelles par exemple, et d'autres embryons d'animaux allocotylés.

D'autres étaient des produits morbides ou altérés, tels que des lambeaux de branchies ou des fragments de membranes ciliées.

Il y avait aussi dans ce mélange d'êtres si disparates des plantes microscopiques ou des sporidies de végétaux cryptogames.

Les Bacillaires, les Clostéries, etc., étaient regardés comme étant des Infusoires, aussi bien que les sporidies des Algues, et M. Ehrenberg les classe encore parmi ses Infusoires polygastriques. Beaucoup de prétendues monades ne sont que de semblables germes de végétaux cryptogames mal étudiés.

Des animaux appartenant à diverses classes, comme les Cercaires, qui sont le jeune âge de certains Vers trématodes; les Rotateurs, qui appartiennent au type des Articulés, et les Anguillules, qui sont des Vers nématoïdes, ont longtemps été associés aux Infusoires.

Enfin, on y avait également rangé certains produits normaux de l'organisme, et, en particulier, les spermatozoïdes ou zoospermes (fig. 188) que M. Owen a même proposé d'appeler Cercaires du sperme (Cercaria seminis), et l'on a voulu y rapporter aussi des Vers à l'état de protoscolex, comme les Acéphalocystes, qui ne sont qu'un état particulier des Échinocoques et des Cénures.

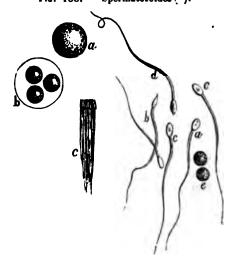

Fig. 188. — Spermatozoïdes (\*).

(') Spermutozoîdes humains, autrefois considérés comme auimaux; figures d'après M. Mandl, a et b, état vésiculoux; c, état fasciculé; a, b, c, d, état libre, vus de profil et à plat; c, granule spermutique.

Parmi les Infusoires tels qu'on les a plus récemment circ scrits, il y a probablement encore d'autres formes qui ne na tent pas mieux ce nom, et d'autres que l'on devra reporter de le règne végétal lorsqu'elles seront mieux connues. En effet, vu dans ces derniers temps que plusieurs Algues et d'autres cry games montrent dans les premiers temps de leur développer une analogie frappante avec certains Infusoires, tels que les nades et divers autres (1).

Les Infusoires proprement dits (Infusoria) forment néanmoir groupe particulier d'animaux dont les limites sont chaque journ comprises. Ils ont de très petites dimensions, n'ont pas la fe régulièrement symétrique, et sont plutôt pairs que radiaires, qu'ils s'éloignent assez peu de la forme sphérique ou ova Leur corps est couvert de cils vibratiles ou pourvu de filan inarticulés mobiles qui sont souvent d'une extrême ténuite voit dans son intérieur des vésicules pulsatiles et souven canaux ou vaisseaux aboutissant à ces vésicules; on leur re naît assez souvent une bouche et parfois même un anus plu

Fig. 189. - Chilodon uncinatus (\*).



moins distinct. Leur reproduction est ordinairement gemmi ou fissipare; il paraît cependant qu'elle est sexuelle dans certa circonstances et que les Infusoires ont un nucléus intérieur représente particulièrement leur ovaire. Beaucoup d'entre subissent des métamorphoses, et l'on a déjà reconnu que cer

<sup>(\*)</sup> Sa multiplication par scission. — A, B, C, D, montrent les diverses périodes saccess cette operation. — Dans ces figures ont voit : 1, la bouche; 2, le sac confractile; 5, la sexuelle; 4, les estomacs multiples.

<sup>(4)</sup> Cohn, Unters. ub. d. Entw., d. Mikr. Algen und Pilze (Nov. Act., leop. nat. cur. t. XXII).—Perty, Zur kentn. Hleinst. Lebensformen. Bern, 1—A. Braun, Betracht. über d. Erschein. d. Verjüngung in d. Natur. In-i Lt 1851.

genres jusqu'ici considérés comme distincts ne sont que des âges d'une seule et même espèce.

Nous partageons la classe des Infusoires en deux ordres, suivant que ces animaux sont ciliés ou bien flagellifères.

### Ordre des Infusoires ciliés.

Comme l'indique leur nom, ces Infusoires portent de véritables cils vibratiles, et, en général, ils n'ont pas d'autres organes de locomotion. Cet ordre comprend la plus grande partie de véritables Infusoires.

On le divise en plusieurs familles, dont nous allons énumérer les principales, en citant de préférence celles qui ont quelque espèce remarquable au point de vue qui nous occupe dans cet ouvrage. Nous les diviserons en deux sous-ordres: les Vorticelles et les Infusoires ciliés ordinaires.

### Sous-ordre des Vorticelles.

Les Vorticelles, ou la famille des Vorticellidés, forment un premier groupe d'Infusoires ciliés qui méritent d'être séparés de tous les autres et dont nous ferons un sous-ordre particulier.

Les VORTICELLIDÉS semblent être les plus élevés des Infu-

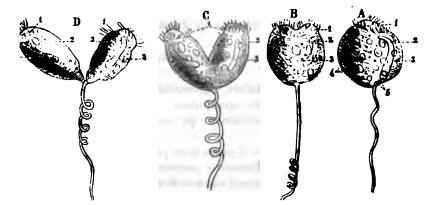

Fig. 190. — Vorticelles (\*).

(\*) Vorticella microstoma, d'après Ehrenberg: I représente la bouche entourée du cercle de cils vibratiles; 3, le sac contractile; 3, la glande sexuelle; 4, les sacs gastriques; 5, les œuß. L'individu representé en A est entier; ceux des figures, B, C et D montreat les periodes successives de la multiplication par scission longitudinale.

soires, et quelques naturalistes ont même cru devoir en faire Bryozoaires. Ils sont généralement portés sur une tige cen tile, ont une forme de cloche ou de coupe, et portent une ronne de cils vibratiles autour d'un entonnoir au fond duqu trouve leur bouche.

Ces Infusoires vivent généralement dans les eaux claires douces, soit marines; ils se fixent sur les plantes, les Crustace Mollusques, les Polypiers, et même des larves vivantes.

On n'est pas d'accord sur les changements de forme subissent: selon les uns, il y a alternance dans leur généra ou même plusieurs générations de forme différente se suc raient; d'autres naturalistes, et nous sommes de ce nombre, sent qu'il n'y a chez eux qu'un développement ordinaire avec tamorphose simple.

M. Lachmann a vu des Vorticelles reproduire directemer Vorticelles de même forme qu'elles, et il ne doute pas que l'or dans certains cas considéré à tort des formes d'origine difficomme provenant les unes des autres (1).

On voit souvent des Infusoires de cette famille qui sont m la partie postérieure du corps d'un cercle de cils vibratiles, donner ensuite la loge qui les renfermait, puis aller former ai une nouvelle colonie. Ces Infusoires ressemblent complét sous cette forme à certaines larves d'Annélides; ce phénomè rien de commun avec celui de l'enkystement.

- M. Stein (2) divise ainsi les Vorticellidés :
- 1º Les Trichodina et Urocentrum, qui sont sans tiges et i librement.
- 2º Les Vorticella, Carchesium et Zoothamnium, qui poss une tige contractile.
- 3° Les Ophrydium, qui sont incorporés dans une enveloppe; neuse commune.
- 4º Les Vaginicola, Cothurnia, Nyctemerus et Lagenophrys, que enfermés dans une cellule cupuliforme.
- 5º Les Epistylis et Opercularia, qui sont munis d'une tigcontractile.
  - 6º Les Spirochona, dont le corps n'est pas contractile.

Le genre Vorticelle (Vorticella) possède une tige contrac spirale et comprend un grand nombre d'espèces.

- (1) Lachmann, Ueber die Organisat. d. Infusorien, in Müller's Archiv. p. 340.
  - (2) Stein, Die Infusionsthiere. Leipzig, 1856.

La Vorticelle négulifère (V. nebulifère) n'est point ramifiée et vit abondamment sur les Sertulaires et les Campanulaires de nos côtes.

Le genre Eristylis (*Epistylis*) comprend une espèce commune dans toute l'Europe, et que Trembley avait nommée *Polype à bouquet* (*Epistylis anastatica*). On la trouve surtout sur les plantes aquatiques dans les eaux limpides.

### · Sous-ordre des Infusoires ordinaires.

Les Infusoires ordinaires ou du deuxième sous-ordre peuvent être divisés en plusieurs familles.

Les URCÉOLARIDÉS sont des animaux à forme variable, très contractiles, portant une rangée de cils vibratiles très forts et en spirale autour de la bouche et d'autres cils plus courts sur tout le corps.

On ne les trouve que dans l'eau douce.

Le genre Stenton (Stentor) se distingue surtout de tous les autres : Infusoires par sa grande taille et par la forme turbinée ou en trompette que son corps peut prendre. On distingue ces Infusoires à l'œil nu.

M.O. Schmidt a observé dans le Stentor cæruleus des jeunes vivants
 à la sortie du corps (1). Ils étaient de même force que les adultes.
 On en connaît plusieurs espèces, et elles se développent en si

grande abondance, que l'eau en devient parfois verte ou brune.
Elles vivent sur les herbes.

Le genre Urcéolaire (*Urceolaria*) a la forme d'un vase ou d'un disque, bordé de cils obliques qui se contournent en spirale.

: L'Urcéolaire stelline (*Urceola stellina*) se trouve particulièrement comme parasite des Hydres. O. F. Müller l'a nommé *Cycli-*; dium pediculus.

Les BURSARIDÉS ont le corps mou, flexible, contractile, le plus souvent oblong ou ovale, montrant un large orifice entouré de fort cils vibratiles conduisant à la bouche. Toute la surface de leur corps est ciliée.

Le genre Kondylostoma (Kondylostoma) comprend une espèce, le Trichoda patens, qui est remarquable par sa grande taille (elle atteint jusqu'à 1<sup>mm</sup>,50), et qui paraît répandue depuis la Méditerranée jusqu'à la Baltique. On la trouve particulièrement en grande abondance sur la côte de Belgique. Elle montre un organe en chapelet sur le côté et se développe en abondance dans les aquariums.

(1) Froriep's Notizen, 1849, t. IX, p. 5.

Le genre Plagiotome (Plagiotoma) possède une espèce que Ehrenberg a désignée sous le nom générique de Leucophrys, et qui vit en parasite sur les Unios et les Anodontes; c'est le Plagiotome Anodonte. Les branchies, le manteau et toute la masse viscèrale de ces Mollusques en sont souvent couverts. Cet Infusoire est très reconnaissable par la fente buccale qu'il présente au milieu du corps.

Les PLESCONIDÉS ont le corps ovale, légèrement dépriné, de forme peu variable, cuirassé, portant souvent des cils vibratiles et des appendices en stylets au moyen desquels ils marchent.

Le genre Plesconie (*Plæsconia*) a la cuirasse marquée de coles longitudinales et porte des appendices, sous forme de soies ou de cirrhes, pour la marche. Ces Infusoires nagent aussi par le secours de cils vibratiles.

La Plesconie van (*Pl. vannus*) est répandue depuis la Méditeranée jusqu'à la Baltique, et on l'observe dans toute eau de mer que a un peu reposé.

Le genre Aspidiscue (Aspidiscue, Ehr.), établi sur le Trichodalyceus de Müller est aussi rapporté à cette famille. C'est sur cette espèce que J. Haime a fait ses observations (1). Ces infusoires ont une espèce de carapace à l'âge adulte; mais comme cette carapace manque dans le jeune âge, on avait placé les lancdans une famille, sous le nom d'Oxytricha, et les adultes dans une autre.

Les PARAMÉCIDÉS ont généralement le corps de forme ovale pyriforme, très variable, aplati et mou, le tégument réticulé et des cils nombreux disposés régulièrement en séries.

Ce sont des Infusoires très communs partout et qui se développent souvent en si grande abondance, que l'eau en devient trouble.

Le genre Paramécie (Paramecium) se distingue surtout per la forme oblongue du corps et par le pli longitudinal oblique qui se dirige vers la bouche.

Comme ces Infusoires sont relativement d'assez grande taille et qu'ils sont excessivement abondants dans l'eau de mer et dans l'eau douce, tous les micrographes les ont observés, et c'est sur eux qu'ils ont le plus souvent étudié le phénomène de la fissiparité. On le voit se désagréger sur le porte-objet du microscope.

La PARAMÉCIE VERTE (Paramecium bursaria, Focke : Lordes bu-

<sup>(1)</sup> Observations sur les métamorphoses et l'organisation du Trichods linera (Ann. sc. nat., 3° série, 1853, t. XIX, p. 109, pl. 6.)

saria, Ehr., après s'être multipliée par scission spontanée pendant plusieurs générations, s'accouple deux à deux, les bouches appliquées pendant cinq à six jours, et même davantage, l'une sur l'autre et se fécondant réciproquement.

PARAMÉCIE DU COLON (Paramecium coli). — Un matelot avait conservé, à la suite du choléra, un trouble dans les fonctions digestives, et éprouvé divers accidents propres aux inflammations intestinales. En examinant au microscope du pus recueilli sur une petite ulcération du rectum et du mucus sécrété par cette portion de l'intestin, M. Kalmstein (de Stockholm) a reconnu dans ces tumeurs, outre des cellules de pus et des globules du sang, un grand nombre d'Infusoires qu'il a décrits et figurés sous la dénomination ci-dessus.

Le même observateur a depuis retrouvé ces Infusoires chez une femme atteinte d'une inflammation chronique des gros intestins. La malade ayant succombé, M. Kalmstein a constaté que les Infusoires étaient en plus grand nombre sur les points où la membrane muqueuse était un peu altérée que sur les ulcérations intestinales et dans le pus qu'elles avaient fourni.

Hors de l'intestin, ces Infusoires meurent très vite; les matières qui les contiennent doivent donc être examinées immédiatement ou peu de temps après avoir été recueillies (1).

Des Infusoires ont d'ailleurs été signalés dans les intestins de plusieurs espèces d'animaux domestiques par MM. Gruby et Delafond, et plus récemment par M. Colin. Ce dernier parle de l'espèce qui vit dans la panse du Bœuf et du Mouton (2), et de celle qui se tient dans le cœcum du Cheval, ainsi que dans le côlon replié du Cochon 3).

Infusoires de la panse du Bœuf et du Mouton. — Ils ont été découverts par MM. Gruby et Delafond. M. Colin, qui en donne les figures reproduites ici, en parle dans les termes suivants: « Ces Infusoires, de forme et de grandeur très variées, sont généralement arrondis, ovalaires, souvent échancrés à leurs deux extrémités. Ils portent à leur circonférence des cils vibratiles très déliés qu'ils font mouvoir avec une extrême vitesse. On peut les examiner en prenant dans la bouche d'un Bœuf ou d'un Mouton une pincée des aliments que l'animal rumine. Alors on exprime de ceux-ci une

<sup>(1)</sup> Compt. rend. hebd., 1857, t. XLV, p. 931.

<sup>(2)</sup> Traité de physiologie comparée des animaux domestiques, Paris, 1851, t. I, p. 607.

<sup>(3)</sup> Itid., p. 657.

goutte de liquide sur une lame de verre que l'on porte aussitôt at foyer du microscope. Les petits animaux s'agitent avec rapidite

Fig. 491 (\*).



tant que leur vésicule conserve une certaine chaleur; par suite du refroidissement, ils ne tardent pas à mourir, les cils appliqués à la surface du corps. »

Infusoires propres au cœcum du Cheval et au colon replié du mêma animal. — Ils sont également nombreux, mais on n'en a pas not

Fig. 192 (\*\*).

Fig. 193 (\*\*\*).



(\*) (\*\*) (\*\*\*) Figures empruntées à l'ouvrage de M. Colin, intituté: Traite de physiches comparée des animaux domestiques.

plus déterminé la nature avec exactitude, et nous devons nous borner, comme nous l'avons fait pour les précédents, à reproduire la figure qui en a été publiée par M. Colin.

Les LEUCOPHRYDÉS ont une forme ovale ou oblongue; le corps est déprimé et couvert de cils vibratiles en rangées régulières.

Le genre Opaline (Opalina) est le plus remarquable et le mieux ennu de ce groupe; on ne trouve ces Infusoires que dans l'intestin Batraciens et dans quelques Vers.

L'OPALINE DES GRENOUILLES (Opalina Ranarum) vit en abondance àu bout de l'intestin, au milieu des fèces. Il est curieux de voir ces infusoires se croiser dans mille sens lorsqu'on les observe sur le forte-objet du microscope. Aucune Grenouille n'en est exempte, et elles en ont à toutes les époques de l'année.

M. Schultze a trouvé des Opalines dans des Planaires; il regarde ces Infusoires comme des formes transitoires de quelque autre genre (1).

Les PÉRIDINIDÉS portent un têt régulier, couvert d'un ou de plusieurs sillons garnis de cils vibratiles et un long filament flagelliforme.

Ils vivent dans la mer ou dans l'eau douce, au milieu des plantes, mais on ne les voit pas dans les infusions.

M. Ehrenberg fait mention de six espèces du genre Péridinium Peridinium), qui sont phosphorescentes: 1° P. tripos, Cercaria ipos, Müller; 2° P. fusca; 3° P. fusus; 4° P. Michaelis; 5° P. acuinatum; 6° P. micans; elles habitent la mer Baltique.

Les ENCHÉLYDÉS sont des Infusoires ciliés en tout ou en artie, sans tégument contractile, et dont les cils sont épars et sans àdre.

Le genre Enchélyde (Enchelys) se distingue par la forme du corps lindrique ou ovoïde, couvert de cils semblables. Ces Infusoires développent surtout dans les caux de marais, lorsqu'elles sont intréfiées. M. Dujardin en mentionne de cinq espèces.

Les TRICHODÉS ont le corps mou, flexible, très variable et sont mtièrement couverts de cils rétractiles.

On les trouve surtout dans les infusions et dans les eaux putrélées. Quelques-uns habitent l'eau salée.

Le TRICHODE POIRE (Trichoda pyrum) se développe en abondance lans les infusions de chairs fétides.

<sup>(1)</sup> Turbellarien, p. 68.

422 INFUSOIRES.

Une espèce très remarquable, qui atteint jusqu'à 3 millimètres de longueur, habite en abondance les côtes de la Belgique. Elle est longue et effilée comme un Nématoïde, mais aplatie et un peu plus large vers le milieu du corps. Son cou est excessivement long. Nous la rapportons au genre *Trachelius*, sous le nom de *T. filarinus*.

### Ordre des Infusoires flageilifères.

Les Infusoires flagellifères ne sont point couverts de cils vibratiles, mais ils sont pourvus d'une ou de plusieurs expansions filiformes douées d'un mouvement ondulatoire et servant généralement à la locomotion. Chez quelques-uns d'entreeux un filament sert à ces animaux pour se mouvoir et un autre pour s'amarrer.

Les EUGLENIDES ont une forme très variable, un tégument contractile, et se meuvent par des filaments très allongés.

Le genre Euglene (Euglene) ne porte qu'un seul filament, mince à sa base, et un ou plusieurs points oculiformes.

L'EUGLÈNE VERTE (Euglena viridis) a la forme d'un fuseau et le corps aminci en arrière sous forme de queue. C'est cette espèce qui colore ordinairement en vert l'eau des mares, et elle est peutêtre l'un des Infusoires les plus communs (1).

Les THÉCAMONADÉS sont revêtus d'un tégument non contractile, quelquefois dur et cassant; ils portent un ou plusieurs filaments qui leur servent à la locomotion.

Le genre Trachelomonas n'a qu'un seul filament; son corps est ovoïde et son téguinent cassant.

Le genre Cayptononas (Cryptomonas) n'a également qu'un filament unique; son corps est ovoide, mais le tégument y est membraneux.

Les VOLVOCIDÉS se distinguent par leurs enveloppes épaisses, gélatineuses, diaphanes, qui se succèdent et forment une masse commune autour de ces Infusoires. Ils sont souvent de couleur verte et sont munis d'un point oculaire rouge.

Les Volvox ressemblent sous tous les rapports aux Algues inférieures, dont ils ont jusqu'au mode de locomotion, mais ils pessèdent encore une vésicule pulsatile.

Le Volvox Tournoyant (Volvox globator) constitue l'espèce principale de cette division.

Cet Infusoire a été découvert par Leeuwenhoek, le 30 août 1698et c'est lui qui paraît avoir donné l'idée de la théorie de l'emboi-

(1) Weisse, Sur le cours de la vie de l'Euglena. Aca I. St.-Pétersb. (Voyet 2088) le Journal de l'Institut, 1834, p. 356, et Troschel's Archiv.)

tement des germes, rendue si célèbre par les philosophes du siècle dernier.

Les MONADÉS sont formés d'une substance glutineuse pouvant s'étirer, de forme variable, sans tégument et portant ordinairement un seul filament.

Ce sont les plus simples des Infusoires.

Le genre Trichomonade (*Trichomonas*) se distingue par la présence d'un seul filament et par celle de cils vibratiles; son corps est ovoïde et il s'étire en s'agglutinant aux objets environnants.

Le Trichomonade vaginal (*Tr. vaginalis*) vit dans le mucus vaginal altéré. Il a d'abord été observé par M. Donné (1), et depuis lors il a été l'objet de nouvelles recherches de la part de MM. Scanzoni et Kölliker (2).

On le trouve chez beaucoup de femmes, enceintes ou non, saines ou affectées d'écoulements, et il n'a, d'après les auteurs que nous citons, aucune relation avec le principe vénérien. Toutefois on ne l'observe pas dans du mucus vaginal qui ne contient point de globules muqueux ou purulents. Ce mucus montre souvent aussi des plantes cryptogames, et il acquiert son plus grand développement quand la sécrétion est vraiment morbide.

Les Trichomonades ressemblent en tous points, disent ces naturalistes cités plus haut, à de véritables Infusoires. Leur forme est généralement allongée, ovoïde ou pyriforme. Leur grandeur varie de 0,008 à 0,018 de millimètre. On voit à l'une de leurs extrémités un, deux ou trois filaments flagelliformes, à la base desquels se trouvent des cils vibratiles assez courts; l'autre extrémité, le corps, s'allonge souvent en une queue ou en un stylet mince, assez rigide et non contractile, dont la longueur peut égaler celle du corps. Il a été impossible à MM. Scanzoni et Kölliker de trouver une bouche; mais ils ont cru voir un sillon léger et oblique à la partie antérieure qui porte les cils. L'intérieur est finement granulé, incolore, sans apparence de nucléus ni de vacuoles contractiles. Examinés dans le mucus vaginal pur, leur mobilité et leur vivacité sont très grandes; mais placés dans l'eau, ils se gonflent, montrent une forme globuleuse et cessent bientôt de se mouvoir. C'est dans ces conditions qu'on a pu les prendre pour des cellules vibratiles (3).

Les CERCOMONAS (Cercomonas) ont le corps arrondi et un pro-

<sup>(1)</sup> Donné, Compt. rend. hebd., 1837, t. IV, p. 464, et Cours de microscopie, Paris, 1844, p. 157, Atlas, fig. 33. — Dujardin, Infus., p. 300.

<sup>(2)</sup> Journal de l'Institut, 1855, p. 167.

<sup>(3)</sup> Les Trichomonas ne sout donc pas, comme on l'avait cru, des spermatozoïdes

longement postérieur, qui s'attache au verre sur lequel on les et se laisse étirer. M. Davaine a trouvé une grande quantité Infusoires dans les fèces de cholériques (1).

La Monade Lentille (Monas lens) est arrondic et discoide; montre en abondance dans toutes les infusions (2): on peut di tous les micrographes l'ont, sinon étudiée, du moins observégarés, mais bien, comme l'avait dit M. Donné, des Infusoires véritable Scanzoni et Kolliker, Zeitschr. für wiss. Zoologie; Comptes rendus, 1855, et Ann. nat. hist., XV, p. 464, Institut, 1855, p. 167. — Ibid., Gazet cale, 1855, n° 20, p. 315.

- (1) Comptes rendus de la Société biologique, 1854, p. 129.
- (2) Recherches microscopiques sur la nature du mucus.
- (3) VIBRIONS. On a souvent appelé Vibrions les espèces du genre des Augmais ce nom est resté à certains corps microscopiques qui doivent êtr parmi les Algues. Nous ne faisons mention de ces êtres microscopiques rappeler que, bien qu'ils aient figuré jusque dans ces derniers temps dans animal avec les Infusoires véritables, ils ont été reconnus par la plupari crographes modernes pour des plantes. Les Corallines dont on faisait des et d'autres prétendus animaux inférieurs, sont aussi dans ce cas. Leur hi du domaine de la botanique.

Les VIBRIONIDES sont toutefois pour Ehrenberg des animoux fi distinctement ou vraisemblablement polygastriques, anentérés (sans intest sans organes externes, à corps de Monadines uniformes et réunis en ch séries filiformes par l'effet d'une division spontanée incomplète. On n'a pa faire avaler de substances colorées comme aux Infusoires animaux.

D'après les observations de M. Cohn, les Bacterium (B. Termo, Dujque le jeune âge d'un autre genre (Zoogloca, Cohn), voisin des Palmell que les Spirillum appartiennent aux Oscillaires.

Les Vibrions se développent en quantité prodigieuse dans tout liquider des matières organiques soit animales, soit végétales; la salive, le lait, le pa tière qui s'amasse autour des dents, les sécrétions morbides, peuvent en fou

Il yen a qui se meuvent en forme de tire-bouchon, et souvent avec un rapidité; ils portent le nom de Spirillum.

D'autres se présentent sous la forme de lignes droites ou très peu f et se meuvent lentement ; ce sont les Bacterium.

D'autres enfin se meuvent en ondulant; ils conservent le nom de Vibr tables.

On voit quelquefois le lait de vache présenter, au bout de quelques ; belles taches colorées, tantôt bleues, tantôt jaunâtres. Ces taches se à la surface sous forme de plaques rondes dediverses grandeurs. Leur a cause de grandes pertes dans la fabrication du fromage. Dans le l. M. Fuchs a observé une espèce de Vibrion qu'il nomme Vibrio cyang dans le jaune, une autre espèce appelée par lui Vibrio canthogenus.

Leur apparition paralt, dit-on, tenir, à un état particulier du lait,

# CLASSE DEUXIÈME.

# RHIZOPODES.

Nous étendons le nom de *Rhizopodes*, que M. Dujardin avait employé comme synonyme de *Foraminifères*, aux animaux extrêmement simples que l'on peut caractériser par l'absence de cavités digestives distinctes et par celle des cils vibratiles (1), ainsi que par la nature sarcodique, à la fois diffluente et confluente, de leur corps qui se projette chez le plus grand nombre en filaments extensibles. Ces filaments sont tantôt simples, tantôt anastomotiques; ils peuvent se retirer vers la masse du corps et se refondre avec elle.

On trouve ces animaux dans toutes les eaux, soit douces, soit salées; quelques-uns sont parasites; ils vivent principalement dans le corps des Articulés et de certains Vers.

On ne possède encore que très peu de renseignements sur leur mode de développement.

Ils peuvent être partagés en six ordres, dont voici le tableau :

|        |                                         | formant u | n filet autour du corps                                                                                               | Noctiluques.                                                  |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ormes. | constante les expansions filamenteuses; | étalées d | ch'annatomosant calcaire ou membran. calcaire ou membran. test en piquants siliceux. droites et ne s'annatomosant pas | Foraminifères.<br>Radiolaires.<br>Actinophrys.<br>Grégarines. |
|        | 7                                       |           |                                                                                                                       |                                                               |

dans une même étable et avec le même régime, certaines Vaches seulement donment du lait où ce phénomène se manifeste. Il paraît certain que ce n'est pas dans le lait, mais bien dans les vases contenant celui-ci que se trouvent les germes de ces végétaux microscopiques, et, quand ils se sont introduits dans une ferme, il faut faire passer au feu avant de s'en servir les pots ou les vases de terre cuite que l'on emploie à cet effet.

On voit quelquefois sur le pain de munition des taches rouges, comme de la gelée de groseille, qui sont dues à la même cause, mais probablement à une troisième espèce.

(1) Il en existe parfois chez les jeunes.

### Ordre des Noctiluques.

Les singulières expansions filamenteuses qui se projettent au dehors dans les autres Rhizopodes s'étalent ici tout autour du corps, et forment une sorte de filet qui sert également à la préhension. Ces animaux ont de plus un appendice caudiforme mobile, charnu, non rétractile, légèrement comprimé et plein, qui se balance dans tous les sens, mais toujours avec une certaine lenteur. Ils sont petits, vivent dans les eaux de la mer et sont phosphorescents.

On n'en connaît qu'un seul genre, celui des Noctilugues (1), type de la famille des NOCTILUCIDES.

Le genre Noctiluque (Noctiluca) comprend une espèce, la Noctiluque miliaria), qui est de la grosseur d'une tête d'épingle et ressemble à une petite perle. Elle vit en si grande abondance sur nos côtes, depuis la Norwége jusqu'en Afrique, que, dans ces parages, le beau phénomène connu sous le nom de phosphorescence de la mer lui est presque exclusivement dû.

Cet animal a été observé par Slabber (1778), puis par Surriray et de Blainville (1812 et 1836), et dans ces dernières années par un grand nombre de naturalistes (2).

La Noctiluque est de forme sphéroïdale, et présente une légère échancrure, d'où sort son appendice mobile et charnu, lequel est légèrement comprimé, s'allonge et se raccourcit, se balance lentement à droite et à gauche, mais ne se retire pas dans l'intérieur du corps. Autour de celui-ci, qui est transparent, on voiture enveloppe membraneuse sous laquelle se logent des expansions filamenteuses très variables, formant une espèce de filet qui sertà enlacer les Infusoires qui servent de pâture à la Noctiluque.

Cet animalcule est si abondant dans nos parages, aussi bien dans la mer du Nord que dans la Manche, l'Océan et la Méditerranée, qu'en prenant un pouce cube d'eau au hasard, pendant que le phénomène de la phosphorescence se manifeste, on est certain d'y trouver des Noctiluques par centaines.

### (1) Genre Mammaria, d'Ehrenberg.

(2) Ehrenberg, Das Leuchten des Neeres. In-4, Berlin, 1833. — Verhagte, Recherches sur la cause de la phosphorescence de la mer (Mém. de l'Acad. r. de Belgique, sav. étrangers, t. XXII). — Van Beneden, Rapport sur le mém. précédent d. Bull. de l'Acad. r. de Belgique, t. XIII, n° 8. — Huxley, Quarterly Journmier. Soc., 1854, p. 49. — Webb, ibid., 1855, p. 102.

Ce sont les Noctiluques qui causent réellement ce phénomène; absolument comme les Vers luisants, accumulés en quantité suffisante, rendent la terre phosphorescente dans les endroits où ils





sont placés, de même les Noctiluques rendent la mer phosphorescente par leur réunion dans une partie de son étendue. Cela est facile à prouver: si l'on enlève, par le moyen du filtre, les Noctiluques d'une certaine quantité d'eau phosphorescente, on voit cette eau cesser d'être lumineuse, et elle le redevient au contraire si l'on y replace les Noctiluques restées sur le filtre.

Busch décrit une seconde espèce, la Noctiluque ponctuée (Noct. punctata) des parages de Malaga.

M. Sars n'a pas vu de Noctiluques sur la côte de Norwège à Bergen.

٦.

Eydoux et Souleyet ont trouvé de très petits corps jaunâtres (probablement Noctiluques) en très grande abondance dans les parages des îles Sandwich et dans la traversée aux îles Mariannes; ils les ont retrouvés ensuite à l'embouchure du détroit de Malacca, sur les côtes de Pulo-Penang.

Dartet de Tessan a probablement vu des Noctiluques dans False-Bay, au cap de Bonne-Espérance; on doit le supposer, à la description qu'il donne des corpuscules qui sont cause de la phosphorescence dans cette région.

M. Busch a reconnu la présence de ces animalcules aux îles Orcades.

### Ordre des Foraminifères.

Ce sont des animaux d'une organisation très simple, de grande presque microscopique; mais qui ont joué, malgré la petitesse leurs dimensions, un rôle fort important à diverses époques gée giques, et ont encore une très grande action sur l'accroissem des sédiments marins dans un grand nombre de localités. En et les sables d'une multitude de plages, soit dans l'Adriatique, prin palement à Rimini, soit dans la mer des Antilles, soit sur grand nombre d'autres points, ne sont pour ainsi dire compo que des petites coquilles de ces animaux, et les calcaires à mi lithes des environs de Paris, ainsi que la craie blanche, en s presque exclusivement pêtris.

Les Foraminifères, d'abord connus par leur test seulement, ont rapprochés des Géphalopodes dans la classification, et pendant le temps on les a décrits avec eux, comme étant des animaux d'une se et même classe : ce qui semblait justifié par l'analogie apparente plusieurs de leurs genres ont avec les Nautiles et avec les autres quilles polythalames siphonées. Toutefois on reconnut plus t que, tout en étant polythalames, ils manquaient du siphon car téristique de ces dernières, et d'Orbigny, qui en a décrit un grand nombre de genres, les en a distingués comme ordre sou nom de Foraminifères. Il les laissait encore dans la classe Céphalopodes.

Ce naturaliste admettait, en effet, comme Lamarck et Cuvier, analogie de structure entre les Foraminifères et les Céphalopod Ce fut de Blainville (1) qui remarqua le premier qu'il n'en était ainsi, et M. Dujardin (2) a mis le fait hors de doute en montrant (les Foraminifères, qu'il a proposé de nommer *Rhizopodes* (3), n'e pas de véritables appendices analogues aux pieds céphaliques e Mollusques supérieurs, mais simplement des expansions sur diques, variant de forme et de longueur, suivant les conditions milieu desquelles ils se trouvent. Leur comparaison avec les Brzoaires ne s'est pas non plus trouvée exacte.

Les Foraminifères ont le corps mou, gélatineux, plus ou mo transparent, sans organe distinct dans l'intérieur, et renfermé de

<sup>(1)</sup> Faune française, Mollusques, p. 43.

<sup>(2)</sup> Ann. sc. nat., 2° série, 1835, t. IV, p. 343.

<sup>(3)</sup> Nous avons étendu ce nom à toute la classe.

les loges d'une coquille calcaire, dont la forme est tres difference, suivant les genres que l'on étudie. Ils n'ont d'autres organes de locomotion que des expansions mobiles, extrêmement variables, dépourvues d'enveloppe, paraissant être de simples filaments sarcodiques, et qui sont quelquefois tellement contractiles, qu'elles disparaissent complétement.

Nos observations (1) et celles de M. Schultze (2) ont confirmé ce que de Blainville et Dujardin avaient dit au sujet des différences qui éloignent les Foraminifères des autres animaux, et, en particulier, des Mollusques céphalopodes. Nous avons toutefois pensé que l'on démontrerait que leur organisation n'est pas tout à fait aussi simple que le second de ces naturalistes l'a avancé. C'est ce que l'un de nous a essayé de faire voir dans la notice suivante qui a paru en 1847.

« En tenant des Milioles et des Triloculines dans des vases remplis d'eau de mer, et en les placant dans des conditions favorables. j'ai réussi à les voir se reproduire. Elles sont vivipares, et chaque mère peut donner à la fois une centaine de petits. Ceux-ci sont doués de la propriété d'émettre des filaments byssiformes (les expansions sarcodiques de M. Dujardin), et ces filaments sont semblables, quoique d'abord moins nombreux, à ceux des Milioles adultes, des Cristellaires, etc. Les jeunes Triloculines n'ont alors, comme les Gromies, comme les Difflugies et quelques autres, qu'une seule loge oviforme, et elles ressemblent si fort aux Gromies, que je ne vois entre mes jeunes Triloculines et la Gromia oviformis d'autre différence que celle de la taille, qui est moindre dans les animaux que j'ai observés. On peut donc assurer que si la Gromie n'est pas le premier âge d'une Miliole multiloculaire à l'état adulte, ce que je n'affirme pas, il est du moins certain que les Milioles et les Gromies ne sauraient plus être réparties dans deux ordres différents de la classe des Foraminifères.

» Les jeunes Milioles se tiennent, comme leur mère, contre les parois du vase dans lequel on les conserve. Elles sont d'abord groupées en très grand nombre et comme un essaim, auprès de l'orifice de sa coquille, orifice par lequel elles sont expulsées. Bientôt après elles commencent à se disperser, ce qu'elles ne font cependant qu'avec une grande lenteur, puisqu'elles ne parcourent guère que 15 à 20 millimètres en vingt-quatre heures.

<sup>(1)</sup> P. Gervais, Comptes rendus hebd. Acad. sc. Paris, t. XV, p. 467.

<sup>(2)</sup> Ueber d. Organismes d. Polythalamer. In-fol., Leipzig, 1854.

Peu de temps avant la parturition, les Milioles que je conser dans mes vases se réunissent pour la plupart deux à deux, et individus de chaque groupe diffèrent un peu l'un de l'autre par forme et l'ampleur de la coquille: l'un est probablement le m et l'autre la femelle. L'étude microscopique de beaucoup d'a maux inférieurs donne à cette supposition un certain degre probabilité.

» Les Milioles n'en sont pas moins des animaux fort simples organisation, et surtout très différents des Mollusques céphi podes, ainsi que des Tuniciens bryozoaires, auxquels on les a s cessivement associées dans la classification zoologique. »

Les Foraminifères marins sont très nombreux en espèces, dans les mers actuelles, soit dans les sédiments de mers terlis ou même plus anciennes. On en a fait un grand nombre de gen mais leur classification générale est loin d'être fondée sur des b rigoureuses, et leur distribution enfamilles naturelles reste à étal

Leurs principaux groupes sont ceux des Cristellaires, des hies, des Nodosaires, des Milioles, des Nummulites, etc.

Les NUMMULITES, dont on ne connaît pas d'espèces actuelles, surtout abondantes dans les dépôts marins des époques orthro et éocène. Elles doivent leur nom à leur forme, qui rappelle de certaines monnaies. Il y en a dont le diamètre dépassait d'une pièce de deux francs.

Les Foraminifères fluviatiles sont beaucoup moins nombreu l'on ne connaît encore parmi eux qu'un seul genre, celui DIFFLUGIES (Difflugia), dont les véritables affinités avaient échi aux naturalistes jusque dans ces derniers temps.

De ces Foraminifères on passe aisément aux Arcelles (G. Arce qui ont des appendices analogues aux leurs, mais dont le test siste en un simple disque d'apparence corné. Ce sont de très p animaux propres aux eaux douces.

### Ordre des Radiolaires.

Les Radiolaires ont le corps rayonné, nu ou portant un test ceux avec des piquants et des pieds filamenteux rétractiles é nant de toute la surface du corps.

Ce sont des êtres microscopiques, vivant près de la surface la mer, à une distance plus ou moins grande de la côte.

L'établissement de cette classe est dû à M. J. Müller (1).

(1) Phys Abh. d. K. Akad. d. Wiss., 1858, nº 1.

En 1855, il reconnut les pieds filamenteux des Polycystines, fit connaître les Acanthomètres avec leurs rayons siliceux, et signala pour la première fois les rapports qui existent entre les Thalassicoles, les Polycystines et les Acanthomètres (1). Dans un Mémoire qui vient de paraître, il établit les caractères de cet ordre, montre les affinités qu'il a avec les ordres voisins, et fait connaître plusieurs observations nouvelles en même temps qu'il donne le relevé des genres et des espèces qui doivent y être rapportés.

M. J. Müller divise les Radiolaires d'après leur genre de vie, qui est isolé ou agrégé, puis d'après le test et les spicules qui les protégent. Voici le tableau de ces divisions:

Les Polycystines (2) sont les animaux les plus anciennement connus de ce groupe. M. Ehrenberg les a décrites depuis plusieurs années déjà, d'abord d'après des espèces fossiles provenant d'une montagne des Antilles, puis d'après des espèces vivantes. On croyait généralement que les Polycystines n'étaient que des animaux incomplets, jusqu'à ce que M. Müller cût reconnu leurs expansions rhizopodaires. Ce naturaliste a fait connaître en même temps leur nature animale et leurs affinités systématiques.

Ces animalcules ont un test siliceux, aréolé ou treillissé, de forme excessivement variable, selon les genres ou les espèces; ils forment un groupe déjà très riche en genres et en espèces.

ACANTHOMÈTRES. — Le test treillissé manque; les piquants se rejoignent à leur base; ils sont creux et livrent passage à des filaments par des fentes. Le nombre de ces piquants est ordinairement de vingt. Quelquefois on n'en observe que douze ou quatorze.

- (1) Monatibericht d. Akad., novembre 1836, et févr. 1838.
- (2) Ehrenberg, Monatsbericht, 1847, p. 54, et Mikrogeologie, in-fol., 1854, surtout, pl. 36. J. Müller, Monatsber., 1855, p. 251 et 671, et Mém. de l'Acad, des ec. de Berlin, 1858.

M. Müller en a décrit quinze espèces de la Méditerranée.

SPHÆROZOUM. — C'est M. Meyer qui a établi le genre Sphirozoum pour des Radiolaires agrégés et sans test; outre le Sph. punctatum, M. J. Müller cite encore quatre autres espèces de la Méditerranée appartenant à cette division.

### Ordre des Actinophrys.

Les Actinophrys constituent un groupe fort naturel, très distinct des autres et extrêmement remarquable par les singulier appendices qui leur servent d'organes de préhension. Au lieu de ces appendices variables et anastomosés qu'on voit dans les Forminifères, on aperçoit chez eux des organes droits, roides, terminés souvent par un bouton en ventouse, très légèrement flexibles s'étalant d'une manière régulière sans se fondre les uns dans les autres, mais disparaissant comme eux dans la masse du corps perdant la rétraction. Ils ne sont point ciliés et se distinguent facilement des vrais Foraminifères ainsi que des Infusoires. On a cre dans ces derniers temps, mais à tort, qu'ils ne constituaient qu'un âge des Infusoires de la famille des Vorticellidés.

Ils vivent dans l'eau douce et dans l'eau de mer.

Les uns ont le corps nu, et des expansions roides hérissent toute la surface du corps: ce sont les Actinophrys, dont une espèce est très commune partout dans l'eau douce et a été l'objet de recherches particulières entreprises par M. Kölliker (1). Un autre Actinophrys n'est pas moins commun dans l'eau de mer.

Les autres animaux de ce groupe sont logés dans un étui asset solide, et ressemblent plus ou moins à des Vorticelles par leus loges, ainsi que par la tige qui les porte. Ce sont les *Podophrys* el les *Acinetes*.

Genre Podophrys (*Podophrys*). — Le corps est porté sur un pédicule et montre sur toute sa surface des expansions filiformes roides, très lentement rétractiles et effilées au bout. On pourrait dire que les Podophrys sont des Actinophrys pédiculés.

Leurs espèces marines sont nombreuses et vivent communément sur les Sertulaires et les Campanulaires.

Genre Acinète (Acineta). — Le corps est logé dans une capsule

(1) Zeits. fur wiss. Zool., 1848, t. I, p. 198. — Claparède, in Müller's Archit., 1854, p. 398, et Ann. nat. Hist., XV, p. 211. — Cienkowsky, Note sur le thiore des Acinèles de M. Stein (Bullet. de l'Acad. de Saint-Pétersb., n° 307, t. XIII. p. 297).

ordinairement comprimée, portée sur une tige, et les expansions, droites comme dans les précédents, forment des faisceaux et se terminent toutes par une ventouse. C'est à l'aide de ces ventouses qu'ils saisissent leur proie au passage.

Ce sont, pour ainsi dire, les Vorticelles des Rhizopodes.

On en connaît une espèce (Acineta tuberosa) qui vit communément sur les Sertulaires et les Campanulaires de nos côtes; elle acquiert jusqu'à 5 millimètres de longueur.

On a vu de jeunes Acinètes se mouvoir dans le corps de leur mère, la quitter ensuite brusquement, et même avec violence, et nager librement, grâce aux cils rétractiles dont leur corps est couvert. Souvent, en moins d'une heure de temps, les cils de ces animalcules ont fait place à des stylets, et le jeune ressemble déjà aux adultes.

# Ordre des Grégarines

Les Grégarines (1) sont des êtres microscopiques, ou tout au moins de petites dimensions, qui vivent en parasites dans le canal intestinal de certains animaux sans vertèbres, plus particulièrement dans celui des Insectes, des Arachnides et de certains Vers chétopodes (2). C'est Cavolini qui les a vus le premier, mais c'est M. Léon Dufour qui leur a imposé le nom qu'ils portent.

Leur organisation est très simple: à l'extérieur une membrane extensible, ayant la forme d'un cylindre, d'un fuseau ou d'un fil; à l'intérieur, des granulations qui se déplacent en ondulant, et, au milieu de ces granulations, deux vésicules transparentes embottées l'une dans l'autre, comme le seraient deux vésicules germinatives. Ces animaux ressemblent ainsi à une cellule ou à un œuf observé avant la fécondation.

Les Grégarines engendrent des Navicelles, comme les Infusoires produisent un noyau d'où sortent des Amibes, et ces corpuscules se transforment de nouveau en Grégarines (Lieberkühn).

Les Amibes ayant été regardés par plusieurs naturalistes comme la forme la plus simple des Rhizopodes, il s'en suivrait que les Grégarines sont les espèces parasites de ce groupe, et qu'elles perdent

Voy. N. Lieberkühn, Evolution des Grégarines (Acad. roy. de Belgique,
 t. XXVI des Mém. couronnés, 1854. — Kölliker, Beitr. 2. Kontn. nied. Thiere
 (Zoitschr. für wiss. Zool., 1848, t. l, p. 1.)

(2) Les Annélides chétopodes, chez lesquels on a observé des Grégarines, appartéennent aux genres des Lombrics, Tubifex, Térébelles, etc. Ā

leurs véritables caractères par leur séjour dans le nouveau miles qu'elles habitent.

On a beaucoup varié au sujet de leurs affinités. Ainsi, M. Lea Dufour en a fait d'abord des Vers trématodes; M. Diesing les a placées dans ses Rhynchodes, à côté des Échinorhynques; M. de Siebold, en 1839, les a reportées à la fin des Helminthes, parmi les Cystiques; M. Stein leur assigne un rang parmi les Infusoires, soule nom de Symphiten; M. Leidig veut qu'on les classe assez hout parmi les Helminthes, et il combat avec MM. Frantzius, Stein, Henle, etc., l'opinion de ceux qui les regardent comme des ammaux monocellulaires; enfin, M. Vogt en fait un groupe de Nemetoïdes.

Ces parasites sont assez nombreux, mais ils n'ont encore di répartis qu'en un petit nombre de genres, qu'on a nommés Stylo rhynque, Grégarine, Monocyste, Clepsidrine, etc.

La Grégarine oligacanthe (Stylorhynchus oligacanthus) est une de formes les plus remarquables. Elle est terminée par une sorte de trompe hérissée de crochets, et vit dans l'intestin des larre d'Agrions.

La GRÉGARINE POINTUE (Gregarina cuspidata) n'est pas moin remarquable par les deux prolongements latéraux qui lui donner la forme d'une ancre de navire. Elle mériterait aussi de former l type d'un genre nouveau. Cette espèce vit dans l'intestin des Tubi fex et de quelques autres Annélides de nos côtes.

La Grégarine polymorphe (Clepsidrina polymorpha) se distingue par une tête distincte et des formes conjuguées. Elle est communidans l'intestin des Vers de la farine (Tenebrio molitor).

La Grégarine ague (Monocystis agilis) n'a pas de tête distinche ne forme qu'un boyau allongé et représente l'état le plus simple Cette espèce vit dans le Lombric terrestre, et c'est à cause de s forme allongée que l'on a supposé que les Grégarines n'étaient qu'un état de certains Nématoïdes parasites. M. Dujardin avait pris cell espèce de Grégarine pour un Amibe.

### Ordre des Amibiens.

Ces Rhizopodes sont des animaux excessivement simples, aus. c d'une telle instabilité de forme, qu'on les voit en changer à chaquinstant sous le microscope; aussi, lorsqu'on les dessine, est-u continuellement obligé de compléter de souvenir la figure qu'unen fait, leurs contours ayant changé de forme avant qu'on ail pu en tracer l'apparence. Le corps et ses expansions sont également difficiles à délimiter, et les Amibes, aussi nommés *Protées*, à cause de l'instabilité de leurs formes, semblent n'être qu'une petite masse visqueuse, imprégnée de quelques granules; on n'y reconnaîtrait jamais une forme animale, si l'on ne voyait distinctement leurs mouvements de reptation.

Le mot AMIBE (Amiba) a été introduit dans la science par Bory Saint-Vincent, pour exprimer l'instabilité continuelle de leur forme de corps. M. Ehrenberg l'a changé en Amæba.

On trouve ces curieux animaux dans l'eau de mer et dans l'eau douce.

Il s'en développe en grande quantité et d'espèces très diverses dans l'eau de nos côtes, lorsqu'on l'a laissée en repos pendant quelques mois.

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER.

ż

÷,

-1

# ERRATUM.

La figure 84 (tome I, p. 400) a été placée à l'envers. La tête est n par la partie atténuée et l'anus par la partie élargie.

Fig. 195. - Anodonte (tome II, page 42) (\*)-



Fig. 196. — Nais proboscidea (tome II, page 92) (\*\*).



Fig. 197.—Onchocerca reticulata, des Fig. 198. - Echinorhynchus aci Morue (t. II, p. 164). muscles du Cheval (Nématoïde).





<sup>(\*)</sup> Système circulatoire de l'Anodonie (Moule des élangs), d'après Bojanus, 1, ve 2, système arteriel; 14 et 15, veines qui sivent le bord du manteau. Les veines cousang, en partie, directement à l'organe 4, qu'on appelle rein, et en partie au sinus ul a surface supérieure de cet organe; 5, ve nes qui ramènent immédiatement du sorg lette, le reste allant au sinus 6, d'où naissent les artères branchiales; 7, 8, represveines branchiales, et 9 l'oreillette.

(\*\*) Figure copiée d'O. F. Muller. — 1 est le corps de la mère; 2, 5, 4, sont trois je nes par genération agame et à différents degrés de développement; 5, partie à laquell formés de nouveaux segments.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

# A

ninaux, I, 266. e, I, 326. ches, II, 90. hes, 11, 340. ite, I, 182. hie, 1, 362. hobothrie, 11, 231. hodactyle, I, 198. homètre, II, 431. hophides, J, 167. hoptérygiens, 1, 251. hotheques, I, 449. bure, I, 257. i, I, 453. ısis, I, 458. les, I, 453. 1, 499. tres, I, 108. alocyste, II, 219. bulifères, II, 9. sie, I, 455. te, II, 132. nsérides, 1, 246. horde, I, 189. hordidés, 1, 189. lium, 1, 317. iadés, II, 377. iaires, II, 376. ie, II, 378. ophrys, II, 432. i, I, 64. rnis, I, 127. ie, I, 129. idés, I, 197. , II, 397. iine, 11, 24. ie, 1, 359. ohes, I, 153. ti, I, 33. 91. , 1, 109. tte, I, 130.

Aiguillonnés, I, 327. Alaudidés, I, 120. Albatros, I, 134. Albertidés, I, 504. Alcédinidés, I, 114. Alces, I, 68. Alcidés, I, 137. Alcyon, I, 118; 11, 79, 388. Alcyonaires, II, 387. Alcyoncelle, II, 398. Alcyonelle, II, 78 et 373. Alcyonidés, Il, 79. Alcyonidie, II. Alcyonins, II, 387. Alkermès, I, 374. Alligator, I, 149. Allocotylés, II, 1. Alose, 1, 270. Alouatte, I, 26. Alucite, 1, 360. Alyte, I, 212. Ambre gris, 1, 84. Ametabola, I, 300. Amiadés, I, 244. Amibe, II, 425. Amibiens, II, 435. Amic, I, 245. Ammocète, I, 285. Ammodyte, I, 168. Ammonite, II, 15. Ammonitidés, II, 15. Amphibiens, I, 200. Amphisbène, I, 190. Amphisbénidés, I, 190. Amphion, I, 485. Amphioxus, I, 287. Amphipodes, I, 488. Amphisile, I, 259. Amphistome, II, 211. Amphitritidés, II, 88. Amphiume, I, 222. Anabatidés, 1, 122. Anachantins, I, 237. Anallantoïdiens, I, 6 et

Anatidés, I, 136. Anatifes, I, 497. Auchois, I, 272. Anchylostome, II, 108. Andrénides, 1, 342. Andrias, I. 222. Androctone, I, 433. Ane, I, 54. Angiostome, II, 100. Anguille, I, 266. Anguillulidés, II, 100. Anguilluline, II, 100. Anguis, I. 195. Animaux, I, Ix. Anisodontins, I, 184. Annélides, II, 83 et 165. Anodonte, II, 42 et 436. Anomoures, 1, 480. Anoplothérium, I, 74. Anthomyie, I, 400. Antilopes, I, 64. Aphaniptères, I, 385. Aphididés, I, 369. Aphobérophides, I, 155. Aphrodytins, II, 89. Apiaires, I, 325. Apididés, I, 325. Apistophides, I, 155. Aplysiadés, II, 26. Aplysie, II, 26. Apodes, I, 265. Apodidés, I, 490. Apténidés, I, 137. Aptères, 1, 297. Aptérygidés, I, 127. Apus, I, 490. Ara, I, 111. Arachnides, I, 428. Araignée, 1, 442 et 446. Araignée de mer, I, 254. Arcadés, II, 65. Archégosaure, 1, 206. Arctoniscidés, I, 478. Arctomins, I, 33. Ardéidés, I, 129. Arénicolidés, II, 89. Argas, I, 459. Argonaute, II, 10. Argule, I, 494. Argulidés, 1, 494. Argus, I, 123. Arion, II, 20. Armadille, I, 487. Arrénotokie, I, xII. Artémie, I, 431. Articulés, 1, 290.

Ascalabotes, I, 190.
Ascaride, II, 117.
Ascarididés, II, 117.
Ascarididés, II, 117.
Ascalie, II, 72.
Aselle, I, 487.
Aspergille, II, 69.
Aspergillidés, II, 69.
Aspic, I, 168.
Atélénèvres, I, 394.
Athéricères, I, 394.
Atrée, I, 434.
Atropos, I, 166.
Axololl, I, 223.
Axonge, I, 76.
Azémiophides, I, 153.

### B

Babiroussa, I, 76. Balæniceps, I, 130. Balanes, 1, 498. Baleine, I. 88. Balénidés, I, 88. Baliste, 1, 282. Balistides, 1, 282. Barbu. I, 112. Barge, I, 131. Basilic, 1, 198. Bassaris, 1, 45. Batracides, 1, 207. Batraciens, I, 200. Bdellaires, II, 168. Bdelle, II, 187. Bdellides, 1, 454. Bdellostome, I, 286. Becs en ciseau, 1, 45. Bees-ouverts, 1, 129. Becs-fins, I, 121. Bélemnite, II, 13. Béluga, I, 87. Béroé, II, 247. Béroïdés, II, 247. Bézoards, I, 65. Bimanes, I, 16. Birgue, I, 481. Bispéniens, I, 150. Bisulques, I, 58. Blaireau, I, 45. Blanc de baleine, I, 83. Blanus, I, 191. Blaps, I, 310. Blatte, I, 316. Blattidés, I, 316. Blennides, I, 258. Blennie, 258. Boa, 1, 186,

# TABLE ALPHABÉTIQUE.

Boédon, I, 188. Bœuf, 1, 59. Boïdés, I, 186. Bolténic, II, 73. Bombinator, I, 212. Bombyce, I, 352. Bonellie, II, 288. Bopyre, I, 484. Bothriocéphale, II, 233. Bothriocéphalidés, II, 233. Bothrops, I, 163. Bouquetin, I, 53. Bourdon, I, 239. Bovidés, 1, 59. Brachion, I, 504. Brachionides, 1, 504. Brachylophe, I, 198. Brachyures, I, 479. Bradybate, I, 2 5. Bradype, Branchiobdellins, II, 169. Branchiobdellion, II, 169. Branchiopodes, 1, 490. Branchiostome (poisson), I, 286. Branchiostome (myriapode), I, 422. Brévipennes, I, 126. Brochet, I, 267. Bryozoaires, II. 75. Buccinidés, II, 31. Bucconidés, I, 112. Bucephale, I, 164. Buffle, 1, 62. Bufonins, I, 215 Bulle, II, 27. Bupreste, I, 310. Bursaridés, II, 417.

C

Cachalot, I, 83. Cailleu, I, 189. Calamaire, 1, 189. Calcispongia, II, 398. Callianyre, II, 347. Callianyridés, II, 347. Calliphore, I, 396. Callitriche, I, 26. Callocalia, I, 116. Callocephale, I, 80. Callocéphalins, I, 80. Calmar, II, 13. Caméléon, I, 197. Camélidés, I, 74. Campanulaire, II, 356. Candirou, I, 270. Canidés, I, 45.

Cantharide, I, 301. Cantharidés, I. 304. Cantharidine, I, 305. Caouanne, I, 147. Capitelle, II, 92. Caprellidés, II, 489. Caprimulgidés, I, 116. Caprins, I, 59. Capromys, I, 33. Capulidés, II, 29. Carabidés, I, 313. Carcin, I, 479. Cardidés, I, 65. Caret, I, 146. Cariama, I, 130. Carnivores, I, 44. Caryophyllidés, II, 229. Casoar, 1, 127. Cassidulidés, II, 321. Castor, I, 36. Castoréum, I, 36. Castorins, I, 34. Caténule, II, 292. Cavia, I, 33. Caviadés, I, 33. Cébins, I, 26. Cebus, I, 26. Cécilidés, I, 220. • Cécilie, I, 220. Célacanthes, I, 245. Céléripède, 1, 437. Cellaridés, II, 79. Cénobite, I, 481. Centétins, I, 42. Centrinins, I, 238. Centrisque, I, 259. Cénure, II, 219 et 266. Céphalaspis, I, 278. Cephalemyie, I, 405. Céphalidiens, II, 16. Céphalobranches, II, 87. Céphalopodes, II, 6. Céphaloptérins, I, 237. Céphénémyie, I, 406. Cépolidés, I, 237. Céraste, I, 167. Cerbère, I, 184. Cercaires, II, 197. Cercomonade, II, 423. Cercopithécins, I, 26. Cercopithèque, I, 26. Cerf, I. 66. Cérine, I, 328. Certhiadés, I, 122. Cervidés, I, 66. Cervule, I, 67.

Ceste, II, 347. Cestidés, II, 347. Cestoides, II, 215. Cestracion, I, 238. Cestracionius, I. 238, Cétacés, I, 82. Cétine, I, 83. Cétochile, II, 496. Cétodontes, I, 82. Cétoine, I, 304. Chacal, I, 45. Chactas, 1, 434. Chaia, I, 130. Chalarodon, I, 198. Chalcide, I, 195. Chalcididés, I, 195. Chameau, I, 174. Chamidés, I, 45. Chamois, I, 64. Chardonneret, I, 120. Chéirogale, 1, 27. Chéiromidés, I. 23, Chéiromys, I, 23. Chéiroptères, I, 28. Chélifer, I, 440. Chéliféridés, I, 440. Chélodine, I, 146. Chélonée, I. Chelonides, I, 146. Chélonie, I, 354. Chéloniens, 1, 143. Chélonins, I, 146. Chélonobie, I, 449. Chélonochampsiens, I, 143. Chenilles, I, 351. Chenilles urticantes, I, 354. Chersea, I, 169. Chétocères, I, 392. Chétodon, I, 256. Chétodontidés, 1, 256. Chétognathe, II, 96. Chétopodes, II, 87. Cheval, I, 54. Chèvre, I, 62. Chevreuil, I, 16. Chevrolle, I, 489. Chevrotain, I, 69. Chien, I, 45, 46. Chilodon, II, 414. Chilognathe, I, 417. Chilopodes, I, 419. Chimère, I, 241. Chimériens, I, 241. Chimpanzé, I, 25. Chinchiila, I, 33. Chinchillides, I, 33.

Chionis, I, 131. Chique, I, 387. Chirodote, II. Chirote, I, 191. Chiton, 1, 34. Chitonidés, II, 34. Chlamydosaure, I, 197. Chloromys, II, 33. Chlorops, I, 400. Chœropus, I. 96. Cholèpe, I, 91. Chondracanthidés, 1. 495. Choriopte, I, 462. Chromis, 1, 260. Chrysochlore, 1, 42. Chrysomèle, I, 41. Chrysophrys, I, 256. Classification des animaux, I, Cicadés, I, 368. Ciconidés, I, 129. Cidaridés, II, 331. Cidarius, II, 332. Cigale, I, 368. Cigogne, I, 129. Cinnyrides, I, 141. Cire, I, 327. Cirrhipèdes, I, 496. Cirrhoteuthis, II, 10. Civette, 1, 45. Clavagelle, II, 69. Clio, II, 38. Cliodidés, II, 37. Clione, II, 405. Clionidés, II, 405. Cloporte, II, 405. Clupe, I, 271. Clupéides, I, 271. Clypéastridés, II, 330. Cobave, I. 33. Coccidés, I, 370. Cochenille, I, 370. Cochon, I, 76. Cochon d'Inde, I, 33. Coffre, 1, 282. Cælogenys, I, 33. Carlopeltis, 1, 184. Caloptychie, II, 399. Cœnure, II, 219, 266. Coléoptères, I, 302. Coléoptères parasites, I. 313 Colibris, I, 124. Colin, I, 124. Colobe, I, 25. Colobure, I, 190. Colombidés, I, 125, Colombin, I, 125.

.

, 1, 125. , 1, 182. 4. s, I, 137. II, 337. is, 11, 336. s, II. 108. ies, 1, 229. is, I, 42. 0. l, 29 3, I, 119. s, 1, 395. , II, 496. , I, 120. , I, 115. 1, 108. 382. II, 382. 379. , 119. ore, II, 357. 366. erf, I, 67. , II, 387. I, 188. 1, 498. 1, 119. , I, 120. , 357. , 1, 257. n, l, 189. 358. :55. II, 165. . 113. . 1, 182, 186. I, 126. 131. , I, 316. 179. 1, 213. tires, I, 351. 499. 1, 488. e table, I, 483. , 317. , II, 78. I, 148. és, I, 148. ns, I, 148. , 160. , I, 473. s, II, 291.

Cryptocarpe, II, 355. Cryptoderme, I, 146. Cryptoprocte, I, 45. Cténodactylins, I, 33. Cténoides, I, 33. Cténomydés, 1. 33. Cténophores, II, 346. Cuculinés, I, 342. Cuculian, II, 103. Culicidés, I, 419. Curculio, I, 311. Curculionidés, I, 315. Cutérèbre, I, 408. Cyame, I, 489. Cyamidés, I, 489. Cyathostome, II, 106. Cycloïdes, I, 249. Cyclope, I, 496. Cyclophylles, II, 239. Cyclopigènes, I, 453. Cycloptère, I, 258. Cyclostomes, I, 283. Cyclostomidés, II, 25. Cyclures, I, 198. Cydippe, II, 347. Cymothoa, I, 487. Cynhyène, I, 45. Cynictis, I, 45. Cynixis, I, 145. Cynogale, 1, 45. Cynosterne, I, 145. Cynthie, II, 74. Cypréadés, I, 28. Cyprididés, I, 493. Cyprinidés, I, 275. Cyprins, I, 275. Cypris, I, 493. Cyproides, I, 493. Cypsélidés, I, 116. Cystocrinidés, II, 338.

Т

Dactylethre, I, 208.
Dactylius, II, 162.
Dactylomys, I, 33.
Dactyloptère, I, 255.
Dacus, I, 401.
Daguet, I, 66.
Daim, I, 66.
Daman, I, 57.
Daphnie, I, 452.
Daphnoïdes, I, 492.
Dasjespis, I, 57.
Dasyure, I, 92.
Dasyure, I, 96.

# TABLE ALPHABÉTIQUE.

iridés, I. 96. hin, 1, 87. odes, I, 477. inaptère, I, 87. ninidés, I, 87. inins, I, 87. dex, I, 470. dicidés, I, 470. rocélés, II, 290. rocolapte, I, 122. rophis, I, 188. irostres, I, 120. Deur actyles, 1, 115. Derrianysse, I, 456. Deriveste, I, 314. Derivestide, I, 314. Dermopunus, I, 387. Démoptères, I, 316. Desman, I, 43. Desmode, I, 28. Desmodins, I, 28. Deutoscolex, II, 222. Diacanthos, II, 324. Diacrantériens, I, 187. Dibranches, I, 9. Diclidure, I, 30. Dicynodontidés, I, 142. Didelphes, 1, 92. Didelphidés, 1, 97. Difflugie, II, 430. Dindon, I, 123. Dinops, 1, 30. Dinornis, I, 127. Diodon, I, 281. Diodontidés, 1, 281. Diomédéins, I, 134. Dioplodon, I, 86. Diphydés, II, 352. Diplolepis, I, 330. Diplopodes, I, 417. Diplozoon, II, 194. Dipodidés, I, 34. Dipodins, I, 34. Dipsadins, I, 183. Dipsas, I, 184. Diptères, I, 384. Discoglosse, I, 212. Discophores, II, 348. Distéire, I, 182. Distomaires, II, 196. Distome, 11, 200. Distomidés, II, 199. Ditrachycéros, II, 324. Ditrupe, II, 34. Ditrupidés, II, 31. Diurnes, I, 351.

Dochmie, II, 107. Dolichosauridés, 1, 112. Dolichotis, I, 33, Doridés, II, 27. Dorsibranches, II, 88. Douc, I, 25. Douroucouli, 1, 26. Dragon, I, 197. Dreissena, II, 47. Dromadaire, 1, 74. Drome, I, 480. Dromie, I, 480. Dronte, I, 108. Dryinus, I, 184. Dugong, 1, 81. Dysodes, I, 113. Dytiscidés, I, 313.

E

Ecaille, I, 146. Echasse, I, 131. Echassiers, 1, 125. Echénéibothrie, II, 230. Echénéis, I, 258. Echidne, I, 166. Echidné, I, 98. Echidnidés, 1, 98. Echidnine, I, 171. Echimys, 1, 33. Echinidés, II, 332. Echinins, II, 329. Echinocoque, 11, 270. Echinodermes, 11, 327. Echinorhynchidés, II, 163. Echinorhynque, II, 162 et 436. Echinos, I, 45. Echinoténiens, II, 246. Echiure, II, 94. Echiuridés, 11, 95. Ecureuil, 1, 34. Edémagène, I, 407. Edentés, I, 90. Edriophthalmes, I, 486. Egagropile, 1, 66. Elairine, I, 64. Elan, I, 68. Elaphe, I. 66. Elaphis, I, 188. Elapins, I, 181. Elapomorphe, I, 181. Elaps, I. 181. Eledon, 1, 75, 85; II, 9. Elenchus, I, 389. Eléphant, 1, 51. Eleutherata, I, 298.

Elophilus, 1, 399. Emballonurins, 1, 30. Embiotoca, I, 252. Emeu, I, 127. Emyde, I, 147. Emydidés, I, 145. Emisaure, I, 145. Enchélide, II, 421. Encrines, II, 336. Encrinidés, II, 336. Eude-bouf, I, 310. Enbydre, I, 45. Entoconcha, II, 4. Entomostracés, I, 492. Entozoaires, II, 294. Entozoaires de l'ane, II, 317. du canard, II, 321. du chameau, II, 317. du chat, II, 316. du cheval, II, 317. de la chèvre, II, 317. du chien, II, 316. du cochon, II, 319. 1 du cochon d'Inde, II, 318. đu coq, 11, 320. du cygne, II, 320. du faisan, II, 320. de l'homme, II, 313. du lapin, II, 318. de l'oie, II, 312. la pintade, II, 320. Eperonnier, I, 123. Ephippigère, I. 417. Ephippus, I, 238. Epibdelle, II, 193. Epicotyles, I, 290. Epicrium, I, 221 Epimaque, I, 121 Epinoche, I, 256. Epistylis, II, 417. Epizoaires, II, 293 Eponges, II, 299. Equidés, 1, 54. Brémias, I, 198. Ergasilidés, I, 494. Erichthe, I, 484. Erichthides, I, 484. Ericule, I, 42. Brinacéidés, I, 42. Erinaceus, I, 42. Eriode, I, 26. Erpéton, 1, 184. Eruca, I, 351, 354. Erythrolampre, Eryx, I, 186. Esocidés, I, 267.

Etoile de mer, II, 333. Eudendrium, II. 357. Eudromie, I, 132. Euglène, II, 422. Euglénidés, II, 422. Euglosse, I, 361. Eugnathe, I, 188. Euménides, I, 347. Eunecte, I, 186. Eunicins, II, 89. Euplécoptères, I, 316. Euplère, I, 45. Euprocte, I, 215. Euricère, I, 114. Euryalidés, II, 335. Eurylaimidés, I. 115. Eustemme, II, 230. Exognaths, I, 299.

P

Falconidés, I, 109. Félidés, I, 45. Félis, 1, 45. Fennec, 1, 43. Fer-de-lance, f, 164. Fierasfer, II, 339. Filaire, II, 133. Filaridés, II, 133. Filaroide, II, 132. Fissirostre, I, 106. Fistulaire, I, 259. Fistularidés, I, 259. Flamant, I, 130. Flèche, II, 96. Flosculaire, I, 504. Floscularidés, I, 504. Fongidés, I, 360. Foraminisères, II, 428. Forficules, 1, 315. Forficulidés, I, 315. Formicidés, I, 347. Foulque, I, 132. Fourmi, I, 347. Fourmilier, 1, 92, 122. Fulgore, I, 368. Fulgorins, I, 368. Fulicidés, I, 132. Furcularidés, I, 504.

G

Gade, I, 261. Gadidés, I, 261. Gaduine, I, 263. Galagins, I, 27.

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

o, I, 21. bée, I, 481. lidés, I, 112. ıys, I, 42. pithécidés, I, 23. pithèques, I, 23. te, I, 197. ita, 1, 120, ictis, I, 122. ie, I, 122. rie. 1, 359. s, I, 349. coles, I, 348. des, I, 122. nacés, I, 122. Gallinsectes, I, 370. Gallinule, I, 132. Gamase, 1, 455. Gamasidés, I, 455. Gammaridés, I, 488. Ganga, 1, 124. Ganoïdes, I, 242. Gastéropodes, II, 16. Gasterosteus, 1, 256. Gastérostome, 1, 207. Gastrophage, I, 253. Gavial, I, 150. Gécarcin, I, 480. Gecko, I, 199. Geckonidés, 1, 199. Géline, I, 124. Gélinotte, I, 124 Genette, I, 48. Géocorise, 1, 362. Geode, II, 399. Géophile, I, 423. Géophilidés, I, 423. Géoplana, II, 290. Géoplanidés, II, 290. Géotriton, I, 215. Géotrape, 1, 304. Géphiriens, II, 93. Gerboise, 1, 34. Gerrhonote, I, 195. Gerrhosaure, I, 195. Gibbon, I, 25. Girafe, 1, 66. Girafidés, I, 66. Glires, I, 31. Globicéphale, I, 87. Gloméridés, I, 418. Glossata, I, 299. Glossiphonia, II, 181. Glossobdellins, II, 188. Glossoliga, I, 216. Glossopètres, I, 236.

Glouton, I. 45. Glyciphage, I, 462. Glyptodon, I, 32. Gnathobdellins, II, 170. Goëland, I, 135. Gongyle, I, 196. Gordiacés, II, 153. Gordidés, II, 154. Gordius, II, 154. Gorfou, I, 137. Gorgonaires, II, 386. Gorgone, II, 386. Gorille, I, 25. Graisses, I, 64, 44, 76, 123. Grèbe, J, 132. Grébifoulque, I. 133. Grégarine, I. 433. Grenouille, I. 209. Grillon, I, 346. Grimpercaux, I, 182. Grimpeurs, I, 112. Grue, I, 129. Gruidés, I, 129. Gryllides, I, 316. Guacharo, I, 116. Guano, I, 113. Guémule, I, 66. Guépard, I, 45. Guèpe, I, 343, Guépier, I, 114. Guillemot, I, 137. Gymnodactyle, I, 199. Gymnodontes, I, 280. Gymnopus, I, 146. Gymnotes, I, 267. Gymnotidés, I, 267. Gymnurins, I, 42. Gypaëte, I, 108. Gyrodactyle, II, 195. Gyrope, I, 320.

### 1

Halichondrie, I, 401.
Halichore, I, 81.
Halictophage, I, 383.
Halinema, II, 399.
Haliothidés, II, 33.
Halispongia, II, 398.
Halitherium, I, 80.
Hallirrhoa, II, 399.
Hapale, I, 26.
Hapalemur, I, 27.
Hareng, I, 271.
Harle, I, 136.
Hectocotyle, I, 8.

Hélamys, I, 34. Hélice, II, 4 et 21. Hélicides, II, 20. Helicine, II. 22. Héliornins, I, 133. Helminthes, II, 82. Héloderme, 1, 195. Hématopinus, I, 381. Hemimetabola, I, 300. Hémiodonte, I, 184. Hémipsile, II, 100. Hémistome, II, 213. Hémopis, Il, 184. Hérisson, 1, 42. Herodiens, 1, 128. Héron, I, 130. Hétéromèle, I, 196. Hétéromères, 1, 303. Hétéropodes, I, et 11 35. Hétéroptères, 1, 362. Hétérostome, I, 422. Hexapodes, 1, 296. Hexatyridie, II, 216. Hippoboscidés, I, 390. Hippocampe, I, 283. Hippocrépiens, II, 78, Hippobdella, II, 133. Hippolyte, I, 483. Hippope, II, 65. Hippopotame, I, 76. Hirondelle, I, 116. Hirundinidés, I, 116. Hirudinées, II, 167. Hirudinidées, II, 168. Hirudo, II, 171. Hoazin, I, 41 et 113. Hocco, I, 124. Holoptychides, I, 245. Holostome, II, 212. Holothuridés, II, 339. Holothurie, II, 339. Holotarses, 1, 421. Homalopsis, I, 184. Homard, I, 480. Homéosauridés, 1, 142. Homme, I, 13. Homole, I, 481. Homoptères, I, 368. Houbara, I, 131. Huile de foie de Dugond, I, 81. de morue, 1, 263. Huitre, II, 48. Humantin, I, 238. Huppe, I, 121. Hurleur, I, 24. Hyæmoschus, I, 69.

Ifvalidés, II, 37. Hydatides, II, 217. Hydrachne, I, 455. Hydrachnidés, I, 155. Hydractinie, II. 357. Hydraires, 11, 361. Hydre. II. 361. Hydrochærus, 33 Hydrocorise, 1, 362. Hydromètre, II, 324. Hydrophins, I, 182. Hydrophis, 1, 182, Hydrops, I, 188. Hyène, 1, 45. Hyénidés, I, 45. Hylomys, I, 43. Hylins, I, 308, Hypéridés, I, 488. Hypnos, I, 239. Hyperoodon, I. 86. Hypocotylés, 1, 1. Hypoderme, 1, 407. llyporétrine, I, 184. Hyraceum, I. 37. Hyracidés, I, 57. Hystricidés, I, 33. Hystricins, 1, 33.

ı.

Ibidés, I, 131. Ibis, I, 131. Ichneumon, I, 43. Ichneumonidés, I, 348. Ichthyobdelle, II, 170. lehthyobdellins, II, 169. Ichthyocolle, I, 247. Ichthyordes, I, 301. Ichthyosauridés, 1, 142. Ictéridés, I, 120. lerea, II, 399. Iguane, I, 198. lguanidés, I, 198. Iguanodontidés, 1, 142. Indri, I, 27. Infundibulés, II, 78. Infusoires, II, 110. Inpennes, I, 136. Inplacentaires, I, 93 et 97. Insectes, 1, 290. Insectivores, I, 41. Ischirornis, I, 130. Ischnure, I, 435. Isididés, II, 385. Isis, II, 386. Isocyamus, I. 489.

Isomètre, I, 433. Isopodes, I, 486. Iule, I, 418. Iulidés, I, 418. Ivoire, I, 52. Ixode, I, 460. Ivodidés, I, 460.

J

Jacamar, I, 112. Jace, I, 111. Julidés, I, 418. Jumentés, I, 53.

K

Kanguroo, I, 97. Kemas, I, 59. Kermes, I, 373. Kinkajou, I, 45. Kleistognatha, I, 298. Koala, I, 95. Kogia, I, 83. Kondylostoma, I, 417. Kyphobalæna, I, 90.

1

Labrax, 1, 253. Labre, I, 259. Labridés, 1, 259. Labyrinthiformes, 1, 257. Labyrinthodon, 1, 206. Lacertidés, I, 198. Lachésis, 1, 163. Lagopède, I, 41 et 124. Lagotriche, I, 26. Lagomys, 1, 36. Lagotis, I, 33. Lait, I, 55, 56, 61 et 75. Lama, I, 75. Lamantin, I, 81. Lamellibranches, 1, 39. Lamna, I, 237. Lampètres, I, 285. Lamproie, I, 285. Lancéole, II, 288. Langouste, II, 481. Lapin, 1, 35 et 36. Lapis porci, 1, 36. Laque, I, 374. Larinus, 11, 311. Lariosauridés, I, 142. Larves parasites, 1, 396. ccheguana, 1, 343.

Lémodipodes, 1, 489. Lémuridés, 1, 27. Lémuriens, I, 27. Lépidosirène, I, 275. Lépidostée, I, 243. Lépidostéidés, I, 243. Lépidosterne, I, 191. Lépidure, I, 490. Lépilémur, I, 127. Léporidés, I, 35. Leptognathiens, I, 188. Leptophthire, I, 319. Lepus, 1, 35. Lernée, I, 495. Lernéidés, I, 495. Lernéocéridés, I. 495. Lernéopodidés, I, 495. Leucochloridie, II, 197. Leucophre, II, 421. Leucophrydés, II, 421. Lézard, I, 198. Liasis, I, 184. Lichanotins, I, 27. Lièvre, 1, 35. Ligule, I, 232. Ligulidés, I, 232. Limace, 11, 20. Limacine, II, 21 et 37. Limaçon, II, 4 et 20. Limnadie, I, 49. Limnadiadés, I, 491. Limuéc, II, 21. Limnéidés, II, 21. Limule, I, 477. Limulidés, I, 477. Linguatule, I, 499. Linguatulidés, I, 499. Lingule, II, 39. Liothée, I, 320. Liparis, I, 357. Lipoptène, I, 390. Lithobie, I, 421. Lithobidés, I. 421. Lobilabre, II, 288. Locuste, I, 317. Locustidés, I, 316. Loligopsis, II, 12. Lombric, II, 90. Lombricidés, II, 90. Lonchoptérines, 1, 395. Lophidés, I, 258. Lophobranches, I, 283. Lophope, II, 78. Loricaire, I, 278. Loricaridés, I, 278. Lorins, 1, 27.

Mégaderme, I, 30.

Loris, I, 27.
Loutre, I, 45.
Loxodon, I, 50.
Lucane, I, 304.
Lucilie, I, 396.
Luciniadés, II, 67.
Luth, I, 145.
Lycodon, I, 188.
Lycognathe, I, 184.
Lycose, I, 446.
Lyre, I, 121.

### M

Macaque, I, 35. Macacins, I, 35. Macropodidés, I, 93. Macrorhine, I, 80. Macroscélidés, I, 42. Macrothérium, I, 92. Macroures, I. 460. Mactridés, II, 379. Madréporaires, II, 67. Magot, I. 25 Mala, I, 479. Maigre, 1, 236. Makis, 1, 27. Malacobdelle, II, 190. Malacobdellidés, II, 191. Malacobdellius, II, 191. Malacoptérygiens, I, 232. Malacostracés, 1, 474. Malaptérure, 1, 278. Malléidés, II, 62. Mallophages, I, 317. Malmignatte, I, 449. Mammiferes, I, 7. Manakin, I, 113. Manatus, I, 81. Manchot, I, 137. Mandrille, I, 25. Mangouste, I, 45. Mangustins, I, 45. Manidés, 1, 92. **menon**, II, 399. Mante, I, 316 Jantidés, 1, 316. da quereau, I, 257. carmotte, 1, 34. ar scrpiaux, I, 93. 1560, 1, 45. reeu, 1, 238. - Limet, I, 116. 1456 ires. 11, 523. Jees. 11, 342. 25 5 des, II, 255.

Mégalosauridés, I, 142. Mégathères, 91. Mégathéridés, I, 91. Melette, I, 272. Mélicertidés, 1, 503. Mélins, I, 45. Mélipone, I, 338. Méliponins, I, 338. Méloé, I, 309. Méloidés, I, 304. Mélolonthidés, I, 314. Mélophage, I, 390. Membracins, I. 368. Ménidés 1, 256 Ménobranche, I, 223. Ménopome, I, 222. Mermis, II, 157. Méropidés, I, 114. Mésoplodon, I, 87. Metabola, I. 300. Microbdelle, II, 190. Microbdellins, II, 190. Micropsitte, I, 112. Microstome, I, 289. Miel, I, 330. Mites, I, 453. Mitosata, I, 298. Mnestie, II, 339. Mole, I, 281. Mollusques, II, 3. Moloch, I, 197. Molosse, I, 30. Molossins, I, 30. Monade, II, 423. Monadés, II 423 Monodelphes, I, 12. Monodontins, I, 87. Monostome, II, 208. Monostomidés, II, 207. Monotrèmes, I, 93. Mordellidés, I, 315. Morélie, I, 184. Morpion, I, 380. Morue, I, 261. Mosasauridés, I, 142. Moschidés, I, 69. Moschus, I, 69. Mouche, 1, 296. Mouffette, I. 43. Mouflon, I, 59. Moule, II, 42. Mouton, I, 59 et 63. Muge, I, 258. Mugilidés, I, 238. Mulle, I, 253.

rène, I, 266. rénidés, I, 265. renopsis, 1, 232. rex, II, 31. ricidés, II, 30. muridés, I, 34. Musaraigne, I, 43. Musc, I, 71. Muscidés, 1, 395. Musophagidés, 1, 113. Mustélidés, I, 45. Mustélins, I, 45. M adés, II, 67. M asis, 1, 397. Mydasea, I, 146. Mye, II, 68. Myéloneurés, I, 1. Mygalins, 1, 42. Mylabre, I, 309. Mylètes, I, 270. Myliobatins, 1, 237. Mynias, II, 379. Myodaires, 1, 395. Myopotame, 1, 33. Myriapodes, I, 416. Myrmecium, II, 399. Myrmécobie, I, 96. Myrmécobidés, I, 96. Myrmécophages, 1, 92. Myrmécophagidés, 1, 92. Myrmidon, I, 92. Mytilidés, II, 42. Myxine, I, 385. Myzostome, I, 502. Myzostomidés, I, 502,

N

Nacre, II, 64. Naïadés, II, 40. Naïdins, II, 92. Naïs, II, 92. Naja, I, 178. Najins, I, 178. Nandinie, I, 45. Narcine, I, 239. Nardoa, I, 184. Narwal, I, 87. Nasique, I, 25. Natatores, I, 136. Naticidés, II, 29. Nautile, II, 14. Nautilidés, II, 14 Needhamia, II, 325. Nélomys, I, 33. Nematobothrie, II, 213.

Nématoïdes, II, 95 et 97. Nematoideum, II, 161. Némerte, II, 287. Némertidés, II, 287. Némocères, I, 413. Néoméris, I, 87. Néphélis, II, 187. Nephthins, II, 287. Néréididés, II, 89. Néréidins, II, 89. Néritidés, II, 32, Nesodon, I, 52. Névroptères, I, 322. Newportie, I, 422. Nicothoé, I, 494. · Nocthora, I, 26. Noctilion, I, 30. Noctilionins, I, 30. Noctilucidés, II, 426. Noctiluque, II, 426. Noctuellins, I, 360. Nocturnes, 1, 351. Notacanthe, I, 393. Notæus, I, 245. Notocotylés, I, 290. Notodelphis, I, 209. Notonecte, I, 368. Notopholis, I, 198. Notornis, I, 132. Nototherium, I 95. Numidique, I, 129. Nummulite, II, 430. Nyctère, I, 30. Nyctéreute, I, 45. Nyctéribie, I, 391. Nyctéribidés, I, 391. Nyctinome, I, 30. Nyctipithecus, I, 26. Nyctophile, I, 30. Nymphipares, I, 389.

•

Obisie, 1, 440. Octobothrie, I, 194. Octodontidés, I, 33. Octopodes, I, 428. Octopodidés, II, 9. Octopus, II, 9. Oculine, II, 379. Oculinidés, II, 379. Odonata, I, 298. Odontobie, II, 452. Odontolithe, I, 52. OEstre, I, 404. OEstridés, I, 402.

Paca, I, 33. ١. Pachydermes, I, Pephagomys, I, 33. 499. Pagel, I, 36. Pagure, I, 481. 193. Palamédéidés, I, 130. Palémon, I. 483. Palémonidés, I, 483. 13. Paleoniscus, I, 224. ١. Paléosauriens, 1, 142. 6. Palerpètes, I, 08 et 161. Paludicelle, II, 79. Ś. Paludicellidés, II, 79. Paludine, II, 28. 15. Paludinidés, II, 28. , 153 et 183. Panda, 1, 45. , 155. Pangolin, I, 92. Paon, I, 123. Papilionidés. I, 352. Papillon, I, 351. ι. Paradisidés, I, 120. Paradoxure, I. 45. 1, 97. Paramécidés, II, 418. )ł. Paramécie, II, 418. 391. Pardalotte, I, 120. i, I, 98. Parthénogénésie, xu. I, 98. Passereaux, 109. Passériformes, I, 109. 169. Patellidés, I, 31. I, 281. Pauxi, I, 124. 115. Pécari, I, 76. 2. Pectinidés, II, 61. 92. Pectorales pédiculées, I, 258. Pedetes, I, 34. Pédicellidés, II, 78. 2. Pedicinus, I, 381. 279. Pédiculidés, I, 376. 67. Pediculus, I, 376. , 267. Pégase, I, 283. 1. Pégasidés, I, 283. 2. Pélage, I, 80. 282. Pélagins, I, 80. Pélamide, 1, 182. Pélécanidés, I, 134. Pélias, I, 167. Pélobate, I, 212. Pélodyte, I, 212. Peltocéphale, I, 145. Pénélope, 1, 124. Pennatule, II, 286. 186. Pennatulidés, II, 286. 3. Pentamères, I, 303. Pentastome, I, 499. Pentonyx, I, 146.

# TARLE ALPHABÉTIQUE.

mèle, I, 96.
mélidés, I, 96.
therum, I, 97.
e-oreille, I, 316 et 421.
he, I, 253.
idés, I, 253.
licidés, I,
as, I, 188.
ennibranches, I, 221.
dinidés, II, 421.
dinie, II, 421.
ssodactyles, I, 53.
ops, I, 187.
pate, II, 166.
patidés, II, 166.

Pérodie Perr 110. Péta us, I, 95. Petit-gus, I, 34. Pétrel, 1, 134. Petrodroma, I, 45. Pétromyzonidés, I, 285. Phacochère, I, 76. Phaéton, I, 134. Phaétonidés, I, 134. Phalangidés, I, 95. Phalange, I, 95. Phalénidés, I, 352. Phalénins, I, 358. Phanérocarpes, II, 353. Pharyngognathes, I, 251. Phascogale, 1, 96. Phascolarctins, I, 95. Phascolome, I, 93. Phasianides, I, 123. Phatagin, 1, 93. Phénicoptéridés, I, 130. Philoptère, I, 320. Phocénine, I, 83. Phocénins, I, 87. Phocidés, I, 80. Pholadidés, II, 68. Phoques, I, 79. Phryne, I, 440. Phrynides, I, 440. Phrynocéphale, I, 197. Phrynosome, I, 198. Phthiriasis, I, 378. Phthirius, I, 380. Phyllobothridés, II, 230. Phyllobothridie, II, 230. Phyllopodes, I, 490. Phyllosome, I, 485. Phyllostome, I, 28. Phyllostomidés, I, 28.

Physalidés, II, 352. Physeter, I. 83. Physétéridés, I, 83. Physis, II, 324. Physophoridés, II, 352 Pic, I, 112. Picidés, I, 112. Pie, I, 120. Pie-grièche, I, 121. Piezata, I, 298. Pingouin, I, 137. Pinnothère, I. 480. Pintade, I, 123. Pipa, I, 208. Pipadés, I, 208. Pipradés, I, 115. Pipuncule, I, 394. Piranha, I, 270. Pithecia, I, 26. Pithécins, I, 24. Pithecus, I, 24. Placoides, I, 233. Plagiodon, I, 33 et 189. Plagiostomes, I, 233. Planaires, II, 289. Planipennes, 1, 322. Plataniste, I, 87. Platanistins, I, 87. Platémyde, I, 146. Platipézines, I, 395. Plature, I, 182. Platycarcin, I, 479. Platyrhinins, 1, 184. Platysterne, I, 145. Plesconie, II, 418. Plesconidés II, 418. Plésiosauridés, I, 142. Pleurocotyle, II, 194. Pleurodèle, I, 215. Pleuronectes, I, 360. Pleuronectidés, I, 360. Pleurotomidés, II, 30. Plicipennes, I. 322. Plongeon, I, 437. Plongeurs, I, 136. Plumatelle, II, 78. Plumatellidés, II, 78. Plumes, II, 100 Podarcis, I, Podarge, I, 116. Podocnemis, I, 146. Podophrys, II, 432. Podophthalmes, 1, 477. Podure, I, 383. Podurelles, I, 382. Poduridés, 1, 383.

, I, 313. , I, 224. plats, I, 260. vénéneux, 1, 272. s. I, 497. idés, I, 318. , I, 198. laires, II, 192. ne, II, 421. nidés, I. 318. ha, I, 298. i, I, 247. itidés, I, 247. II, 341. ron, I, 123. s, II, 166. iéduse, II, 348. s, II, 325. 1, 244. dés, I, 244. e, II, 194. idés, II, 194. lés, I, 319. I. 496. , 496. lle, II,170. 76. n, I, 486. . I, 36. I, 63. alus, II, 499. I, 479. 1, 9. , 169. , I, 23. és, I, 144. I, 237. liens, I, 51. nnaire, I, 353. te, I, 198. sectes, I, 370. i, II, 322. 11, 152. nidés, I, 121. , I, 30. que, I, 27. 1, 327. , II, 388. dés, II, 388. , 222 et II, 435. lyphes, I, 153. ex, II, 216. ires, II, 409. ohis, 1, 184. minthes, II, 322. anchus, I, 223.

Pseudochire I. 95. Pseudope, I, 195. Pseudophidiens, I, 320. Pseudo-salamandre, I, 321. Pseudostomidés, I. 33. Psittacidés, I, 111. Psittacus, I, 111. Psoropte, I, 462. Psyché, I, 351. Psyllins, I, 369. Pterobalæna, I, 90. Ptérodactylidés, I, 142. Ptéroderme, I, 28. Pteromys, I, 34. Ptéromysins, I, 34. Pterophorus, 1, 360. Ptéropodes, II, 35. Ptéropodidés, I, 28. Ptéropte, I, 455. Pieropus, I, 27. Ptilocerque, I, 42. Ptiloptère, I, 136. Puceron, I, 369. Puce, I, 386. Pulex, I, 386. Pulicidés, I. 385. Punaise, I, 362. Pycnodus, I, 224. Pygocentre, I, 270. Pyrale, I, 358. Pyralins, I, 358. Pyrgome, I, 499. Pyrosome, II, 74. Python, I, 185. Pyxis, I, 145.

R

Races humaines, I, 21. Rachiodon, I, 188. Radiolaires, II, 430. Rage, I, 50. Raie, I, 237. Rainette, I, 209. Rajidés, I, 237. Ralle, I, 132. Ranidés, I, 208. Ranins, I, 209. Rat, I, 35. Rat à bourse, I, 33. Ratel, I, 45. Raton, I, 45. Réduve, I, 362. Renard, I, 45 et 46. Renne, I, 68. Reptiles, I, 137.

Requin, I, 238. Rhabditis, II, 385. Rhabdocèlés, II, 291. Rhamphastidés, I, 112. Rhinatrème, I, 221. Rhinéchis, I, 56. Rhinobate, I, 237. Rhinocéridés, I, 56. Rhinocéros, I. Rhinolophe, I, 30. Rhinolophidés, I, 30. Rhinophis, I, 189. Rhinopome, I, 30. Rhipiptères, 1, 385. Rhizostome, II, 354. Rhizostomidés, II, 354. Rhopalophore, II, 207. Rhynchocyon, I, 42. Rhynchosauridés, I, 142. Rhyngota, I, 299. Ricin, I, 317. Ricinidés, 1, 317. Roitelet, I, 120. Rollier, I, 115. Rongeurs, I, 31. Rorqual, 1, 90. Rotateurs, 1, 503. Rotifère, I, 505. Rotiféridés, I, 505. Roussette, I, 27 et 237. Ruminauts, I, 59. Rupicapra, I, 64. Rupicolidés, I, 115. Rytine, I, 80.

5

Sagitta, II, 96. Sagittidés, II, 96. Sagittule, II, 324. Salamandre, I, 215. Salamandridés, I, 215. Salamandrine, I, 215. Salangane, I, 117. Salmonidés, I, 267. Salpa, II, 75. Salpidés, II, 75. Sangsue, II, 117. Sarcopsylla, I, 387. Sarcopte, I, 464. Sarcoptidés, I, 462. Saturnie, 1, 352. Saumon, I, 268. Sauriens, I. 191. Saurophidiens, I, 150. Saurophis, I, 195.

Sauterelle, I, 317. Saxicavidés, II, 67. Scaphyrhynque, I, 247. Scarabéidés, I, 314. Scénopiniens, I, 394. Schizotarses, I, 411. Scie, 1, 237. Sciene, I, 256. Sciénidés, I, 256. Scincides, I, 195. Scinque, I, 196. Sciridés, I, 454. Sclérostome, II, 103. Sclérostomidés, II, 103. Scolechiasis, I, 397. Scolécophides, I, 155. Scolex, II, 221. Scolopendre, I, 421. Scolopendrelle, I, 423. Scolopendridés, I, 421. Scolopendropsis, 1, 424. Scolopocryptops, I, 424. Scombéridés, 1, 256. Scopulipèdes, I, 341. Scorpène, I, 255. Scorpion, I, 433. Scorpionidés, I, 430. Scorpius, 1, 433. Scutigère, I, 420. Scyllare, I, 481. Scyllium, I, 237. Scyphie, II, 399. Scytale, I, 184. Scytalins, I, 184. Seiche, II, 11. Sélaciens, I, 236. Sépia, II, 7. Sépiadés, II, 11. Sépiole, II, 13. Sépioteuthe, II, 13. Seps, 1, 351. Serpulidés, II, 87. Serran, I, 196. Sertulaire, I, 359. Sertularidés, I, 359. Sésins, 1, 351. Sevum, I, 64. Sheltopusik, I, 195. Sieboldie, I, 222. Simosauridés, I, 142. Siphonaptères, I, 385. Siphonie, II, 399. Siphonophores, II, 350. Siphonops, I, 220. Siphonostomes, I, 494. Siponcle, II, 93.

Siponculidés, II, 93. Siredon, 1, 223. Sirene, I, 223. Sociétaires, 326. Solénoglyphes, I, 153. Solpuge, I, 451. Sonneur, 1, 212. Sparidés, I, 256. Spatangidés, II, 331. Spatulaire, I, 217. Spectridés, I, 316. Spermatozoaires, II, 325 et 413. Spermatozoïdes, II, 325 et 413. Sphærodus, 1, 244. Sphargis, I, 146. Sphenops, I, 196. Sphérozoaires, II, 1. Spherozoum, II, 432. Sphrodus, I, 313. Sphyngidés, I, 351. Sphynx, I, 351. Spiroptère, I, 146. Spirale, II, 13. Spirure, II, 147. Spongiaires, II, 388. Spongidés, 11, 401. Spongille, II, 398 et 405. Spongillides, II, 405. Sporocystes, II, 196. Squale, 1, 238. Squamifères, 1, 256. Squamodermes, 1, 248. Squatine, I, 238. Squatinins, I, 238. Squille, I, 485. Squillidés, I, 485. Staphylin, I, 314. Staurotype, I, 145. Stéarine, I, 65. Stelléridés, II, 382, Stellion, I, 197. Stéphanure, II, 107 Sternotère, I, 146. Stomachide, II, 121. Stomapodes, I, 484. Stomore, I, 396. Strebla, I, 391. Strepsiptères, I, 385. Strobile, II, 220. Strombidés, II, 31. Strongle, II, 111. Strongylidés, II, 110. Sturioniens, I. Stylops, I, 385. Subbrachiens, I, 260. Subulicornes, I, 322.

Suceurs, I, 385.
Suint, I, 63.
Syllidés, II, 503.
Synapte, II, 340.
Synaptidés, II, 340.
Syncorine, II, 357.
Syngame, II, 105.
Synistata, II, 298.
Systolides, I, 503.

#### T

Tabanidés, I, 393. Tænia, II, 239. Talégalle, J, 124. Talève, I, 132. Talpidés, 1, 42. Tamandua, I, 92. Tamanoir, I, 92. Tamarin, I, 26. Tanagridés, I, 121. Tangara, I, 121. Tantale, I. Tanrec, I, 42. Tanystomes, I, 393. Taon, 1, 393. Tapir, I, 56. Tapiridés, I, 56. Tarbophis, I, 184. Tardigrades, I, 91 et 473. Tarentule, I, 446. Taret, I, 68. Tarsier, I, 27. Tatou, 92. Teigne, I, 360. Télégone, I, 434. Téléostéins, I, 348. Telphuse, I, 479. Télerpeton, I, 206. Télesto, II, 384. Tellinidés, II, 67. Télyphone, I, 439. Télyphonidés, 1, 439. Temera, I, 239. Tenebrio, I. 314. Ténia, II, 239. Téniadés, II, 239. Tenthrédines, 360. Ténuirostres, I, 121. Térébrants, I, 348. Térétulaires, II, 287. Testudinidés, I, 143. Testudo, I, 145. Téthydés, 11, 404. Téthye, II, 405. Téthys, II, 27.

Tétrabranches, II, 14. Tétragule, I, 499. Tétramères, I, 304. Tétraonidés, I, 124 Tétrastome, II, 213. Tétronyx, I. 145. Thalassidrome, 1, 134. Thalassochélis, I, 146. Thalassophides, I, 155. Thalassothériens, I, 77. Théraphoses, I, 442. Thylacyne, 1, 96. Thysanoures, I, Tichodrome, I, 122. Tinamidés, I, 132. Tinamou, 1, 132. Tinéins, 1, 360. Tinéidés, I, 360. Tinochore, I, 124. Tinochoridés, I, 124. Tipule, I, 415. Tipulidés, I, 415. Todidés, I, 114. Togue, II, 397. Tomoptéridés, II. 94. Torcol, I, 112. Torpédinins, I, 238. Torpille, I. 239. Tortue, I, 145, 147. Totipalmes, 1, 133. Toucan, I, 112. Touraco, I, 112. Trachélomonas, II, 422. Trachinus, I, 245. Tragopan, I, 123. Tragops, 1, 185. Tragule, I, 69. Tréhala, I, 301. Trématodes, II, 192. Trémoctope, I, 10. Trépang, II, 339, Tricala, II, 311. Trichécidés, I, 122. Trichète, II, 187. Trichine, II, 159. Trichocéphale, II, 130. Trichode, II, 421, Trichodecte, I, 319. Trichodidés, II, 421. Trichomonade, II, 423. Trichosome, II, 127. Tridacne, II, 65. Triénophore, I, 239. Trigle, I, 255. Triglidés, I, 255. Triglyphodontes, I, 183. Trigonocéphale, I, 163. Trilobites, I, 494. Trimères, I. Triodou, I, 282. Triodontidés, I, 281. Triongulin, I, 310, Trionyx, I, 146. Trionycidés, I, 146. Tristome, II, 193. Tristomidés, II, 193. Tritomegas, I, 222. Triton, I, 216. Trochidés, II, 32. Trochilidés, I, 122. Troglodyte, I, 25. Troglodytins, I, 24. Trogonidés, I, 113. Trogonophidés, 1, 191. Trogonophis, I, 191. Trogulidés, I, 453. Trombidés, 1, 454. Trombidie, I, 454. Tropidolaime, I, 166. Tropidonote, I, 187. Tropidosaure, I, 198. Truite, 1, 267. Trygonins, I, 237. Tubicinelle, I, 498. Tubiporaires, II, 380. Tubipore, II, 381. Tubiporidés, II, 381, Tubulaire, II, 356. Tuniciers, II, 69. Turbellariés, II, 285. Turbinolidés, I, 379. Turdidés, I, 121. Tursiops, I, 87. Tylodins, I, 486. Typhloleptidés, II, 290. Typhlopidés, I, 190. Typhlops, I, 190. Tyroglyphe, 1, 462.

.

Udonelle, II, 193. Udonata, I, 298. Ulonata, I, 298. Unau, I, 91. Upupidés, I, 121. Urcéolaire, II, 417. Uromastyx, I, 197. Uropeltidés, I, 189. Urotrichus, I, 42. Ursidés, I, 45. ion par les actinies, II, 378.
par l'alucite. 1, 360.
par les chenilles, 1, 354.
par les méduses, II, 354.
par les polypes, II, 344.

v

re, I, 28. rins, 1, 28. I, 195. dés, I, 195. , 1, 267. e, II, 352. dés, II, 352. sité des poissons, I, 272. dés, II, 60. des abeilles, I, 335. araignées, I, 445. scolopendres, I. 422. scorpions, I, 438. serpents, I, 170. Médine, II, 134. s (Linné), II, 1. tidés, II, 23. 'uges, II, 322. 1, 80. itestinaux, II, 292. abanés, II, 215. nnus, II, 291. ats, I, 304. laridés, II, 79. és, I, 343. tilion, I, 30. tilionidés, 1, 30. tilionins, 1, 30. n, II, 424. nidés, II, 424. he, I, 33. ıs, I, 104.

Vipère, I, 168 et 170. Vipéridés, I, 158. Vipérins, I, 159. Viverridés, I, 45. Viverrèum, I, 47. Viverrins, I, 45. Volutidés, II, 31. Volvocidés, II, 422. Volvox, II, 422. Vorticelle, II, 415. Vorticellidés, II, 415.

X

Xénoderme, I, 189. Xénodon, I, 187. Xénos, I, 385. Xiphias, I, 258. Xiphosures, I, 476.

Y

Yack, I, 59. Yunx, I, 112.

Z

Zaménis, I, 187. Zèbre, I, 54. Zébu, I, 62. Zeus, I, 257. Zibeth, I, 48. Ziphidés, I, 86. Ziphius, I, 86. Zoanthaires, I, 375. Zoanthe, I, 379. Zonure, I, 195. Zooporèse, I, 298. Zoospermes II, 325 et 413. Zorille, I, 45. Zyguénins, I, 238.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

. . . . . .



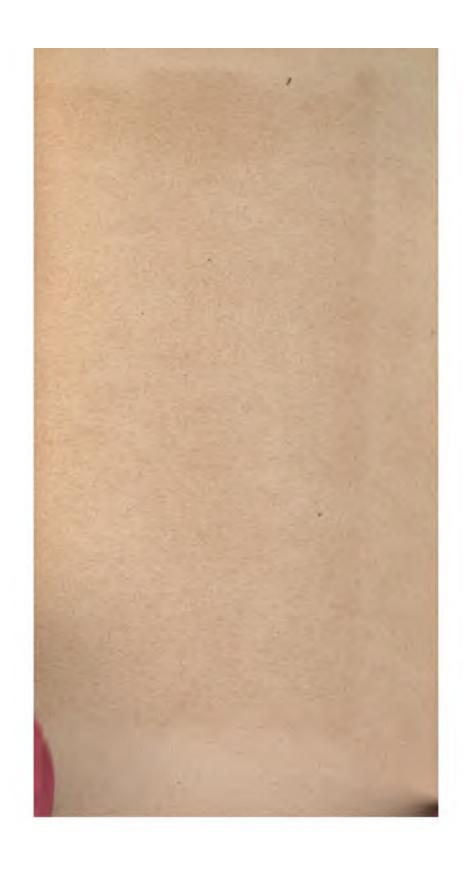



|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



